### TRAITÉ

THÉORIQUE ET PRATIQUE

## MALADIES DE LA PEAU.

TOME I.

| L'ATLAS de cet ouvrage se compose d'un volume grand in-4° de 26                                                                           | plan-  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| L'ATLAS de cet ouvrage se compose de guerres, qui représentent les ches gravées et coloriees, contenant 400 figures, qui représentent les | diffé- |
| maladies de la peau et leurs principales varieus.                                                                                         |        |
| Prix du texte, 3 vol. in-8°.                                                                                                              | 23 fr. |
| Prix du texte, 3 vol. in-8                                                                                                                | 88 fr. |
|                                                                                                                                           |        |

#### TRAITÉ

THÉORIQUE ET PRATIQUE

DR

## MALADIES DE LA PEAU,

AVEC UN ATLAS INA

CONTENANT 400 FIGURES GRAVÉES ET COLORIÉES.

#### PAR P. RAYER,

MÉDIGIR SONSULVART DU ROI, MÉDICIR DE L'HÔPITAL DE LA CHARITÉ, CREVALINE DE LA 1500M D'ROUNTER, MENIARE DES ACADÈMIS ROYALES DE MÉDICIRE DE FAISE ET DE RÉDIG NYC.

SECONDE ÉDITION, ENTIÈREMENT REFONDUE.

TOME PREMIER



#### CHEZ J. B. BAILLIÈRE,

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE, ner de l'école de médecipe, n° 13 205.

A LONDRES, MÉME MAISON 219, REGERT STREET.

1835.

## THAT

THEOLOGIE ET PRATIQUE

13 E.S

## MANAGES DE LA PEAU.

TATELETTE ZU PACE

CORTER AN ARCHAS CALVERS AN OUTSWEEK.

#### PAR P. RAYER

RMENT AT NO BELLEVIS AT THE BEST AND LATES AND TO CHARLE AND THE STREET MORNEY MORNEY AND MALE TO COMPANY AND ASSESSMENT AT THE PRINT OF THE STREET MORNEY AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT AND ASSESSMENT AS THE PRINT OF THE STREET MORNEY ASSESSMENT ASSESSM

SECONDE EDITION. ENTIÉE EMENT REFONDUE.

PRINCIPLE TRUCKS

7 7

#### A PARIS,

#### CHEZ A B. BAILLIÈRE.

SAMORUGE TO A 17 A6T A DACKONT TO GRITHOUT

- which we will be some and the wife

#### C. DUMÉRIL,

Médecin eonsultant du Roi, chevalier de la Légion-d'Honneur, membre de l'Institut et de l'Académie royale de médecine, professeur à la Faculté de médecine et au Jardin du Roi, médecin en chef de la Maison Royale de Sauté, ste.

TÉMOIGNAGE D'AFFECTION ET DE RECONNAISSANCE.

P. RAYER.

## Destruction D

in our male of the ten and the design of the control of the contro

MONASSIANNOSES EG TA NOFRGYE E GELEBIONET

P. HAYER,

## saillens asientale de se transmero l'Aorine Lei indique, les promotes descrence descrence de servate situation de servate en cu unit e afte situationen.

toire plus complete, et les et dileures monographe : dans lesquelles ces divers travaiux ont eté résure

on about a new

au . Middle off

Dans cette nouvelle édition, comme dans la première, les maladies de la peau ont été classées d'après leur caractère pathologique général, et les ordres ont été établis d'après la méthode de Willan. Quelques changemens ont été faits dans la distribution des vices de conformation et de structure de la peau, des maladies des follicules, des ongles et des poils.

J'ai revu toutes les descriptions afin de les rendre plus exactes et plus complètes. La thérapeutique a reçu de nouveaux développemens, résultant de faits déjà publiées avant la première édition de cet ouvrage, ou dont la science s'est récemment enrichie. J'ai indiqué non-seulement les moyens thérapeutiques dont les effets m'étaient bien connus, pour les avoir constatés, mais encore les remèdes qui ont été recommandés par d'autres praticiens.

D'importantes additions ont été faites à l'histoire de plusieurs maladies, en particulier à celle des éruptions varioliques et vaccinales; à celle de la gale, des syphilides, du purpura, du lupus, de la scrofule cutanée et des inflammations artificielles. l'ai aussi donné une histoire plus complète des maladies de la peau propres à certains pays et de quelques maladies des animaux susceptibles de se transmettre à l'homme.

l'ai indiqué, dans un court historique, les premières observations faites sur chaque maladie, les recherches qui en ont rendu successivement l'histoire plus complète, et les meilleures monographies dans lesquelles ces divers travaux ont été résumés.

Enfin, dans un ouvrage pratique, il convenait d'étayer les principes généraux d'un grand nombre d'observations particulières qui représentassent les individualités des principales formes des maladies de la peau; qui montrassent l'application des diverses méthodes thérapeutiques, ou qui fissent connaître des formes, non décrites, ou des complications rares dont l'exposition eût difficilement trouvé place dans une description générale : dans ce but, j'ai choisi deux cents cas d'affections diverses qui ont été récueillis, sous mes yeux, par les internes attachés successivement à mon service, à l'hôpital Saint-Antoine et à l'hôpital de la Charité.

l'ai indiqué nou seulement les moyens thérapeurignes dont les effets m'etaient hien connus, pour les avoir constatés, mais encore les remedes qui out été

The command's par d'autres praces que out etc.

D'impertantes additions ont été faites à l'histoire.

D'impertantes additions ont été faites à l'histoire.

de plusions maindines, en particulier à celle des gale, des ritors varioliques et vaccinales; à celle de la gale, des suppliés, du purpura, du lupas, de la scrofule cutanté et de inflammations artificielles. L'al aussi donné une pistoire plus commente des maledies de la peau une pistoire plus commente des maledies de la peau

# in INTRODUCTION.

ทางอาวัตถุ ซุส ไม่ อีก อาทัก ก่อสที่ ซุม (บุลา โด ซุม) ได้สมาชาติส

peret and houself our equitor streams

जिल्लाक के स्टूबर के के किया है के किया है कि किया है किया है कि क जिल्लाक किया किया है क

and the control of the second of the control of the

Déjà, et depuis long-temps, on avait détaché de la pathologie générale, l'étude et la description des maladies qui se manifestent à l'extérieur du corps par des symptômes caractéristiques; et on ne peut contester que l'histoire de ces maladies n'ait été exposée, avec plus de soin, par les hommes qui en ont fait une étude spéciale. Cependant il faut reconnaître qu'il y aurait de graves inconvéniens à isoler complètement cette étude de celle des autres affections morbides de l'économie. Ce serait surtout une faute grave que de séparer certaines éruptions cutanées des lésions des autres systèmes lorsqu'elles reconnaissent la même origine. Vouloir isoler les éruptions vénériennes, par exemple, des autres symptômes d'infection, des exostoses, des périostoses, des douleurs ostéocopes, etc., ce serait disjoindre arbitrairement les symptômes d'une même affection. Ces éruptions vénériennes ont même trop de rapports avec les symptômes primitifs, auxquels elles succedent ordinairement, pour qu'on ne les embrasse pas dans une même étude.

Certaines maladies, telles que les fièvres éruptives, produites par une infection générale, bien qu'elles se manifestent sur l'extérieur du corps, à certaines périodes, par des symptômes propres et caractéristiques, sont des affections générales dont les effets se font quelquefois sentir, avec plus de violence, sur d'autres systèmes que sur la peau. Dans quelques cas même, dans les varioles, les rougeoles, les scarlatines, etc., sans éruption, la peau reste complètément étrangère aux effets de l'infection. Qui ne sait d'ailleurs que ces maladies impriment une modification si profonde à la constitution, que le plus ordinairement elle n'est plus succeptible de sentir l'influence de la cause qui les a produites?

Dans certaines maladies, dites cutanées, l'altération de la peau, si importante comme signe diagnostique, lorsqu'elle existe, est un symptôme tellement secondaire dans la question de leur nature, que cette altération, qui ne survient quelquefois qu'à une époque avancée de la maladie, peut disparaître lorsque celle-ci s'aggrave, et se reproduire lorsqu'elle s'améliore; la gravité, comme la nature du mal, étant liée à d'autres conditions de l'économie, ainsi que cela s'observe dans le purpura, dans la rougeole, etc.

Si, dans les fièvres éruptives et dans les syphilides, les preuves de l'affection générale de la constitution ressortent d'une foule de phénomènes, la liason de quelques autres altérations de la peau avec un état particulier de la constitution, n'est pas moins évidente; elle est frappante dans les tubercules et les ulcères scrofuleux, qui sont toujours précédés ou accompagnés d'autres symptômes d'une affection strumeuse et particuliers à certaines organisations.

Indépendamment de ces cas d'infection générale, de dispositions primitives ou héréditaires de la constitution qui se traduisent à la peau par diverses éruptions, quelques états morbides ou des dérangemens d'une fonction importante, ont pour principaus phénomènes certaines affections de la peau. On voit des érysipèles revenir périodiquement tous les mois ou tous les deux mois aux époques mens-

truelles, lorsqu'elles manquent, ou n'ont lieu que d'une manière incomplète; le strophulus est un des phénomènes les plus ordinaires du travail de la dentition; l'urticaire et le lichen urticatus surviennent fréquemment à la suite d'un dérangement des fonctions digestives. Symptômes extérieurs d'états morbides complexes, ces éruptions ont alors un caractère bien distinct de celui qui leur est propre dans d'autres conditions.

Il est des cas, en assez grand nombre, où, sans pouvoir être démontrée d'une manière aussi absolue, l'existence d'une semblable liaison ou d'un certain rapport de quelques affections de la peau avec des états particuliers de la constitution, ne peut être contestée. Qui ne sait que plu-sieurs des maladies que l'on désigne vulgairement, en France, sous le nom de dartres, telles que l'eczéma, le lichen, le psoriasis, sont souvent héréditaires, et qu'elles se manifestent parmi les individus d'une même famille lors même qu'ils sont placés dans des conditions sociales diffé-rentes? Ce qui n'est pas moins incontestable, c'est que dans une foule de cas, il est impossible de rattacher à une cause extérieure le développement ou la disparition spontanée d'unefoule d'affections herpétiques; et, lorsqu'on compare la lenteur de leur marche, la fréquence de leurs récidives, à la facilité et à la promptitude de la guérison des éruptions artificielles, on est naturellement conduit à penser que les premières sont sous la dépendance d'états particu-liers de la constitution, états que quelques auteurs ont désignés collectivement sous le nom de constitution dartreuse.

On n'aurait même qu'une idée incomplète de la nature variable de certaines affections cutanées, si on ne tenait compte de leurs rapports de causalité avec quelques autres affections. Il y a un tel rapport entre la goutte et la gravelle, qu'on observe souvent chez les goutteux des attaques alternatives de ces affections, et que lorsque l'une d'elles a agi profondément sur la constitution, l'autre est long-

temps sans se reproduire. Sans être aussi fréquentes et aussi frappantes, les atteintes alternatives de goutte, de lichen agrius, d'eczéma chronique et de psoriasis, sont assez souvent observées, dans les classes élevées de la société, pour qu'il paraisse y avoir réellement, dans quelques cas, une sorte de consanguinité entre ces affections, malgré la différence de leurs apparences.

D'un autre côté, entre ces affections qui, pour me

D'un autre côté, entre ces affections qui, pour me servir d'une ancienne expression, ont leur racine à l'intérieur et les éruptions que les excitans extérieurs produisent à la peau, et que j'ai désignées sous le nom d'éruptions artificielles, il y a cette différence profonde que, lors même qu'elles se montrent sous la même forme élémentaire, elles appartiennent toujours à deux ordres distincts

de maladies.

Non-seulement la nature des affections de la peau est indépendante de leurs apparences extérieures; mais tout dans ces maladies, leur action salutaire ou nuisible, leur guérison plus ou moins prompte; tout, jusqu'à leur nature, peut être modifié par diverses conditions de l'économie, par l'influence des âges et par les progrès et les dégradations de l'organisation. Depuis long-temps, on a remarqué que l'eczéma impétigineux des enfans (croûte laiteuse) était souvent une maladie salutaire, dont la guérison aurait lieu spontanément au bout d'un certain temps, lors même qu'on abandonnerait l'éruption complètement à elle-même. Qui ne sait que, lorsqu'une semblable éruption se déclare à l'époque de la menstruation, et que cette fonction est irrégulière, toutes les guérisons que-l'on obtient, même à l'aide des moyens les plus actifs, sont souvent suivies de promptes récidives, et que la cure n'est ni complète, ni salutaire, tant qu'une fonction aussi importante n'est pas régularisée. Enfin, presque toutes les éruptions qui surviennent à l'époque de l'âge critique, sont extrêmement rebelles, quelle que soit la forme sous laquelle elles se montrent. Considérées comme des

excrétions supplémentaires, par quelques pathologistes, ou comme un phénomène critique et dépurateur par quelques autres, il est toujours difficile et quelquefois dangereux de les guérir. Plus on observe et plus on étudie la marche et le développement de la plupart des affections cutanées, indépendantes de causes extérieures appréciables, plus on reste convaincu de leur rapport avec l'état de la constitution et de la nécessité de les envisager sous ce point de vue avant d'en entreprendre la guérison ou d'en modifier la marche.

Le champ et les difficultés de l'observation s'agrandissent encore pour les maladies aigues, auxquelles certaines constitutions épidémiques impriment un caractère de bénignité ou de malignité, qui donne à tous les faits individuels une ressemblance que l'on a remarquée dans presque toutes les épidémies de varioles hémorrhagiques, de scarlatines malignes, etc., etc. Alors les règles du pronostic et du traitement doivent être plutôt cherchées dans les histoires d'épidémies analogues que dans les descriptions générales des formes vulgaires de ces maladies. De même dans certaines saisons et dans certaines constitutions médicales, le caractère des fièvres éruptives est quelquefois assez uniforme pour qu'un même traitement soit applicable à la pluralité des cas, sans qu'on ait égard aux dispositions et aux conditions individuelles. Cependant cette influence des saisons et des constitutions médicales est beaucoup moins évidente que celle des constitutions épidémiques. Tredie Timberte hims min mer

Un petit nombre d'affections, telles que le cancer et la mélanose, lorsqu'elles se déclarent à la peau, sont le plus souvent la manifestation d'une diathèse, dont-les effets se font ou se feront sentir sur les organes intérieurs; il est bien plus rare qu'elles circonscrivent leur action dans les points de la peau où elles semblent se fixer.

On voit quelquefois certaines maladies de la peau, telles que l'eczema, le lichen survenir dans le cours d'une affection intérieure plus ou moins grave, et leur apparition être bientôt suivie d'une solution favorable de la maladie. D'un autre côté, il n'est pas rare d'observer la disparition plus ou moins complète de quelques éruptions cutanées, non-seulement à l'invasion ou dans le cours d'une maladie aigué, mais encore au début et pendant toute la durée d'une maladie chronique intérieure. C'est surtout entre les affections des membranes inuqueuses et celles de la peau, qu'on observe ces déplacemens facheux ou salutaires, suivant que le mal se porte à l'intérieur ou à l'extérieur du corps. Dans un cas particulier, lorsque de sembalbles alternatives ont été observées, il faut respecter l'affection de la peau lorsqu'elle existe, chercher à la fixer lorsqu'elle se déclare, même la rappeler et la reproduire, s'il est possible, et, plus tard, favoriser son développement sans s'opposer à sa marche, dans l'espoir d'en obtenir la guérison.

lorsqu'elle se dectare, meme la rappeter et la reprodure, si lest possible, et, plus tard, favoriser son développement sans s'opposer à sa marche, dans l'espoir d'en obtenir la guérison.

En résumé, l'observation de chaque jour rend de plus en plus frappante cette vérité que l'étude des maladies de la peau ne peut être séparée de la pathologie générale, et de celle des autres affections morbides, avec lesquelles elles ont des rapports nombreux et variés. En effet la connaissance de ces maladies embrasse celle des infections générales, des vices héréditaires, des effets du régime, etc.; elle comprend celle des maladies qui les ont précédées, des lésions internes qui les accompagnent, l'appréciation des modifications organiques qui succèdent à certaines éruptions, la prévision des maladies qui peuvent survenir après leur disparition, etc. Mais pour que ces vues générales acquièrent une utilité pratique, pour qu'elles puissent être appliquées, avec fruit, au traitement des affections cutanées, l'étendue de ces rapports et de ces influences, frappante dans quelques cas, constestée ou tout-à-fait nulle dans quelques autres, doit être étudiée et appréciée, autant que possible, dans les espèces, et même dans les individualités morbides, avec toutes leurs conditions et tous leurs élémens.

Hippocrate (1) avait remarqué que les mêmes éruptions pouvaient se présenter avec deux caractères, suivant qu'elles existaient par elles-mêmes, ou qu'elles étaient le dépôt d'un état morbide (ἀωίστασις, abscessus) (2). Ces solutions des maladies par la peau (3) s'annoncent, dit-il, par des tubercules, des tumeurs, des pustules, des ulcères, l'alopécie, etc., et suivant que leur développement est plus ou moins rapide, les solutions sont elles-mêmes plus ou moins promptes. Lorsque la solution de la maladie ne se fait pas par des tubercules, des ulcères à la peau, ou par d'autres voies, les rechutes sont promptes et fréquentes. Ce rapport des éruptions avec les maladies est rappelé dans plusieurs autres passages , où Hippocrate paraît plutôt rechercher ce que signifient (4) ces éruptions que

(1) Hippocratis Opera, interprete Foësio, in-fol. Fraucofurti 1621. - OEconomia Hippocratis, authore Foësio, in-fol. Francofurti, 1588. Je me suis servi de cette édition qui passe pour une des plus exactes. Je dois cependant faire remarquer que dans la traduction de Foes, comme dans toutes les autres traductions latiues, plusieurs expressions de la nomenclature out été rendues par des mots qui out aujourd'hui uue autre acceptiou : exemple, lichen par impetigo ; exanthemata par pustulæ; alphos par vitiligo, etc.; pour prévenir les erreurs qui pourraient résulter d'une semblable interprétation , j'ai quelquefois intercalé les mots grecs après les expressions latines du traducteur.

(2) Impetigines (λειγήνες) et lepræ, albicantesque vitiligines (και λευκαί), si juvenibus quidem aut pueris horum aliquid contingat aut, seusim se prodens. diuturnitate temporis augetur: in iis quidem em pustulm abscessus esse minime existimanda sunt, sed morbi. A quibus ex his aliquid subito multumque contingit, id certi abscessus (ἀπόστασις) dici possit. Oriuntur autem albicantes vitiligines ex maxime quidem lethalibus morbis, velut que morbus phænicæus (φοινικίνη) dicitur. Lepræ vero et impetigines ex iis qui ab atrabile fiunt. ( Hip-

pocratis Op. Prædictorum lib. 11, p. 114.)

(3) Quinetiam quæ in cutem abscedant, foras erumpentia tubercula (φύματα): velut putrescentes et puruleuti quidam fumores, aut ulcus, aut relique bujusce generis in cute efflorescentes pustulæ (εξανθήματα), desquamatio, glabratio et capillorum defluvium, vitiligiues (άλφος), scabies, (λεπραί) aliaque hujusce modi, que conferto et repeutiuo quedam confluxu, non autem dimidiato et semi repeute abseedunt, et quaeumque alia dicta sunt, etsi non indigne morbi excretioni respondeant. (Hippocratis. De morb. vulgaribus , lib. 11, p. 1002.)

(4) Que erumpere et febres decernere nata sunt ulcera ac tubercula , si non affuerint, judicationem ipsam tollunt. Quibus vero intro subsistunt, certissimas et celerrimas morborum recidivas afferunt. ( De morb, vulgar., lib. 11, p. 1009.) - Lepra, prurigo, scabies (ψώρα), impetigiues (λειχήνες), vitiligo (ἀλφός) et s'attacher à les décrire ou à les étudier en elles-mêmes. Il les envisage, en outre, sous d'autres points de vue, sous celui de leur nature et de leur traitement (1) dans leurs rapports avec les âges (2), et même avec les saisons (3). Les affections strumeuses des enfans, les éruptions de la dentition, le développement du cancer chez les hommes d'un âge mûr, celui du prurigo chez les vieillards avaient fixé son attention.

Hippocrate décrit l'érysipèle et les accidens de sa rétrocession (4); il mentionne les phlyctènes et diverses éruptions dont les noms sont conservés dans la nomenclature (eczéma, ecthyma, phlyzacia, psydracia); il fait quelques remarques sur l'hydroa d'été, la lèpre, le psoriasis, le lichen, le pityriasis (5), les excoriations prurigineuses du pudendum (6), les éphélides et leur traite-

alopecia ex pituita orientur. Sunt autem ista fæditas potius quam morbi ; favus , (xnotov), strume, physethla, furunculi et carbunculus, ex pituita oriuntur (De affectionibus p. 525). - Quibus per febres assiduas pustulæ (vivíaxia) toto corpore enascuntur, lethale est, nisi quid purnlentum abscedat. In his verò præcipuè adnasci ad aures tuberenla solent (Coacœ prænotiones, p. 133). - Onibus ad articulos prærubræ pustulæ superficiales enatæ sunt, ac subinde rigent iis , velut ex acceptis plagis cum dolore venter et inguina rubescunt, et percunt (Coacæ pranot. p. 195). - Pustularum eruptiones (¿ξανθίσματα) velut summa ente leviter lacerata ant vellicata, totius habitus tabem et corruptionem denuntiant (Coacae pranot. p. 189 ). - Eos (dolores) juvari spes est, si abscessus aliquis eruperit .... aut pustulæ toto corpore pullularint. (Prædictorum lib. 11. p. 100.)

(1) Cum fauces ægrotant, aut tubercula in corpore exoriuntur, excretiones in considerationem adhibendæ. Si namque biliosæ sint, corpus simul ægrotat. At si sanorum similes extiterint, secure corpus untrias. (Aphorism. sect. 11. -aph. 15. sec. vII. lib. II. p. 1244.)

(2) Pradictorum lih. II, p. 95. - Aphorism. sect. III. aph. 31.

(3) Vere..., lepræ, impetigines, vitiligines et pustulæ ulcerosæ plurimæ, et tubercula, et articulorum dolores (Aphorismi, lib. m, sect. vii, - aph. sect. iii , aph. 20., p. 1248). - AEstate .... et oris exulcerationes, genitalium putredines et sndamina. (Aph. sec. 111. aph. 21, p. 1248). - hyeme .... viris. - Pustula multæ nocturnæ epinyctides dictæ (De acre locis et aquis, p. 281).

(4) Pradictorum. Lib. II , p. 45. - Aphorismi Sect. VI. aph . 25.

(5) Prædictorum. Lib. II , p. 109.

(6) Si ulcera in pudendis innascantur, et pruritus corripiat, olez, hederze, rubi, et mali punici dulcis folia trita, vino veteri macerato, deinde carnem recentem foliis obduetam in subdititio opponito, et per noctem tenent. (De nat. muliebri. 582.) ment (1); il décrit le cancer (2); il distingue quetre apparences des ulcères (3); il indique des affections gangréneuses graves (nomæ) (4). Enfin il parle d'une fièvre épidémique (5), dans laquelle on observait une éruption (2002), analogue à celle que produit la brûlure; maladie considérée par quelques érudits, comme la petite vérole, et regardée avec plus de raison, par quelques autres, comme une fièvre bulleuss.

Plusieurs histoires particulières de la Collection Hippocratique sont remarquables, soit parce qu'elles se rattachent à la doctrine des dépôts (àmôstrants), soit par la vigueur et la vérité des descriptions; tel est le cas d'une nourrice, dont tout le corps se couvrit d'ectlymata, lorsqu'elle eutcessé d'allaiter (6); tel est celui de Silène, atteint d'une fièvre grave, dont le corps se couvrit, le huitième jour, de taches rouges, et qui mourut, le orzième jour (7); tel

(3) At verò ulcera quatnor progredicadi modos mihi habere videntur. Unum quidem in profundum, cujusmodi sunt fistulosa, cicatrice obducte, et intus cara. Alterum quo ad superiora tenduut, velutque super excrescentem caruem habent. Tertium in latum, qualia qua serpentia dicunatir. Quartus modusest, cui solms se-

emdum naturam motus videtur. (Deimedico liber, p. 21.) — (De alceribus, p. 869). (4) Nomæ verò maximæ sunt lethales, quæ putredines altissime descendentes habent, suntque nigerrimæ et siecissimæ. Vitlosæ quoque et in periculum præci-

pitant, que saniem nigram reddunt (Predictor, lib. ir, p. 98.) 910400000 50-

(3) Criuone carbunculi astate grassabantar. Per, inagnos éstas affatim et continenter compluit, idque ab Austro magis. Sanies quidem plurime quit subnate cebaturi, que intro conclusa dum incalesceret, prunigment excitabit. Deinde veró, in pastulas erumpebat ils affines, que in ambusta fieri solent. Tantas ineeri sub cute ardioris sensus, a uni viderentur. [Demok. quifg. ilb., 11, p. 993).

Aristophontis filiam febris tertio et quinto die prehendit, sieca plurimum permantit, alvas tameu huië conturbate set, difficults judicato fiut, supra tragitus dies cessavit, Pustula (chirayavis) quidem en Laboribus non rehementilus, ad diem septimum perreniunt, aliquantolum livida (Demort, sud; tib. 17, p., 1129.) (6) Lactanti pustula (chirayazi) per totum corpus cruperunt, que ad aristem consederant, abi lacture destiset (De mort, sudg. Lib. 13, p. 1013.)

(γ) Octavo sudor frigidus per omnia membra diffusus est, cum pustulis (ἐξα, ῡμωπα) rubentibus, rotundis, parvis, varis non absimilibus, que permaneban t neque absessum facichant (De morb. wug. Lib. r. p. 970.) est encore celui de Thasus atteint d'une affection gangré-

neuse du pied, etc. (1)

neuse du pied, etc. (1)
Celse (2) n'étudie pas, comme Hippocrate, les érup-tions cutainées relativement à leur origine et aux crises qu'elles présagent. Il remarque bien que le phlegmon se déclare quelquefois après les fièvres, que certaines éruptions surviennent pendant le printemps et pendant l'été, que d'autres sont plus communes chez les enfans; l'été, que d'autres sont plus communes chez les enfans; mais il s'appesantit peu sur ces rapports. D'un autre côté, les notions qu'il donne des maladies sont, en général, beaucoup plus complètes que celles d'Hippocrate; ses descriptions du furoncle et de l'orgeolet, de l'ulcère calleux, des engelures, de l'érysipèle, et surtout de l'érysipèle gangréneux, du lichen circonscrit (première espèce des papulæ), du licher agrius (deuxième espèce des papulæ), du sycosis, du psoriasis (troisième espèce d'impetigo), du psoriasis guitata (alphos), et surtout celles de l'éléphantiasis des Grecs, du cancer, de la pustule maligne (carfunculus), et de quelques maladies des parties génitales ou · des ongles, sont non-seulement très remarquables par leur précision et leur exactitude, mais encore par l'excellence des préceptes thérapeutiques. Celse décrit les diverses espèces d'alopécie (area, ophiasis), et plusieurs maladies du cuir chevelu (porrigo, cerion); il est difficile de reconnaître le caractère de quelques autres affections (ignis sacer, epinyetis, scabies, diverses especes d'impetigo, etc.).

Pline (3) ne décrit point les maladies, et en particulier

celles de la peau; mais il indique une foule de remèdes, simples ou composés, contre toutes celles qui étaient connues. Sa nomenclature est conforme à celle des médecins grecs. Il parle de plusieurs éruptions , dont Celse ne fait pas mention, du lichen des enfans, du prurigo des vieil-

<sup>(1)</sup> De morb. vulg. p. 985.

<sup>(2)</sup> Celsus. De remedica, Ed. Fouquier et Ratier, in-12, Paris 1823.
(3) Plinii secundi. Historice mundi Lib. xxxvii. Venise 1569.

lards, du prurigo pudendi, des furfures fueiei, etc. Il signale quelques maladies nouvelles ou particulières à certains pays; la mentagre contagieuse et la gemursa en Italie, le charbon (pustule maligne) particulier à la Gaule Narbonnaise et de l'éléphantiasis très commun en Egypte. Pline indique plusieurs remèdes très énergiques contre les maladies de la peau, les cantharides et l'elaterium à l'intérieur, le vinaigre, la chaux et l'alun à l'extérieur. Il fait mention de bains minéraux, employés avec succès, dans le traitement des ulcères et de quelques maladies de la peau. (De differentia aquarum, medicinis et obsérvationibus.)

Galien (1) rapporte l'histoire de plusieurs cas d'herpès et d'éléphantiasis; il indique un grand nombre de remèdes (2) contre l'érysipèle, les lichens, les vari, le sycosis, etc. Mais sa théorie humorale obscurcit ses descriptions, et l'entraîne dans de nombreuses digressions, défauts que la précision et la pureté des tableaux de Celse rendent encore plus frappans. Quoiqu'il ait fait une étude particulière des sueurs et des autres phénomènes critiques, et qu'il remarque que les ulcères de la peau sont souvent l'indice d'un mauvais état de la constitution (3), Galien n'insiste pas autant qu'Hippocrate sur les rapports des éruptions cutanées avec la solution et les dépôts des maladies.

La distinction des maladies cutanées en celles qui attaquent la peau de tout le corps, et en celles qui se bornent à la tête ou à quelques régions du corps, est nettement

<sup>(1)</sup> Galeni Opera, in-folio, Basileæ, 1562. — Novus index in omnia quæ extant Galeni opera. In-fol. Basileæ, 1562.

<sup>(2)</sup> Galeni Opera, in-folio, Basileze, 1562. De compositione pharmacor. secundum locos. Cl. v. p. 323.

<sup>(3)</sup> Magua tamen es parte cuits, quoniamin hanc excrements, que in habitum corporis colliguntur, natura expellit, multis et assiduis luicibuis áffatira quipte cancer, phagedenae, herpétes erodentes, caribungit, et que Chironia et Telephas vocantur, milleque alte ulcerum generationes de quistodi excedire na nascantur. (De temperaments, Ibi. 117, CA; pp. 483.) del administrationes.

exprimée dans l'Isagoge (1) où l'auteur signale la liaison de plusieurs de ces affections de la peau avec lla goutte et le rhumatisme. Sous le nom d'égée, et de soples (facus des latins) (2), Galien indique clairement l'eczéma fluent du cuir chevelu (teigne muqueuse) et l'impétigo aigu de la même région (porrigo favosa Willan).

Cœlius Aurelianus (3) a exposé, avec quelques détails, le traitement du phthiriasis, et de l'éléphantiasis dont Arétée (4) a fait un tableau plus complet et plus animé.

Aétius (5) traite de plusieurs maladies de la peau d'après Archigène, et des affections des parties génitales d'après Léonidès: il décrit avec un soin particulier quelques maladies de la peau chez les enfans à la mamelle, et il donne de bons préceptes sur la diète lactée, sur l'emploi des bains, sur celui de l'eau froide, en lotions dans les fièvres, et sur une foule d'autres moyens thérapeutiques. Scribonius Largus (6) a caractérisé le zona déjà indiqué par Pline.

Alexandre de Tralles (7) reproduit les observations

() Cutem totiusque corporis partes exagitant lepra, psora, alphos albus, alphos niger, leuce, impetigo simplex, impétigo agrestis, dracontiasis, achrocordones, thyrin, myrmeciae, clavi, callil. Quadam horum ex podagrà et articulari morbo, quadam ge sese oriuntur. — ...... Achorese, pityriasis, melicerese, atheroma, et fatus, Porro eam, partem, que capillo tegiture, et mentum occupant, alopecia, ophiasis, calvities, et madarotes. Pili omnes fluunt, extenuantur, quassautur, scindaintus, squiaescunt, in pulverem redignatur, sabilavescunt, causecunt. (De acteriorius acquise applia affectabless.— Introductio seu medicus 17;1).

(a) ληδοκ; id est mananta ulcera, cutis capitis vitium sunt, λb pso sic dieta affectu quod cutem tennissimis foraminibus perforent, ex quibus glutinosa effiniti sanies. Huo vina afine est, quod ασέρεν dicunt Graci (too favum), in quo foramina sunt, quám in illis majora, melleum continentia bumorem. (Galeni De ramelis parant gatibus; - γ. Classis. t. tt. p. 300). Actius (Gretabid). Op. 68. lib. 2) décrit l'impétigo du cuir chevela sous le nom de μελικτρέχ, M. Alibert a décrit celui de la face sous le nom de méliure.

Celius Aurelianus. De morbis acutis et chronicis. In-4. Amstelodami, 1755.
 Aretzeus. De causis et signis acutor et diuturnorum morborum. In-fol. Lugd. Batar. 1735, p. 67.

(5) Actii (Amident) Contracta ex veteribus medicina tetrabibles, hoc est XVI sermones. Bâle 1542 in-fol

(6) Scribonius largus. De compositione medicamentorum.

(7) Alexandri (Tralliani) libri duodecim, graci et latini, multo quam antea auctiores et integriores. Bâle 1549 in-8°. des médecins grees sur les maladies extérieures de la tête.

Paul d'Egine distingue nettement la lèpre du psoriasis, et donne une très bonne description de l'onychia maligna, sous le nom de pterygion. Il conseille de ne combatre les éruptions des enfans qu'à leur déclin, et signale l'influence du régime et du lait des nourrices. (1)

Les médecins Arabes (2) ont non-seulement reproduit les observations d'Hippocrate, de Galien, de Rufus, d'Oribaze, de Paul d'Egine, etc., sur les maladies cutanées; mais ils ont décrit, les premiers, la variole, la rougeole, et l'éléphantiasis dit des Arabes. Avicenne (3) a donné une très belle description de la pustule maligne et du charbon pestilentiel (de pruna et igni persico); sa description de vesicis et inflationibus, paraît se rapporter au pemphigus et au rupia, et celle de l'essera à l'urticaire; le safati correspond à l'eczéma impetigineux de la tête et des autres régions du corps; le bothar levis à la couperose (4). Enfin, Avicenne paraît avoir distingué la gale (5) du prurigo. Avenzoar a indiqué l'acarus scabici. (6)

Les médecins arabes, grands partisans de la saignée, ont, en outre, enrichi la thérapeutique de plusieurs re-

<sup>(1)</sup> Pustulis que puero per catem erumpunt, primum sané nullum facessero negotium oportet; ubi vero probe decererant, tune jam curare tentalimus, balines. ... opoimum ereo est nutricem duclicar victa un (Pauli Æginete. Opus de ve medica. Lib. 1, p. 7. Parisiis, 1332).

<sup>(2)</sup> Rhazès. In medicinali disciplina, ch xxvi. in-folio. Venetiis, 1542.

<sup>(3)</sup> Ariceine, In re medica omne: Venitis, in-folio, 155. (lib. rv, fen. t, tract vr, p. 71, 72 e773) in hien distingué la rougeois de la tarigle e: Vaniola vero in principo apparitionis est eminenta et altitudo; et morbillus est minor ariolis et minus accedés oculo quam varioles. Laur mario es sant plures, et dolor dorsi minor a contra la contra de la contra del contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del l

<sup>(4)</sup> Sparguntur super nasum et super poma maxillarum bothor (pustulæ) albæ, quasi ipsa sint puncta lactis:

<sup>(5)</sup> Et scabies quidem differt a prarite in hoc quod cum prurite non sunt bothor (pustulé) stout sunt in scabies.... et pruritus quidem sentilis parum obedit curation.

<sup>(6)</sup> Avenzorr. De recupicatione et facilitatione medicationis et regiminis, Venetuis, in-fol. 1549.

mèdes, et ont fait de nouvelles applications de ceux qui étaient connus. Ils ont étudié, avec soin, l'action des hains, et en particulier celle des bains d'eaux minérales sulfureuses, dans les maladies de la peau.

Les auteurs, dont les travaux succédèrent aux médecins arabes, nous ont transmis l'histoire des deux épidémies les plus remarquables, par leur étendue et leur durée, qui aient jamais été observées. Théodoric (1) et Gilbert (2) décrivirent, les premiers, la lèpre du moyen âge; Torella (3), Manardi (4), Massa (5), Frascator (6), et une foule d'autres firent connaître les formes variées de la syphilis.

A l'occasion de ces deux mémorables épidémies, et pour en fixer les caractères, Dell'Aquila (7), Leoniceno (8), et quelques autres, cités dans l'Aphrodisiacus, tels que Montesaurus (Natalis), Scanaroli (Ant.), Cataneo (Jacob), selivrèrent avec plus de soin, qu'on ne l'avait fait jusqu'alors, à une étude comparative des descriptions de la lèpre, de l'éléphantiasis, de l'alphos et du leucé par les médecins grees, et de la lèpre, de l'éléphantiasis, et de quelques autres maladies de la peau par les médecins arabes. Ces auteurs rappelèrent que les traducteurs de Rhazès etd'Avicenne avaient fait usage du mot lèpre pour désigner l'éléphantiasis des Grees; que la lèpre des Grees était une maladies squameuse, et que l'éléphantiasis des Arabes était distinct de ces deux affections.

Un des chirurgiens les plus célèbres de la renaissance,

<sup>(1)</sup> Theodorici. Chirurgia secundum medicationem Hugonis de lue venerea 1519, in-folio.

<sup>(</sup>a) Gilbert. Laurea anglicana seu compendium totius medicina. Lyon in 4º 1510.
(3) Torella De pudendagra tractaius.— Consilia quaedam etc.— Aphrodisiacus. p. 495, in-fol. Lugdini Batsovrum, 1728.

<sup>(4)</sup> Manardi. Medicinales epistolæ etc. Ferrare, in-4° 1521.

<sup>(5)</sup> Massa. De morbo gallico: — Aprhodisiacus, p. 39. (6) Fracastor. Syphilidis sive de morbo gallico Libri tres. Veroni, 1534, in-4°.

<sup>(7)</sup> Aquilanus (Sebastianus). De morbo gallico. Aphrodisiacus, p. 1.

<sup>(8)</sup> Leoniceni. De epidemia quam Itali morbum gallicum vocent. — Aphrodisiacus, p. 17.

Guy de Chauliac (1), distingua cinq espèces de teignes, qui correspondent exactement à l'impétigo, à l'eczéma, au sycosis, et au favus du cuir chevelu; il a bien caractérisé la pustule maligne, et a le premier parlé de la contagion de la gale.

Gui Guido (2) indiqua la varicelle vésiculeuse.

Dans son Traité des maladies contagieuses, Frascator (3) chercha à déterminer quelles étaient les maladies de la peau contagieuses, et quelles ne l'étaient pas ; il a, en outre, bien distingué l'anthrax (phyma) du véritable charbou.

Pernel (4) décrit le lentigo, les rougeurs, les pustules et les tubercules de la couperose; il décrit avec soin quelques formes des syphilides, indique le purpura ou au moins les ecchymoses spontanées; il réunit dans un même groupe (impetigo), les éruptions papuleuses et squameuses, et décrit l'eczéma du cuir chevelu, sous le nom de tinea.

P. Foreest (5), observateur érudit, a publié plusieurs observations particulières parmi lesquelles on remarque un cas de pemphigus infantilis, un exemple de gale contagieuse qu'il distingue de plusieurs autres maladies qu'on désignait alors également sous le nom de scabies, un cas de psoriasis palmaire, un exemple de lèpre vulgaire, etc., ces observations sont accompagnées de scholies, dans lesquelles Foreest examine et discute les descriptions antérieures et relatives à des faits analogues.

Schenck (6), érudit laborieux, a rassemblé un grand nombre d'observations sur les maladies des poils, sur les

<sup>(1)</sup> Guy de Chauliac. Chirurgiæ tractapus. in-fol. 1570.

<sup>(4)</sup> Fernelii Universa medicina, in-fol. Colonia ad Allobrogum, 1670.
(5) Foresti (P.) Observationum et curat. medic. etc. — De exterioribus vitiis

eaplis, de maculis faciei, de praritu ani, de phlyctænis.
(6) Schenkii. Observat, medic. rarior. Libri vii, in-fol. Lugduni, 1644.

cornes congenitales et accidentelles, sur les maladies du cuir chevelu, sur le sycosis (mentagre), sur le lichen, etc.

Sennert (1) décrit avec soin les changemens de couleur de la péau, et en particulier les taches hépatiques, les sueurs fétides des pieds, des aisselles, et même de tout le corps; il donne une histoire détaillée des maladies des poils et de la plique, d'après Starnigel et d'autres observateurs.

"Baillon (2) a reproduit et commenté la doctrine hippocratique sur les malades cutanées, considérées tantôt comme existant par elles mêmes, tantôt comme des Alépôts, tantôt comme des vices locaux."

Les essais de Joubert (3) et de Campolongo (4) méritent a pelhe d'être mentionnes est es apartication de la composition della composition

a pene d'etre hendonnes.

Méreuriali (5) introdussit, dans ses descriptions, les observations des médecins qui l'avaient précédé. Il divisa, commé Galien, les maladies spéciales de la peau, en deux sections, suivant qu'elles étaient particulières à la réte; ou qu'elles poitvaient ses développer sur toutes les parties des tégumens. Il partages ces dernières en plasteurs groupes, suivait qu'elles altéraient : la touleur de la peau (lencé, alphos), etc.), ou qu'elles rendaient la surface de cette mémbrane rude et mégale (impedigo seu fichen, pruntus) scabies sen psora, l'epra), auxquelles il ajouta diverses tumeurs sans les décrirel Sous le nom de timea, il exposa clairenéfit l'es symptômes deracteristiques de la teigne faveuse ( porrigo l'upinosa Willan: Javas des modernes).

<sup>(1)</sup> Sennerti Opera. t. 111, lib. v, pars tertia. De cuis, capillorum et unquium cuttis. Parisis, 1631, in-fol. 101-101 municara engunus confined en rose (1).

<sup>(2)</sup> Balloni (Gail). Opera omnia. Epidem, et Ephemer, lib. 1, t. 1, p. 49, in 4°, Geneva rice.

<sup>(3)</sup> Joulear (Laurent). De affectibus pilorum er edits, in 72, Geneve, 1572.

(4) Composingo (Emil.) De morbis cutanets. Lib. 19, tract tri. Parisins, 1634.

<sup>(5)</sup> Accasellus Paulus) Practationem de morbis cutalinei la ciminata lanhaine corporit deschaite e de Hangibia Mercairiate accepti e la quantita de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del co

ses croûtes seches et jaunes, sa transmission par contagion et la destruction des poils. Il sépare complètement, et avec raison, cette maladie des achores et des favi, dont il note, avec soin, l'influence sur la constitution ou sur des maladies antérieures.

Après avoir rappelé la division de Mercuriali, Riolan fils (1) en proposa une autre, d'après leurs apparences, sans avoir égurd à leur siège : les maladies de la peau peuvent être divisées ro en pustules (prurigo, scabies, psora, lepra, impetigo, psydracia, brûlure); 20 en difformités (taches, colorations morbides; chute des poils, philirias); 30 en disprayales (percures clous, condylalmes)

Italians so, 3° en tubercules (vertues, clous, condylômes). Hafenreffer (2) décrivit très brièvement, et souvent d'après des auteurs anciens ou contemporains, les maladies cutanées, sans qu'aucune vue genérale présidât à leur distribution. Il comprit la variole, la rougeole, les éruptions venériennes et leurs symptômes primitis dans l'étude des utaladies de la peau. Il n'y a vraiment de remarquable dans son ouvrage, comparé surtout à celui de Mercuriali, que la description des syphilides, celle des varioles dysentériques, et l'histoire des pedicult. Hafenreffer en admet quarre espèces, dont une correspond évidemment à l'acarus seabrei. Il a cherché, en outre, à établir une symonymie entre les nomes un assez grand nombre d'erreurs, en rapprochant entre elles des descriptions très incomplètes; et appartenant évidemment à des maladies différentes.

Après un court aperçu sur la structure de la peau, Willis (3) divise les affections cutanées en deux sections,

<sup>(1)</sup> Riolani (Joannis). Opera omnia. — De morbis cutaneis, p. 547, in fol. 1676, initial park areas and a second of the control of the control

<sup>(</sup>a) Hafancester (Samies). Haydry two dechos prior in quo cutte cique adharimium jarinim refreims etc. tradmium. In-12 Teliagne 103a. — Ulim 1666.in-8.

(3) Willis : De-offeeibus cuantes; soriningue mobile. De incidentes torum operationibus, sect. ttt, cap. v, p. 279. — Opera omnia, Amstelodami, in-48, 1082.

suivant qu'elles sont vel cum, vel sine tumore. Les affections cutanées avec tumeurs sont générales ou particulières. Des premières les unes surviennent, avec fièvre, la variole. la rougeole, les exanthèmes morbides et les efflorescences des enfans; les autres, sans fièvre, le prurigo, les maladies impétigineuses et les affections lépreuses. Les maladies cutanées, sans tumeur, comprennent toutes les taches, les éphélides, les taches hépatiques, etc. Ces divisions étaient assez naturelles. Th. Bonet (1) a rassemblé, dans un Recueil utile, un assez grand nombre de cas rares de maladies cutanées , la plupart extraits des Mélanges des curieux de la nature (2), ou des Actes de la Société de Copenhague (3). A son exemple, J. Manget, dans sa Bibliothèque médico-pratique (4), a reproduit littéralement le travail de Willis; il l'a fait suivre de diverses observations intéressantes de maladies cutanées, publiées par J. L. Claudini, Raymond, Jean Forti, Benoît Silvaticus, Hagendorn, Rayger, Schultz, Wedel, Ant. Saporta, Helwig, etc.; et il a contribué à répandre la connaissance de ces faits pratiques.

Plusieurs observateurs ont aidé aux progrès de la pathologie cuitanée, en publiant des faits particuliers dans des Recueils ou des Collections d'observations, pour démontrer l'utilité de divers traitemens ou pour faire connaître certaines formes rares des maladies de la peau. Pour cette raison, je dois faire mention des Centuries de Lazare Rivière (5), des Observations de Marc-Aurèle Seve-

<sup>(1)</sup> Bonet (Th.). Medicinæ septentrionalis collectitia. Geneva, 1684 et 1686. 2 vol. in-fol.

<sup>(2)</sup> Ce recneil contient un assez grand nombre de cas qui méritent d'être consultés. Voyez : Îndex universalis Ephemeridum. in-1º Normbergæ, 1739. Art. Scabies, Gutta rosacca, etc.

 <sup>(3)</sup> deta regia societatis medica Hapinensis. — On trouve sussi des faits interessans dans plusieurs sutres Recuells, et en particulier dans la Colocion academia que des Mimoires, des actes, des societés luteriaries étrangères, im s.º Paris, 1955.
 (4) Manget (J. J.) Bibliotheca medico-practica: Cutte morbi, t. r. p. 803, et seq. in-fol. Geneva. 1645.

<sup>(5)</sup> Riverii (Laz.) Observationes medica, et Obs. communicata in-4º Parisiis,

rino (1), notamment de celles relatives à l'eléphantiasis des Arabes, de différentes parties du corps; et des Recueils de Zacutus Lusitanus (2), de C. Stalpart van der Wiel (3), de Félix Plater (4), de Dodoens, de Benevieni (5), de Borel (6), d'Hagendorn (7), de Philippe

166.6 l'aix emarqué un cas de gangrène de la pean produite par au résicatoire fortement sanpoudré de cantharides; un exemple de rétrocession de tabércules de la face, et qui fai suivie d'une fièrre continue mortelle; l'emploi de la poimmade de pricapite blanc dans un cas d'escéma impétigineux (impetigo fera) s celui de la pommade de précipite pougé dans l'orglade fongeneus; un exemple d'escéma éryapélateux sons le nom de scabies prurigineas; plusieurs cas de syphilide chiez des nouveau-nés ou des enfains; un cas d'érupion squameuse générale, extrêmement prurigioneus, qui paraît ca rapporter au pityriasis genéral, etc.

(1) Severini (Marcel, Aurel.). De recondità abspectuum natural. Nesp. in-S. (632. On lit, dans ce recueil, un cas d'éléphantiasis de la jambe avec fig. (De abscessibus mucoccarness); un cas d'éléphantiasis de la jambe avec fig. (Uniformis cruire abscessus) ; un exemple de tumeurs sous-cutanées de la pean, avec fig. et des recherches assex cuivasses sur l'éphyretide De sprincifile et roscolis;

liber unus).

(a) Zucchi Lusitani Opera, in-fol. a vol. 1549,—t. II. p. 150.—Investerate inca, clea Domhacin curstar. De prazi medica admiranda, ib. III (bas. 156), Ulcera mananta diuntara in universa corporti mole exoria (cas d'excena traité successi ement par les stiquies locales et générales, par les hains aluminés, le pedit-lait et les purgatifs, et guéri par des cautères ) Zacatus Lusianus rapporte (lib. 1) un cas d'excema furfuracé du cuir cheveln guéri par des lotions d'urine (olis. 3), de phituriansi des paupières (obs. 65), de compresse générie par les sangues (obs. 75), de verrue de la laugue genérie par l'application des feuilles de la grande chétidione (obs. 79), de prurit des parties genérales (obs. 9a), de variole chex une femme grosse (obs. 47), de sucur fétide (lib. 111, 108, 74), de sucur fétide (lib. 111, 1

(3) Stalpart Van der Wiel (C). (Obs. rarior. med. Centur. in-12, Leida 1727.) rapporte et figure un cas d'ichthyose, plusieurs exemples de navi, un cas

d'anesthésie, etc.

(4) Plater (Fel.) (Observat. libri tres, in-12 1650) rapporte un grand nombre d'exemples de maladies de la pean: (In superficiei corports solore observationes,—In discoloratione observationes); mais ces cas sont sonvent mal caracterisés et surchargés de formules.

(5) Dodonei (Remb.) Medicinalium observ., exempla rara, in-12, Harderwick; (Observ. sur l'éléphantiasis des Arabes, sur les syphilides, la lèpre, les produc-

tions cornées).

(6) Borelli (Petri) Bise et obs. medico-physicarum centuria, in-12 Castris, 1653. (Obs. sur des tubercules fongueux à a suite de la variole, sur des poils et des cornes accidentelles, sur le purpura harmorrhagica).

(7) Hagendorn (L.) Obs. medico-practicorum Centuria tres, in-12. Francofurti ad Viadrum. (Obs. sur la variole, cas de variolé chez le fietus; obs. sur la rongeole et lea maladies secondaires; sur le prurigo, etc.). Hechstetter (1), etc. A une époque plus rapprochée de nous, plusieurs observateurs, tels que Duncan (2), Reil (3), De Haën (4), J.-L. Gilibert (5), etc., ont aussi publié, dans des Recœièls cliniques, un assez grand nombre de faits pratiques sur l'histoire et le traitement des maladies de la neau.

Le mérite général de l'ouvrage de Turner (6) est d'offrir un caractère positif et pratique. A l'appui des points de doctrine qu'il expose, Turner cite souvent un ou plusieurs faits, tirés de sa pratique ou empruntés à divers auteurs. Le premier, il a donné une bonne description des diverses espèces d'herpès (herpes circinatus, herpes phlyetænodes herpes zoster), qu'il sépare positivement de l'herpes exedens vel depascens (lupus); il distingue l'anthrax furonculeux du véritable charbon; il rapporte, d'après Willis, un exemple curieux de privation de la sueur (anhydrose); il signale le danger de la suppression des sueurs abondantes ou fétides; il décrit les nævi colores, les nævi vasculaires et les nævi dégénérés, et il expose leur traitement par la ligature, l'excision et la cautérisation; il rapporte, d'après Job a Meekren, un cas remarquable d'extensibilité de la peau du cou et de la poitrine.

<sup>(1)</sup> Hechstetteri (Phil) Ravarum obs. medic. accades tres. Augustes Viudelicorum, in-12 (obs. sur le purpura et plusieties exanthemes avec hémorrhagie, et sur l'éléphantiasis du serotum).

<sup>(2)</sup> Duncan (Audrese) Casas medicinales, ex anglico in latinum vertir Ryan. in S. Lugdoni Batavorom 2783 (Obs. sur l'emploi du sublime à l'intérieur et a Pesterieur, dans diverses maladies de la peau; Obs. sur les teignes et sur le purpura).

<sup>(3)</sup> Reil (J. Christ.) Memorabil: clinicorum fascicul. In-8. Halle, 1798-1791-1792- (Obs. intéressantes sur l'hémorrhée pétéchiale, sur les pemphigns, sur les maladies consécutives à la rougeole et à la variobe.)

maladies consecutives à la rougeble et à la variole.)

(4) Dehaen: Raito medendi, xi vol. iu-12, Parisis 1764 à 1783. (Obs. et remarques sur la variole, sur l'inoculation, sur la rougeble, la scarlatine, la mj-

uaire et sur les sueurs critiques et non critiques).

(3) Gilbert (J. Em.) décressée medico-practice in-8, Engeuni, 1794. (Obs. sur le cancer de la pean, sur la gale, surfont sur les nières, la variole, le pemplique, la syphilis, etc.)

<sup>(6)</sup> Turner (Doniel), Trause of discases incident to the Skin. Londres, 1714 in-8°. — Ibid. 1726 in-8°. — Traduct, française, deux vol. in-12. Paris, 1743.

Le travail de Lorry (1) se distingue par les vues générales, et la manière large avec laquelle l'auteur a envisagé l'étide des maladies de la peau : de ce côté, Lorry est évidemment supérieur à tous ceux qui l'ont précédé, et à la plupart des auteurs qui l'ont suivi. Il commence par étudier la peau saine, dans son organisation et dans sa structure; il en compare les élémens dans les diverses régions du corps; et après un coup-d'eil rapide sur ses fonctions, il s'attache à étudier ses rapports avec les autres ionctions, il s'attache à étudier ses rapports avec les autres parties du corps. Lorry passe rapidement en revue les diverses modifications que la peau peut éprouver sous l'influence des agens extérieurs, sous l'influence de l'air, des différentes températures, des climats, des applicata, des hoissons et des alimens, de l'exercice et du repos, du sommeil et de la veille, des affections de l'ame, etc. Il signale ensuite les effets des causes intérieures ou organiques, ensuite les effets des causes interieures ou organiques, telles que celles qui résultent de la constitution strumense, de l'allaltement, des virus variolique, venérien, morbilieux, etc.; et il insiste sur la nécessité de rechercher, avec soin, les causes probables de ces affections. Sous le rapport du pronostic, il les étudie comparativement chez les enfans, les adultes et les vieillards; il signale avec force le danger de leur répercussion, reproduit et déve-loppe les distinctions hippocratiques des maladies de la peau, en celles qui sont déterminées à la peau par des maladies internes, et en celles qui sont produites par un travail ladies miernes, et en celles qui sont produtes par in travail toutà-fait local. Ses vues generales, sur le traitement des maladies cutanées, sont du plus haut interêt; il fait pressentir les modifications importantes que ce traitement réclame, suivant que les cruptions sont nées dans des circonstances où elles doivent être regardées comme critiques, dépuratoires, ou dangereuses à guérir; suivant qu'elles indiquent une solution lente ou rapide des maladies intérieures ; suivant enfin , qu'elles sont tout-à-fait when a species reducing Frence ; Cin-Co-Lind : Lovers 1306.

<sup>(1)</sup> Lorry. Tractatus de morbis cutaneis, in-4°. Parisiis, 1777.

locales et susceptibles d'être combattues par des remèdes extérieurs ou topiques. Il ne manque à l'ouvrage de Lorry, riche de vues pratiques, que des descriptions individuelles des maladies, plus exactes et plus précises; on desirerait surtout moins de confusion dans la détermination des espèces, souvent décrites d'une manière incomplète, dans plusieurs chapitres, et sous des roms différens.

plusieurs chapitres, et sous des noms différens.

Vers la même époque, Plenck (1) classait les maladies de la peau, dans l'espoir d'en faciliter l'étude et le diagnostic. Sa classification est fondée sur les apparences extérieures des maladies cutanées, et, par conséquent, sur leur caractère le plus reconnaissable. Plenck forma quatorze classes de ces inaladies: 1º maculæ; 2º pustulæ; 3º vesiculæ; 4º bullæ; 5º papulæ; 6º crustæ; 7º squamæ; 8º callosi-tates; 9° excrescentiæ cutaneæ; 10° ulcera cutaneæ; 11° vulnera cutanea; 12º insecta cutanea; 13º morbi unguium; 14º morbi pilorum. Le but et l'utilité de cette classification était évidemment de faciliter le diagnostic des maladies de la peau, et non d'en faire connaître la nature, qui souvent n'est pas en rapport avec leurs apparences extérieures : c'était enfin une méthode artificielle pour arriver à la détermination ou à la connaissance des espèces, sans laquelle il n'y a pas d'études exactes, ni rigoureuses. Il est facile de reconpas tetues et actives et al particular au l'active de l'active de l'active des maladies, et, par conséquent, il ne faut pas lui faire un reproche de la diversité des élémens qui composent les groupes. Les classes offrent des imperfections qui tiennent surtout à ce qu'il ne s'est pas toujours attaché assez fortement aux symptomes extérieurs les plus frappans en faisant la répartition des maladies cutanées, dans les différens groupes.

Willan (2) est parti du même point de vue que Plenck;

<sup>(1)</sup> Plenck (Jean-Jacques). Doctrina de morbis cutaneis, qué hi in suas classes, genera et species rediguntur. Vienne 1796 in-89—Ibid.1783 in-89—Iborani 1796.
(2) Willan (Robert), Description and treatment of eutaneous diseases: in-4º London 1798, 1814, with plates. — Reports of the diseases in London: In-19. Hon-

mais au lieu de s'attacher, comme lui, à l'apparence la plus frappante des maladies, il s'est fixé sur le caractère qu'elles présentent, dans leur plus grand développement ou état, avant qu'elles éprouvent des altérations consécutives. Dans la plupart des cas, cet état des maladies les caractérise plus nettement que les apparences qui l'ont précédé, et que les altérations squameuses, croûteuses, ulcéreuses qui les suivent, et qui souvent sont communes à plusieurs de suivent, et qui souvent sont communes à plusieurs affections. Aussi, Willan a-til supprimé les classes des ulcères, des croutes, etc. Ses groupes sont mieux établis que ceux de Plenck; il n'y mêle pas à la fois, comme ce dernier, des symptômes et des maladies; et une connaissance plus exacte des éruptions lui a mieux fait juger la place qu'elles doivent occuper. Quelques groupes mêmes sort très naturels, les papilles, les squa-mes, les balles, et même les exanthèmes, si l'on en distrait le purpura; mais un autre, celui des tubercu-les, comprend les maladies les plus dissemblables. Ce qui caractérise surtout les travaux de Willan, c'est l'esprit grande exactitude et la pureté de ses descriptions; c'est la grande exactitude et la pureté de ses descriptions; c'est le soin particulier qu'il a porté dans le choix et l'usage des expressions techniques; c'est, enfin, le goût et le jugement le plus solide dans l'interprétation des anciens. S'il y a quelque chose à lui reprocher, c'est d'avoir trop négligé l'étude du rapport des maladies de la peau avec la constitution, avec les maladies antérieures, et avec celles qu'on attribue à leur répercussion. Sa thérapeutique est, en général, active; si pratique, ses ouvrages, et ceux qui sont sortis de son école, ont puissamment contribué à propager, en France, l'usage des purgatifs, et celui de plusieurs remèdes énergiques, tels que la teinture de cantharides, les acides minéraux à l'intérieur, les préparations antimoniales et arsénicales.

Rateman (1) a reproduit et complété les travaux de

Willan, dans un ouvrage classique qui a beaucoup contribué à répandre la connaissance des maladies de la peau. Bateman a, en outre, figuré, dans un Atlas commencé par Willan, un grand nombre de maladies de la

Les trayaux de ces célèbres pathologistes ont été reproduits par M. Gomez (1), dans un tableau synoptique, des maladies de la peau; par Em. Szalay (2), dans sa dissertation inaugurale, sous forme de Manuel; par Bertrand (3), par Ab. Hanemann (4) et Sprengel, qui les ont fait connaître, en France, et en Allemagne.

Le petit ouvrage de Retz (5) n'a pas de caractère scientifique : c'est simplement un recueil de notes et d'observations concises, avant la plupart un but pratique. On y trouve des exemples de kéloïde, de dartre écrouelleuse, d'éruptions aux parties génitales chez l'homme et chez la femme, plusieurs remarques sur la constitution, sur le caractère physique et moral des individus habituellement sujets aux affections herpétiques. L'auteur cité l'influence que les maladies de la peau du visage exercent sur l'humeur, les goûts et les habitudes des femmes d'un certain âge; il rappelle les rapports des maladies de la peau avec la goutte et avec les affections des voies urinaires; il peint les difficultés que présente presque toujours le traitement

Fifth edition, London 1819 .- 7th. edit. 1829 .- Delineations of cutaneous diseases, in-40, London, 1817. - Reports on the diseases of London, 80, London, 1819 .-M. Anth. Todd. Thomson a publié en 1829 un Extrait de l'Atlas de Bateman, avec addition de plusieurs figures originales.

(1) Gomes (B. A.) Ensaio dermiosographico, o succinta e systematica descripção

das doencas cutaneas, etc. con indicação dos respectivos remédios aconsellados. in-6° Lishoa, 1820.

(2) Szalay (Emeric). Diss. inaug. sistens synopsin morborum cuits secundum for-

mas externas dispositorum. Vindobonæ, 1818.

(3) Abrege pratique des maladies de la peau, etc., par Thomas Bateman, traduit

de l'anglais par Bertrand , sur la 5º édition in-8º Paris 1820. (4) Praktische Darstellung der Hautkrankheiten nach Willans's System bearbeitet won Th. Bateman, aus dem englischen übersetzt von Abraham Hanemann, mit

Vorrede und anmerkungen von Kurt Sprengel, in-80, Halle; 1815. (5) Retz. Des maladies de la peau et de celles de l'esprit. iu-18 2º édit. 1700.

des affections cutanées, et la fréquence de leur récidive chez les individus qui ne veulent point s'astreindre à l'exactitude et à la sévérité d'un traitement ou d'un régime long et régulier.

gulier.

A l'époque où l'on désignait encore, en France, presque toutes les maladies chroniques de la peau, du visage, du trone et des membres, sous le nom de dartres (heupetes), le collège de médecine de Lyon, ayant propose, pour sujet de prix, de déterminer quelles étaient les différentes espèces de dartres, quels en étaient les causes et les symptômes, et quelles étaient les maladies qui en dépendaient; H. J. A. De Roussel (1) adressa un mémoire qui fut couronné. Sauvages (2) avait admis neuf espèces de dartres, (indépendamment des psydracia, de l'hydroa, de l'épinyctide, le le couronresse, des éphélides, et du vitilien); le venne (Independanmentes sy de la darta, de l'aprivo a, de l'eprivo de la couperose, des éphélides, et du vitiligo); le genre herpes comprenait: 1º la dartre farineuse; 2º la dartre encroûtée; 3º la dartre miliaire; 4º la dartre rongeante; 5º la dartre vérolique; 6º la dartre en jarretière; 7º la dartre en collier; 8º la dartre boutonnée; 9º le zona. Les espèces, admises par Roussel, sont, en général, mieux caractérisées, et se rapprochent davantage de celles qui sont décrites aujourd'hui, sous d'autres noms. Roussel comprend évidemment, sous le nom d'herpes furfuraceus, les affections pa-puleuses et squameuses; on reconnaît, dans sa dartre squa-meuse humide ou dartre vive, les caractères de l'eczéma meuse humide ou dartre vive, les caractères de l'eczéma exconié; la dartre crustacée correspond à l'impétigo. Roussel s'est attaché à rechercher et à indiquer les signes, à l'aide desquels on peut déterminer si une éruption cutanée est le dépôt, la crise ou la solution d'une maladie intérieure, ou bien si elle existe par elle-même; et c'est là un des caractères de son travail, remarquable, en outre, par les efforts que l'auteur a faits pour rapprocher et coordonner des descriptions incomplètes, rendues

 <sup>(1)</sup> De Roussel (H. F. A.) Diss. de variis herpetum speciebus. in-8. Cadomi, 1779.
 (2) Sauvages (Boissier de). Nosologia methodica. 2 vol. in-4- 1768. Amstelodam i, vol. 1, p. 132.

plus obscures encore par la diversité des nomenclatures.

Dans le petit traité de Poupart (1), on ne peut noter comme

Dans le petit traité de Poupart (1), on ne peut noter comme offrant quelque intérêt, que ses remarques sur la répercusion et les métastases des maladies chroniques de la peau; encorela plupart des faits qu'il cite sont-ils empruntés à Baillou, à Richard Mead, à Sauvages, à Raymond, à Tissot, etc.; ce sont des exemples de dysurie, de leucorrhée, d'affections du cerveau et des poumons survenues après la guérison d'éruptions cutanées. En outre, Poupart a étudié l'action de la coquelourde (Auemone pulsatilis), dans les dartres, en faveur de laquelle il cite plusieurs observations.

Jackson (2) a disserté très longuement sur les causes et la nature des maladies de la peau qu'il n'a envisagées que d'une manière vague et générale. Il les divise en trois groupes 1° sérétions dépravées des glandes sébacées; 2° état morbide des bulbes des poils; 3° condition morbide des vaisseaux cutanés. Chiarugi (3) a borné ses recherches aux maladies chro-

Chiarugi (3) a borné ses recherches aux maladies chroniques et sordides de la peau. Il les divise en trois ordres; maladies sordides papuleuses (impetigo, herpes), maladies sordides pulsues (gotta rosea, scabia, lepra, tinea). Dans le premier groupe, sous le nom d'impetigo, il décrit assez exactement le lichen, dont il donne une bonne definition; et sous le nom d'herpes, il comprend les mêmes maladies que les anciens (herpes miliaire, herpes zoster, herpes esthiomène). Dans le second groupe, il décrit sous le nom d'achor, l'eczéma et l'impétigo de la face et du cuir chevelu, et la gale sous le nom de rogna: le troisème groupe comprend la rosa ou couperose, la scabia qui paraît être l'eczéma, la lepra c'est-à-dire la lèpre des Grees et l'éléphantiasis, la tigna qui correspond aux apparences furturacées, croîteuses et humides de l'eczéma et

<sup>(1)</sup> Poupart. Traité des dartres. in-12, Paris, 1784.

<sup>(2)</sup> Jackson (Seguin Henri). Dermatopathologia; in-8º Loudres, 1791.

<sup>(3)</sup> Chiarugi (Vincenzio) Delle malattie cutanee sordide in genere e in specie trattato teorico-pratico. 1 vol. Firenze 2º edizione. — Firenze, 2 vol. 1807.

de l'impétigo du cuir chevelu. En résumé, quoique postérieur, l'ouvrage de Chiarugi est beaucoup inférieur aux travaux de Willan.

Wilson (John) (1) a divisé les maladies de la peau, 1° en éruptions fébriles (urticaire, éruption miliaire, varicelle, variole, vaccine, pemphigus, rougeole, scarlatine); 2º en inflammations simples (excoriation, brûlure, engelure, etc.); 3º en constitutionnelles (érysipèle, efflorescences, rougeurs de la face, etc.), 4° éruptions papuleuses; 5° éruptions vésiculeuses (gale, eczéma, zona, herpès, aphthes); 6° éruptions pustuleuses (gale pustuleuse, impétigo, porrigo, croûte laiteuse); 7º éruptions infantiles (strophulus); 80 éruptions squameuses (lepre, psoriasis, pityriasis, taches syphilitiques, éléphantiasis); 9º en tumeurs (acné, tumeurs folliculeuses, furoncles); 10° en excroissances (cors, verrues); 11° en taches (lentigo, éphélides, purpura, nævi); 12° blessures; 13° ulcères (ulcère simple, ulcère déprimé, ulcère calleux, ulcère fongueux, ulcère syphilitique, ulcère scorbutique, ulcère scrofuleux ). Dans un appendice, il expose quelques réflexions sur la disparition spontanée de plusieurs éruptions cutanées suivie de symptomes nerveux graves. Un des vices de cette classification est de manquer d'unité: mais ce reproche peut être fait à presque toutes les clas-sifications des maladies de la peau. Dans la formation de ses groupes, l'auteur a eu égard à-la-fois à la nature des maladies, à leurs rapports avec la constitution, et à leurs apparences extérieures. Un reproche plus sérieux, est la composition même de quelques groupes; toutefois, il faut reconnaître que le premier groupe, si on y ajoutait l'érysipèle, serait fort naturel.

M.S. Plumbe (2) a publié récemment une nouvelle classi-

<sup>(1)</sup> Wilson (John). A familiar treatise on eutaneous diseases, in-8° London 2d-edition 1814.

<sup>(2)</sup> Plumbe (Samuel). A practical treatise on diseases of the skin, in 8. London 1824.

fication des maladies de la peau. Une première section comprend les maladies qui tirent leurs caractères distinctifs des particularités locales de la peau (acné, sycosis, porrigo); la deuxième section comprend les maladies qui dépendent d'un état de débilité de la constitution, et conséquemment d'une diminution du ton des vaisseaux de la peau (purpura, pemphigus, ecthyma, rupia). Plusieurs maladies, ordinairement salutaires, symptomatiques d'un dérangement des organes digestifs et caractérisées par une inflammation active, forment une troisième section (porrigo favosa , porrigo larvalis, lichen, urticaire, herpès, furoncle). Quelques maladies (quatrième groupe) sont caractérisées par une inflammation chronique des vaisseaux qui produisent l'épiderme (lèpre, psoriasis, pityriasis; pellagre, ichthyose, verrues). Enfin, une cinquième section comprend les maladies les plus dissemblables (gale, eczéma, éléphantiasis, érythème, etc.) Il y a certainement quelques apercus ingénieux dans cette classification; mais elle est inférieure à celle de Willan. L'ouvrage de M. Plumbe est remarquable, dans d'autres rapports, par les vues pratiques, et par l'importance que l'auteur attache aux connexions des maladies cutanées avec les états de la constitution.

M. Derien (1) avait divisé les maladies de la peau en aiguës et en chroniques, et proposé, comme secondaire, la distinction de ces maladies en essentielles et en symptomatiques. Pierre Frank (2) et Joseph Frank (3) ont également adopté la division des maladies de la peau en aiguës (exanthemata) et en chronique (impetigines). Mais cette classification, appliquée d'une manière rigoureuse, conduit à faire, dans deux sections différentes. l'histoire d'une même

Derien (Jacques). Essai d'une table synoptique des maladies de la peau. in-4.
 Paris, t8o6.
 Franck (Johan. Petr.). De curandis hominum morbis epitome. Mannheim et

Vienne, 1792.

(3) Franck (Joseph). Praxeos mediçœ universæ præcepta. in-8. Tanxini 1821.

— Vol. m. 1v: De morbis cutis.

affection, suivant le mode lent ou rapide de son développement et de ses progrès. Ainsi, l'urticaire aiguë est placée par J. Franck, dans une première classe, sous le nom d'urticaria, et l'urticaire chronique, dans une seconde, sous celui d'urticatio. Le pemphigus aigu est décrit, dans une section, sous le nom de bullæ; et dans une autre, le pemphigus chronique figure sous celui de pemphigus. D'un autre côté, on peut avancer, contre l'opinion de J. Frank, que l'érythème, le strophulus, l'herpès, l'ecthyma, la teigne muqueuse, etc., ne sont pas constamment des maladies chroniques, et que les furoncles ne sont pas toujours aigus. P. Frank a divisé les exanthèmes en nus et en scabreux et les maladies impétigineuses en celles qui sont bornées à la superficie de la peau, et en celles qui l'attaquent plus ou moins profondément. J. Frank a décrit à-peu-près, sans ordre, les maladies cutanées comprises dans ces deux groupes. La division secondaire, qu'il a adoptée, des maladies idiopathiques et symptomatiques, ne peut être employée dans une classification pour la division des sousordres; mais cette distinction est d'une utilité réelle, lorsqu'on l'applique à chaque maladie, en particulier.

M. Alibert, dont les travaux ont une juste célébrité, a essayé de réunir les maladies de la pean en familles (1). Personne n'a saisi, avec plus de vivacité, les aspects des maladies, et n'a peint plus heureusement leurs principaux caractères. On remarque surtout ses descriptions de la teigne

<sup>(1)</sup> Alibert. Précis théorique et pratique sur les maladies de la peau, in-3° 2 vol. première édit. Paris, 1810. — ae édit. Paris 1822. — Description des maladies de la peau observées à l'hôpital Saint-Louis. Paris, 1825, fig. in-61. 1° Ettorns (T. faveuse, T. granulée, T. furfuracée, T. amiantacée, T. muqueuse). — 2° PLIQUES (P. multiforme, P. solitaire, P. en masse). — 3° DARTINS (D. furfuracée, D. squaneuse, D. crustacée, D. rongeante, D. pustheluse, D. phlycténoide, D. erythémoide.) — 4° Evarit.mss (E. lentiforme, E. hépatique, E. scorbutique). — 5° Corracions ou kéloïde. — 6° Lèrris (L. squaneuses, L. crustacée, L. tuberculeuse.) — 7° Paras (P. ruboïde, P. fongoïde.) — 8° ICHTRYOSS (I. macrée, I. cornée, I. Pelligre) — 96 SYPHILIDIS (S. pustuleuse, S. végétaute, S. diorée.) — 10° Scorbulas (S. vulgaïre, S. endémique). 11° Paontos (P. pustuleuse purulente, P. Pottaleuse vésiculeuse, P. mapuleuse, P. crustasée.)

faveuse (favus'), de la dartre rongeante (lupus'), de la kéloide, de la dartre squameuse humide (eczéma fluent), de la scrofule, de la syphilide, etc. Le travail de M. Alibert se recommande d'ailleurs par des remarques et des vues pra-tiques d'un grand intérêt, et par un grand nombre d'observations particulières, destinées, soit à peindre les apparences rares de quelques formes de maladies, soit à démontrer l'efficacité de quelques moyens thérapeutiques où l'influence salutaire que les éruptions exercent quelquefois sur la constitution, ou bien encore à montrer, les dangers de leur répercussion. M. Alibert a publié récemment un ouvrage plus complet (1), dans lequel il a proposé une nouvelle classification. Le premier groupe (dermatoses eczémateuses) comprend des mala-dies inflammatoires; le deuxième (dermatoses exanthé-mateuses) se compose d'éruptions fébrules; le troisième (dermatoses teigneuses) est formé d'affections du cuir chevelu; les quatre groupes suivans renferment des affections constitutionnelles; le quatrième (dermatoses dartreuses) des éruptions chroniques communes à tous les tégumens; le cinquième les dermatoses cancéreuses; le sixième les dermatoses lépreuses; le septième les dermatoses véroleuses; le huitième les dermatoses strumeuses; le neuvième (dermatoses scabieuses) a, pour caractère général, de provoquer du prurit à la surface de la peau; le dixième ( dermatoses hémateuses) comprend les pétéchies, le purpura; le onzième (dermatoses dyschromateuses) des changemens de couleur de la peau; le douzième (dermatoses hétéromorphes) diverses altérations non classées. Cette classification (2) manque

<sup>(1)</sup> Alibert. Monagraphie des dermotoses, 2 vol. in-8, Paris, 1832.
(2) M. Page (E. Sasi sur les avantages de la midode naurelle comparée avec la classification artificielle dans l'étude des maladies de la peau. — Revue médicale année 1831. — Edinb. med. and surg. journ. (0. XXXX, 1833. p. 255. — vol. XX, p. y.) a cherché à prouver que la classification de M. Alibert était naturelle. Son opinion a été combattes, avec succès, par M. Martins (Ch. Uez préceptes de la métiode naturelle appliqués à la classification des maladies de la peau in 4º 3834, più aurait du reconnaitre en même temps que la classification de Willand.

d'unité; l'auteur a formé ses groupes tantôt d'après la nature inflammatoire des maladies ou leur caractère fébrile, tantôt d'après leur siège, leur couleur, ou d'après leur causes, etc. En outre, il suffit de jeter un coup-d'œil sur les maladies comprises dans ces différens groupes, pour reconnaître l'hétérogénéité des élémens qui composent plusieurs d'entre eux; inconvénient qui n'est pas racheté, comme dans la classification de Willan, par des avantages réels pour le diagnostic. Ces groupes n'offrent d'ailleurs que peu d'utilité pratique, si l'on en excepte ceux des syphilides et des affections strumeuses.

MM. Cazenave et Schedel ont adopté la classification de Willan, sans assigner une place au lupus, à la pellagre, aux syphilides, au purpura, à l'éléphantiasis des Arabes et à la kéloide (1). Leur ouvrage, fait sur le même plan que celui de Bateman, est, comme le sien, un très bon précis des principales maladies de la peau. Ils l'ont enrichi des observations de M. Biett sur le lupus et les éruptions vénériennes qu'ils ont décrites avec soin ; ils ont fait connaître le résultat des expériences de M. Biett sur l'emploi de divers médicamens actifs, tels que les iodures de mercure et l'iodure de soufre, dont il a le premier étudié l'action et signalé les avantages. Comme les pathologistes anglais et comme M. Biett, ils ont souvent conseillé l'administration, a l'intérieur, de remèdes énergiques, tels que la teinture de cantharides et les préparations arsénicales, dans le

(I) Cazenave et Schedel. Abrégé pratique des maladies de la peau. in-8. Paris 1re édit. 1828. — 2º édit. 1833.

éinit artificielle, toat en en démontrant la supériorité, M. Bannès (Lettre d'un médicie du province aux dematophiele des hipitures de Paris, Paris, 1834), a méconnu les avantages de la classification de Willan, a contesté à tort l'utilité de la détermination des empèces, et a supposé grataitement que ceux qui l'avaient adoptée, n'avient pas tenu compte des antres apparences des maladies en exposant leurs caractères et leurs sigües diagnostiqués. Du reste, il a en raison d'insister sur l'importance de l'étude des canses et des autres conditions qui précèdent on accompagnent le développement des maladies de la pean.

traitement des maladies chroniques de la peau, invétérées et rebelles. Le travail de M. Gibert (1), se fait remarquer par plus d'érudition, par quelques faits particuliers concis, mais bien choisis, par des remarques pratiques sur les maladies de la peau, considérées dans leurs rapports avec la constitution et divers états morbides. Sa classification, conforme à celle de Willan, en a les avantages et les inconvéniens.

M. Struve (2), dans une classification systématique des maladies de la peau, a indiqué presque toutes les variétés connues. M. Wilkinson (3) a fait sur le traitement des ma ladies de la peau des remarques importantes. La brochure de M. Kelson (4) n'offre aucun intérêt.

M. M. E. Grimaud (5) a partagé les maladies de la peau en quatre ordres (1º maladies du corps réticulaire; 2º maladies des papilles; 3º maladies des cavités infundibiliformes; 4º maladies des follicules).

Baker avait divisé les maladies cutanées en deux classes, dont l'une (maladies épidermiques) comprenait les squames, les vésicules et les bulles; et l'autre (maladies du derme) embrassait les papules, les tubercules et les pustules. M. Craigie (6) a également distribué les maladies cutanées d'après un ordre anatomique, qui correspond à celui de Willan.

M. Dendy (7) les a classées, d'après un point de vue purement étiologique, dont l'utilité est plus spéciale chez les enfans (1° maladies symptomatiques des désordres du canal alimentaire; 2° maladies symptomati-

<sup>(1)</sup> Gibert. Manuel des maladies spéciales de la peau, in-12. 1834.

<sup>(2)</sup> Struve (Lud. Aug.). Synopsis morborum cutaneorum in-fol. fig. Berlin, 1829-(3) Wilkinson (I. H.). Remarks on cutaneous diseases. 80. London, 1822.

<sup>(4)</sup> Kelson (T.M.). A few hints relative to cutaneous complaints. London, 1820. (5) Lancette française, 1831, p. 327.

<sup>(6)</sup> Craighie. Elements of general and pathological anatomy in 8. London, 1828.
(7) Dendy (Walter). Treatise of the cutaneous diseases incidental to childhood,

in-8, London, 1827.

ques des lésions des fonctions d'assimilation; 3º maladies symptomatiques d'excitemens externes et d'une idiosyncrasie particulière; 4º maladies produites par des infections spécifiques; 5º maladies locales sans dérangement constitutionnel.)

Ch. Billard (1) a fait quelques observations sur les maladies de la peau chez les enfans, et les a distribuées d'après

la classification de Willan.

MM. Unger (2) et J. L. Schönlein (3) ont cru entrevoir quelques rapports entre les maladies de la peau et ce qu'ils appellent les exanthèmes des plantes.

J. Fantonetti (4) a fait une addition importante sur la pellagre, mon ouvrage, dans la traduction italienne qu'il en a donnée et M. Dickinson (5) l'a rendu plus élémentaire, en supprimant les observations particulières.

Pour compléter cet aperçu (6) sur les travaux des hommes qui ont contribué, par des observations générales, par la publication de faits particuliers, par des études spéciales et par des traités ex professo, enfin par des recherches d'érudition ou des ouvrages d'enseignement élémentaire, a éclairer les maladies de la peau; il me resterait à rappeler un grand nombre de Monographies sur pres-

<sup>(1)</sup> Billard (Ch.). Traité des maladies des enfans nouveau-nés et à la mamellein-8, Paris, 1828. — 2° édition, avec notes, Paris 1833, in-8.

<sup>(2)</sup> Unger. Die Exantheme der Pflanzen pathogenetisch und nosogpaphich dargestellt. Vienne 1833.

<sup>(3)</sup> Schönlein's Allgemeine und specielle Pathologie und Therapie. Würzburg, in-8, 1832.

 <sup>(4)</sup> Fantonetti (G. B.). Trattato teorico e pratico dei mali della pelle. Milano, 1830.
 (5) Dickinson (Will.). Treatise on diseases of the skin. in-8. London, 1833.

<sup>(6)</sup> J'indique lei quelques ouvrages que je n'ai pu consulte: A shoury. Dies. de morbie catanetés. Edinb. 1787. — Boncursius (Barthol.). Opusculum de malie externis. Bononi: 1656, 89. — Cartheuser. Dies. de pédiarbus morbie catanetes. Francof. ad Vialdrum, 1760.—Dimsdale. Dies. de morbie catanetes. Edinburgh, 1775. — A'Dobashe (F). De cate et de morbie catanetes. Jenne, 1865. — Hartimann. Dies. de catité exterioris morbis. Regiom. 1736. — Jessenius (J.). De cate et cataneté effectibus. Prages, 1611. — Jenfilamn. Dies. de morbie catanete. Erlanges, 1771. — Nebel. Dies. antiquitates morborum cutaneorum sistems. Giesses, 1793. — Schnitze. Dies. de catif. sexterioris morbis. Hales, 1796.

que toutes les affections cutanées, et plusieurs mémoires relatifs à des expériences thérapeutiques. Ces indications seront mieux placées dans les généralités sur le traitement des inflammations aigués et chroniques de la peau, ou dans l'Historique qui termine la description de chaque maladie; mais je dois mentionner, ici, les recherches de Dazille (1) sur les maladies de la peau chez les nègres; celles de Horace Aymon Wilson (2), sur les maladies de la peau chez les Indons; et les belles recherches d'Adams (3) sur les poisons morbides.

direntings out of the said the control of the said of

a a Sanda a contra con Sada Mas I done

<sup>(2)</sup> Dazille. Obs. sur les maladies des nègres, 2 vol.in-8, Paris, 1782.
(2) Wilson (Horace Aymon) a publis un Mêmoire sur la lèpre des Indons on Kushta, sur un enlargissement morbide de la peau de la ceisse, sur un cas d'élargissement de la peau du col dans les vol. 1 et 1 v des Transactions of the médical and phyrical osciéry of Calcutai. in -3, 1820—1855. On trouve dans le mêmo recueil un cas curiega de maladie pédiculaire éruptive : les insectes étaient très petits, miss visible sà l'œil un.

<sup>(3)</sup> Adams. Obs. on morbid poisons chronic and acute. In-4. fig. London, 1807.

### ERRATA.

#### TOME PREMIER.

Page

xLI, lenftlamu, lisez : Isenflamm. 13. Avant-dernière ligne , Exanhème, lisez : Exanthème.

10. ligne 30. Werzweigungen . lisez : Verzweigungen.

27, pea, lisez : pean. 31, ligne 35, page 143, lisez: 341.

45, vaveurs, lisez : vapeurs.

78, Mercarialis, lisez : Mercariali. 92, arch. géuér. de médec. t. xiii, li-

ses : t. xxiii. 106, Knakstedt, lisez : Knackstedt.

109, Jean Vico, lisez : Jean de Vigo. 111, Aertæi, lisez : Aretæi.

123, Circinnatus, lisez : Circinatus. 192, eurs de pêcher, lisez : fleurs de pêcher.

207, Scarlatina milifaris, lisez: Scarlatina miliformis. 252, J. Fank, lisez : J. Frank. - ligne

6, mettez la virgule avant l'exan-

255, ntticaire, lisez : urticaire.

256, ligne 12, Loechner, lisez : Lochner. 302, 303, 304, Rnpia proeminens, lisez:

Rupia Prominens. 358, Russel, lisez : Roussel.

472, s'appliquer à la gale, lisez : s'appliquer rigoureusement à la gale. 498, éruptoiu, lisez : éruption.

610, Bontielle , lisez : Bonteille. 704, une follicule euflammée, lisez : uu follicule enflammé.

#### TOME SECOND.

q, ligue q, de la sérosité, lisez : de la synovie. 30. Huttrel, lisez : Hurtrel.

30, une légère pression, pen forte, lisez : une légère pression. 46 rouges ou inflammées, lisez : rou-

ges ou enflammées. 60, ligne, 2, que ce sont des papnles, lisez : que ce ne sout pas des papules.

78. Conertus, lisez : Confertus,

98, Dietrich , lisez : Dieterich. 127, dans les dissertations de Bonar-

neu et de Meckel, lisez : dans la dissertation de Bouarden et de Meckel. 148, nsagero. lisez : usagro.

170, ligne 9, le plus appareut, lisez : le plns frappant.

312. Gigiutur , lisez : Gignitur.

340, ligne 30, la basse, lisez : la base.

### TOME TROISIÈME.

840, ligne 33, bracchii prætuiedi, lisez : | 945, Bayle (siège du favus), lisez : bracchii pretumidi.

862. Zucchinelli, lisez : Zecchinelli.

932, 2e colonne, ligne 20; et d'oxyde de mercure, lisez: et de l'oxyde de mercure. 033, 2e colonne, ligne 8; extr. de douce

amère lb f , lisez : 3 f . 934, 1re colonne, ligne 8; pâte de gui-

manve.

mauve, lisez : poudre de gui-

Bayle (Fr.) 946, Borsier, lisez : Borsieri.

946, Bonnarde (L), lisez : Bounardel.

.947, Brière de Boimont, lisez : Brière

de Boismont. 948, Carswel, lisez : Carswell.

951, Daleus, lisez : Dolæus.

952, Dietrich, lisez : Dieterich.

969, Montesoros, lisez : Montesoro-970, Oribaze, lisez : Oribase.

971, Pauarolli, lisez : Pauaroli.

### BERRATA.

#### PREMIES.

207, Sourlatina milifaris, lives: Searletina miliforinis. 252, J. Fank, fives: J. Frank. — ligue

256, ligue vo Lordinet, lisez: Lochner.

irn s'appliquer à lagale, lires s'appli-

"of, une follionie entlammes, "tires :

un folificule en flemmé.

add, utchaire, lesse artichire.

Rubia Prominens.

198, écuptoia, Errz: écuption.

Org, Rentielle, Gerr : Bonteille.

6, metter la virgule avant l'exun-

xia. lenthann, kasz i beutkunu. (3. avant-derekto ligno, frankeine, liges Kanthènie. (5. ligno 30, Versweigungen, listar. Versweigungen, listar.

Verzweignagen. \*7. peaf lives : prau. 31. úgne 35. page 243. lives : vi

31, igne 36, page 143, deser 341. 45, expens, listr repress. 78, Mercanalis, fietr Memorials.

78. Moreanalis, Rico: Memeatich, 92, arch. hence, de médoc. Munic. sen. Luxell.

(06, Kusheiselt, fises: Kneckst-dt. 109, Joan Vice, fises: Jean de Vige. 111, Actust, fises: Arctust.

14 de Circimata, Aires : Circimatas, 192. pers de pécher, Aires : fleure de

- validabil

#### TORRE SECONO.

- things 9, de la sérosité, hise; de 98, Diétrieb, lisar : Dieterich.
  La synorie.
  La synorie
  - by une iddre pression, per fare : la dissertation de Bonarde

    Asser nuc legère pression : de Merkel
  - ranges ou inflamment liest : rop- 1:58, usagero, isse: usageo
- ges on onlaumics.

  170, gas 0, le plus apparent, firez:

  110, ipse. 2, que ce sont des papules.

  111, ipse. 2, que ce us east les landes (312, figurate), firez c'évalue.

#### POSE TROESTEE.

- S.o. ligno33, bracchii pretuicii, feer | 945, Bayle (sege du fevus), fiser. bracchii protunidi.
- 86c Zugdinelli, liez: Zecchinelli. | 146, Borslor liez: Borsleri. | 186, Borslor liez: Borsleri. | 187, 2° culonne, ligne 20; et d'azyle: 946, Borslarde (L), liez: Boguarde!
- de mercure, firez: et de l'oxyde -047. Brière de Boimont, firez : brière de mercure.

  de Boimont, firez : brière de Boimont, firez : brière de Boimont, firez : brière de Golona l'inte-Brette de Golona de Golona de Brette Brette de Golona de Golon
  - pri, wecome, ogne 3; exist the dourse, 948, Carswel, door : Carswel amere th & , tips : f . 951, Datens, tiers : Dolleus
  - 954, 'to colorna, ligne 8; yê a de guimeure, isze, ; pordre as guigo, Montesoros, lice; Montestre, maure, mare,

1975. Panarolli, Lietz.: Panaroli.

### TRAITÉ

## §. E. Le lableau a rad mileue à la de de les nems des pracipales a UQITARY THE SUDINORIT Cuites Les Pordre-den UQITARY THE SUDINORIT Cuites Les Partre death males can a second to the secon

### MALADIES DE LA PEAU. lear debat, ar iene martaur mien auf it che plus griffig-

### lement condu, e. . . . . . . . . ;eler aute, ule ulmidra, sur ivar utr - - dur ball. ... it mad in in ne Form say saile an CLASSIFICATION . I quece sloved no tailes ped Courtes from with the plant of gr. P. 12, ote. ).

C. 1. J'ai compris, dans cet ouvrage, sous le nom de Maladies de la Peau, toutes celles qui se manifestent à l'extérieur du corps, par quelques caractères distinctifs. Plusieurs de ces maladies sont précédées, accompagnées ou suivies de la lésion d'un ou de plusieurs autres tissus, et quelquefois de modifications du sang ; l'altération de la peau qui les caractérise, n'est, en fait, qu'un de leurs principaux élémens.

S. 2, L'étude des maladies de la peau exige comme connaissances préliminaires, celle de sa conformation, de sa structure et de ses fonctions. Ces maladies se rattachent naturellement à deux divisions principales, suivant qu'elles affectent primitivement la peau elle-même ou ses annexes.

S. 3. La peau peut être le siége de plaies, d'inflammations aigues ou chroniques, d'anémie, de congestions, d'hémorrhagies, de névroses, de décolorations et de colorations accidentelles, de vices de conformation et d'altérations de texture. Les dépendances de la peau, c'est-à-dire les ongles et les poils, offrent aussi quelquefois des dispositions anormales, consécutives à diverses altérations des parties qui fournissent ces appendices. En outre, quelques anim iux peuvent accidentellement naître, vivre et se reproduire à la surface et dans l'épaisseur de la peau. .

§. 4. Le tablean suivant indique à la-fois les noms des principales altérations de la pean et de ses dépendances, et l'ordre dans lequel elles seront successivement décrites. Les plaies étant naturellement du domaine de la chirurgie, il n'en sera point fait mention dans cet ouvrage. Je me serais également abstenu de parler de quelques autres maladies entièrement étrangères à la peau, au moins dans leur début, si leur véritable siège avait été plus généralement connu, et si je n'avais espéré jeter quelques lumières sur leur nature et leur traitement; mais je n'ai pas cru devoir comprendre, dans ce tableau, plusieurs maladies peu connues (Bouton d'Alep, Radesyge, Pian, etc.), dont j'ai relégué la description dans le Vocabulaire.

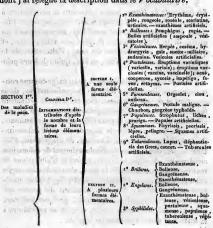



qui les produi-SECTION III. Corps étrangers obser-vés à la surface de

Ia pean, dans l'épaisseur ou an-desous de animés. cette membrane.

SECTION IV.

Maladie primitivement étrangère à la peau, mais qui lui imprime Eléphantiasis des Arabes. quelquefois des altérations par-

Crasse ( crasse du cuir chevelu des nouveau-nés ) , matières juorganiques. - Colorations artificielles. Pediculus corporis, pediculus capitis, pediculus pubis : dinensis.

veux, tissu pileux accidentel, etc.

pulez irritans, pulez penetrans : estrus : filiaria me-

S. 5. Toutes les maladies indiquées dans ces différens groupes, se manifestent à la surface externe des tégumens par quelques caractères distinctifs. Dans toutes, la peau est

plus ou moins affectée; mais il en est qui sont précédées ou accompagnées de symptômes fébriles ou d'autres lésions fondamentales. Enfin, il en est un grand nombre qui, indépendamment des altérations de la peau, qui les représentent extérieurement, sont évidemment liées à des états morbides du sang, du système nerveux on de certains organes. Les maladies de la peau doivent donc être étudiées au-delà de leurs apparences extérieures.



Michael as one sensitive dimension has an extra characteristic control of the con

Organização adores. Initiativos de la constitución de la constitución

§ 5. 7 chies les meladies indiquées dans ces différens graupes, se manifestent à la sirfice externe des tégnisens par quelqués cararières distinctifs. Dans toutes, la peug est

### PREMIÈRE SECTION.

# priveles, as a metal of the common of the co

# cher als carriage at la particular and the contract of a radical contract of the contract of t

### and INFLAMMATIONS DE LA PEAU, to aver

Nocan, Art. Dartres, Teignes, Eruptions, Exanthèmes, etc. L'un

§. 6. Je réunis sous le nom générique d'inflammations de la peau, toutes les maladies qui sont caractérisées extérieurement par l'accumulation du sang, dais un point une région on la totalité de la surface de cette membrane devenue le siège de sensations morbides; phénomène suivi de résolution, de desquamation, de sécrétion accidentelle ou d'ulcération des parties affectées.

§. 7. Ces maladies, aussi nombreuses que variées, étudiées d'une manière générale dans leurs caractères extérieurs, c'est-à-dire dans ceux qui sont à-là-fois les plus constans et le plus facilement appréciables, se montrent dans leur état, sous des apparences qui peuvent être réduites à huit formes principales:

1º Les Exanthèmes, caractérisés par une teinfe ronge générale de la pean, ou par des taches ronges on rongeatres, distinctes et disséminées à sa surface, et qui se terminent par résolution, délitescènce, ou desquamation.

2º Les Bulles, ou petites tumeurs aqueuses, ordinairement transparentes, formées par un épanchement de sérosité ou de lymphe coagulable, au-dessous de l'épiderme PREMIUDIE SECTION soulevé.

3º Les Vésicules, ou petites élevures séreuses, transparentes, différant des bulles par un moindre volume, et formées par une gouttelette de sérosité déposée avec ou sans lymphe coagulable au-dessous de l'épiderme. Ces petites gouttes de sérosité peuvent être résorbées ou s'épancher à la surface de la peau, après la rupture des vésicules. Celles-ci sont suivies de desquamation, d'excoriations superficielles, ou remplacées par de petites croûtes minces et lamelleuses.

4º Les Pustules, ou élevures purulentes, formées par du pus ou une humeur morbide non séreuse, déposée soit dans un follicule, soit au-dessous de l'épiderme ou dans les aréoles du derme. Les pustules se dessechent ordinairement sous la forme de croûtes dures et épaisses, qui cachent quelquefois des exceriations ou des ulcérations plus ou moins profondes. in soibeles me soi sound have st on

5° Les Papules, on élevures solides et résistantes, presque toujours accompagnées de démangeaison, se terminant par résolution ou desquamation, lorsqu'elles ne sont pas élèrées par les ongles, de se moitement de moite se et elerées par les ongles, de se moite de la constant de la

6º Les Squames, formées par des lames ou lamelles d'épiderme altéré et sec, qui se détachent continuellement

de la surface de la peau enflammée. résignar anu b estrib

7° Les Tubercules, ou petites tumeurs solides, circonscrites, persistantes, plus volumineuses que les papules, se terminant par résolution, induration, suppuration partielle, ou par ulcération, as agionna semas deul à sofinh

30 Les Furoncles, ou tumeurs solides, plus volumineuses que les tubercules, développées dans le tissu cellulaire sous-cutané et inter aréolaire du derme, et qui se ter-

minent par l'expulsion d'un bourbillon.

S. 8. Ces diverses formes ne peuvent être considérées comme des degrés d'un même mode d'irritation, car elles ne se transforment point toutes les unes dans les autres, à l' aide d'irritations artificielles et graduées. Plusieurs se développent dans des élémens distincts de la peau, et se montrent constamment avec les mêmes caractères, lorsqu'elles se déclarent, de nouveau, après une disparition plus ou moins longue. Quant à la cause spéciale en vertu de laquelle l'inflammation de la peau se manifeste plutôt par une vésicnle que par une papule, ou se présente sous la forme squameuse, elle est encore inconnue.

S. 9. Toutes les inflammations de la peau, hors celles qui sont désignées sous le nom de gangréneuses, et dont la forme élémentaire est variable et peu connue, peuvent être facilement rattachées, dans leur état, à une ou à plusieurs de ces formes, dont les caractères sont positifs et facilement appréciables.

lacitement appreciables

in North

### . INFLAMMATIONS.

### §. I. A une seule forme élémentaire.

1° Exanthémateuses : Erythème, érysipèle, rougeole, roséole, scarlatine, urticane; exanthèmes artificiels.

2° Bulleuses: Pemphigus, rupia, bulles artificielles (am-

poule, vésicatoire).

3º Vésiculeuses: Herpès, sudamina, eczéma, hydrargyrie, gale, suette-miliaire; vésicules artificielles.

4º Pustuleuses: Éruptions varioliques (varicelle, variole), éruptions vaceinales (vaccine, vaccinelle); couperose, acné, sycosis, impétigo, favus, ecthyma; pustules artificielles.

5º Furonculeuses: Orgeolet, clou, anthrax.

6° Gangréneuses: Pustule maligne, charbon, inflammation gangréneuse typhoïde.

7° Papuleuses: Strophulus, lichen, prurigo; papules artificielles. 6°. Squameuses: Pityriasis, psoriasis, lèpre, pellagre;

9°. Tuberculeuses: Lupus, éléphantiasis des Grecs, can-

# moitraquio anu sanca ... 21 4. a on ... 100 de la collection ... 3 plusieurs formes élémentaires.

1º Brûlures, exanthémateuse, bulleuse, gangréneuse.

3º Syphilides, exanthémateuse, vésiculeuse, balleuse, pustuleuse, papuleuse, squameuse, tuberculeuse et végétante.

cate de la signale les principaux défauts de cette classification. Le plus grave, sans doute, est de réunir dans plusieurs groupes des affections étrangères les unes aux autres par leur marche et leur traitement, et d'en séparer d'autres, telles que les fièvres éruptives, qui ont entre elles une analogie si frappante; mais ces graves inconvéniens, que je ne veux point dissimuler, sont compensés par la rapidité et la précision du diagnostic à l'aide de la méthode artificielle que nous avons adoptée; et cet avantage, en dernière analyse, est le principal et peut-être le seul qu'on puisse espérer, dans l'état actuel de la science, d'une classification nosologique.

S. 11. Dans cette énumération des inflammations de la peau, je n'ai point du faire mention des ulcères. Jamais ils ne constituent une altération primitive ou arrivée, à son état. Ils succèdent constamment à des abcès sous cutanés ou à des inflammations vésiculeuses, pustuleuses tuberculeuses, etc. D'ailleurs la description des ulcères ne peutètre détachée du tableau des diverses inflammations qui les produisent. Par la même raison, j'ai rattaché la description des gerçures et des crequesses aux maladies qui donnent lieu à leur formation (érythème, eczéma, lichen, nsoriasis, syphilides, etc.)

deséchées à la surface de la peau ulcérée on non ulcérée, ne pouvaient être puises non plus pour caractère distinctif d'un genre. Indépendamment qu'avant d'être croûteuses, les maladiessont vésiculeuses, pustuleuses, bulleuses, etc., un groupe formé d'après ce point de vue eût été plus vague qu'aucun de ceux que nous avons adoptés. Mais étudiées comme phénomène secondaire, les croûtes présentent, daus leur mode de formation, dans leurs dimensions, leur couleur, leur adhérence, etc., des particularités propres à caractériser certaines espèces (favus, rupia, etc.).

S. 13. L'analyse chimique des humeurs morbides, liquides ou desséchées, produites par la peau malade, ne peut fournir que des caractères d'un intérêt très secondaire; cependant les analyses des humeurs de la vaccine, de la variole vraie ou modifiée, du favus, des tumeurs mélaniques, etc., out, offert des résultats qui pronvent incontestablement qu'il ne faut repousser aucun genre d'investigation.

S. 14. La même remarque est applicable à quelques autres altérations consécutives. Ainsi les taches pigmentaires formées par le dépôt d'une certaine; quantité de sang dans le tissu de la peau; la desquamation furfuraçée de l'épiderme, produite par certaines inflammations papuleuses ou vésiculeuses; les cicatrices que laissent à leur suite la variole, le zona, le rupia, la vaccine, le lupus, les syphilides ulcérées, etc., offrent des caractères qui décèlent leur origine à l'œil d'un praticien exercé.

S. 15. Lorsqu'une inflammation cutanée s'étend aux membranes muqueuses, celles ci official quelquesois distinctement les mêmes formes phlegmasiques que la peau. Cependant la différence de structure de ces deux divisions du système cutané apporte nécessairement des modifications dans le développement et l'apparence des diverses formes de l'inflammation à leur surface. En entre; les symptômes particuliers à chacune d'elles,

faciles à saisir sur la peau, sont bien plus obscurs sur les membranes muqueuses.

§. 16. Symptômes locaux. — Parmi les inflammations de la peau, les unes ont constamment une marche aigüë ou chronique; les autres, suivant que l'action des causes qui les produisent est permanente ou passagère, peuvent se montrer sous l'une ou l'autre de ces formes.

S. 17. Les phénomènes locaux, les plus constans de l'inflammation, la rougeur, la douleur, la chaleur et la dumeur, présentent dans les phlegmasies cutanées une foule de nuances et de variétés que j'exposerai avec détail, en faisant l'histoire individuelle de chacme d'elies.

S. 18. La rougeur est un phénomène constant, soit qu'elle constitue le caractère le plus apparent de l'inflammation, comme dans les exanthèmes, soit qu'elle ne puisse être facilement appréciable qu'avant la formation ou après la rupture des vésicules, des bulles et des pustules, ou après la chute des squames et des farfures. Cette rougeur, légère et fugace dans la roscole, vive et animée dans la scarlatine; a pour caractère distinctif de disparaître par la pression, et de se rétablir promptement lorsqu'on la cesse. Ce n'est que dans quelques cas exceptionnels, mais plus fréquens qu'on ne le croît généralement, que la rongeur ne disparaît pas complètement. Alors une certaine quantité de sang a été déposée dans le tissu de la peau. Lorsque la rongeur s'évanonit, elle laisse à sa suite, surtout dans les inflammations vésiculeuses, pustuleuses, bulleuses, etc., des teintes brunâtres ou jaunâtres qui s'effacent avec le temps.

\$. 19. La démangeaison, la chaleur, la cuisson, la brûlure, la tension, le sentiment d'érosion, etc., sont autant de formes sous lesquelles la douleur de la peau enflammée peut se montrer. A chacune se rattachent une foule de nuances caractéristiques de quelques espèces de maladies; la démangeaison a des caractères particuliers dans la gale, le prurigo, l'eczéma et l'urticaire; le sentiment de la chaleur, acre dans l'érysipèle, chaud et brûlant dans la scarlatine, est plus prononcé encore dans l'hydrargyrie. Enfin, si plusieurs phlegmasies cutanées sont accompaguées de démangeaisons violentes et intolérables, d'autres n'excitent pasordinairement le plus léger prarit(sy philides).

§. 20. La peau enflammée ne donne plus cette sensation de chaleur douce et halitueuse, qu'on perçoit dans l'état sain. L'augmentation de la chaleur est appréciable au thermomètre dans la plupart des inflammations aiguës, surtout dans la scarlatine et l'hydrargyrie; elle est nulle ou insensible dans les inflammations chroniques. Sous le rapport de la sensation, la chaleur paraît au malade légère ou peu fittense, douce ou âcre et mordicante, et souvent plus élevée qu'elle ne l'est réellement.

\$. 21. La tuméfaction de la peau, facilement appréciable dans quelques inflammations aigués (érysipèle, urticaire, variole, erythema nodosum, anthrax, etc.), est peu sensible dans quelques autres (roséole, pityrissis, etc.). La tuméfaction apparente de la peau, dans la plupart des cas, est due au moins en partie, à-celle du tissu cellulaire sous-cutané correspondant.

(§ 22. Les fonctions de la peau sont toujours plus ou moins altérées par les inflammations sigués de cette membrane. La perspiration cutanée (1) peut être diminuée ou suspendue comme dans le summum de l'éruption de la scarlatine, ou augmentée comme dans la suette-miliaire, ou modifiée sous le rapport de ses propriétés physiques et chimiques. La sécrétion de *Fhumeur huileuse* (2), qui

dans l'état sain est déposée sur la surface de la peau, est .

(2) Ludwig et Grutzmacher. De humore cutem inungente ; in-4°, Lipsin, 1748.

<sup>(1)</sup> Cruikshank (William). Experiments on the insensible perspiration of the human body, thewing its affinity to respiration; 8°, 2 ed., Lond.; 1795. — Roth (C.-H.-C.). Dies. det transpiration extanced, availabric actors enimable humani conservation inservients, etc., Halm, 1793. — Stahl (G.-E.). Dies. de transpiration impediate, inc.? Halm, 1793. — Stahl (G.-E.). Dies. de transpirations impediate, inc?, Halm, 1797.

tout-a-fait suspendue dans les inflammations squameuses, sur les points affertés. Ce défaut de sécrétion est surtout très remarquable dans le pityriasis du cuir chevelu, sur les plaques squameuses de la lèpre et du psoriasis invétéré, etc. Quant à la sécrétion de l'humeur sébacée, elle est suspendue dans les mêmes conditions; mais elle est évidemment augmentée dans une variété d'acné (Ac. punctata); en outre elle est modifiée dans certains impétigo, dont l'humeur, qui a plutôt l'apparence du miel ou d'une forte solution de gomme que de véritable pus, suinte des follicules; enfin, cette sécrétion est évidemment remplacée par celle d'une hameur contagieuse, dans le favus.

5. 23. La sécrétion de l'épiderme est elle-même toujours plus ou moins modifiée dans presque toutes les inflammations et particulièrement dans celles qu'on a désignées sous le nom de squameuses; des humeurs séreuses (inflammations vésiculeuses), ou purulentes (inflammations pustuleuses ) sont quelquefois déposées entre cette membrane et le chorion, ou dans la cavité des follicules.

La production des ongles et des poils peut aussi présenter des modifications remarquables, que je ferai connaître en traitant de leurs altérations. .insbnoder 100 3mas

5: 24. Quant à la faculté absorbante de la peau, et (1) au dégagement de gaz (2) à la surface du corps, ces phénomènes en santé et en maladie, admis par quelques observateurs et contestés par d'autres, réclament de nouvelles recherches, sur efench : marde of thempos no ; autorities

10 . S. 25. Symptomes généraux. - Toute inflammation de la peau, aigue, intense ou de quelque étendue, est accompagnée d'une fièvre plus ou moins vive; souvent aussicette

(2) Collard de Martigny. Exhalations gazeuses de la peau. (Bull, des sciences med. de Ferr., & XXIII, p. Q.)

Criticalization (Millian). Kade into the in-risk a paramination of the has (1) Westramb. Sur la faculté absorbante de la peau (Journ. hebdomad., t. I, p. 290, et Bulletin des sciences médic. de Ferrussac, t. xix, p. 20). - Larpent, de vi cutis absorbente (Bull. des sciences méd.de Ferr., t. xvii, p. 334).

fièvre précède l'apparition de la chaleur et même l'altération des tégumens.

Ces symptômes précurseurs sont très remarquables dans quelques inflammations aigues (la rougeole, la scarlatine, la varicelle, la variole, la miliaire), désignées par un grand nombre d'auteurs sous le nom de fièvres éruptives (1). Dans ces affections, la fièvre et les symptômes généraux précèdent de plusieurs jours les apparences morbides de la peau, qui alors n'est ni douloureuse, ni altérée dans ses principales fonctions. Quelques-unssont même d'opinion que ces symptômes ou cette fièvre constitue plus ces maladies éruptives, que l'éruption elle-mêm e. On cite des exemples de fièvres varioleuse, miliaire, morbilleuse, etc., sans éruption. Ce qui est certain, c'est que le trouble général des fonctions doit être pris en grande considération dans l'appréciation des phénomènes de ces maladies et dans les règles de leur traitement. On voit aussi des érysipèles et des urticaires survenir, sans cause appréciable, après un ou deux jours de fièvre. Les dénominations de fièvre érysipélateuse de fièvre ortiée, employées par quelques auteurs, expriment une certaine analogie entre ces maladies et les fièvres éruptives. La fièvre cesse quelquefois et diminue toujours au moment de l'éruption. Plusieurs inflammations internes et notamment des angines se développent de la même manière, à la suite d'un mouvement fébrile. Enfin quelques affections cutanées ont des symptômes précurseurs non fébriles : ce sont des douleurs plus ou moins vives, comme dans l'herpès zoster et dans l'herpès phlycténoïde, et qui survivent quelquefois à la disparition de ces éruptions.

§ 26. Le temps qui s'écoule entre l'action des causes

<sup>(1)</sup> Suasso (D. L.). Morborum ex anthematicorum descriptionis, tabularum formă ordinare, specimen, etc. in-4. Amstelod.—Chanel (C. f. c.). An în exantiemate acuto as febrili morbus si tous insiquamatione cuise În-4. Paris, 1809.—Etchhoro (B.). Bandhock über die Bekandlung und Verhüung der Contagios-febringhen Examen, sec.) 3°, 180-tin, 1831. (In-42).

spécifiques de la variole, de la scarlatine, de la rougeole, de la varicelle, de la suette-miliaire, et le développement de leurs premiers phénomènes appréciables, a été désigné sous le nom d'incubation. Sa durée varie suivant les espèces. Dans les maladies, chroniques, susceptibles de se transmettre par inocolation, la durée de cette période varie non-seulement suivant les espèces de maladies, mais encore suivant les individus qui les contractent. l'aurai occarion de rappeler ce fait dans l'histoire de la gale, du favus, de la syphilis, etc.

5 27. Quant aux symptômes généraux que les inflammations cutanées aiguës présentent le plus ordinairement dans leur état, ils naissent d'organes plus ou moins nombreux, et quelquefois d'appareils particuliers suivant les cepèces, comme le démontre l'étude comparative de la variole, de la rougeole, de la scarlatine, etc. Le nombre et la gravité de ces symptômes ne sont pas toujours en rapport avec l'intensité de l'inflammation de la peau; daus nue foulede cas, celle-ci n'est, en réalité, qu'un des élémens, de ces maladies, et quelquefois un des moins graves.

L'antagonisme de la sécrétion prinaire et de la transpiration cutanée est très remarquable dans quelques inflammations cutanées: Græfe prétend que les oderrs particulières qui se dégagent de la peau dans la variole et la miliaire; coincident avec des altérations de l'urine.

§ 28. Les inflammations chroniques se dessinent souvent sor la peau sans être précédées et sans être accompagnées du plus léger trouble dans les principales fonctions. Ces maladies donnent lieu cependant quelquefois à une sorte d'irritation nerveuse dans le jour, ou à de l'insomnie pendant la nuit. On a vu l'irritation produite par le prurigo causer non-seulement l'insomnie, mais encore un dépérissement progressif et la mort. Quelques inflammations cutanées chroniques, surtout celles qui se développent aux parties génitales, peuvent provoquer des desirs rénériens

insolites (1) ou même une sorte de satyriasis (2). Toutefois cette correspondance entre les tégumens et les organes de la génération, observée dans d'autres circonstances (5) n'a lieu que dans un petit nombre de maladies cutanées.

\$. 29. Complications. — D'autres maladies (aménorrhée dysménorrhée, etc.) s'associent quelquesois au début des inflammations aiguës et chroniques de la peau. Ces derinières peuvent être effet ou cause des premières, et il est souvent difficile de déterminer laquelle de ces altérations est primitive on consécutive.

Dans un certain nombre de cas, les affections primaires et secondaires paraissent être l'effet d'une même cause, et quelquefois d'une cause spéciale, comme dans la ron-

geole, la scarlatine, etc. mont bar bar ali serma el

Lorsque je traiterai d'une inflammation de la peau en particulier, je ferai connaître les maladies qui apparaissent le plus souvent, d'une manière accidentelle, dans son cours; qu'il me suffise de citer comme exemple de ces complications fréquentes, celles de la gale et du prurigo; de l'ecthyma, du rupia et des furoncles; de l'ezzéma et de l'impétigo; de la scarlatine et des sudamina, etc.

§. 30. Lorsque les fièvres éruptives se compliquent entre elles, au lieu de parcourir individuellement leurs périodes accoutumées, elles offrent des particularités remarquables. Tantôt une d'elles suspend sa marche pour la reprendre à l'époque de la convalescence de l'autre qui suit son cours; tantôt au contraire, la marche de l'affection intercurrente paraît accelérée. Certaines éruptions se modifient dans leur développement et leur apparence, lorsqu'elles sont contraitées à peu-près à la même époque, comme on l'a vu dans certains cas d'inoculations rapprochées on simulta-

<sup>(</sup>t) « Imò, et vidi in sammo prarita ad erus inter scalpendum in viro sexa-genario, magno impetu semen exilisse. (Lorry. De morbis cutancis, p. 38.)
(a) Dupe est-Rosny. Diss. sur le saviptasis si n-8°, Paris, an XIII.

<sup>(3)</sup> Meihomius, De usu flagrorum in se wenered: Leyde, 1620, in-12.

nées de la variole et de la vaccine, sur un même individu.

§. 31. On n'a fait jusqu'à ce jour qu'un petit nombre de recherches anatomiques sur les maladies auxquelles ont succombé les individus atteints d'inflammations chroniques de la peau. Après la mort on a observé des lésions des poumons, des organes digestifs, de l'utérus, etc., dans une proportion qui ne paraît guère s'éloigner de la fréquence relative de ces maladies, chez d'autres sujets. Ces résultats ne présenteront une utilité réelle et ne deviendront la source d'applications pratiques, que lorsqu'on aura constaté, par un plus grand nombre d'ouvertures de corps, quelles sont les lésions intérieures qui coincident plus frequemment avec telle inflammation de la peau qu'avec telle autre. Il est déjà démontré que le rupia et le lupus existent sonvent avec les scrofules; que l'eczema impétigineux de la face et du cuir chevelu est fréquemment complique, chez les enfans, de cœco-colites et de ganglionites chroniques de l'abdomen; que la couperose coexiste quelquefois avec une inflammation gastro-intestinale, etc.

§. 32. Je ne rapporterai point d'exemples d'inflammations de la peau compliquées avec les fièvres bilieuse, muqueuse, alaxique, etc., dont l'existence, comme état morbide distinct, ne m'a pas été démontrée par l'observation; je tracerai quelques histoires de complications de ces phlegmasies avec la dothinentérite et avec la fièvre intermittente (1) que je me suis attaché, depuis longtemps, à séparer des fièvres continues. Touthe que l'elect

\$. 33. Les maladies intercurrentes peuvent modifier les éruptions cutanées dans leur marche, leur coloration, leur terminaison, etc. Sous l'influence d'une irritation intérieure, accidentelle, on voit quelquefois une éruption qui durait, depuis plusieurs mois, se flétrir ou se dissiper peu-à-peu et disparaître entièrement pour se

<sup>(1)</sup> Dictionnaire de médecine , tom. KII. Art. Intermittent, 1 .281 1110 de la (2)

reproduire, se reformer lentement, aussitôt que la convalescence se déclare; ces disparitions des inflammations de la peau comme effet sont bien plus fréquentes que le même phénomène considéré comme cause. Un malade auquel je donnais des soins, à l'hôpital de la Charité, pour une syphilide, ayant été atteint d'une pneumonie, son éruption disparut presque tout-à-coup; et elle ne tarda pas à se montrer lorsque la résolution de cette inflammation du poumon fut obtenue.

\$. 34. Non-seulement les altérations de la peau peuvent être précédées ou accompagnées de plusieurs autres affections, mais parmi les inflammations des tégumens, il en est qui sont ordinairement suivies d'autres maladies. Ces affections consécutives, assez fréquentes et quelquefois d'une haute gravitéaprès les fièvres éruptives, sont très rares à la suite des maladies chroniques des tégumens; la phlébectasie des veines de la face dans l'hypertrophie du nez à la suite de la couperose, l'alopécie consécutive au favus, les cicatrices difformes produites par les brûlures, les taches et les cicatrices des syphilides, sont des résultats des altérations primitives, et non des affections secondaires.

§. 35. Certaines maladies de la peau peuvent alterner (1)

<sup>(1)</sup> Novi hominem cui quoties herpetes conquiescent, toties hemorrhoides erumpunt, largo imbre finentes et cruciatibus distinguandi (Lory De morl. satan, pag. 363)—Duo tantim hie notare suffecerit exempla. Alterum nobilissimis mulieris qua schirrost umore ipsum netrum depascentiaborare videbatu. At temos ille vultu fedato per finentima ulcerum herpeticorum sorditiem sanabatur; qua morille vultu fedato per finentima ulcerum herpeticorum sorditiem sanabatur; qua uterum rurusia, et e idem si ingentibus weizretur menstrusibus hemorregiis au tierum rurusia, et e idem si ingentibus weizretur menstrusibus hemorregiis au tierum rurusia, et e idem si ingentibus weizretur menstrusibus hemorregiis au fluore albo mucoso perpetuo, horunce malorum neutrum experiebatur (Lory. D. morh. cuten., p. 58). — Lory rapporte egalement qu'un jeune homme portait en même temps une obstruction squirrieuse de la rate et une couperose sur le nex, et que tontes les fois que par des fondaus appropriés, on parvenait à diminer la tumeur splénique, la goutte-rose croissait et s'étendait d'une manière essable; lorsqu'on négligent les fondans, la tumeur reprenaits on volume primitif, et la maladie cutanée diminuait notablement en intensité et en étendae. (Lorry, De morh, cut., p. 643.)

avec des altérations des viscères on de leurs membranes; ce qui a conduit à penser que les premières se convertissaient en obstructions ou en engorgemens. Un jeune homme agé de vingt ans, fils d'un fermier des environs de Meaux, était mulade depuis deux ans. Il avait éprouvé d'abord des coliques assez vives, accompagnées de dévoiement. Ces douleurs changerent hientôt de siège et se fixèrent sur l'estomac. Dès ce moment, sensibilité très vive à la région épigastrique, qui augmentait encore par la présence des alimens dans l'estomac, vomissemens d'abord peu frequens, qui devinrent bientot si considerables qu'ils firent tomber le malade dans le dernier degré de marasme et de langueur. Après deux ans de douleurs, après avoir inutilement employé les fondans et les anti-spasmodiques, ce malheureux jeune homme, accompagné de son père, vint à Paris pour consulter M. le professeur Bourdier. Sa situation était affrense, la maigreur extrême, les forces étaient épuisées, l'estomac ne pouvait supporter la plus légère quantité de bouillon. M. Bourdier interroge le malade. Il apprend 1º qu'il a eu un furoncle considérable à la partie interne de la cuisse droite, dont la marche a été très lente; 2º que les coliques et les vomissemens avaient paru peu de temps après la cicatrisation de ce furoncle; 3º que le malade avait été soulagé toutes les fois que de petits ulceres avaient paru entre les deux orteils de chaque pied; 4º que les vomissemens avaient au contraire augmenté quand ils s'étaient cicatrisés. Fort de ces renseignemens, M. Bourdier ordonne qu'un vésicatoire soit placé sur le lieu même où avait existé le furoncle; que de la moutarde soit mise entre les orteils. Douze heures après l'application de ces moyens, les vomissemens avaient cessé, le besoin de prendre des alimens se faisait sentir. On fit suppurer le vésicatoire. Deux mois s'étaient à peine écoulés, et déjà le jeune homme avait recouvré entièrement la santé et l'embonpoint. (1)

Lorsqu'une inflammation intérieure, depuis long-temps

Lorsqu'une inflammation intérieure, depuis long-temps stationnaire, devient accidentellement plus intense, souvent aussi elle amène la disparition des éruptions cutanées, s'il en existe à la surface du corps.

§. 36. Observations anatomiques.— La peau de l'homme (2) étudiée dans sa structure, de dedans en dehors, offre : 1° le derme, dont la surface externe présente un réseau vasculaire et des papilles; 2° une couche épidermique profonde; 3° un pigment déposé en partie dans de la company de la comp

(r) Bouchard. Essai sur l'emploi des dérivalifs externes, etc., in-4. p. 56. Paris, 1816.

(2) Galien a laissé quelques remarques sur la structure de la peau. L'auteur de l'Introduction anatomique, et ensuite Avicenne, ont les premiers parlé du pannicule charnu. J. Casserio observa que la peau se continuait dans les nariues et dans la bouche, et figura l'épiderme séparé du derme. G. Fabrice a décrit avec beauconp de soin les dépendances de la pean de l'homme et des animanx. Bichat a étudié d'une manière plus large les propriétés de la peau, de l'épiderme et des poils (Anatomie générale; in-8, Paris, vol. rv, p. 640). Ganltier a fait une étude analytique des élémens de la peau, qu'on pent facilement suivre sur le tégument de la langue dn bonf et snr la pean de l'homme hypertroph iée, et non sur la peau saine (Système cutane de l'homme; în-4°, Paris, 1809-1811). Blainville à fait nue belle exposition des différences que présente l'appareil tégumentaire considéré comme organe de protection, d'absorption ou de sécrétion, et de sensation, dans les diverses classes d'animaux (Principes d'anatomie comparée; in-8º, Paris, 1822. - Cours de physiologie générale et comparée, 15e et 16e livraison; in-8º, Paris, 1820). Chevalier (Lectures on the general structure on the human body and the anatomy and functions of the skin; 8°, London, 1823); C.-M. Andrée (De cute humané externa, Leips., 1805); J.-B. Wilbrand. ( Das Hautsystem in allen seinen Werzweigungen ; Giessen., 1813, in-12); Van der Burch ( De integumentis communibus; Leidæ, in-4°, 1814); Joan.-Carol. Graeffe. (De cute humana; in-4°, Leip., 1824); Langston Parker (Mecanism of the skin) (Lond. Med. Gaz., t. vii, p. 353); et W. Wood (an Essay on the structure and functions of the skin; 80, Lond., 1832), ont fait plusieurs remarques intéressantes sur la structure et les fonctions de la peau. Schroter a essayé de figurer sa structure (Das menschliche Gefühl-Organ des Getastes. etc., in-fol. Leipzig, 1814). Voigtel (Handbuch der pathologischen Anatomie; 80, Halle, 1804; erst. Band., p. 65) a fait quelques remarques sur les altérations du derme, de l'épiderme, de la conche adipense sons-cutanée et des follieules. Craigie (Elements of gener. and pathological anatomy; 80, Lond. 1828, p. 596) a ajonté quelques observations anatomiques à la classification de Willan; enfin on doit à Gendrin (Histoire anatomique des inflammations 80, Paris, 1826, t vol.; t. 1, Anat. path. de la peau enflammée, p. 397) des recherches intéressantes sur plusieurs inflammations de la peau.

cette membrane et en partie dans l'épiderme; 4° l'épiderme; auxquels il faut ajouter les follicules schacés, les ongles et les follicules pilifères. Ces élémens et ces dépendances de la peau éprouvent, par le fait de l'inflammation, plusieurs altérations primitives ou consécutives.

J'exposerai les caractères anatomiques des exauthèmes, des vésicules, des bulles, des pustules, des tubercules, etc. dans les généralités placées en tête de chaque ordre, ou en faisant l'histoire des espèces qu'ils renferment. Je me borne, ici, à quelques remarques préliminaires sur la part plus ou moius active que les divers élémens de la part prennent aux inflammations de cette membrane.

\$ . 37. Dans la plupart des phlegmasies cutanées, le derme ou au moins sa couche fibreuse et profonde, est peu affectée. Le réseau vasculaire et les papilles de la surface extérieure du corium, les follicules sébacés et les follicules pileux sont le siège de presque toutes ces maladies, si on excepte le furoncle, l'orgeolet et l'anthrax, qui se dévelopment dans le tissu cellulaire sous-cutané et înter-arcolaire du derme. On trouve quelquefois du pus dans les aréoles de ce tissu, à la suite des brûlures et des inflammations cutanées chroniques et intenses produites par l'application des cantharides.

L'hypertrophie du derme peut être la suite de quelques inflammations chroniques, du lichen, de la lèpre, etc. Cette hypertrophie est plus remarquable dans l'éléphantiasis des Arabes et dans le premier degré du cancer. Le derme se ramollit dans quelques inflammations cutanées profondes, et cette altération précède les perforations de la peau indépendantes de gangrène.

S. 38. L'injection morbide du réseau vasculaire (1) de

<sup>(1)</sup> Meckel. Recherches anatomiques aur la nature de l'épiderme et du réseau qu'on eppelle malpighien (Mém. de l'acad. royale des sciences de Berlin; année 1753, p85, 79-97).— B. S. Albanes. Acad. annot., 1th., 1, cop. 5.— Hanse (J.-G.). De ouist cuits et intestinorum absorbentibus plexibusque lymphaticis pele, humani , ndol., Lelps, 1756, cuse.

la surface externe du derme est le principal caractère anatomique d'un groupe d'inflammations cutanées (exanthèmes). Cette injection a lieu aussi d'une manière remarquable au-dessous de l'épiderme soulevé par un dépôt de sérosité ou de pus, dans les inflammations vésiculeuses, bulleuses et pustuleuses, et même au-dessous des écailles des inflammations squameuses. Elle n'est pas moins évidente dans les inflammations tuberculeuses.

Les veines du réseau vasculaire de la peau éprouvent quelquefois une véritable philébectasie, dans les couperoses anciennes, dans les eczéma des membres inférieurs chez les vieillards, et surtout dans qu'elques espèces de nœvi sanguinei.

On a attribué la fréquence des inflammations érysipélateuses de la face à la prédominance du réseau vasculaire de cette région; mais d'autres parties très pourvues de vaisseaux, le gland, les grandes lèvres, sont rarement atteintes d'inflammations érysipélateuses: leur fréquence à la face tient donc à d'autres conditions.

§. 39. Les papilles (1) de la surface externe du derme paraissent spécialement affectées dans les inflammations squameuses. Le développement des papilles de la peau a quelquefois lieu à un haut degré à la surface des vésicatoires qu'on a entretenus long-temps en suppüration; mais c'est surtout dans l'éléphantiasis des Arabes, dans la syphilide végétante, dans quelques nævi, dans l'ichthyose, et particulièrement dans une variété de cette maladie observée

<sup>(</sup>t) Les papilles découvertes par Malpighi (De lingué excerçit, j in Epist.—De externo tacità organo; in Epist.— Der. omn. t. 11), ont été admise et décrites par Ruyses, qui a figuré celles des manelles de la femme, du manelon de la-baleine et de la langue de l'homme (Theasurus anat. 11. tab. 11, fg. 14, fg. 15, fg. 1

sur quelques individus connussous le nom d'hommes porcsépics, que l'allongement des papilles est remarquable.
Quelques pathologistes ont supposé que le prurigo était l'effet
d'une inflammation des papilles: mais cette assertion n'a
point été étayée d'observations anatomiques. Cette maladie
se développe ordinairement à la partie externe des cuisses
ou des bras, et aux épaules, où l'œil ne distingue point
les papilles de la peau; et on ne l'observe pas à la pulpe
des doigts et au talon où elles sont très apparentes.

§. 40. Quant à la membrane épidermique profonde (conche albide profonde, Gaultier), qui n'est point ordinairement aperçevable dans la peau de l'homme, elle m'a paru très distincte dans quelques cas d'éléphantiasis des Arabes, et tout-à-fait semblable à l'épiderme extérieur; j'ignore si elle éprouve quelque modification dans d'autres affections.

S. 41. Le pigment (1) est altéré dans la plupart des inflammations cutanées; car une certaine quantité de sang est presque toujours déposée au-dessous de l'épiderme, dans la couche épidermique des papilles lorsqu'elle existe, à la surface ou dans l'épaisseur du corium; les exanthèmes eux-mêmes présentent quelquefois ces suffusions sanguines. De la quantité de sang déposé et de la proportion de ses élémens imbibés dans la peau, résultent des taches brunes, violettes, cuivreuses, jaunes-grisâtres, etc. qui persistent pendant un laps de temps plus ou moins considérable, suivant l'âge et la constitution des malades, la spécialité de l'affection, les moyens curatifs, etc.

<sup>(1)</sup> B. S. Albimus. De sede et causit coloris Ædiopuni et caterorum hominum. Land. Baltur, 1757, et Annet. cacid, lib. 5, cap 1t. -Semmering. Ueber die k aper likhe Ferschiedenheit den Regeri vom Europäer. — Everard Home. Sur-la couleur noire du réseaumuqueux de la peau (Arch. gén. de Med. t. 1, p. 90). — Hensinger. Recherches sur la production accidentelle du jigment et du acrhone dans les corps humin (en allenmand); Eisenach; 1823. Exrait (Archives gén. de mécinc. t. v. p. 290). — Mart. Sur le pigmennum de la peau des nègres (Bullet, des seiences médicales de Ferrussac, t. xvrt, p. 323). — Leidenfrost. Dies. de status-profifematuial succi reits Malpiphiani; Duuburg, 1971.

\$. 42. L'épiderme (1) éprouve de nombreuses altérations au déclin ou à la suite des inflammations de la peau; il devient sec et cassant, se gerce, se fendille, s'épaissit et se détache du derme sous la forme de furfures, ou sous celle de squames, de lames, et quelquefois en larges lambeaux sur les régions où il est plus épais ou plus résistant, comme à la plante des pieds, à la paume des mains, aux genoux, aux coudes, etc. Sa chute, rarement accompagnée de celle des ongles, l'est plus souvent de celle des poils.

La couleur de l'épiderme pent subir plusieurs modifications, Il devient jaunâtre dans quelques syphilides, noir dans une variété de pityriasis, d'un blanc mat dans la lèpre, et d'un blanc nacré dans quelques pityriasis du cuir chevelu. L'augmentation ou la diminution de l'épaisseur, de la trausparence, de la résistance de l'épiderme, fournit des caractères importans dans la détermination des espèces.

§. 43. Les Follicules sébacés (2), ont des maladies qui leur sont propres(3): Ils s'altèrent dans plusieurs autres affections qui leur sont primitivementétrangères. Les parties de la peau le plus souvent enflammées sont aussi celles qui sont le plus abondamment pourvues de follicules. L'histoire de l'eczéma, de l'impétigo, du favus, de l'acné, de la couperose, etc., démontre combien leurs inflammations sont nombreuses et variées. Les follicules du menton, chez

<sup>(1)</sup> H. Fabricio. De totius animalis integamentis ac primo de cuticulă, et iis qua inpra culciular sant; in Oper. omn. — Lodwig. De culculă, J. Espisio, 1750. — Meckel. Josov. 60s. rus l'epiderme (Mêm. de l'ecademie voyale das sciences de Berlin, anute 1757). — Mouro S. De cuticulă humană; is his Works Edmhurgh, 1751. — J. Th. Klinkoch et Hermann. De vero natură culcule, giusque reperatione; Praga, 1775. — B. Mojon. Sul epidermide, etc. Genna, 1815. — Chiago (S.) Osservacioni sulla trituru della epidermide sanaa; Napoli, 1827. —

<sup>(</sup>a) J. Ch. Reuss (prassid Autenrieth). De glandalis sebaceis. Diss. Tubingae, 1807. — Weber. Sur les follicules sebaceis (Journ. compl., t. xxix, p. 138). — Eichhorn. Sur les exercitions de la pean et sur les voies par lesquelles elles éggèrent (Bulletin des sciences médicales de Férnssec. t. xx, p. 15), a vancé que les follicules schaces in existaient pas comme organes spéciaix, et que l'enduit sébacé de la pean était sécrété dans les follicules pileux; mais on sait que les follicules du gland et ceux de la pean de plusieurs a minaux ne sont jamis pilferes.

(3) C. Kanel. De folliculorum sebaccorum morbis; in 86, Rostock, 1836.

l'homme, sont sujets à une espèce d'inflammation pustuleuse fort rebelle (Sycosis menti): ceux du pénil sont plus rarement affectés que ceux desautres régions du corps.

§.44. Les altérations des Follicules pileux seront ultérieurement décrites (Maladies des poils) Aux maladies qu'on sait généralement affecter ces petits organes, il faut ajouter le favus.

Les follicules pileux des parties génitales et des aisselles sont plus rarement malades que ceux de la face et du cuir chevelu. Dans cette der mère région, les follicules sont plus profonds et plus développés, et les inflammations y sont tonjours plus graves et plus rebelles.

§. 45. Je décrirai plus tard les altérations qu'éprouvent les ongles lorsque l'eczéma, la lèpre, le psoriasis, les syphi
les ongles lorsque l'eczéma, la lèpre, le psoriasis, les syphi
les ongles lorsque l'eczéma.

In le propie le psoriasis les syphi
les ongles lorsque l'eczéma.

In le propie le psoriasis les syphi
les ongles lorsque l'eczéma.

In le propie le psoriasis les syphi
les ongles lorsque l'eczéma.

In le propie le psoriasis les syphi
les ongles lorsque l'eczéma.

In le propie le psoriasis les syphi
les ongles lorsque l'eczéma.

In le propie le psoriasis le psoriasis les syphi
les ongles lorsque l'eczéma.

In le propie le psoriasis le psorias

lides, etc., atteignent la peau qu'ils revêtent.

S. 46. La frequence relative des inflammations cutanées, sur le côté droit ou sur le côté gauche du corps, est un point d'étude sinon fort utile au moins curieux ; lorsque je décrirai le zona, l'ictère, etc., je signalerai les remarques de Mehlis (1) sur ce sujet, et quelques erreurs qui lui sont échappées, ses calculs n'ayant pas été faits sur des bases assez larges.

\$. 47. Quelques inflammations se développent indistinctement sur toutes les parties du corps (érythème, ecthyma, etc.); mais plusieurs de ces maladies affectent spécialement certaines régions. L'eczéma se montre au cuir chevelu, aux oreilles, à la marge de l'anus; le prurigo, affecte de préfèrence la partie externe des membres; le lupus, les joues et les ailes du nez, etc.; la couperose, le sycosis, et l'acné, regardés comme des modifications d'une même maladie, attaquent la face, le menton et la peau du tronc; d'autres enfin occupent constamment toute ou presque toute la surface du corps (rougeole, scarlatine, etc.)

<sup>(1)</sup> Mehlis (C. F.Ed.). Comment. de morbis hominis dextri et sinistri; 80, 1817. (Delectus opuscularum. J. Frank. vol. 1. Novocomi 1827. — Cartereau (E.F. G.) De la symétrie dans le corps de l'homme, thes. in-4. Paris, 1823.

25

§. 48. L'étiologie des inflammations cutanées a été l'objet de nombreuses recherches. De bonne heure on s'est-attaché à distinguer certaines maladies locales de la peau, telles que les verrues, les tumeurs folliculeuses, les appendices cornés, de quelques autres dont, pour me servir d'une expression ancienne et énergique, la racine était à l'intérieur. Pour approcher autant que possible de la connaissance de ces causes, on a dû non-seulement étudier la nature et les effets des excitans extérieurs, mais encore les rapports (1) de la peau avec les principaux organes, et l'influence des autres maladies sur celles des tégumens.

6. 49. Ainsi étudiées comparativement dans leurs causes, leur marche, leur terminaison, leur traitement, dans leur nature ou leur condition d'existence, les inflammations culanées se rangent naturellement dans deux catégories. Les unes essentiellement locales , produites par des causes extérieures évidentes, sont d'une guérison prompte et facile; les autres, développées sans causes extérieures appréciables, paraissent liées à des conditions morbides, à des états plus ou moins complexes de l'organisation, dont elles ne sont pour ainsi dire qu'une expression symptomatique (lupus scrophuleux; pourpre hémorrhagique), etc.

S. 50. Des humeurs naturelles, ou d'autres substances déposées à la surface de la peau, la crasse du cuir chevelu (dans le pityriasis capitis), l'humeur de la transpiration ( dans l'intertrigo des oreilles), le flux leucorrhéique ( dans celui des cuisses), le contact et le frottement de vêtemens grossiers ou rudes (2), les jarretières, les corsets, une foule de substances irritantes, telles que la moutarde, les cantharides, le tartre stibié, la poix de Bourgogne, l'huile de croton tiglium, etc., excitent des inflammations parti-

(2) Sauvages numerat erysipelas in cute nascens a collarium ecclesiasticorum usu. (Lorry. De morbis cutan., p. 68.)

<sup>(1)</sup> Lorry. De morbis cutaneis. - Art. VI. De sensu cutis ad alias partes relativo, seu cutis cum aliis partibus, p. 25.

culières, qui se montrent sous des formes variées (exanthèmes, vésicules, pustules, bulles, etc.)

§. 51. Plusieurs inflammations chroniques sont produites par la malpropreté. C'est en partie à cette cause que Willan attribuait le grand nombre de maladies cutanées observées à Londres, dans les classes inférieures du peuple. La fréquence des maladies de la peau ou au moins de la gale, parmi nos Bas-Bretons, tient évidemment à l'incurie dans laquelle ils vivent, et à la facilité avec laquelle cette dernière maladie se propage. Il est incontestable que le prurigo et quelques inflammations artificielles seraient plus rares dans les classes panyres, si la nécessité ne les forçait à négliger l'emploi des bains et d'autres moyens hygiéniques que leurs professions pénibles ren-dent souvent plus nécessaires. Au reste, les travaux sur l'usage et l'abus des cosmétiques (1) doivent être repris et présentés sous un point de vue plus scientifique et plus en rapport avec nos connaissances actuelles.

S. 52. Une température trop élevée de l'air extérieur est la cause évidente de quelques inflammations de la peau ( eczema solaire , lichen des tropiques ). Cette même cause exaspère souvent les inflammations chroniques, (couperose, lichen de la face), ou augmente les démangeaisons produites par quelques autres (lichen, gale.). Le froid humide produit une inflammation particulière de

la peau, des mains et des pieds ( engelure ).

L'impression du froid hate la formation des plaques dans l'urticaire et favorise le développement de l'éléphantiasis des Arabes, en Égypte et aux Barbades, etc.

S. 53. L'influence de l'électricité est pen connue : on sait

<sup>(1)</sup> Mercurialis. Lib. de decoratione. in-4. Venet: 1623 .- Fallopio. De decoratione; in Oper. - Banneau, histoire naturelle de la peau et de ses rapports avec la santé et la beauté du corps, 80, Paris, 1803. - Tromsdorff, Kalopistria, oder die Kunstder Toilette für die elegante Welt. Erfurt, 1804. - Chaals-des-étangs. Considérat. anat. et physiol. sur la peau, suivies d'un précis sur les cosmétiques, in-a. Paris, 1816.

CAUSES.

27

seulement que les étincelles électriques peuvent produire à la pea des taches indélébiles.

- §.54. Certaines inflammations agissent quelquefois comme cause directe de quelques autres; c'est ainsi que la variole et la rougeole provoquent le développement des furoncles et des érythèmes observés dans la convalescence de ces maladies.
- \$.55. Plusieurs modifications et quelques affections des organes digestifs, ont sur le développement de certaines maladies de la peau une influence assez mal appréciée et assurément exagérée (1), mais établie par des faits incontestables. Qui n'a vu, après trois ou quatre jours d'excès de table, le front, le nez, les paupières, se couvrir d'élevures et de pustules, chez des jeunes gens habituellement sobres? Qu'à ces excès passagers succèdent des écarts de régime habituels, il se développera une inflammation chronique, sur la face on sur d'autres régions du corps. On sait aussi que les ivrognes sont d'autant plus sujets à la couperose que les vins dont ils usent sont plus spiritueux.
  - §. 56. L'influence des alimens salés et épicés sur le développement des inflammations chroniques de la peau, signalée depuis long-temps, n'a été contestée par aucun observateur. Le riz, les huîtres, les homards, diverses espèces de poissons, provoquent quelquefois des éruptions exanthémateuses.
    - §. 57. Lorry a signalé une influence analogue exercée par

<sup>(1)</sup> Lorry. De morbis cutaneis, pag. 39. — Genesin efflorescentiarum in sordibus systematis gestrici quari ferè semper debrer, multorum atque etiam nostris observationibus convictiva victure (Stoll. Rat. med. inc. 8, part. 1, pag. 28. — Welti Exanthematum fons abdosimalis, in-4. Gerting. —De Neufville, Veruch and Grundess ciner prac. Abhandl. von Sympathic else Verdanagystem Gettingen, 1788.—Tissot: OEweres 1, x11, p. 71.—Lorry a vu: Stupendos in cute tumores assurgere nobili femines, quoties illa vel tantillum oryte assumeret (De morto-cutan, pag. 29.) — Encyclopédie méthodique. Art. acide. nitrique. — Allbert, Théapeudique, 5 é édit, tom. 11, pag. 429.

certains médicamens. Toutes les fois, dit-il, que j'ai été obligé d'administrer à des malades des esprits acres ou volatils, il s'est montré à la surface de la peau de petites élevures prurigineuses, non-critiques, contenant quelqués fois de la sérosité. Comme Lorry, j'ai vu des éruptions produites par l'huile essentielle de térébenthine, le poure cu-bèbe, la belladone, etc. Fourcoy signale comme un effet de l'empoisonnement par l'acide nitrique, une éruption de pustules analogues à celles de la petite-vérole ; la ciguë introduite dans l'estomac produit quelquefois des taches à la peau, surtout aux jambes et aux cuisses.

Le travail de la dentition donne souvent lieu, chez les enfans, au développement de l'érythème ou du strophulus, vulgairement connus sous le nom de feux de dents. Enfin, beaucoup d'inflammations catanées sont précédées de dégoût, d'amertume de la bouche, de nausées, quelquefois de vomisseméns ou d'autres désordres fonctionnels des

organes digestifs.

\$.58. Depuis Galien, un grand nombre de médecins ont regardé comme bilieuses (1) la plupart des affections chroniques des tégumens. La fréquence des maladies de la peau, chez les enfans, a paru expliquée par le développement considérabledu foie. Pujol cite le cas d'une vieille fille hydropique qui portait depuis dix ans des obstructions dans cetteglande et à laquelle il survint une dartre humide et croîteuse aux cuisses et aux bras; une belle-sœur de Pujol, atteinte d'une dartre humide aux oreilles, eut plus tard une maladie

<sup>(1)</sup> La Société royale de médecine proposa un prix sur ce sujet, en 1783. Le plus remarquiable des mémoires qui lui furent adressés en 1786, celui de Dojl de contraction sur les maladies de la peau relaimemen à l'état du foic.—CEuvres de Pajol. Paris, 1823, t. Il, p. 99) est vraiment pauvre de faits, et contient une foule d'opinions hasardées. Gollen Melhodus medendit, lib. tv, c'.7 (Herpetes biliosus procreat succus). De tumoribus preternaturalibus, cup. rx (Herpès).—Ludwig, d'Auersar. med. pract, vol. 1, pag. 202.—Licutud, Preis de médecine pratique, t. II, p. 282. — Lorry, De morbis eutansi: , p. 5t à 52. — Bachette : Opera omnia, qua: de herpet.

CAUSES. 20

hépatique; Lieutaud assure que la dissection anatomique lui a prouvé que les dartres rebelles ainsi que les autres maladies chroniques dérivaient souvent d'un vice du foie; Lorry avance que la bile altérée produit des pustules prurigineuses, des charbons, etc.; enfin, suivant Pujol, on doit supposer qu'une maladie de la peau dépend d'une altération de la bile, toutes les fois que cette affection est née sans cause manifeste, chez un individu bilieux, ou lorsqu'elle a été précédée de la suppression d'un flux hémorrhoidal, d'une fièvre bilieuse, d'ictère, de coliques hépatiques, de fièvres intermittentes rebelles, ou bien encore lorsqu'elle est née sous l'influence prolongée d'un régime âcre et échauffant. Darwina prétendu que l'acné était lié à un dérangement des premières voies; et M. Plumbe a réuni dans un même groupe plusieurs maladies qu'il considère comme ordinairement symptomatiques d'un dérangement des fonctions digestives (porrigo larvalis, porrigo favosa, strophulus, lichen, urticaire, herpes, furoncles, etc.).

Barbette a contesté avec raison que le foie et la bile eussent une aussi grande influence sur le développement des inflammations chroniques de la peau. En effet, non-seulement j'ai vu très souvent des maladies de l'appareil biliaire sans éruption à la surface du corps, mais dans une foule de maladies cutanées, il m'a été impossible, malgré les recherches les plus minutieuses, de découvrir des traces de lésion, concomitante ou antérieure, du foie ou de ses annexes. Enfin dans les pays chauds, où les maladies de cet appareil sont si fréquentes, la concordance des affections du foie avec celles de la peau n'a point été signalée.

S. 59. Quelques observations incomplètes avaient aussi conduit à penser que les maladies de la rate (1) se réfléchissaient quelquefois sur les tégumens. Les résultats de mes

<sup>(</sup>t) Valli. Saggio sopra diverse malattie cutance. (Rapports des maladies de la rate avec celles de la peau.)

recherches, plus nombreuses et plus concluantes que celles de Valli , sont contraires à cette assertion.

§. 60. Le plus souvent chez les individus atteints d'inflammations chroniques de la peau, l'appareil digestifest parfaitement sain; et lors même que des affections de l'estomac, du foie ou de la rate se rencontreraient plus fréquemment avec des inflammations de la peau, il ne serait pas rigourenx de conclure que ces dernières sont sympathiques des premières, car elles pourraient être l'effet d'une même cause.

En résumé, s'il est incontestable que certains alimens ou médicamens introduits dans les organes digestifs et quelques affections gastro-intestinales peuvent déterminer à la peau des éruptions de formes variées, il n'est pas nioins démontré que l'école Galénique, et dans ce dernier temps l'école physiologique, ont exagére cette influence, l'une en attribuant à l'altération de la bile, et l'autre à l'excitation de l'estomac, des résultats auxquels il est impossible de démonter qu'ils aient habituellement une part active.

Si 61. Un grand nombre d'inflammations cutanées peuvent être produites par des travaux d'esprit, par des veilles ou des chagrins prolongés, on par d'autres actes qui modifient le système nerveux (1). Comme causé de la pellegre, on a signalé la prefonde misère et les affections tristes qui accablent les habitains des parties septentrionales de l'Italie. Sur cinq cents fous de l'hôpital de Milan le docteur Holland a compté les deux tiers de pellagreux. De nombreases observations sur la inéladérmie, l'eczéma, le zona, le pemphigus, l'érysipèle, l'urti-

<sup>(4)</sup> Câm inter âque parissime potores viderim non unum qui, dilută stonn-chali saburd, sese pustulis ad frontem indignalature inter vini immoderatos bibaces recenseri; quorum ira numero junitorem nonachum siudiis dealtium meri join sanatum vidi; medicumque nimiopere meditationi indulgentem qui aquă ardorem laboribus inantum temperare dum stadet, faciem facia pustulis deturpatam habebat; huno remissis sudiis, et meri potu nitorem entis recuperase vidi. (Lorry, De morb. custuacie, page 64.)

CAUSES. 31

caire, que j'ai recueillies ou fait recueillir par mes élèves, prouvent que l'influence du système nerveux sur le développement de ces maladies, ne peut être contestée. On sait que les aliénés sont très sujets aux éruptions dartreuses et aux érysipèles.

§. 62. L'influence des exercices musculaires (1), très actifs sur le développement des maladies de la peau, a été bien indiquée par Lorry. Le repos on le défaut d'action est souvent accompagné de l'éclat et de la blancheur de la peau; j'ai constaté combien était grande son influence sur la marche des affections cutanées, chez les ouvriers ou les

artisans admis dans nos hôpitaux.

S. 63. L'opinion assez généralement répandue parmi les personnes atteintes de maladies chroniques de la peau, que ces affections sont entretenues par une altération du sang (2), par des vices des humeurs, est fortifiée par quelques observations. J'ai constaté que dans un grand nombre d'inflammations chroniques de la peau, le sang était couenneux, lors même qu'il n'existait ni fièvre, ni dérangement appréciable des principales fonctions. Dans la pustule maligne, dans la variole et la rougeole, le sang estévidemment chargé d'un principe contagieux. Pujol assure que le sérum du sang est bilieux dans quelques maladies cutanées. Certains agens n'ont très probablement d'influence sur les tégumens qu'après avoir été portés dans le torrent de la circulation. L'inflammation de la peau dans l'hydrargyrie, et la teinte bronzée qui survient à la suite de l'usage interne et long-temps prolongé du nitrate d'argent, sont des exemples des effets de ces absorptions. Quant aux altérations

<sup>(</sup>r) Unde qui nimio motul, presertim ante etatem maturam indulgent, vultu varicoso et pustulosa facie incedunt notabiles, si presertim latet intha acre superflum (Lorry, De mote, etata, p. 43.)

<sup>(2)</sup> J. F. Dielfenbach. Recherches physiologiques sur la transfusion du sang d'un chat lipreux, du sang d'un cheval atteint de farcin, etc. (Journ. compl. des sc. méd., tom. xxxxy, p. 143.) — Noyez les art. rougeole, variole, ictère, pustule maligne, purpura, étc.

de la lymphe, à l'âcreté du sérum et du mucus, presque tout ce qui a été écrit sur ce sujet est hypothétique: l'excepte les expériences sur les propriétés contagieuses de humeurs de la vaccine, de la variole, de la gale et du mucus nasal dans la rougeole, etc. Le développement de plusieurs de ces affections sans cause appréciable, leur hérédité, leurs fréquentes récidives, etc., sont autant de circonstances que l'altération du sang rendrait moins obscures, si elle était démontrée.

§. 64. La Pléthore générale qu'on observe chez quelques individus sanguins, dont la peau est rose, cause plus rarement une inflammation cutanée que les pléthores locales produites par la stase ou l'affluence habituelle ou accidentelle d'une certaine quantité de sang, dans une région

de la surface extérieure du corps.

\$. 65. Les rapports de la peau avec les organes de la respiration ont été bien étudiés par Meckel (1). Toutefois nos connaissances sur l'influence des maladies des organes de la respiration sur celles de la peau, se bornent à un très petit nombre defaits. M. Alibert a rapporté deux exemples d'eczéma alternant avec des paroxymes d'asthme. On sait que la coqueluche est quelquefois suivie d'éruptions cutanées, et que la phthisie produit une éphidrose grave et des sudamina.

§. 66. Pai vu quelques inflammations chroniques de la peau, ne se developper que pendant la grossesse (eczéma impétigineux, prurigo, etc.); d'autres cesser ou au moins diminuer sensiblement d'intensité pendant la menstruation, la gestation et l'allaitement, et se développer de nouveau à l'occasion de la suppression des menstrues, ou à l'époque naturelle de leur cessation. l'ai vu l'eczéma et d'autres inflammations chroniques se montrer tout-à-coup chez des femmes qui avaient cessé brusquement d'allaiter par

<sup>(1)</sup> Meckel. Diss. pulmonum cum cute commercium illustratum. Halæ, 1789.

suite de la mort de leur enfant ou de leur nourrisson (dartres laiteuses de quelques auteurs). Des observations analogues ont été faites depuis long-temps. (1)

5. 67. Quelques auteurs assurent que l'abus du coît peut provoquer des éruptions dartreuses: Lorry pense qu'elles sont généralement l'effet d'une cause opposée; « Certè utriusque sexús evolutione factà, si castam instituerint vitam, erumpit vulgò ingens pustularum glomerata congeries (2). » Les jeunes filles atteintes de ces éruptions, et en particulier de l'aoné, ont souvent la couperose à un age plus avancé.

§. 68. Lorry assure qu'on voit quelquefois survenir des éruptions prurigineuses chez les individus atteints de néphrite (3). Quoique mon attention se soit dirigée d'une manière particulière sur les maladies des reins, depuis quelques années, je n'ai point rencontré d'exemples en rapport avec cette assertion.

\$.69. Non-seulement certaines diathèses modifient l'expression de quelques maladies cutanées, mais elles prédisposent éminemment àu développement de plusieurs d'entre elles. J'ai remarqué que les enfans scrophuleux aux lèvres épaisses, à la têté en forme de calebasse, étaient souvent atteints d'eczéma impétigineux de la face et du onir chevelu, à l'époque de la première dentition: ils sont quelquefois affectés de lupus (dartres rongeantes) fort rebelles, à l'âge de sept ans et à l'époque de la puberté.

<sup>(</sup>f) Gilbert. Advers. pract., p. 36, 27 (Suppressio menstruarum herpetum causa). — Undé fit à menstruis delitescentibus dimidia feminarum pars morbis - afficiator cutaneis, et cò magis rebellibus, quò cutti pista magis anteà utiuerit (Lorry, De morb. cut., p. 71). — Dantur etiam mulieres quibus, dùm tardiùs erumpunt menses, furfura eminent similia, cessantia simul ac copiosius illi effluxerint. « (Lorry, p. 98.)

<sup>(2)</sup> Lorry. De morb. cutan., p. 45.

<sup>(3)</sup> Nec novum et inobservatum in nephritide, quoties calculus pungit renes, et ureterum substantiam, pustula prurientes ad cutem oriantur. (Lorry, Op. cic. p. 65.)

S. 70. Parmi les causes des maladies de la peau, Galien ind que le vice arthritique ; Ludwig (1) fait la même observation, et Lorry a remarqué, dans des familles où la gontte était héréditaire, que ceux qui étaient exempts des douleurs arthritiques étaient sujets à des maladies dartreuses : Ponteau signale aussi l'influence des rhumatismes sur le développement de ces affections. Pour moi . l'alliance fréquente des dartres , de la goutte et du rhumatisme est un fait démontré; j'ai vu ces éruptions s'évanouir tout-à-conp sans cause manifeste, et les malades livrés à toute la violence des douleurs articulaires.

\$. 71. L'hérédité d'un grand nombre de maladies, ét en particulier celle des affections cutanées, est un des faits de pathologie le mieux établi. Elle suit souvent la loi des ressemblances, et quelquefois celle des sexes. ica erainaur

S. 72. Quelques individus, exempts de vices héréditaires, en apparence d'une bonne constitution, sont tellement sujets à certaines espèces d'inflammations cutanées, qu'il a paru convenable à Hufeland (2) de désigner cette disposition sous le nom de constitutio psorica, dénomination que Jos. Frank a remplacée par celle de constitutio impetiginosa: j'ai soigné un grand nombre d'individus chez lesquels l'eczéma, le psoriasis, le lichen, etc., paraissaient en effet un phénomène constitutionnel difficile à détruire, tendant sans cesse à se reproduire, et indépendant de toute cause accidentelle, appréciable

\$. 73. Plusieurs inflammations de la peau peuvent être congénitales (érysipèle, variole, pemphigus, etc.); d'autres se développent principalement chez les enfans ( strophulus, pemphigus infantilis, roseola infantilis, rougeole, favus); d'autres sont plus communes chez les vieillards ( prurigo senilis ; pemphigus pruriginosus , etc.).

<sup>(1)</sup> Ludwig. Advers, de morb. arthrit. evolut. t. III, p. 25 - Lorry. De morb. 

5. 74. Suivant M. Alibert, les vidangeurs et les Individus qui vivent ordinairement dans un air chargé d'exhalaisons sulfureuses; sont rarement atteints d'inflammations chroniques des tégumens (1). Ou a cru aussi remarquer que les charbonniers et les ouvriers employés à la fabrication de la plombagine, guérissaient, par la seule influênce de leur profession, des maladies de la péau dont ils étaient affectés. J'ai rencontré un assez grand nombre d'exceptions à ces assertions pour avoir plus d'un doute sur leur exactitude.

On a décrit sous le nom de gale des épiciers, et sous celui de psoriasis des boulangers, des éruptions vésiculleuses et papuleuses artificielles, produites par des topiques
irritans, et de véritables écréma survenus chez des individus exerçant ces professions. L'hydrargyrie a été
observée chez des ouvriers employés aux mines de
mercure. Les professions qui exigent de grands efforis
musculaires, et l'exposition du corps à une température
élevée; provoquent de promptes récidives d'ecréma, de
lichen, de couperose; etc., quelques jours après leur guérison apparente.

5. 75. L'influence des lieux, des climats et des saisons, plus prononcée que celle des professions, imprime des nuances aux maladies cutanées qu'il convient d'étudier, et des modifications à l'organisation qu'il les rendent plus rares ou plus fréquentes. Une foule de dénominations peniphigus des Indes, du Brésit, de la Suisse; lichen des tropiques; l'epre des Arabes; l'epre des Grees, l'epre des Juifs, suette des Piccards, pustule maligne de Bourgogne, etc., rossole d'été, rossole d'automne, etc. prouvent que cette influence a été remarquée et peut-être exagérée par les pathologistes. Plusieurs maladies sont presque exclusivement observées dans certaines contrées : la

<sup>(1)</sup> Lorry emet une opiniou contraire : Sape herpetibus aut sordibus, cutts morbosis producendis fuit satis vicinia latrinarium (Lorry, De morè, cutau, p. 35.)

pellagre dans le Milanais, la pustule d'Alep en Syrie, etc.

Ce serait une étude curieuse et utile que celle de la détermination du degré de fiéquence des inflammations de la peau et celle de certaines espèces, suivant les climats et les localités, Aujourd'hui les ob-ervations sur ce sujet (1) sont trop peu nombreuses pour servir de base à un examen comparatif de quelque importance. Les opinions les plus opposées naîtraient évidemment de recherches incomplètes.

\$ 76. A cette étude de l'influence des lieux et des climats, se rattache naturellement celle des maladies cutanées, endémiques, telles que la suette-miliaire, la pustule maligne, la plique, la pellagre, etc. J'ai démontré que la suette-miliaire était endémique, dans les lieux ombragés et humides, quelques travaux statistiques ont été entrepris sur d'autres maladies et doivent être continnés.

5. 77. Quant aux maladies cutanées, autrefois épidémiques, telles que l'éléphantiasis des Grees, dans le moyen age, les syphilides, à la fin du xv. et au commencement du xv. siècle, et qui ne le sont plus aujourd'hui; leur mode d'invasion et de développement est aussi inconnu que celui des épidémies de variole, de rougeole, de scarlatine, de suette-miliaire, que nous voyons attaquer des populations plus ou moins considérables, à des époques plus ou moins éloignées, dans un même lieu ou dans des points voisins d'une, première inxuption. Il est impossible d'explique, comment, certaines maladies, après àvoir eu le

<sup>(</sup>i) Willan et Bateman, Maladies de la peau à Londres (Willan Reports on the diseases in London, in-12, 1801.—Bateman Reports on the diseases of London, 8° Londres, 18(9).—Maldies de la pour à Dabbin (Mod. and Surg Journ. Edinb. t. XXXIV. p. 99).—Segond, Maladies de la peau à Cayenne (Journ. Edinb. t. XXXIV. p. 99).—Segond, Maladies de la peau à Cayenne (Journ. Edinb. t. XXXIV. p. 99).—Segond, Maladies de la peau à Cayenne (Journ. Edinb. t. XXIV. p. 90).—Segond, Maladies de la peau à Cayenne (Journ. Edinb. Richerand penas, au contraire, que les Bataves sont très sujets aux maladies des voies urinaires et araement statupés de maladies de la peau.—Nouv. élém. de physiol. X, éd. Paris, 1833, (um. 17, 14), 152.

caractère épidémique, l'ont ensuite perdu, tandis que d'autres l'ont constamment conservé.

§ 78. Relativement aux inflammations de la peau, l'histoire des Constitutions médicales est fort incomplète. Il paraît démontré cépendant que l'érysipèle peut réclamer des méthodes de traitement particulières, suivant la constitution régnante; que la variolé, la rougeole, la scarlatiné, etc., ont quelquefois un caractère de bénignité ou de malignité qui devient le trait distinctif decertaines épidemies. On a eu-tort de coutester l'exactitude de ces remarques, mais aussi trop souvent on a voulu voir, chaque année et chaque trimestre, dans des maladies essentiellement différentes, un caractère commun de causalité et de développement, et c'est avec moins de fondement encore qu'on a conseillé deleur appliquer une seule méthode de traitement.

§ 79. Quelques inflammations aigues (variole, vaccine, etc. ) et plusieurs inflammations chroniques (gale, favus), sont contagieuses. Ces inflammations se transmettent à l'aide d'agens particuliers, connus sous le nom de virus ou de miasmes. L'homme n'est en général affecté qu'une fois de la variole, de la rougeole et de la scarlatine. Une première atteinte de la gale, du favus, de la syphilide ne préserve pas d'une nouvelle infection. La gale, essentiellement contagieuse par le contact, n'est pas suceptible d'être inoculée par piqure, la vaccine, transmissible par inoculation, ne l'est point par le simple contact on à l'aide de frictions sur la peau. Le nombre des maladies de la peau susceptibles de se transmettre par un ou plusieurs de ces modes de contagion (i) n'est pas encore rigoureusement fixé. J'ai vu, dit Pujol, un dentiste attaque sur la main droite d'une dartre vive (eczema?) infecter, en un jour, la face d'un grand nombre d'élèves à l'École royale et militaire de Sorèze. La dartre parut sur le visage de ces en-

<sup>(1)</sup> Adams. Observations on morbid voisons chronic and acute, in 4. Londons

fans quatre à cinq jours après les attouchemens de l'artiste.

§. 80. Diagnostic. — Les inflammation: culanées, considére 9, d'une [mamère générale, sont distinctes des hémorthagies, en ce que la rougeur, dans ces dernières, ne dispareit pas par la pression; elle n'est point non plus accompagnée de chaleur, et le plus sonvent est exempte de sensations morbides. En outre, à la suite des inflammations, il, y a ordinairement une desquamation de l'épiderme, ou une sécrétion accidentelle : circonstance étrangère aux hémorthagies, dont les taches rouges passent successivement au jaune verdâtre et au jaune clair à mesure qu'elles s'effacent.

Tontes les fois qu'il y a production de squames, de futfures, ou sération accidentelle, en ne peut confondre l'inflammation avec la congestion, il n'y a de difficulté réalte que lorsqu'il s'agit de déterminer si certaines congestions avec chaleur morbide, qu'on observe quelquefois après une violente contention d'esprit ou chez les femmes dont les menstruation est difficile et à l'époque des règles, sont les premières apparences d'un érysipèle. En effet, que la reorgestion, persiste, et l'inflammation l'aura bientôt semplacées et l'aura des d'un éres d'un ération l'aura bientôt semplacées.

\_n\$. 81. Quant à la détermination des espèces, elle offre ravement une grande difficulté, lorsque la maladie est ravêtue de ser caractères essentiels; lorsqu'elle est dans son *état*, on qu'elle a parçoure une ou plusieurs de ses périodes,

"Plusieurs inflammations aiguës, et en particulier les fièvres éruptives, n'offrent souvent, à leur début, que des caractères équivoques, que des lésions élémentaires incompligement dessinées; plus tard, vers leur déclin, cès maladies ne présentent que des formes plus ou moins altérées pu complètement détroites, qui ne peuvent servir au diagnostic, qu'antant qu'ou les repproche des phénomènes antérieurs.

Dans un cas particulier, il faut d'abord rechercher

quelle peut avoir été la cause de la maladie, puis, par une inspection attentive, déterminer à quelle forme appartient l'éroption, c'est-à dire si elle est exanthémateuse, bulleuse, vésiculeuse, pustuleuse, etc. Il ne s'agit plus ensuite que de comparer les symptomes et la marche de l'espèce avec ceux des phlegmasies, qui se présentent sons la même forme générique.

6. 82. Sujvant que la forme primitive de l'inflammation est intacte on alterée, suivant qu'elle est détruite ou remplacée par d'autres altérations consécutives suivant enfin que la maladie est simple ou compliquée d'autres inflammations de la peau d'une même forme primitive ou de formes différentes, le diagnostic peut être plus ou moins difficile. Un examen attentif des altérations consécutives (croutes, ulceres, squames, cicatrices) peut quelquefois, sans autres renseignemens, conduire à la connaissance des lésions élémentaires. D'ailleurs on trouve celles-ci quelquefois intactes, dans le voisinage des points de la peau le plus anciennement affectés. Lorsque plusieurs formes sont réunies sur un même point ou sur un même individe, il en existe toujours une prédominante, à laquelle les autres, déterminées par voie d'analyse, doivent être rattachées, comme accidentelles, ou comme constituant des complications:

108.83. Les inflammations de la peau étant quelquefois associées à des maladies des membranes muqueuses, des viscères ou de leurs annexes, le diagnostic, pour être complet, doit faire mention de l'existence ou de l'absence de ces dernières èt des causes appréciables de leur développement.

§ 84. Pronostic. — Îl n'y a de base pour le pronostic que dans une connaissance exacte de la marche et des terminaisons naturelles des inflammations aiguës et chroniques de la peau; que dans celle du degré d'efficacité des moyens qu'on leur oppose, des circonstances qui peuvent hâter, décider, retarder, empêcher leur guérison, telles que l'apparition du flux menstruel chez les filles pubères, sa ces-

satiou prochaine chez les femmes qui approchent de l'âge critique, etc.

Dans la plupart des inflammations aiguës, surtont dans les fièvres éruplives simples, marche, périodes, phénomènes, durée, tout peut être prédit et calculé; dans les inflammations aiguës, anomales ou compliquées de lésions plus ou moins graves, il n'y a plus de règlés dans leurs progrès, ni de calculs applicables à leurs terminaisons.

S. 85. La gravité du pronostic est modifiée par les âges. Chez les vieillards, les inflammations chroniques de la peau, indépendantes de causes exteraes, doivent être souvent respectées, quelquefois modérées, rarement guéries. Chez les adultes, une aussi grande réserve ne pourrait être justifiée, et le pronostic est moins fâcheux. Chez les enfans, la plupart des inflammations chroniques, excepté le favus, le lupus et la gale, sont souveptibles d'une guéries on spontanée, après un laps de temps plus ou moins considérable, et elles sont souvent salutaires.

\$.86. Quant aux inflammations héréditaires; quant à celles qui se développent par suite de diathèses serophuleuse, ou arthritique, etc.; elles sont nécessairement rebelles et d'une guérison plus difficile que, les mêmes affections, nées sous d'autres influences.

Toutes les inflammations artificielles, quelle que soit leur forme, sont d'une guérison prompte, facile et souvent spontanée.

5. 87. Les inflammations aiguës et chroniques de la peau sont quelquesois salutaires. Le développement d'un exanthème peut amener la solution d'une angine (1); son à vu'un engorgement abdominal, une inflammation pulmonaire, des douleurs erratiques et plusieurs maladies de la peau, guéries par le développement d'un érysipèle (2). Cet

<sup>(1)</sup> Büchner. Diss. de angina exanthematum eruptione solvendd. Hols., 1763.
(2) Vanvelsnaer (C. m.) Diss. sur divers points de l'art de guérir, in-4. Paris 1821.—Sahatier, Propos. sur l'érysipèle, in-4. Paris, 1831.

exanthème, survenu au thorax chez une femme atteinte de péritonite puerpérale très grave, a fait cesser cette maladie. l'ai vu souvent une éruption de furencles chez les adultes, et des eczéma impétigineux, chez les enfans, avoir lieu en même temps que tous les symptômes d'une inflammation intérieure disparaissaient; j'ai vu également des éruptions d'ecthyma survenir dans la convalescence de plusieurs maladies aigues. Les furoncles ju-gent souvent la folie (1). Pujol a vu des hypochondries se dissiper tout-à-coup par des éruptions furfuracées qui couvraient toute l'habitude du corps. Un jeune enfant d'un an (2), après avoir éprouvé tons les symptômes propres aux méningites, tomba dans le coma, les sutures s'écar-térent, la tête se déforma. Le docteur Gall, auquel on le fit voir, prononca qu'il était hydrocéphale et porta un pronostic facheux. Les dérivatifs sur le canal intestinal avaient échoué; le volume de la tête augmentait; l'enfant était pâle, faible; les extrémités étajent infiltrées, lorsqu'une éruption croûteuse générale décida de son sort; la fièvre cessa; son teint, qui était couleur de cire jaune, se ranima et l'enfant revint par degrés à la santé. La tête, quoiqu'un peu difforme, est beaucoup moins disproportionnée. Il a dix aus; il est robuste et jouit de toutes les facultés physiques qui appartiennent aux enfans les plus forts de son âge; mais son intelligence est très bornée. Pierre Frank (3), cite le cas d'une inflammation du cerveau heureusement terminée par un érysipèle. Rosen et Mead rapportent des exemples de fièvres intermittentes, guéries par l'apparition de la variole. M. Andral cité le cas d'une pneumonie fort grave et presque désespérée, dont les symptômes se dissiperent comme par enchantement en meme temps qu'une éruption varioleuse se développa. M. Brachet (4)

<sup>(1)</sup> Esquirol. Art. Folie, Dict. des sciences médicales.

<sup>(2)</sup> Guersent. Dict. med. 21 vol. 1°c édit. tom. 11, p. 315.
(3) De cur. homin. morbis. Bb. 111, p. 152.

<sup>(4)</sup> Gazette médicale, 1833. In-4., page 274.

à vu une phthisie guérie par la variole. J'ai vu chez un jeune magistrat une bronchite que je croyais compliquée de tubercules, guérir à la suite de l'apparition spontanée d'un eczéma sur les deux avant-bras. On a publié une duns un grand nombre de maladies; et tont en reconnais-sant que ces résultats ne sont pas exempts d'exagération, il n'est pas moins incontestable que cette éruption a plusieurs fois modifié heureusement la marche de quelques affections chroniques. C'est pour cela que toute in-flammation de la peau qui survient dans le cours ou au déclin d'une maladie interne, doit être en général respectée, si elle n'est pas trop intense et si la maladie interne marche vers la guerison ou devient moins grave à mesure que l'inflam-

mation des tégumens se développe ou parcourt ses périodes, 5. 88. L'utilité des inflammations artificielles (1) que le therapeutiste provoque et entretient quelquefois sur cer-taines régions du corps, repose elle-même sur ces observations; on sait qu'elles ont été employées avec succès par Fouquet dans l'angine; par Goodwin, dans l'angine de poitrine; par Jenner dans les catarrhes pulmonaires, etc.: il n'y a peut-être pas de maladies chroniques dans lesquelles je ne les aie expérimentées moi-même, avec plus ou moins de succès.

\$. 89. Des observations analogues ont conduit à inoculer la gale et quelques autres maladies conlagieuses de la peau (2). Le docteur Lhomme a guéri un enfant qui tombait dans le dépérissement à la suite d'une enferite, en lui inoculant la teigne. Dans des cas analogues, il m'a semblé qu'il valait mieux recourir à une éruption artificielle qu'à

<sup>(1)</sup> E. Jenner. On the influence of artificial cruptions in certain diseases, etc in-4 London, 1822.

<sup>(2)</sup> Storr. Diss. de efficacia insitionis scabiei in gravioribus quibusdam morbis. Tub. 1781. — Alibert. Precis th. et pr. sur les maladies de la peau, in-8. tom. 13 page 52.

l'inoculation d'une maladie dégoûtante et souvent difficile à guérir.

§. go. Dans d'autres circonstances , loin d'être salutaire, le développement des inflammations cutanées est nuisible. La rougeole accélère quelquefois la marche des affections tuberculeuses des poumons; des érysipèles répétés aggravent l'éléphantiasis des Arabes; l'eczéma des jambes favorise l'ulcération des varices, etc. Enfin, il est des cas où il est àpeu-près impossible de déterminer si une éruption doit être favorable ou nuisible. M. Calmeil, qui a étudié avec soin le développement des maladies de la peau chez les alienes, n'est pas encore parvenu à reconnaître jusqu'à quel point elles pouvaient être salutaires. (1)

S. 91. La rétrocession des inflammations aigues est accompagnée d'accidens graves, plus communs dans la rougeole et la scarlatine que dans les autres éruptions. Non-seulement il faut être en garde contre les funestes effets de ces rétrocessions des fièvres éruptives, mais encore contre ceux des brusques disparitions de certaines inflammations chroniques, du lichen, de l'eczéma et de l'impétigo. J'en rapporterai des exemples, a surve el entrolderisio in mariq

\$ 92. La fréquence des cas où on a vu la disparition d'une inflammation de la peau coïncider avec le développement ou les progrès d'une inflammation intérieure a fait. craindre de les supprimer et de les guérir (2). Lorsqu'il existe à-la-fois, sur un même individu, deux affections. une externe et l'autre interne, il est dangereux de combattre activement la première, ma affine finot et atrec at

On trouve dans les Recueils académiques quelques exemples de maladies des organes digestifs consécutives à la Will the Pro- Trail way

(1) Dict. de médecine, en 25 vol., t. 11, p. 189 .- Maladies des aliénés.

<sup>(2)</sup> Chaussier. An herpetes in quocumque casu curandi? Monspel. 1785. -Raymond. Des Maladies qu'il est dangereux de guérir, in-8. 1816. - Dartigues, Maladies de la peau qu'il convient d'entretenir, thes. Paris, an xIII. — Philippe Boyer. Propositions de médecine et de chirurgie. Paris, 1825, pag. II et 15.

disparition de dartres ou de teignes. Ces faits sont rares et souvent peu concluans. Les nombreuses recherches faites dans ces derniers temps sur les maladies de l'estomac, de l'intestin et de leurs annexes ont peu ajouté à ces premières observations; trop souvent on a négligé de s'enquérir de leurs causes. Tontefois le fait recueilli par M, Bouchard méritait d'être cité \$. 55.

S. 93. Plusieurs observations tendent à établir que la suppression des dartres, ou de la gale, peut occasioner l'épilepsie (1), la folie , ou d'autres affections cérébrales. En l'an IV, à Bassenheim, sur la rive gauche du Bhin; on recut dans l'hôpital qui y était établi, un caporol, âgé d'environ 28 ans, d'un tempérament sec et bilieux, affecté d'une dartre vive, d'environ quatre pouces de diamètre, située à la partie antérieure et supérieure de la cuisse droite. Elle s'étendait un peu sur le scrotum et y excitait de vives démangeaisons. M. Bouillaud, chirurgien en chef de cet hôpital, usa d'abord des moyens les plus rationnels; mais bientôt tourmenté par l'impatience du malade, qui se plaignait d'éprouver un prurit intolérable dans la partie affectée, accompagné d'une insomnie constante, il céda aux sollicitations de cet homme indocile, et permit l'application de quelques compresses imbibées d'oxycrat sur la partie darfreuse. Mais quelle fut sa surprise, quand, le lendemain, il trouva ce militaire dans l'état le plus sinistre! La dartre n'existait déjà plus sur le membre; mais la somnolence, la respiration stertoreuse, la perte de tout sentiment et de tout mouvement volontaire étaient survenues aussitôt après la disparition de cette maladie. Tout fut tenté pour rappeler l'humenr herpétique; de larges vésicatoires furent appliqués sur l'endroit primitivement attaqué, et les moyens propres à com-

<sup>(1)</sup> Schenck. Lib. 1. De Epilepsia, Obs. 16. — Rochard (Journal de médecine, t. xxv, pag 46). — Esquirol. Art. Folie. Dict. des Sc. médic. — Gilibert. Adversan practic. pr. p. 195. — Ephem. nat. cur. Dec. ij. Aun. 1v. Obs. 89.—Ann. v. Obs. 224.

battre cette apoplexie métastatique furent en vain essayés. Le mal fit des progrès, et le malheureux périt le troisième jour. L'ouverture du corps ne fut point faite. (1)

L'amaurose (2) et les convulsions (3), surtout chez les enfans, ont aussi quelquefois été produites par la suppression d'inflammations aigués ou chroniques de la pean. Sans doute il se peut qu'on ait quelquefois attribué à ces disparitions des accidens auxquels elles étaient étrangères; mais lorsqu'elles se déclarent, comme dans l'observation précédente, presque immédiatement après une répercussion, elles soulèvent une question grave de pathogénie et de thérapeutique.

§. 64. On a vu la phthisie pulmonaire (4) se développer à la suite de la guérison de dartres. Lentin, Loder, Pederit, Portal, ont rapporté des exemples de phthisie attribuée à la suppression de la sueur de la plante des pieds. Un jeune porte-faix, que je venais de guérir à l'hôpital de la Charité d'un eczéma des jambes, fut pris, presque immédiatement après sa sortie, d'une pleurésie, pour laquelle il vint de nouveau réclamer mes soins, et dont il guérit sans retour de l'éruption. J'ai vu une bronchite suivre la guérison d'un rupia, chez un individu scrophuleux, et j'ai recueilli quelques exemples analogues d'inflammations pulmonaires à la suite de guérisons méthodiques d'eczéma, de lichens et de psoriais.

§ 95. Des maladies du cœur ou de ses membranes (5) ont été aussi observées à la suite de la suppression des inflammations cutanées.

29 - 16c S 11 11 - 151 -

<sup>(1)</sup> J. B. Campet. Sur Papoplexie. An xIV (1805), page 18.

<sup>(2)</sup> Hoffmann. Med. rat. syst. p. 1, s. 1, e. 8, obs. 1 (Morbilli suppressi).—Klein. Interpr. clinic. tit. amaurosis (ex repulsis varis faciei).

<sup>(3)</sup> Gilibert. Advers. pract. primar. , p. 197. (Phoenigmus per plumbea repercussus).

<sup>(4)</sup> Unde dira nec rara tamen est phthyseon historia quæ a retropulsis nascantur herpetibus. (Lorry. De morbis cutan., p. 27.)

<sup>(5)</sup> Pressavin. Nouveau traité de vaveurs, in-12, p. 174. Lyon, 1769.

5. 96, Tout en reconnaissant que ces faits méritent que sérieuse attention, j'affirme que les accidens attribués à la guérison des dantres et des teignes sont cependant plus rarcs qu'on ne le pense généralement. A la suite de ces rétrocessions, le plus souvent on observe, chez les enfans, des ophthalmies, des ganglionites du con, des otites, des sundités, parfois des hydrocéphales aigués; chez les jennes gens, des catarrhes pulmonaires, des philisies, etc.; dans l'âge mûr et chez les rieillards, des iésions du foie; l'ascite, la cystite, etc. L'observation suivante est un exemple aussi rare que curieux de ces métastases:

Un marchand de vin consulta M. Petit, pour un écoulement du canal de l'urêtre, qui lui était survenu depuis que la ues jours; les douleurs étaient vives, la matière de l'écoulement parfaitement analogue à celle d'une blennorrhagie, aussi M. Petit, pensa que c'était réellement cette affection; mais cet homme jura sur son honneur qu'il ne s'était point exposé à la contagion, et que sa femme jouissait de la meilleure santé, Il fallait cependant trouver une cause qui eût donné lieu à cette inflammation ; M. Petit la trouva en apprenant que le malade portait. depuis long-tem ps unedartre à l'avant bras gauche, dont la disparition brusque avait précédé l'écoulement de peude jours seulement. M. Petit fit appliquer un vésicatoire sur le point où la dartre avait eu son siège; celle ci reparut bientôt, et tous les symptômes de cette prétendue bleunorrhagie se dissiperent apssitot (1) at a seriesdo trans sie

\$. 97. Traitement. — Uue foule d'agens et diverses méthodes ont été recommandés contre les inflammations aigués ou chroniques de la peau, d'une manière assez générale pour qu'il y ait une utilité réelle à étudier, d'un même point de vue, leurs principales applications. Ce premier aperçu rappellera d'ailleurs quelques recherches the

<sup>(1)</sup> Bouchard. Essai sur l'emploi des derivatifs externes, pags, 58, in-4, Paris,

rapeutiques qu'il convient de répéter aujourd'hui, dans des conditions mieux déterminées. Plus tard, dans l'histoire individuelle des inflammations de la peau, je m'attacherai à préciser les doses et le mode d'administration des remèdes qu'elles réclament à leurs diverses périodes, et les modifications qui peuvent naître de la connaissance de leurs causes, de la constitution des malades, et de certaines lésions accidentelles ou intercurrentes.

§. 98. Trailement des inflam. aiguës. — Il existe un certain nombre d'inflammations aiguës de la peau dont les conditions d'existence sont telles, que rieu ne peut en arrêter avec avantage la marche régulière; les divers phénomèpes qui les caractérisent paraissent aussi irrésistibles que ceux de l'action organique normale. Le rôle du médecin est d'en régler le développement et d'en circoustrire les effets.

Cette méthode expectante est applicable aux érysipèles simples, aux rougeoles vulgaires, aux scarlatines simples, à toutes les inflammations artificielles peu intenses. Sauf quelques cas exceptionnels, elle doit même être adoptée, comme méthode générale, dans le traitement des fièvres éruptives, exemptes de toute complication.

Ainsi done, plusieurs inflammations aigues doivent être maintenues dans certaines bornes par le régime, la diète et les boissons délayantes; le mai s'épuise de luimème, et la guérison s'achève naturellement. Mais toutes les fois que ces inflammations paraissent devoir se propager à une grande étendue de la peau, au tissu cellulaire sous-cutané on à d'autres organes, ou qu'elles sont accompagnées d'une forte fièvre, on doit faire intervenir l'action de moyens plus ou moins énergiques, à moins qu'un phénomène critique n'annouce que ces maladies ont une tendance naturelle à une prompte terminaison. Il ne faut pas cublier en outre que ces inflammations ont le plus souvent un certain nombre de périodes à parcourir, et qu'on me pourrait sans danger chercher à les faire avorter dès leur début.

5. 99. La fixation du degré de chaleur (1) nécessaire autour des malades et des parties affectées, est un point sur lequel on est souvent consulté dans le traitement des inflammations aigues de la peau, et surtout dans celui des fièvres éruptives. Dans la rougeole, une température assez élevée m'a paru le plus souvent salutaire. Elle serait fort incommode, et probablement nuisible dans la scarlatine. Elle augmenterait la bouflissure et la céphalalgie dans l'érysipèle de la face.

5. 100. Les symptômes fébriles des inflammations cutanées aigues, non contagieuses, sont allégés par la sonstraction d'une certaine quantité de sang , lorsque la constitution des malades la permet ; la marche de l'éruption est alors plus simple et plus régulière. Je crois devoir faire observer de nouveau cependant qu'il est un certain nombre de cas où la terminaison spontanée et naturelle de la maladie est tellement évidente, qu'il convient de s'abstenir des émissions sanguines, qui auraient l'inconvénient de fatiguer et d'affaiblir inutilement les malades. Dans ces derniers temps, on a évidemment abusé des saignées locales dans le traitement des fièvres eruptives. Renouvelant une opinion erronée de La Métrie, on a même proposé de les faire avorter, à l'aide de saignées répétées. Cette erreur signalée, il faut aussi reconnaître qu'elles sont impérieusement nécessaires pour combattre les inflammations intercurrentes qui entraînent souvent la disparition de ces éruptions. L'expérience m'a confirmé les avantages de cette pratique anciennement approuvée. (2)

Les saignées locales sont généralement utiles dans l'érysipèle phlégmoneux ; la scarfatine angineuse, la variole accompagnée de vomissemens opiniares, la rougeole avec

<sup>(</sup>t) Pohl. Pr. De regimine caloris et frigoris in morbis exanthematicis. Leips., 1767.

<sup>(2)</sup> Kortum. Diss. de exanthematis febrium acutarum retrogressis per venassectionem restituendis. Halxe, 1741.

bronchite intense, ou compliquée de pneumonie. Chez les enfans, cette manière de pratiquer une émission sanguine exige une surveillance active; sinon, la saignée est rarement opérée dans la mesure convenable: presque toujours les piques coulent trop on trop pen

S. 101. Lorsque, dans les fièvres, l'éruption est difficile ou disparaît, Pujol assure que le tartre stibié, à doses vomitives, la rappelle soudainement et soustrait ainsi le malade à un grand danger. Dans certaines constitutions épidémiques, les vomitifs ont été signales comme préférables à la méthode expectante et aux émissions sauguines (1). Conseillé par P. Frank et Cullen au début de plusieurs maladies aignes dans lesquelles la peau est plus ou moins enflammée, le tartre stible est aujourd'hui restreint, dans son application, à un plus petit nombre de cas. Souvent utiles dans l'érysipèle produit par une cause externe, dans l'urticaire occasione par les moules, l'emétique et l'ipécacuanha ont été recommandés d'une manière trop générale, au début de la rougeole, pour favoriser le développement de l'éruption , qui peut être entravée par des conditions morbides fort différentes (convulsions, pneumonie, dentition laborieuse, etc.). Enfin, suivant M. Fontaneilles (2) une solution d'un gros d'émétique par livre d'eau, en fomentation, est un excellent antiphlogistique dans l'érysipèle et plusieurs autres phlegmasies cutanées, aigues. L'ean froide, simple on acidalée, a

§ 102. Les purgatifs, recommandes avec raison par Hamilton dans la scarlatine, ne sont pas moins salutaires dans l'hydrargyrie, dans quelques cas de variole et d'orysipèle, etc. Hallé assure même que des tentatives hardies et téméraires ont prouvé que la petite-vérole pouvait quel-

<sup>(1)</sup> Stoll. Ann. med. 1, pag. 15-58.

<sup>(2)</sup> Bulletin de la Soc. med, d'émulation. Octobre 1823. von esteloce la el. mel.

quesois céder, dans toutes ses périodes, à la méthode évacuante. Je n'ai point répété cette expérience.

§ 105. Les boissons diaphorétiques (1); et, en particulier, les infusions de fleurs de bourrache et de fleurs de sureau sont généralement employées tièdes, pour désaltérer les malades, et pousser à la peau, dans les deux premières périodes des fièrres éruptives. On a quelquefois reconrs aux bains tièdes dans le traitement de l'érysipèle phliegmoneux des membres, dans celui de l'ecthyma, de l'érythème papuleux, de la petite-vérole, etc. On s'en sert aussi pour rappeler l'éruption de la rougeole dans quelques cas de rétrocession. Dans le même but aussi on emploie les bains de vapeur.

\$. 104. Les onctions avec la crême, le cérat, l'huile, le suif ou la graisse, diminuent la chaleur et la sécheresse de la peau dans l'érysipèle, la variole et la scarlatine, celles avec la crême procurent un grand soulagement dans la variole confluente de la face.

réaction qui succède aux lotions et aux aspersions d'eau froide les rend utiles dans certains cas de scarlatine, de rongeole avec chaleur sèche et brûlante de la pean ; ou avec tendance à la méningite; etc. Je n'ai rooint expérimenté cette méthode contre laquelle; en France; on est assez généralement prévenu.

L'eau froide, simple ou acidulée, a été employée avec succès, en lotions ou en bains, dans le traitement de la brâlure à divers degrés, dans celui des ulcères et dans les cas ou la peau était le siège de chaleur et de prurit. L'eau en boissona été préconisée par Hanoocke et par beau-

<sup>(</sup>i) ambert. Décerminer quelles sont, dans les fièrres exanthématiques, les circonstances dans lesquelles le régime refrachissant est préferable à celui qui est échauffant, et celles dans lesquelles an dai constore une méthode contraire, (Mém. de la Société royale de méd. 15.4.9.1.5.1.2.75/9.75.39.3). de callud C.

coup d'autres dans le traitement de la scarlatine de la rougeole et de la petite-vérole.

6. 106. Harris rapporte quelques exemples en faveur de l'application de l'esprit de vin (1) dans l'érvsipèle: l'éther est quel que fois employé dans les brûlures; et James (2) an-nonce avoir plusieurs fois constaté l'efficacité de ce remède dans l'inflammation douloureuse des vésicatoires

S. 107. L'urtication (3) a été pratiquée pour rappeler à l'extérieur quelques fièvres éruptives brusquement disparues. J'ai plusieurs fois remplacé ce moven par des sinapismes ou des bains légèrement sinapisés, chez les enfans.

6. 108. On se sert avec succès des vésicatoires pour fixer quelques érysipèles ambulans, pour appeler l'inflammation à l'extérieur dans l'érysipèle phlegmoneux, pour la ramener à la neau après la rétrocession des fièvres éruptives. Stoll pense que leur application doit être précédée de l'emploi des purgatifs dans les fièvres miliaires (4); ce pré-

§ 109. Dans ces derniers temps on a conseillé de cautériser la peau avec la pierre infernale ou une solution concentrée de nitrate d'argent (deux scrupules dans une cuillerée et demie d'eau ), pour entraver la marche de diverses maladies cutanées, aigues, et prévenir les accidens qui viennent quelquesois les compliquer. Cette méthode connue sous le nom d'Ectrotique, a été surtout mise en usage contre la variole, l'érysipèle de la face, le zona et d'autres variétés d'herpès.

\$ 110. Un certain nombre d'expériences tend à établir que les préparations mercurielles exercent réellement une influence remarquable sur le développement des inflammations cutanées aigués. Recommandées contre l'érysipèle Lisa Francis of Princellions, Ligardies, Lo

<sup>(1)</sup> Harris (G.) Diss. med. et chir., 8. Londres , 1725.

<sup>(2)</sup> James (R.) Medicinal Dictionary, in fol., t. 1, p. 600.

<sup>(3)</sup> Schwarz (Hufeland Journal der prakt. Heilkunde. XV. B, et a st. p. 153.)

<sup>(4)</sup> Stoll. , Rat. med. t. 11, p. 262.

par M. Ricord, les préparations mercurielles l'avaient été antérieurement pour préserver de la variole et de la scarlatine. Suivant Wedeking, il ne se développe pas de pustules varioliques là où on a appliqué un emplâtre mercuriel, et ou empêche les effets de l'inoculation au moyen de lotions faites avec une dissolution de sublimé et de sel ammoujac.

Dessessant a conseillé le calomel comme préservatif de la variole (1); Sacco et Selig assurent que le mercure ôte au fluide vaccins a propriété contagieuse et affisibilit l'éruption vaccinale déjà développée. Hoffmann , Baglivi, Letsom , Lentin, Andry, Reil, Hufeland, Hildebrandt, Colugno, etc., out employé le mercure jusqu'à salivation dès le début de la petite-vérole , pour en atténuer la violence. Huxham , Bailey , Douglas , Kreysig , Hufeland , etc.; l'ont aussi conseillé contre cette affection; enfin Loesecke, Mueller et Hamilton, le recommandent dans la rougeole : j'ai répété quelques-unes de ces expériences et j'en ferai connaître les résultats.

5.111. Quant aux méthodes préservatives, je ne puis rappeler que l'efficacité de la vaccine relativement à la petite-vérole, et l'utilité moins démontrée de la belladone dans les épidémies de scarlatine. La propriété attribnée au camphre de détruire le principe contagieux de la rougeole est plus qu'incertaine. Les érythèmes et les urticaires intermittens doiveut être combattus comme les fièvres d'accès; quant aux inflammations périodiques, dépendantes de l'aménorrhée, de la dysménorrhée ou de la suppression d'une évacuation habituelle, on en prévient le retour en rétablissant ces évacuations ou en y suppléant par-la saignée et les porgatifs.

§. 112. Trailement des inflammations chroniques.—Le trailement des maladies chroniques de la peau passe,

<sup>(</sup>t) Memoires de l'Institut Se. phys. t. III. Latinal Sent Mil anguiles (!)

avec raison, pour un des points les plus difficiles de notre art. Outre qu'elles guérissent quelquefois sous l'influence de remèdes de nature bien difficente, et dont le choix, l'application et l'opportunité offrent de nombreuses difficultés et quelques incertitudes, on ne peut dissimuler non plus qu'on éprouve une sorte d'hésitation à combattre plusieurs de ces diffections, dont la disparition peut êtresuivie d'accidens plus ou moins graves.

S. 113. La diète végétale, la diète lactée et la diète blanche sont applicables à une foule d'inflammations chroniques de la peau, développées chez des individus jeunes ou d'an âge mûr, et bien constitués. Une vie sobre et régulière, une propreté habituelle, un régime composé de viandes blanches, de légumes frais , de fruits aqueux et fondans, contribuent puissamment à assurer les effets des moyens thérapeutiques. La diète blanche à même été regardée par quelques médecins comme le seul remède efficace contre les inflamations chroniques de la peau.

La diète lactée (1) suivie avec persévérance, a procuré des guérisons que les préparations pharmaceutiques, en apparence le mieux indiquées, n'avaient pu décider. Toute-fois ce régime est nuisible aux vicillards : sous son influence, j'en ai vu tomber dans une sorte d'anémie, que des alimens plus nourissans ont dissipée.

Quelques personnes ont peine à digérer le lait; presque toutes finissent, par s'y habituer. Tel sujet qui d'abord ne pouvaitsupporter cet aliment, dit Pujol, est parvenu à s'y accoutumer graduellement. J'ai vu l'estomae se faire plus facilement à cette diète en employant de temps en temps des laxatifs ou de l'eau de chaux. Quelques individus digèrent imienx le lait d'ânesse, d'antres le lait de chèvre pur, ou coupé avec de l'eau d'orge.

<sup>(1) «</sup> Lac in omnibns cutaneorum morborum curationibus adeò celchre est, ut multi illi soli ritè applicato omnem omninò fiduciam addant, reliquia neglectis, si pro solo victu eo utantur. (Lorry, de morb. cut., p. 339-)

S. 114. Les bouillons de veau, de poulet, de grenouille, peuvent être recommandés aux personnes qui répugnent à l'usage habituel du lait. Quelques observateurs ont attribué aux bouillons de tortue, de lézard (1) et de vipère (2) des avanlages spéciaux. De nombreux essais faits à Genève, en Italie et en Allemagne, en Angleterre et en France, dans des cas de cancer, de lèpre, d'éléphantiasis, de syphilide, etc., ont été suivis de résultats assez favorables pour qu'il convienne de répéter ces expériences, sans prévention.

§. 115. L'abstinence, ou seulement l'usage d'une quantité d'alimens au-dessous de celle que réclament l'appétit et l'activité digestive (cura famis) a été recommandé dans plusieurs inflammations chroniques, et en particulier dans les syphilides. l'ai quelquefois obtenu des guérisons solides et durables en réduisant la quantité d'alimens ou en changeant leur qualité; Lorry cite des faits analogues (5). Mais peu de malades ont la volonté assez ferme pour s'astreindre à un régime sévère et aux privations qu'il entraîne. Les femmes s'y soumettent plus facilement. Une célèbre accoucheuse de Paris, d'une bonne constitution, portait une dartre phagédénique sur les joues; elle cessa son régime habituel qui était fort non-rissant et très recherché; s'astreignit à vivre simplement

<sup>(1)</sup> Roemer (J.-I.) Ucher den Nuzen und Gebrauch der Eidexen in Krebssehaden, der Lusteuche und werschiedenen Hautkrankheiten, Leipsik, 1788.—Ancien journ. de médec. tom. 1xxx p. 144.— Med. Comment, von Edinb. 1x. 1, p. 257.—Carminati, Opusc. therapeut. n. 4, tom. 1, 1788.

<sup>(2)</sup> Home (F.) Clinic. researches. — Dehaen. Rat. med. P. IX, c. 6, §. 3. — Carminati, Xit, c. 6, §. 2. — Colombier, Code de méd. milit., 1, y, p. 279.

<sup>(3) «</sup> Certè valentissimom nori hominem exercitio et aniuñ corporis apprime deditum, qui misere horpetibus, et ad faciem et ad artus laborabat, prurienti-bus illis, et noctu dinque vesantibus. Quoniam vini fortioris usui moderato addictum noveram, acta vui mutatione in oligophorum et tenue sanatum fuisse testor. Altum vidi quem aque potus omninó liberum fecit ab hujasnodi viinis, « Letory, de morb. cutan, pag. 40.)

de légumes préparés avec un peu de beurre et d'ean salée : elle guérit ; et dix ans après elle n'avait point éprouvé de recliutes.

Sous l'influence de ces diètes sévères, en même temps que les écuptions disparaissent, souvent la constitution s'alélaiblit et un régime aussi rigoureux ne peut être continuécombattues et éteintes par la diète, les éruptions se reproduisent à mesure que la santé générale redevient meilleure.

S. 116. Des circonstances dépendantes de l'âge, du tempérament, d'affections antérieures ou concommantes, et des conditions particulières dans lesquelles les malades se trouvent placés, exigent quelquefois qu'on substitue le régime tonique, et fortificart au régime antiphlogistique, qui est cependant d'une application beaucoup plus générale. (Voyez rupia, lupus, impétigo.)

\$.117. Si les avantages d'un régime approprié sont bien démontrés, les inconvépiens des écarts de régime, d'une vie irrégulière, de l'usage du café (1), des liqueurs fortes, de viandes salées, etc., ne le sont pas moins. Il suffit même, dans une foule de cas, que des malades en voie de guérison ou guéris s'écartent momentanément du régime sévère auquel ils s'étaient astreints, pour qu'une exaspération de la maladie on une récidive se déclare. Quelquefois même ces rechutes ont lieu au moment où il semblait permis d'exercér une surveillance moins active sur la qualité et la quantité des alimens.

<sup>(</sup>c) M. Vattain traits, en 17,57, une dame qui svait une darce oive sur les deux heat. Les remèdes tant internes qu'externes, les mieux indiqués, n'opérarent anoun effet salutilre, quoque la dame suivit le régime prescrit, à l'exception d'une tiasse de caté au lait qu'elle presant tous les amins et d'une à l'enn l'après dince, dissant que c'était toutes ses délices, etqu'elle ne pouvait abandonner cette labitude. Rebutée à la fin de prendre force; remèdes sans effet, l'observateur gan aign elle de se borner à une d'emit-tasse pendaist huit jours; et enfin dabandonner cette liquem agréable. Depais cette époque, les remedes et le régime opérant à mervellle, et cette dame fut genére de cette malatie incommode (Sancerotte, Hygione chirurgicale. — Priz de l'Académie reyale de chirurgie, tom, v, P-Ac-).

§. 118. Le repos, le défaut, on la diminution de l'action musculaire ont une influence très remarquable sur la marche des inflammations de la peau. P'ai vu des individus atteints de psoriasis graves, être complètement guéris, après être restés patiemment au lit pendant un mois. L'influence du repos n'est pas moins remarquable sur la marche de l'eczéma et de l'impétigo. Une méthode opposée, un régime de vie dur et fatigant, ont été recommandés par Van Swieten contre la syphilis. Les résultats de mon expérience ne sont pas favorables à cé précepte. J'ai vu constamment l'exercice actif aggraver les syphilises ou s'opposée à leur guérison.

S. 119. L'observation clinique démontre journellement l'utilité de remèdes extérieurs dans le traitement des inflammations chroniques de la peau. Les anciens les employaient souvent, mais presque toujours après un out plusieurs purgatifs cathartiques. Lorry en a restreint l'emploi à un trop petit nombre de conditions, et a rejeté une foule de topiques dont l'utilité est incontestable. Bell les a trop vantés car si, dans un grand nombre de cas, la nécessité d'agir directement sur l'organe affecté, est bien démontrée, il faut aussi reconnaître que dans une foule d'inflammations chroniques de la peau (eczéma, lichen, lupus, psoriass, lépie, pityriasis, éléphantiasis des Grees), l'altération locale des tégumens n'est qu'une des conditions de ces maladies, et que la guérison est ordinairement incomplète après un simple traitement local.

\$, 120, Des remèdes externes, les uns, tels que les acides, le nitrate d'argent, le feu, l'alun, etc. n'ont qu'un effet local, tandis que les autres sont suivis de phénomènes prompts ou éloignés, produits par l'absorption des substances appliqués à la surface du corps. Les salivations qui surviennent après l'administration extérienre du mercure, l'amaigussement observé après l'emploi prolongé des bains ou des

onctions iodées; l'augmentation des forces musculaires par les bains sulfureux; les coliques produites par l'applicacation des préparations de plomb sur des surfaces excoriées; les douleurs de ressie occasionées par les emplatres de canthavides, etc., témoignent de ces effets secondaires et de leur importance.

S. 121. Lorsqu'on réfléchit que plusieurs maladies de la peau doivent leur origine à la malpropreté, et que le plus grand nombre est accompagné d'une augmentation de la chaleur du corps ou de sécrétions morbides, on est peu surpris des heureux effets qu'on obtient de l'usage des bains simples soit pour calmer l'inflammation, soit pour en prévenir le vetour. L'utilité des bains de décoction de son, des bains émolliens, gélatineux et huileux, ou préparés avec des décoctions d'amidon, de mauve et de laitue, n'est pas moins bien démontrée. Ces bains sont préférables aux bains tièdes ordinaires. On sait que la colle de poisson et celle de cuir de bœuf préparée dans l'île de Rhodes, en solution dans l'eau, étaient employées avec succès par les anciens Grecs, dans le traitement de la brûlure, du psoriasis, de l'érythème, etc. En général, ces bains gélatineux doivent être administres à une température peu élevée, car les bains chauds prolongés convienment rarement lorsque la peau est très enflammée.

S. 122. Les bains frais, et les bains de rivière en particulier, sont avantageux dans un grand nombre d'inflammations chroniques, rendues fixes par leur nature, par leur forme ou leur ancienneté. J'ai fait sur l'administration des bains frais narcotiques, dans le traitement des inflammations chroniques et douloureuses des tégumens, plusieurs expériences dont les résultats m'ont paru très

§. 123. Les lotions adoucissantes, telles que celles qui sontfaites avec les décoctions de mauve, d'althéa, de bouillon blanc, de fausse acanthe, de laitue, de bette, de parié-

taire, et autres plantés mucilagineuses; les lotions dites sédatives, avec les décoctions de tête de pavot, de fleurs de sureau, d'oliban, de mélilot, d'euphraise, de chamos drys, ou avec les feuilles et les tiges de plantain; les cataplasmes de mie de pain et de farine de riz ou de fécule de pomme de terre, appliqués à une faible température sur les surfaces ensammées et circonscrites, sont généralement utiles.

S. 124. Les onctions pratiquées avec l'huile on avec les graisses de mouton, de hœuf, d'ours, de chapon, de castor, etc., rendent la peau plus souple et apaisent quelquefois la douleur, la chaleur et le pruvit. Long-leups on a cru que chaque espèce de graisse était douée de propriétés curatives, particulières. M. Chevreul(1) a constaté que non-sculement ces corps variaient par les proportions relatives de leurs principes constituans, mais aussi par la présence ou l'absence de certains principes accessoires, qui peuvent ne pas être sans, influence sur leur action thérapeutique. Si on se sert le plus ordinairement de la graisse de porc, c'est à cause de la facilité avec laquelle on se la procure.

Hufeland (2) a recommandé contre les dártres les frictions d'huile d'olive et celles d'huile de noix. Odier s'est servi de l'huile pour guérir des brûlures, et M. Delpech

en a proposé l'usage contre la gale.

\$. 125. Les avantages des *émissions sanguines* sont moins marqués dans les inflammations cutanées chroniques que dans les affections aignés. Cependant la saignée générale et les saignées locales, opérées à l'aide de sangsues ou de ventouses à pompe, ont produit, sous mes yeux, des effets très salutaires. J'en ai retiré de grands ayantages dans l'eczéma, l'impétigo de la fâce et du cuir chevelu, le psoriasis, le lichen, le prurigo local, l'herpès phlycté-

<sup>(1)</sup> Chevreul. Recherches chimiques sur les corps gras d'origine animale, in-80.

Paris.
(2) Journal der prak. Heilkunde, X, B, 4 St. p. 143 — XIII B. 4 St. p. 179.

noïde, etc. Il convient même d'employer la saignée, chez les individus jeunes, toutes les fois que l'inflammation est étendue ou accompagnée de sensations douloureuses; j'y ai eu même recours avec succès chez les vieillards bien constitués.

\$. 126. Depuis long-temps les préparations sulfureuses jouissent d'une réputation méritée dans le traitement des maladies chroniques de la peau, et surtout dans

celui de la gale.

Les eaux sulfureuses prises pendant une ou plusieurs saisons modifient profondément la constitution, et elles procurent peut-être un plus grand nombre de guérisons que tout autre moyen. En France, les bains d'eaux minérales sulfureuses naturelles d'Aix (Provence), de Bagnères (1), de Bagnères de Luchon, de Billazai (Deux Sèvres), de Barèges (2), de Cauterets, d'Enghien, de Gréoulx (Basses-Alpes), de Bagnols (Lozère), d'Ax (Ariège) Saint-Amand ( Nord), ont acquis une juste célébrité; en Allemagne, celles d'Aix-la-Chapelle, de Wisbaden, de Nenndorf; celles d'Aix et de Saint-Gervais en Savoie; de Bade, de Lapeyrière, de Schinznack, de Louësche, en Suisse (3); de Guitra (Corse); d'Argui en Piémont; d'Alhama, de Hardeles. en Espagne; celles de Naples; les caux de Baden (basse Autriche); de Baden (Souabe); celles d'Harrowgate, de Leamington, de Croft, en Angleterre, sont aussi fort salutaires.

Après quelques jours de leur usage, plusieurs de ces eaux et en particulier celles de Louesche, déterminent une éruption particulière contre sous le nom de poussée, caractérisée par de petites taches rouges, poin-

(3) Payen (J. F.) Essai sur les eaux minerales thermales de Louesche, Paris, 1828, in 40.

<sup>(</sup>i) Lorry. Op. cit., p. 358. — Ganderax. Recherch. sur les propriétés physichimug et médic. des caux min. de Bagnières de Bigores. in-8º. Paris, v8a7. — (2). Bordeu (Th.) L'usage des caux de Barèges et du mercure dans les écrouelles, Paris, 1752, in-12.

tillées, prurigineuses, et des plaques rouges, qui, d'abord aperques sur les membres, s'étendent bientôt à presque toute la surface du corps; un mouvement fébrile accompagné d'anorexie, d'une soif vive, se manifeste; le sommeil devient agité; les urines sont troubles et épaisses; au bout de huit à quinze jours, tous ces symptômes disparaissent dans l'ordre de leur manifestation; l'épiderme se détache en écailles furfuracées; les démangeaisons seules persistent pendant quelque temps. Cette éruption paraît être un des heureux effets de ces bains dont elle ne doit pas faire interrompre l'usage. Les bains de Baden (Argovie), les eaux et les bains de Saini-Amand déterminent aussi quelquefois une poussée analogue à celle que produisent les eaux de Louesche, mais qui n'est ni si générale, ni si constante.

Plusieurs eaux sulfureuses, telles que celles de Bonnes, de Cauterets, de Charbonnières (près Lyon), d'Enghien (Scine), se prennent également à l'intérieur, pures ou éten-

dues d'un peu de lait.

S. 127. J'ai souvent pu constater, à l'hôpital de la Charité et dans les établissemens de Tivoli et des Néothermes, l'efficacité des bains sulfureux artificiels; mais pour qu'ils soient salutaires, il faut que la température et la durée des bains soient réglées sur les effets qu'ils produisent non-seulement sur la peau, mais encore sur la constitution. Dans un très grand nombre de cas, j'ai reconnu qu'il y avait un avantage réel à augmenter graduellement la durée du bain, que j'ai prolongée jusqu'à quatre à cinq heures. Cette pratique, si commune aux sonrces d'eaux minérales, ne doit pas être rejetée, comme quelques p ersonnes l'ont avancé, dans des établissemens d'eaux minérales artificielles. J'ai traité des enfans, qui sont arrivés progressivement à prendre des bains sulfureux de trois heures; et des malades adultes ou d'un âge plus avancé ont pu rester sans fatigue, dans des bains sulfureux ortificiels, pendant quatre à cinq heures. Le principal obstacle à ce mode d'administration, vient des malades euxmêmes, qui en ignorent souvent les avantages, et qui dans les grandes villes, et à Paris surtout, consentent rarement à consacrer un si grand nombre d'heures aux soins de leursanté. C'est pourtant ainsi qu'on parvient le plus promptement et le plus sûrement à modifier les constitutions dites dartreuses, et à prévenir des récidives fréquemment observées après d'autres traitemens.

§ 128. Les fumigations seches et sulfureuses, appliquées au traitement des inflammations chroniques de la peau, par Glauber (1) et Lalouette (2), reproduites avec d'heureuses modifications par M. Galès (3) sont devenues d'une application plus facile et plus salutaire, depuis les perfectionemens apportés aux appareils par M. Darcet (4). En Angleterre, MM. Clarke (5) et Wallace (6), en Allemagne. M. Decarro (7) ont publié sur leurs effets des observations intéressantes, mais qui ne me paraissent pas exemptes de quelque exagération. Souvent utiles dans les eczema chroniques, elles le sont rarement dans les pityria. sis, dans la lèpre et l'impétigo; dans tous les cas, elles affaiblissent plus les malades que les bains sulfureux; elles modifient d'une manière moins durable la constitution. et procurent plus rarement des guérisons complètes. Ces fumigations irritent quelquefois la peau, et peuvent, en

<sup>(1)</sup> Glauber (Jean-Rudolphe). Furnei novi philosophici, sive descriptio artis distillatoriæ novæ. In-12. Amstelodami, 1661.

<sup>(</sup>a) Lalouette (P.) Nouvelle méthodo de traiter les maladies vénériennes par les fumigations. Paris, 1776. (3) Galès, Mémoire et rapport sur les fumigations sulfureuses appliquées au traite-

ment des affections culanées. In S. Paris, 1816.

<sup>(4)</sup> Description des appareils à fumigations, établis sur les dessins de M. Darcet, à l'hôpital Saint-Louis, en 1814, etc. In-4. Paris, 1818.

<sup>- (5)</sup> Clarke (Arthur). An essay on diseases of the skin containing practical observations on the sulphureous familiations, etc. In-12. London, 1824.

<sup>(6)</sup> Wallace (W). Observations on sulphureous fumigations, etc. In-8, Dublin, 1820.

<sup>(7)</sup> Decarro. (J.) Observations sur les fumigations sulfureuses. Vienne, 1819.

outre produire des syncopes, des accès de suffocation, etc.; il serait dangereux de les employer indiscrètement chez les enfans, les femmes enceintes, les vieillards asthmatiques, les adultes atteints de tubercules pulmonaires, etc.

La vapeur de soufre administrée d'après le procédé de M. Balland est beauconp moins irritante que les fumigations de gaz acidé sulfureux, qu'elle remplace souvent

avec avantage.

Les lotions et les pommades soufrées ont des effets analogues aux bains sulfureux; leur activité peut être diminuée ou augmentée par l'addition de quelques autres substances plus ou moins énergiques (iode, mercure), ou qui ne jouissent que de propriétés peu sensibles (charbon, antimoine). Ces topiques ne modifient pas la constitution et sont géneralement moins utiles que les bains sulfureux prolongés.

- S. 129. Les sulfures de potasse, de soude ou de chaux sont employée, non-sculement pour la composition des bains sulfureux artificiels, mais encore en boisson, à la dose de cinq à six grains par pinte d'eau, et sous forme sèche à la quantité de quatre à six grains, dans des extraits de plantes, regardées comme dépuratives. On prescrit aussi le soufre intérieurement, à la dose de douze à vingt grains, ou comme purgatif spécial, ou dans la pensée d'en provoquer l'absorption et les effets sur la constitution.
- §. 130. Les bains de mer (1), pris frais ou chauds, et les bains d'eau-mère des salines (2), sont très efficaces dans plusiens inflammations chroniques de la peau surtout chez les scrophuleux. Russel n'administrait les bains qu'après avoir donné l'éau de mer à l'intérieur. Lind les a recommandés contre la gale et les ulcères rébelles des mem-

<sup>(1)</sup> Eph. nat. cur. III dec. Ann. VII et VIII obs. 68 — Frank, de curand. homin. lib. Iv, p. 155. — Ranoë Act. reg. soc med. havn, vol. 1, p. 331.
(2) Gotz. Bulletin des scien. med. de Ferussae, L. Iv, p. 288.

bres; M. Delaporte a également traité par les bains de mer un grand nombre de galeux, enfin M. Zompitoute (1) a combiné leur action avec celle du suffure de potasse. Cette dernière méthode pourrait être recommandée aux matelots ou aux soldats, dans les ports de mer, pendant les chaleurs de l'été.

J'ai vu des maladies de la peau fort rebelles, et en particulier des eczéma chroniques de la marge de l'anus, qui avaient résisté aux préparations arsénicales, guérir après une ou deux saisons des bains de mer , et sans récidives. Lorsque ces affections se reproduisent, il faut reprendre les bains de mer, les étés suivans. J'ai vu cette pratique opérer des guérisons qui ne se sont pas démenties depuis plusieurs années. On assure que dans l'hôpital du port de Newcastle on fait un usage très fréquent de ce moyen-thérapeutique. Les médecins des beaux établissemens formes en France, dans les ports de Dieppe, de Boulogne, du Havre, de la Rochelle, publieront sans doute de nouvelles observations sur ce point intéressant de thérapeutique, qui n'à pas encore été étudié avec tout le soin desirable. Il conviendra aussi de déterminer plus rigoureusement les cas dans lesquels ces bains ne doivent point être conseillés ; j'ai constaté qu'ils avaient été nuisibles à des individus d'un tempérament sec et irritable. Dans les affections cutanées très étendues et dans les inflammations squameuses, il faut ordinairement faire prendre quelques bains tiedes avant de prescrire les bains de mer. Il est rare aussi qu'ils soient employes seuls et sans un traitement interne qui a toujours plus ou moins de part dans les ré-sultats obtenus.

5: 151. A Paris, les bains alcalins artificiels dont la composition se rapproche, jusqu'à un certain point, de celle des bains de mer, sont prescrits dans des circonstances ana

<sup>(1)</sup> Annales cliniques de Montpellier, décembre 1812.

logues. On les prépare dans nos hôpitaux en mêlant à un bain tiède quatre à six onces de sous-carbonate de soude. Le sel marin, saupoudré à la surface des dartres, a été recommandé par Schelling (1). L'èau salée contenue dans les huîtres est vulgairement usitée parmi les amareilleurs contre les maux de jambe. Je connais un malade qui est parvenu à se guérir d'un eczéma podicis, fort désagréable, en employant cette même eau en lotton.

S. 152. Les bains d'eaux minérales salines de Balaruc, de Néris, de Saint-Gervais, les eaux minérales ferrugineuses de Chateldon (Puy-de-Dôme); les eaux de Sainte-Marie et celles de Plombières ont été employées avec succès dans quelques espèces de dartres mal déterminées.

\$. 153. Les lotions savonneuses ancieunement conseillées contre les dartres, l'ont été récemment par M. Lugol contre la gale.

S. 134. Les bains locaux (mandures et pédiluves) peirvent être prescrits non-seulement comme topiques, mais encore dans le but de provoquer en même temps l'absorption de diverses substances médicamentenses. Les bains de pied de sublimé, ceux avec addition d'acide nitro-murialique ont été essayés contre les dartres et les syphilides avec des résultats assez variables.

S. 135. La salive indiquée par Galien et par Celse (2), est devenue parmi nous un remède populaire contre les furfures du pityriasis et ceux des lichens de la face, Les nourrices s'en servent souvent pour calmer les vives démangeaisons qu'éprouvent les enfans atteints de strophulus.

S. 136. L'urine, et surtout celle du matin (urina sanguinis) a été anciennement employée en lotious, et l'est, encore aujourd'hui dans nos campagues contre la

<sup>(1)</sup> Marcus und Schelling. Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft 11. B. 1 St. p. 3.

<sup>(2)</sup> Galeni. De simpl. medic. facultatibus, I.x. — Celse. Lib. v, cap. r, p. 18, De papula. — Schurig. Sialogia, pag. 132. ... — Celse. Lib. v, cap. r, p. 18,

gale, les pediculi et les eczéma chroniques du cuir chevelu.

\$. 137. Les bains et les douches de vapeur humide (1) peuvent être utilement prescrits pour rappeler à l'extérieur-certaines inflammations de la peau, pour opérer la chute des squames et des croûtes, pour activer la circulation dans les points des tégumens sur lesquels on les dirige, et pour aviver quelques inflammations chroniques. Ils sont encore utiles dans une foule d'autres conditions que j'aurai soin de faire connaître avec détail. P. Frank assure que la vapeur qui s'exhale du corps d'un animal nouvellement tué (2) a suffi pour guérir certaines dartres.

\$. 138. Quelques inflammations chroniques de la peau ont été traitées avec succès par l'iode et ses composés (3). On s'en est surtout servi pour combattre les inflammations développées chez les scropholeux. l'ai obtenu de bons résultats de l'association de l'iode, du mercure, du soufre et de l'opium dans le traitement des lupus scrophuleux, et des ayphilides tuberculeuses et ulcérées. L'action de ces mélanges doués de propriétés très énergiques doit être attentivement surveillée: ils exercent en outre, comme toutes les

H. Dense cenendaris wise Haprinde la gudrison d'une effection

<sup>(</sup>c) Attimoselli Mémoire sur les caux minérales de Naples et les bains de vapeurs, Paris, 1804, — Assalini (Paolo), Ricercho mediche su è bagui a apopue, et de calorico è sulle finificacioni di sostanze ammonicacii è baltamiche, di 20f6, di merurio, etc. Naples, 1800.—Rapou. Tratté de la método finificacioni, in 3-8, Paris, 183.3. — Philouxe. Escai sur les bains de vapeurs empleyés à Saint-Louis, 11-62, 13-62.

<sup>(2)</sup> Frank (P.) Decurand. homin. morb. lib. IV, p. 63.

<sup>(3)</sup> Gimelt. Ohr. ser l'emploi de l'iode dans le golire, les veraphules et les darrieres (Beru en sille, 1831 t. v. 1, p. 8, et d'journ, mire, des scienc, midet, t. v. 1, p. 8, et d'journ, mire, des scienc, midet, t. v. 1, p. 8, et d'journ, mire, des science, midet, t. v. 1, p. 8, et d'iode dans le golire, les scrophules et les dartres (lottine, exp.) «ANULE) «ANULE) «ANULE) «ANULE) «ANULE) «ANULE «ANULE) «ANULE «ANULE) «ANULE «ANULE «ANULE) «ANULE «ANULE «ANULE «ANULE » (ANULE) «ANULE «ANULE » (ANULE) «ANULE) «ANULE » (ANULE) » (ANULE) «ANULE » (ANULE) » (ANULE) «ANULE » (ANULE) » (ANULE) «ANULE » (ANULE) » (

préparations d'iode, une influence remarquable sur la constitution.

A l'extérieur. la pommade iodurée, la pommade au proto-iodure de mercure, les solutions iodurées faibles et fortes ou rubéfiantes, les bains iodurés généraux ou locaux, les catapas nes iodurés, l'iode caustique (solution d'une once d'iode et d'une once d'iodure de potassium dans deux onces d'eau), ont été appliqués avec beaucoup d'habileté par M. Lugol au traitement des lupus (scrophules esthiomènes) et de quelques autres affections cutarées. J'ai spécialement expérimenté l'action des iodures de mercure et celle de l'iodure de soufre.

A l'intérieur, l'eau minérale iodurée, préparée d'après la formule de M. Lugoi, est de toutes les boissons celle qui me paraît prétérable. On peut donner aussi l'iode à l'intérieur à des doses progressives d'un demi-grain, de trois quarts de grain, d'un grain et cia quar ts de grain par jour. J'auraî l'occasion de revenir sur les effets de ces

remedes energiques (art. Lupus, Syphilides).

§. 159. Le charlatanisme a étrangement abusé des styptiques et des astringens, faussement appelés purgatifs de la peau. Lorry (1) cite un cas fâcheux de répercussion. Il pense cependant que, lorsque la guérison d'une affection dartreuse ancienne a été obtenne, il faut raffermir létissu de la peau, à l'aide de l'eau végéto-minérale, des bains acidulés ou d'une solution d'alun; et il est incontestable que cette pratique, préconisée par Bell, est souvent nécessaire. Les inconvéniens des sels et des oxydes de plomb (2) ont été exagérés. Ces remèdes sont utiles pour calmer certaines inflammations de la peau accompagnées de sé-

(1) Vidi beguinem suppressos per saturnini effectum herpetes longis atque atrocibus malis centiculi atque hepatis redimere. (De morb. cutan: p. 342).

<sup>(</sup>a) Alexandri Trilliani, Lit. I, et 3, — Pauli Eginieta : L. U, a 3,p 20. Attian (John). Observations on the external use of theal. Ionid 1977; in 3.— Goulard. Traits are les offers des préparations de plants, etc. Montpellier, 1966.—Declaroses: Joseph de méd., t. XXV. p. 56. — Frank: De cut, vlovini, mod. Lit. Vig. p. 67 (non este tum perincienum.)

crétions morbides. On se sert des préparations de zinc (1) dans des circonstances analogues.

§, 140. L'alun en lotions (2), à la dose d'une once ou une once et demie par pinte d'eau, diminus les sécrétions morbides de la peau dans l'eczéma fluent, le lichen agrius, etc., et calme singulièrement le prurit qui accompagne ces maladies. Recommandé par Turner, ce moyen n'est pas assez estimé par Lorry. Le borax (3) a été également employé à l'extérieur, uni à l'axonge et à l'alun, dans le traitement du pityriasis et de quelques autres inflammations cutanées chroniques.

Le sous-acétate de deutoxyde de cuivre (verdet) a été appliqué à l'extérieur (4) ainsi que plusieurs autres préparations cuivreuses, dans les syphilides.

§ 141. Les lotions et les fomentations avec l'eau froide, pure ou émolliente, peuvent être employées avec avantage dans une foule de cas où il s'agit de combattre le prurit et la chaleur. J'y ai eu souvent recours.

La compression (5), conseillée par Bell dans le traitement des ulcères, par M. Bretonneau dans les érysipèles phlegmoneux des jambes, et par M. Velpeau contre les brûlures graves, a été appliquée au traitement de l'eczéma, des tubercules cancéreux, des nævi et de l'éléphantiasis des. Arabes, La situation et la disposition des parties peuvent quelquelois rendre la compression difficile ou douloureuse, elle n'attaque pas nou plus les conditions de formation des

<sup>(</sup>x) Journ, génér, de méd., t. xxvt, p. 465. — Hanke. Emploi du chlorure de zine (Arch. gén. de méd., t. xx, p. 277.) — Bell. Traité des ulcères, p. 231.

<sup>(2)</sup> Lindt. Diss. de alumin. virtut. med. Gætt , 1784. — Alexandri Trall. Lib. I. c. 12 seg. — Paul. Ægin. L. IV, c. 20. (Terra cimolia succo solani subacta.)

<sup>(3) —</sup> Reinhart. Utilité du borax contre les dartres furfuracées. (Revue médic.

t. xvi, p. 462. — Arch, gen. de med. t. xiv, p. 458.) (4) Desault, Journ. de chirurgie, t. iii. — Stark. Inst. clinic, p. 30-

<sup>(5)</sup> Bretonneau. Avantages de la compression dans les inflammations de la peau, in-40 Paris, 1815. — Guérin. Journ. analyt. t. 1, p. 93. — Nouv. Bibliothèque médicale, août 1816.

éruptions dartreuses, et n'est contre elles que d'une utilité secondaire.

S. 142. Le charbon (1) a été essavé à l'intérieur et à l'extérieur contre la gale, qui guérit plus facilement et nlus sûrement à l'aide d'autres movens. En se servant de la poudre de charbon et des lotions savonneuses, Thomann a obtenu, en cinq à huit jours, la guérison de trois teigneux. M. Brachet est parvenu au même résultat, au bout d'un mois seulement. A New-York, suivant Hunold, on emploie le chabon réduit en pâte avec le rhum. Les essais que j'ai tentés avec le charbon seul ou mélangé avec le soufre, m'ont prouvé qu'il n'était d'aucune utilité contre le favus, et que les autres inflammations du cuir chevelu cédaient plus facilement à d'autres préparations. L'application du charbon en poudre sur les ulcères consécutifs au rupia , au lupus , etc., excite fortement les surfaces ulcérées et augmente la suppuration. delins

Des charbonniers ont assuré à M. Poissant, médecin à Brest, que la gale et les dartres les épargnaient constamment. Lampadius cite quelques cas de guérison d'inflammations de la peau obtenues par le carbure de soufre.

§. 145. Al'extérieur, l'oxyde de manganèse(2) a été employé, soit pur, comme dessicatif, dans le traitement de vieux ulcères, soit associé à diverses substances, comme dépilatoire, soit incorporé avec une ou deux parties d'axonge, contre les dartres, les teignes et la gale. M. Jadelot dit en avoir retiré quelque avantage dans les dartres, contre lesquelles M. Alibert n'en a obtenu aucun bon effet. M. Denis Morelot l'a trouvé plus efficace contre les dartres

and the second

<sup>(1)</sup> Duval, Obs. et Réflexions sur le traitement de la gale idiopathique par la poudre de charbon, Bulletin des Sciences. t. VIII, p. 228. - Thomann. Ann. de l'inst. cliniq. de Wurtzbourg,, 1799 .- Extrait. Journ. génér. de méd. t. x1x, p. 223. - Griois (F. B.) Considérations sur l'utilité de la poudre de charbon de bois dans le raitement de la teigne, de la gale et de quelques autres affections cutanées, in-4, Paris, an XII. - Thomann. Onguent de charbon et de beurre, (2) Bulletin des Sciences méd. de Férussac, t. x1, p. 315.

ulcérées que contre les dartres écailleuses et miliaires. M. Grille (1) assure que les ouvriers employés à la mine de manganèse qu'on exploite à Macon, ne sont pas sujets à la gale, et que ceux qui, dans ce pays, en sont atteints ; viennent se guérir en travaillant avec les ouvriers (2). Le docteur Kapp de Bareuth a preserit avec succès cet oxyde en frictions, en pilules et même en gargarismes, contre les mêmes affections et dans les syphilides.

Le muriate de manganèse a été donné à l'intérieur contre, les maladies dartreuses, à la dose de dix à vingt grains

par jour. Je n'ai point répété ces expériences.

5.144. Quelques inflammations de la peau, primitivement chroniques, ou devenues telles, restent souvent stationaires; a lors on a recours avec avantage aux excitans locaux. Cette pratique est suivie d'une exaspération momentanée des syraptomes, à la suite de laquelle on obtient quelquefois une guérison complète. Dans l'emploi de ces moyens, il ne faut pas dépasser certaines limites; sous leur influence, la maladie pourrait s'exaspérer et prendre un caractère beaucoup plus grave.

§ 145. On se sert de la chaux, unie à partie égale de

§ 145. On se sert de la chaux, unic à partie égale de savon, pour détruire de petites tumeurs, verrues, excroissances, nævi. Hufeland (3) a recommandé contre la teigne un mélange de parties égales d'huile d'olive et de chaux. Cet oxyde paraît être la base de la pondre épilatoire des fières Mahon, employée avec succès contre le favus. Associée au soufre et à un corps gras, la chaux forme une pommade usitée contre les dartres et la gale. Il ne faut jamais per-

<sup>(1)</sup> Grille et Morellot. Minoire sur loxyde de Manganèse dans les malaties emines (Actes de la société de médecine de Lyon, t. 11, p. 6-55). — Syty: Quelques vues sur l'emploi de l'oxyde de Manganèse dans le traitement des malaties cutanicis. — Morellot. Sur, le même siyde (Annelse de la société de médecine de Montpellier, t. 111, part. 1, p. 463). — Villard fils (detes de la société de sancé de Jonn, 11, p. 173).

<sup>(2)</sup> Journal de Leronx, t. xvi, p. 128.

<sup>(3)</sup> Nouvelle bibliothèque médicale, 1828, t. 111, p. 453,

dre de vue, lorsqu'on l'emploie à l'extérieur, pure, on battue avec de l'huilet, qu'elle produit que fque fois une excitation trop vive ou une disparition brusque des éruptions cutanées. A l'intérieur ; Thydrochlorate de chaux a été employé contre le lupus et l'éléphantiais.

§ 146. M. Girard, de Lyon, conseille l'application de Panmoniaque étendue d'eau pour prévenir les progrès de l'inflammation dans les brûlures. On a quelquefois combattu heureusement par des lotions d'eau ammoniacale et par la pommade de Gondret les teignes et les dartres; ces expériences devront être répétées dans des conditions mieux déterminées.

§. 147. Les lotions acidulées, les linimens avec addition d'acides plus ou moins concentrés, ont été recommandes dans le traitement de quelques inflammations chroniques de la peau, telles que l'impétigo, la conperose, le prurigo, etc.

L'acide acetique étendu d'eau, anciennement recommandé (1) contre la lèpre et les lichens, l'a été de nouveau par M. Wilkinson.

L'acide sulfurique (2) a été employé extérieurement pour cautériser ou aviver certaines inflammations chroniques de la peau. L'acide nitrique (5), mélangé avec la graisse, forme une pommade qui a été fortement recommandée par Alyon; pur, il est employé pour cautériser diverses éruptions ou la surface des ulcères. L'acide hydrochlorique, étendu d'eau, favorise la résolution des engelures (4); incorporé dans un onguent ou uni à une buile

<sup>(</sup>r) Hippocratis Opera omnia, in-8. 2 vol. ed. van der Linden Lugd. Batav., t. 1, p. 606. De humidorum usu.

<sup>(2)</sup> Kinglake. Kuhn, physical medic. Journal 1802, p. 11 et suiv. Agricola Comment in Poppium, de vitriolo, p. 547.

<sup>(3)</sup> Alyon. Essai sur les propriétés médicales de l'oxygêne, in-8°, 1798.

(4) Thomson (A.T.) On the employment of the acid pruss as local application

in impetigo (The London medic. Journ. febr. 1822). — Bull. de la soc. médic. d'émul., 1822, p. 165. — Bulletin des sciences médicales de Férussac, t. IX, p. 268. — Revue médicale, t. XYI, p. 469. — Arch. gén. de médica, t. XYE, p. 289.

fixe, il a été conseillé contre la teigne, les datres et la gale. M. Thomson a employé en fotions un nélange d'une partie d'acide hydrocyanique médicinal, de deux d'alcool et de vingt d'eau, pour calmer la douleur et les dénangeaisons qui accompagnent l'impétigo. Le D' Schneider d'e Dusseldorf, s'est servi avec succès contre des éruptions dartreuses, accompagnes de beaucoup de demangeaison, et notamment contre des éruptions des parties génitales, d'un mélange d'un gros et demi d'acide hydrocyanique, de six onces d'alcool et d'autant d'eau de rose. Pai répété ces expériences et j'en ferat connaître les résultats.

5. 148. Deimann et Van der Besch ont signale les avantages du chlore (1) (acide du sel déphlogistique) appliqué extérieurement contre les dartres. Le Dr Kapp à cité de nouveaux succès du chlore liquide contre les maladies cotanées, avec excès de force plastique. Duncan a conseillé, contre la tergne et les dartres ultérées, une huile qu'on prépare en faisant passer un courant de chlore dans de l'huile d'olivé, et qu'on lave ensuite à l'eau froide. En 1810, à Flessingue, Chézel employà l'hydrochlore contre la gale. M. Chevallier rapporte l'avoir vu administrer avec succès, en frictions, dans cette maladie, et la pharmacophe universelle donne la formule d'une pommade anti-pserique, composée d'un gros de chlore et d'une once d'axonget en

5. 149. Le chlorure de soude a ett employé par M. Alibert contre les lipus (dartres rongeantes), et par M. Roche contre une teigne faveuse (porrigo lupinosa, Willan) qui avait résisté au traitement des fières Mahon (2). Il ois observations d'eczéma du cuir chevelu (teigne muqueuse), traité par le même moyen, sont rapportées par M. Cotereau dans l'ouvrage de M. Ghevallier (3). Cet habite chi-

<sup>(</sup>r) Delmann. Doering Journal für die neueste helländische Litteratur T. B. r st. p. 40. - Kapp. Bibl. med., XXIV, p. 415. Extr. des Annales de med. d'Alleinbourg.

<sup>(2)</sup> Bulletin des sciences médic, de Férussac, févr. 1824, p. 153. (22 4 7) (3) Chevallier. L'Art de préparer les chlorures, in-80, Paris, 1829, p. 201.

miste a publié la formule d'une pommade composée de chlorure de chaux et de turbith mineral, employée avec succès dans un cas de dartre rebelle. Suivant M. Derheims (1), on guerit la gale dans l'espace de six à dix jours au moven de lotions pratiquées avec une solution de chlorure de soude, de potasse ou de chlorure de chaux (trois onces par litre d'eau), ou mieux au moven de ces mêmes chlorures liquides préparés directement et contenant un excès de chlore: M. G. Darling (2) assure que le prurigo des grandes lèvres et diverses irritations du vagin cèdent facilement aux lotions avec le chlorure de soude. Enfin, je puis ajouter que l'ai constaté expérimentalement que les chlorures pouvaient être appliqués, avec succès, au traitement d'un assez grand nombre de maladies chroniques de la peau, 25 estano abritait molto en deux mentron de S. 150. L'expérience a démontré qu'il y avait souvent de

l'avantage à cautériser avec le nitrate d'argent (3) d'une manière superficielle, la peau atteinte d'inflammations chroniques rebelles; mais il est également prouvé que cette méthode perturbatrice, employée prématurément, peut être suivie d'une exaspération de l'inflammation qu'elle est destinée à combattre, et que, faite avec peu de ménagement, elle a quelquesois altéré prosondément la peau et donné lieu à des cicatrices indélébiles.

\$. 151. Marc-Aurèle Severin (4) a eu recours avec succès dans plusieurs circonstances à l'ustion employée par Al-

(2) Notice sur l'emploi du chlorure de soude en médecine. (Extr. du Bull. des

sc. méd. de Férussac, t. viii, p. qr. )

<sup>(1)</sup> Gazette de santé du 15 décembre 1827.

<sup>(3)</sup> Home (Everard). Practical Observat. on the treatment of ulcers, etc. in-80, London, 1793. - Guillemineau (L. G.) De l'emploi du nitrate d'argent fondu dans le traitement externe de quelques maladies, in-40, Paris, 1826 .- Cox. Lond. med, Gazette, t. x, p. 672. — Jobert (de Lamballe). Emploi des caustiques dans le traitement des maladies de la peau (Journ. hebd. 2° série, t. vt., p. 119). — Velpeau. Emploi des caustiques dans le tr. des mal. de la peau. (Nouv. rey. méd., t. IV, p. 425. ) (4) M. A. Severino. De efficae, medic. Francf. 1646, in-fol. p. 255.

bucasis contre les lupus dartres rongeantes). Saucerotte rapporte l'observation d'une petite fille atteinte d'un ulcère à la suite d'une brûlure , qu'il guérit par l'insolation.

S. 152. Il y a long-temps qu'on a proposé de transformer les inflammations chroniques de la peau en inflammations aigues, afin de modifier et d'accélérer leur marche et d'obtenir plus vite leur guérison. Dans ce but, Hippocrate (1) ajoutait des cantharides à l'onguent karikon. employé contre certains ulcères : Celse (2) combattait les papules graves par un onguent cantharidé; Galien (3) conseillait de provoquer la suppuration sur les points occupés par des maladies rebelles de la peau (lupus, mentagre), à Paide d'un mélange de cantharides et d'hellebore incorporés dans de la graisse avec d'autres substances plus ou moins actives. Paul d'Egine et surtout Aétius ont aussi recommandé cette pratique, renouvelée par Ambroise Pare (4), lorsque, sur l'avis de Houllier, il fit appliquer un vésicatoire sur le visage d'une femme atteinte de couperose. Plusieurs autres pathologistes ont eu recours aux applications de cantharides dans la lèpre, le lupus, le psoriasis, etc. Lorry a vu un charlatan user de ce moven perturbateur avec succès. J'y ai eu recours moi-même plusieurs fois; mais il m'a toujours semblé préférable d'appliquer successivement plusieurs petits vésicatoires, au lieu d'un seul d'une grande dimension , lorsque la peau était malade dans une étendue considérable. Il faut se rappelei que la malade d'Ambroise Pare eut un violent delire in gritais

M. Blin pense que le meloë proscarabeus, incorporé avec de la graisse, est plus utile qu'aucun antre moyen dans le traitement des dartres, et il a proposé d'essayer ce mé-

<sup>(</sup>r) Hippocrate. Lib. de ulceribus, p. 515, ed. Foes .- OEconomia Hippocr. Art. zapixcy. rt. zapixev.

(2) Celse. De papulis, lib. y. lay e. on results and spanied and (e).

(3) Galien. De composit. med. secund. loc. lib. y, cap. 3.

<sup>(4)</sup> Pare (Ambr.) OEuvres complètes , in-fol. lib. xxx. Des venins , pag. 790.

lange contre la teigne (1). Selle avait déjà recommandé ce topique, qui enflamme et fait suppurer les éruptions

avant de les guérir. (2)

ant de les guerr. (2).
Les cataplasmes de petite joubarbe et de grande chélidoine, le suc de l'épurge et d'autres végétaux acres ou irritans, les feuilles de la clematis vitalba (herbe aux gueux ), la racine d'impératoire, etc., sont aussi quelquefois employés pour aviver certaines inflammations cutanées chroniques.

S. 153. L'huile volatile de térébenthine (3) a été essayée contre les t eignes et les vieux ulcères. Chaussier, Delaporte et M. Alibert ont constaté que l'huile animale de Dippel (4) pure, ou mélangée d'huile, appliquée extérieurement, était efficace dans quelques cas de teignes et de dartres rongeantes scrophuleuses; Poncelet l'avait déjà recommandée spécialement contre cette dernière maladie. Il faut employer cette huile mélangée avec l'éau (demi-once par litre d'eau), ou unie à quelque corps gras; appliquée pure sur des surfaces enflammées; elle produit quelquéfois de violens maux de tête. A l'intérieur, l'huile de cajeput et l'huile de pétrole pure ou mélangée avec d'autres substances, à la dose de deux à six cuillerées, a été administrée avec succès dans des dartres rebelles.

S. 154. On se sert quelquefois des vésicatoires pour déplacer une éruption développée à la face ou sur quelque autre région où elle est très incommode; on y a recours pour remplacer une éruption naturelle par une inflammation artificielle temporaire. Je suis plusieurs fois parvenu à transporter au bras on à la cuisse des eczéma développés

<sup>(1)</sup> Mémoires de la Société Linnéenne du Calvados. t. 1, p. 94.

<sup>(2)</sup> Neue Beitræge zur Natur und Arzneygelahrtheit, Berlin, 1781. in-So trad. en français par Coray, Montpellier, 1796, 2 vol. in-80.

<sup>(3)</sup> Biblioth. med., t. 1x, p. 128. - Gazette de sante, nº 21, septembre 1818. (4) Bulletin des scienc, médic. Août 1818.

aux oreilles on aux parties génitales. Dans des cas moins heureux, les vésicatoires ont provoqué une nouvelle éruption sans déplacer la première. On commence toujours par établir l'exutoire avant d'employer les dessicatifs ou les répercissifs.

S, 155. Les vésicatoires sont encore utiles pour rappeler à l'extérieur (1) une éruption dont la disparition a précédé le développement de maladies plus ou moins grayes. On a aussi employé l'électricité (2) dans ce même but, Il est quelquefois indispensable d'appliquer le vésicatoire sur le lieu même qu'avait occupé l'éruption.

Une jeune cuisinière se présenta à l'Hôtel-Dieu; elle se plaignait d'éprouver un mal de gorge depuis plasieurs mois. M. Bourdier, après un examen attentif, ne voyant rien qui indiquat même la plus légère indisposition, ne prescrivit point de médicamens. A la visite du lendemain, la jeune fille demanda son billet de sortie. M. Bourdier, qui avait pense qu'elle se plaignait pour rester à l'hôpital, l'examina plus attentivement encore. La gorge n'offrait aucune trace d'inflammation, mais elle était extrêmement sèche. M. Bourdin apprit bientôt de la malade qu'elle avait eu une dartre à la partie antérieure du cou, et que le mal de gorge n'existait que depuis sa disparition. Il fait appliquer un vésicatoire sur la partie qui avait été affectée. Des le lendemain, la gorge était humide, et la malade se trouvait très bien; mais comme elle ne put rester assez long-temps à l'Hôtel-Dieu pour qu'on employat avec succès les médicamens qu'exigeait l'affection dartreuse, elle sortit et fit sécher son vésicatoire. Quinze jours après, elle fut obligée de revenir à l'hôpital, parce que la sécheresse de sa gorge avait reparu, Un second vésicatoire fut appliqué sur la par-

<sup>(1)</sup> Buchner. Diss. de vesicatoriorum ad exanthemata a nobilioribus partibus evocanda efficacitate. Hale, 1758.— De Mera. Diatrib. med. tres. Hafnie, 1775. (2) Sigaud-Lafond. De l'électricité médicale, in-8. Paris, 1802, p. 110.

tie antérieure du cou, et on obtint un succès aussi complet que la première fois. M. Bourdier voulut remplacer le vésicatoire au cou par un vésicatoire au bras, mais à peine le premier fut-il cicatrisé que la gorge redevint sèche. Ou en fit successivement appliquer un entre les épaules, un autre à la nuque, mais on n'en obtint aucun succès; de manière qu'il fallut nécessairement en poser un troisième sur le lieu ou la dartre avait existé. (1)

Il est impossible de citer une observation plus concluante en faveur du lieu d'élection. C'est inutilement qu'on a voulu remplacer le vésicatoire appliqué sur la partie antérieure du cou par trois autres vésicatoires successivement posés au bras, entre les épaules et à la nuque; tonjours la gorge, redevenue sèche, a forcé le médecin à l'application d'un troisième vésicatoire sur le point même où la dartre avait eu son siège.

5: 156. Les vésicatoires, habituellement conseillés comme dépuratifs dans un grand nombre d'inflammations
chroniques de la peau, sont presque constamment nuisibles
lorsque le mal occupe une assez grande étendue sur la surface du corps. Chez les enfans, et quelquefois chez les
adultes, on emploie souvent, de préférence aux cantharides, le bois de garou, qui produit un suntement analogue à celui de l'eczéma. J'ai répété, avec succès, la pratique de Jager (2) dans les eczéma du cuir chevelu,
qui consiste à appliquer et à entretenir long-temps des
vésicatoires aux bras.

§. 157. A près la disparition brusque d'une inflammation spontanée de la peau, ou provoquée par l'action de répercussifs, s'il se déclare quelque maladie intérieure, on obtient aussi d'heureux effets des cautères (3). J'ai vu des

<sup>(1)</sup> Bonchard. Essai sur l'emplos des derivatifs externes, in-4. Paris, 1816, p. 55.
(2) Jæger (J. Ch.) Funfzig praktische chirargische Cautelen für angehende Wunduerste. Francfort-sur-le-Mein, in-8. 1788-1792.

<sup>(3)</sup> Pojol. Maladies chroniques de la peau, t. II, page 208. — Lorry. De morbis cutancis, pag. 325. — Dreyssig. Hufeland Journ. der praktischen Heilhunde, XVII, B. 3 St. p. 126. — Waton. Journ. de méd., tom. IXXXIII, p. 342.

sujets nés de parens dartreux et qui étaient devenus d'une santé languissante, sans cause appréciable, se fortifier sensiblement après l'application d'un de ces exutoires.

§. 158. Indépendamment de l'actiou directe qu'il convient d'exercersur la peau malade dans le traitement des affections cutanées, il faut en outre, le plus souvent, modifier plus ou moins la constitution: c'est à cette action lente, profonde et intime qu'une foule de médicamens doivent leur efficacité.

Aussi est-ce une opinion assez générale que celle qui a été émise anciennement par Oribaze, qu'on ne peut obtenir une guérison complète des maladies de la peau, sans un traitement interne ou général.

5. 159. J'ai retiré de grands avantages de la saignée dans plusieurs inflammations chroniques de la peau. Quelques praticiens restreignent l'usage des émissions sanguines anx éruptions qui se développent chez des individus forts et vigoureux, ou d'une constitution sanguine ou bilieuse (1). J'affirme que j'y ai eu recours plusieurs fois avec succès, lors même qu'elles n'étaient pas réclamées par la constitution des malades, notamment chez des vieillards tourmentés par de longues insomnies qu'occasionaient des prurigo, des lichens, des eczéma rebelles à d'autres traitemens. Avicenne avait déjà donné le conseil d'une semblable pratique.

Dans les inflammations chroniques de la peau, le sang est ordinairement couenneux, même chez les vicillards. Cet état du sang doit être pris en considération, et peut rendre nécessaire une nouvelle émission sanguine; mais il ne faudrait pas chercher à changer brusquement, cet état du sang par des saignées répétées; la constitution des malades en souffirirait inévitablement; en outre il pour-

<sup>(</sup>t) Venæ sectio, quæ, in biliosis atque actnosis constitutionibus numquam omittenda, nocere tamen potest in languidulis atque inertibus. (Lorry. De morbie cutan., pag. 323.)

rait arriver, comme je l'ai observé, que le sang, devenu de plus en plus séreux, conservât néanmoins son aptitude, à se coaguler sous forme couenneuse. En général, les saignées ne doivent être répétées qu'à des intervalles assez éloignés, tous les mois, par exemple, et aux époques menstruelles chez les femmes atteintes de maladies de la peau précédées d'aménorrhée ou de dysménorrhée.

S. 160. Lorsqu'on a recours à la saignée, les malades doivent être mis en même temps à un régime sévère. Pour boisson on fait ordinairement usage de décoctions d'orge, de chiendent, de petit-lait, de limonades légères; souvent aussi on combine l'action de ces premiers moyens aveccelle des purgatifs et des bains tièdes. Mercurialis (1) combattait, pendant toute leur durée, les herpès et les lichens par le régime, la saignée, les sangsues et les bains. Pour quelques autres pathologistes, le régime doux et humectant constitue seulement le traitement préparatoire, auquel ils font succéder l'administration habituelle des purgatifs. D'autres, renversant l'ordre de ces médications, emploient les lavemens et les laxatifs avant de pratiquer la saignée. Quelques-uns présèrent tempérer l'action des purgatifs et de la saignée, par l'administration passagère de bains tièdes, dont l'opportunité n'a d'autres règles que celles qui naissent du degré d'excitation des organes digestifs ou de la peau. Cette dernière methode, suivant moi, est applicable à un plus grand nombre de cas que les précédentes. Enfin on a conseillé d'associer à ces différens moyens quelques remèdes extérieurs, connus sous le nom de styptiques ou répercussifs, préparés avec la noix de gale, l'alun, l'acétate de plomb, et c'est quelquefois une nécessité d'y recourir. Hallé (2) a proposé une méthode analogue, moins les

<sup>(1) «</sup> Etiam si non adsint indicia mittendi sanguinis » (Mercurialis, De morb cutan., — De Lichenibue, pag. 78, in-4. Leyd. 1623.)

<sup>(2)</sup> Halle. Mem. de la soc. roy. de medec. In-4. tom. vIII, pag. 314.

émissions sanguines, et qui consiste dans l'administration combinée des purgatifs et des bains tièdes.

On a improprement désigné, dans ces derniers temps, sous le nom de méthode d'Hamilton (1), la pratique qui consiste à combattre exclusivement les inflammations chroniques de la peau par les purgatifs. Outre que cette méthode est fort ancienne, un médecin français, Joubert (2), l'a autrefois préconisée; elle exige une surveillance éclairée de la part des médecins, lors même que les organes

digestifs sont parfaitement sains.

Employés inconsidérément, les purgatifs pourraient quelquefois provoquer une excitation morbide sur le canal digestif suivie d'une réaction sur la peau (3), ou développer dans l'estomac et l'intestin des inflammations chroniques difficiles à guérir et capables d'amener des altérations de tissu incurables, C'était dans la crainte de ces métastases que Van Helmont avait voulu exclure les cathartiques du traitement des maladies de la peau; et dans ces derniers temps, la même pensée nous avait, en France, rendus assez généralement trop réservés dans leur emploi. Il faut même que j'ajoute, car c'est un fait incontestable, que les inflammations gastro-intestinales artificielles, provoquées par les purgatifs, guérissent facilement du moment où on suspend l'action de ces remèdes, à moins qu'elles ne soient entretenues et rendues persistantes par quelque prédisposition individuelle.

§. 161. Les purgatils minoratifs et les laxatifs, sont fréquemment employés dans le traitement des maladies de la peau. Les infusions légères de rhubarbe et le sirop de chi-

<sup>(1)</sup> Hamilton. Observations sur les avantages et l'emploi des purgatifs. Traduit de l'anglais par La fisse, l'aris, 1825, In-8. Il ne s'est point occupé du fraitément des inflammations chroniques de la peau.

<sup>(2)</sup> Jonbert. Quast. med. 5, 6. — De affectibus pilorum et cutis, etc. Genera y

<sup>(3)</sup> Boelmer. Diss. de purgantibus, chronica cutis exanthemata nonnumquan exacerbantibus. Hale, 1764.

corée pour les enfans, les purgatifs salins, les sulfates de magnésie, de soude on de potasse à la dose de deux gros ou d'une demi-once, quelques eaux minérales purgatives, telles que celles de Sedlitz, de St. Martin de Cruzol (Ardèche), de Merlange, etc., et les eaux ferrugineuses salines de Campagne (Aude); le tartrile acidulé de potasse, à la dose de deux gros dans une pinte de petit-lait, d'eau de veau, ou d'infusion de chicorée, remplissent le même but et les mêmes indications.

On emploie quelquefois aussi le soufre et le calomel, comme purgatifs. Les pilules mercurielles de la pharmacopée de Paris, les pilules de Belloste et d'autres cathartiques ont été administrés avec succès à des malades préparés par un régime doux et par un usage fréquent des bains tièdes.

S. 162. Les anciens regardaient les purgatifs énergiques comme des remèdes très efficaces contre les maladies de la peau. Une femme était tourmentée depuis long-temps de dartres rebelles à tous les remèdes; Galien (1) ayant appris que les purgatifs avaient été négligés, employa immédiatement les plus forts cholagogues, et dans peu de jours cette femme fut guérie. Souvent la témérité des empiriques a triomphé de la réserve de médecins instruits : la poudre d'Aillaud a opéré des guérisons nombreuses. Ces résultats doivent encourager à avoir plus souvent recours à cette méthode, dont j'ai obtenu moi-même des succès remarquables. En usant de tels remèdes, on prendra garde de fatiguer la constitution ou de créer des désordres plus graves. (2)

Oribaze (3) et Arétée (4) ont conseillé l'hellébore dans

(3) Oribaze. Collectanea art. medic. Paris, 1556, in-8. Lib. vii et lib. viii . cap. III et vi.

<sup>(1)</sup> Galeni. Method. med. Lib. xIV, cap. 17. 1 . sire ; shell and sinh med ob (2) Tùm demum providendum ventriculo et intestinis, ne aliquod inflammatorize irritationis signum in pessimam degeneret phlogosin, (Lorry: De morb. cut. pag. 335.)

<sup>(4)</sup> Aretæi. Opera. ed. Boerrh. in-fol. pag. 136,

l'éléphantiasis des Grecs et quelques autres maladies de la peau. Galien (1) dit avoir guéri la lèpre par une saignée copieuse, les bains tièdes et l'hellébore. Paul d'Egine (2) l'employait à l'extérieur. Celse a recommandé l'hellébore noir; Schmidell a employé avec succès l'extrait d'hellébore, dans deux cas de lepre des Grecs; G. Fabrice de Hilden a guéri, par le même moyen, une jeune fille, atteinte d'une maladie de la peau fort grave; Willan a conseillé la teinture d'hellébore dans le traitement des inflammations squameuses; Smith a prescrit avec quelque succès la pommade d'hellébore et la teinture à l'intérieur, dans plusieurs maladies cutanées; suivant Swediaur, les lotions faites avec la décoction et la teinture d'hellébore sont utiles contre le psoriasis, le prurigo et les teignes; Bigelow a recommandé contre les dartres invétérées l'onguent d'hellébore vert. Je m'empresse d'ajouter que ces résultats, en apparence si favorables, sont de peu de valeur. D'abord, il règne beaucoup d'incertitude sur l'espèce d'hellébore employée par les anciens (3); et c'est bien à tort qu'on a réuni sous le nom d'hellébores des substances aussi différentes que l'helleborus niger (hellébore noir) et le veratrum album (hellébore blanc). J'ai prescrit, à l'hôpital de la Charité, la poudre d'hellébore noir jusqu'à la dose de soixante à quatre-vingt grains, et la teinture d'hellébore noir à la dose de trois gros, sans occasioner le plus léger dérangement dans les fonctions digestives et sans observer aucune modification dans les symptômes de diverses altérations de la peau. Le veratrum album sera l'objet de nouvelles expériences.

§. 163. La gratiole (Gr. officinalis L.) (4)a été souvent

<sup>(1)</sup> Galeni. Art. curat. ad. Glaucon. Lib. II.

<sup>(2)</sup> Pauli Æginetæ Opera in-8: 1567. Lib. III, chap. II.

<sup>(3)</sup> Paulet. Remarques sur l'hellébore des anciens (Journ. gén, de médecine , t. LIL, p. 410.) - Hannin. Note sur les hellebores des anciens (Journ. gen. de m'd. 

<sup>(4)</sup> Delavigne (G. F.) Diss. de gratiola officinali ejusque usu in morbis cutancis. Erlange, 1794, in-40.1 .o. tu . instea citatio and all the inex 3 me τ.

employée comme purgative, à la dose d'un demi-gros à un gros en infusion, ou en poudre à la dose de vingt à trente grains, dans le traitement des dartres. Kastzewski assure que cette plante guérit les ulcères vénériens du nez, de la gorge, et M. Delavigne l'a vu employer avec succès contre la gale et quelques autres maladies cutanées. Stoll et de Haen l'ont plusieurs fois associée au sublimé, dans la curation des syphilides.

5. 164 Les alcalis (1) et en particulier l'eau de chaux (2) et la liqueur de potasse de la pharmacopée d'Edinbourg, à la dose de vingt à trente gouttes, ont été employés par Willan dans le traitement de plusieurs inflammations chro-

niques de la peau, et surtout dans les squames.

Le sous-carbonate de soude et le sous-carbonate de potasse, à la dose d'un demi-gros à un gros par pinte d'infusion de chicorée, ou combinés avec le soufre ont été essayés contre diverses affections cutanées. L'ammoniaque (3) et son sous-carbonate l'ont été plus spécialement dans les syphilides. On donne le sous-carbonate à la dose d'un demigros par jour, en deux doses. Peyrilhe fait observer que l'alcali volatil du commerce (sous-carbonate d'ammoniaque) contient les deux tiers de craie, sophistication qui diminue beaucoup l'énergie de ce sel. Dans les hôpitaux et la pratique civile, il faut soigneusement s'informer si le carbonate employé est récent ou ancien, et si la solution a été conservée dans des vases bien bouchés; car toutes ces circonstances influent sur la quantité d'ammoniaque prise par les malades, et par conséquent sur les effets des doses 

(2) Detharding (G. C.) Diss. de aquæ calcis vivæ interno usu salutari in specie in morbis exanthematicis chronicis. Rostoch, 1746, in-4.

<sup>(1)</sup> Blane. Transactions for the improvement of medical and chirurgical knowledge. vol. 11. — Mitchill. Medical repository, vol. 11, nr. 11, art. 9.

<sup>(3)</sup> Ancien Journal de Médecine, tome XII, p. 387. — t. XIIII, p. 248. —
Peyrilhe. Remède nouveau contre les maladies vénériennes, tiré du règne animal, ou Essai sur les vertus des alcalis volatils, in-80, Paris, 1774.

§. 165. Les acides sont d'une utilité plus générale et plus incontestable que les alcalis. Chacun d'eux a une influence qui lui est propre. A l'appui de cette opinion, je puis citer l'action spéciale qu'exerce l'acide sulfurique (1) sur l'eczéma ulcéré et le lichen agrius, et celle de l'acide nitrique sur l'impétigo et le pityriasis. On donne ordinairement un demi-gros d'acide sulfurique par pinte d'eau d'orge sucrée. Chez les adultes, j'en ai quelquefois porté la dose à un gros par jour, en l'étendant dans deux pintes d'eau. Mursinna la prescrit avec succès à la dose très élevée d'une demi-once par jour. Les malades doivent boire à petits coups et même avaler aussitôt après un peu d'eau fraîche, lorsque l'estomac n'est point encore accontumé à cette boisson.

L'utilité de l'acide hydrochlorique étendu d'eau ou administré dans des décoctions de gruau, d'orme pyramidal et de douce-amère, a été constatée par de bons observateurs; on emploie ordinairement cet acide à la dose d'un gros à un gros et demi par pinte d'eau avec une once de sucre.

L'acide nitrique (2), plus énergique que l'acide sulfurique, a été principalement préconisé contre les syphilides. Alyon donnait jusqu'à un gros d'acide nitrique pur dans deux livres d'eau, et conseillait de boire cette limonade par demi-verre toutes les deux heures, en se servant, d'un tube de verre pour ménager les dents. Le degré de concentration de cet acide variant depuis 20 jur 1/3 42° du pèse-acide de Baumé, il est indispensable de fa...e mention, dans les préscriptions, du degré d'après lequel on a calculé-Les limonades préparées avec l'acide acétique on les acides

<sup>(</sup>t) Home (F.) Clinical experiments, histories and dissections. Londres, 1781, in S.

— Barwin. Zonomia, 111. — Fosbroke. On the use of the dilute sulfaria acid in cutanews.

The Lond. medical and surg. Journal, join 1822.)

<sup>(2)</sup> Alyon. Essai sur les propriétés médicales de l'oxygène, 80, Paris 1797.

citrique, tartarique et oxallique, sont moins énergiques et moins salutaires.

S. 166. Les préparations antimoniales (1) d'abord essayées contre les maladies cutanées des animaux, appliquées par Bas. Valentin au traitement des mêmes affections chez l'homme, ont été l'objet de nombreuses expériences. Le plus souvent elles ont été administrées de concert avec d'autres médicamens plus ou moins actifs. Je ferai connaître les plus usitées de ces médications composées en traitant des maladies dans lesquelles elles ont été le plus spécialement recommandées.

S. 167. Le sulfure d'antimoine employé dans les maladies chroniques de la peau par Baldinger et Vogler, dans la gale par Hermann et Tissot, forme la base des tablettes de Kunckel et d'une foule de pilules anti-dartreuses. Cullen dit l'avoir souvent donné plusieurs semaines de suite à la dose d'un demi-gros à un gros, sans qu'il en soit résulté de phénomènes appréciables. Dans un ou deux cas seulement où ce remède fut porté à une grande dose, il produisit de légères nausées et même le vomissement, Je l'ai fait prendre, sans succès, à plusieurs malades affectés d'inflammations chroniques de la peau, à la dose d'un, de deux ou trois gros dans vingt-quatre heures, sans avoir observé de dérangemens ou de modifications dans les fonctions digestives. Il est donc permis de s'étonner du soin qu'on a pris de reproduire, dans quelques formulaires, des recettes de bols, de pilules et de poudres dans lesquelles le sulfure d'antimoine est administré à la faible dose de quatre, six et huit grains. Quant aux effets éloignés que le sul-

<sup>(3)</sup> Basile Valentin. Triunfpringen der Antimonii. 98 Leipsiek, 1604.— Brishane (f). Sebec acese, in practice of medicine. Lond. 1772. in -89. p. 45.— Bell. Truite ihler. et pret. des ulches, trad. de l'angl. par Bosquillon, in -8. Paris, 1803. p. 230.— Chambon de Montaux. Observ. dinice. Paris, 1799.— Dessult, Journal de Chinagis. Citt.— Gungeell. Hajdand Jaran-der pract. Heilkunde. XI. B.— Butcland. Truité de la malada prophalouse tradui par Bousquet, 30 Paris, 1815. p. 171

fure d'antimoine produit sur les maladies chronques de la peau, ils m'ont paru moins sensibles et moins appréciables que ceux que déterminent le repos et le régime de vie régulier auquel sont astreints les malades admis dans nos hôpitaux; double circonstance qui complique toutes nos expériences et qui est trop souvent méconnue où oubliée des thérapeutistes.

Cette observation s'applique à quelques autres préparations, telles que l'éthiops antimonial d'Huxham, mélange d'antimoine, de mercure et de fleurs de soufre, qu'on a recommandé dans le traitement des dartres scrophuleuses. Elle s'applique aussi à l'onguent de sulfure d'antimoine dont on a vanté les effets dans quelques maladies de la peau et qui ne m'a paru avoir d'autres propriétés que celles de l'axonge impure. Souvent aussi le sulfure d'antimoine a été associé à d'autres médicamens plus ou moins actifs. D'après le conseil de M. Hufeland, une jeune fille âgée de douze ans, atteinte de dartres, prit le sulfure d'antimoine, à la dose d'un scrupule, trois fois par jour, et celte dose fut portée progressivement à une demi-once, toutes les vingt-quatre heures. Au bout de six semaines, cette malade était complètement guérie, mais elle avait pris en même temps des bains sulfureux et de la douce-amère.

La décoction de sulfure d'antimoine est beaucoup plus active qu'une égale quantité du même sulfure, employée en poudre. M. Guibourt a soumis à l'ébullition une once de sulfure d'antimoine dans seize onces d'eau distillée jusqu'à réduction de moitié environ. La liqueur filtrée, et précipitée par l'hydro-sulfate de potasse et l'acide by drochlorique, a fourni un grain huit dixièmes de sulfure d'arsenie sec, ce qui répond à un grain quarante-quatre centièmes d'acide arsénieux. Cette transformation d'un sulfure d'arsenie insoluble en un acide soluble et éminemment energique, explique pourquoi la décoction de sulfure d'antimoine est beaucoup plus active que le sulfure lui-même.

J'ai pu faire prendre pendant plusieurs jours, une demionce de sulfure d'antimoine à plusieurs malades, sans qu'ils en aient éprouvé le plus léger effet, tandis qu'ils étaient purgés assez fortement par la décoction de deux gros seulement des mêmes sulfures. On conçoit qu'ils n'auraient pu prendre, sans inconvénient, en une seule fois, les trois quarts de grain d'acide arsénieux que la même quantité de sulfure d'antimoine cède à l'eau bouillante.

5. 168. Les utiles effets de la tisane de Feltz et de la décoction d'Arnoult, dans plusieurs maladies de la peau et spécialement dans les syphilides, me paraissent dus en partie à la formation d'une certaine quantité d'acide arsénienx. Malheureusement ces tisanes ne sont jamais identiques; car le sulfure d'antimoine des officines est tantôt pur et tantôt combiné avec une certaine quantité d'arsenic. Lorsqu'on ne renouvelle pas le sulfure dans la préparation des tisanes, ainsi que cela se pratique dans quelques hôpitaux, celui qui a été soumis plusieurs fois à l'ébullition se trouve par cela seul moins chargé d'arsenic, et la tisàne est moins active. D'autres conditions peuvent donner, en apparence, au sulfure d'antimoine des propriétés qu'il n'a pas. Un acide minéral, administré après l'ingestion de ce sulfure, provoque presque toujours des vomissemens.

Le sulfure d'antimoine et de mercure (éthiops antimonial) jouit à-peu-près des mêmes propriétés que l'anti-

moine cru.

Le protoxyde d'antimoine (fleurs argentines d'antimoine) à la dose d'un dixième de grain trituré avec du sucre, et les pilules de James ont été conscillées contre les maladies attribuées à la répercussion des inflammations de la peau.

§. 169. Les médecius anglais ont beaucoup préconisé l'usage du vin antimonial d'Huxham contre les affec-

wile government and real and reil

tions cutanées (1). M. Fages (2) dit les avoir combattues, avec succès, par le tartre stibié pris à doses de plus. en plus élevées. Un dartreux, agé de 37 ans, traité par M. Fages, prit le premier jour du traitement, un demi-grain de tartrate antimonié de potasse et dix grains de douce amère; la dose en fut progressivement augmentée; au bout de cent soixante-douze jours, le malade prenait, en deux fois, chaque jour, trente-deux gros d'extrait de douce-amère et trente-deux grains de tartrite antimonié de potasse. Un antre malade, également affecté de dartres, prenait, vers le quarantième jour, douze gros d'extrait de douce-amère et dix grains d'émétique. Un troisième malade arriva graduellement à prendre quatrevingt-cinq grains d'extrait de rhus radicans et seize grains d'émétique par jour. magne de sessaning parte servitures

Plusieurs malades que j'ai soumis à ce traitement, en commencant par un grain de tartre stibié, ont éprouvé des diarrhées ou des vomissemens, d'autres ont eu plusieurs selles liquides dans le jour. Chez un petit nombre il y a eutolérance; mais jamais je n'ai porté le tartre stibié à une dose aussi élevée que M. Fages. Au reste, ces observations prouvent que l'habitude est une cause de tolérance non équivoque. On a employé de la même manière un électuaire anti-dartreux, composé de cinq grains d'extrait de sumac vénéneux et d'un grain d'émétique. End as age home

S. 170. On s'est aussi servi de la pommade et des lotions stibiées pour faire passer à l'état aigu quelques inflammations chroniques des tégumens, et en accélérer la terminaison. W. Blizard (3) a employé l'eau émétisée à l'ex-

<sup>(</sup>r) Huxham. Observations on antimony, page 60. — J. Brisbane, l. c., p. 45. — Adair. Medical commentaries won Edinb. IX, p. 35.

<sup>(2)</sup> Fages. Mémoire sur l'efficacité du tartrate antimonié de potasse combiné aux (2) ages. Memoire sur réfleuce du currine antimone de pousse comoine aux extraits de douce-amère et de rhus radicans, dans le traitement des darires. (Recueil périod. de la soc. de méd. t. vt.)

(3) Blizard. Lond. med. Journ. VIII, 1787.

térieur contre la teigne, et le docteur Temina (1) a administré avec succès l'émétique à petites doss aux nourrices des enfans à la mamelle, atteints de cette même éruption. M. Récamier (2) aguéri une goutte-rose avec la pommade d'Auterrieth! estate de l'insistements de la pommade

- 5. 171. Le chlorure d'antimoine est employé comme caustique dans la pustule maligne 5 le kernies minéral entre dans la composition de plusieurs pommades recompmandées contre les maladies de la peau. 2005 si biological de la peau.

§ 172. Lorsque les inflammations chroniques de la peau se développent chez des individus faibles ou scrophuleux on bien lorsque l'invasion de ces maladies a été précédée de dysménorrhée; l'aménorrhée ou de chlorose, l'indication principale est de modifier la constitution, et les préparations ferrugineuses sont souvent l'anti-dartreux pair excellence : je citerar plusieurs faits à l'appui de cette assertion. Bateman a conseillé de donner une petite quantité de vin chalybé et d'autres préparations ferrugineuses aux enfans atteints d'impétigo et de strophulus. Elles m'ont parit trantageuses dans quelques cas de purpura hamorrhagicae.

Les éaux minérales ferrugineuses et les limons ferrugineux (3) de Contrexeville (département des Vosges), de Bourbon-l'Archambault (département de l'Allier), de Pyrmont, de Spa, de Dribourg (Prusse), ont été recommandés dans les mêmes conditions. Carmichaël (4) a vanté le carbonate de fen dans les affections cancércuses. Je l'ai essayé plusieurs fois dans le cancer de la peaux toujours

<sup>-</sup> x9 1 6 9921517th une f byolame a C handl. W . 189161.

(1) Annali unio. di medicina, Luglio, 1829.—Revne médicale, 1829, t. III, p. 403.

<sup>(1)</sup> Annali univ. di medicina, Luglio, 1829.—Revne médicale, 1829, t. 111, p. 493.
(2) Biblioth. médic., t. LVII, p. 340.

<sup>(6)</sup> Marcard. (H. M.) Beschreibung won. Pyrmont. Leips. 1784-1785, 2 vol. in-80, 11 B, p. 106. 183.— Brandis. Effahrungen ueber die Wirkung der Eisenmittel im allgemeinen und des Driburgen Wassers ins besondere. Hanovre, 1803, in-8.

<sup>1803,</sup> in 8.

(4) Carmichael (R.) Essay on the effects of carbonate and others proparations of iron upon cancer. 2° édit. iu-8°, Dublin, 1809, and the last traited of the cancer.

sans succès contre l'affection locale, mais quelquesois avec avantage pour la constitution.

\$. 173. La graphite ou plombagine (1), considérée il y a quelques années comme un carbure de fer, regardée aujourd'hui comme un veritable charbon contenant accidentellement des parties ferrugineuses, a été employée contre les maladies cutanées chroniques, d'après une observation faite à Venise, sur des ouvriers admis dans la manufacture de cravon, et qui ne tardèrent pas à être délivrés de maladies de la peau dont ils étaient atteints. M. Marc assure aussi avoir employé ce remède contre des maladies herpétiques rebelles. M. Hufeland cite l'exemple d'une dame de 41 ans, atteinte d'une couperose qui avait résisté à tout, et qui fut guérie par l'usage interne et externe de la plombagine. Dans son rapport de 1817 à 1818, il rappelle les bons effets de ce remède. On le donne intérieurement, à la dose de douze grains à un gros par jour, en poudre, en potion, en électuaire, et surtout e milules. Quelquefois on l'associe au soufre, au mercure et au sublimé. L'estomac le supporte facilement, et au bout de quelques jours ce médicament augmente, dit-on, abondamment les urines; deux à trois onces suffisent pour les cas les plus opiniatres. A l'extérieur on l'applique en poudre, ou plutôt incorporé dans un corps gras. Des observations contradictoires ont été publiées dans la gazette de Salzbourg (2). Mon opinion sur le degré d'efficacité de ce remède n'est point arrêtée; je ne l'ai pas assez expérimenté.

\$. 174. On emploie les *préparations mercurielles* contre les maladies de la peau, soit intérieurement à petites doses, soit extérieurement sous forme d'emplaires, d'on-

<sup>(</sup>c) Weinhold, Der Gruphir, els menntlechter Heilmitzel gegen für Flechtung, ecst-heitze, Le plombeging proposes coming aur renden nowellement discoupert, contro les durtes, in §, Leipnil, 1809. — Hufeland, Troisième support de l'autie polydithique de Betins, 1819. — Heim. (Horn Archie, 1810. mars. 307.) (2) Sals, med. chir. Zeit. 1809, 1, p. 337.

guens, de lotions, de bains, etc.; ou enfin comme stimulans locaux ou comme caustiques.

Geber, Mésué et Rhazès passent pour avoir prescrit, les premiers, des onguens mercuriels contre les éruptions cutanées, la maladie pédiculaire, les ulcères, etc. Employées par Théodoric et Guy de Chauliac contre la gale, les dartres, et diverses espèces de teignes, la plique, Pyaws, l'éléphantiasis, et puis appliquées par J. Berenger de Carpi et Fallopio au traitement des maladies vénérieunes, les préparations mercurielles ont été ensuite administrées à l'intérieur par Vigo et n'ont pas cessé depuis d'être usitées,

§. 175. Le mercure à l'état métallique, uni à l'axonge et au savon médicinal, comme dans les pilules de Sédillot ou à la conserve de cynorrhodon, comme dans les pilules bleues, à la dose de quatre, six et huit grains, est un remède puissant, dont l'action sur les syphilides et quelques autres maladies cutanées est des plus remarquables et des plus salutaires. J'administre souvent le mercure sous cette forme; méthode bien préférable, au moins dans le plus grand nombre des cas, aux frictions pratiquées avec l'onguent. mercuriel. Associé à quelques autres substances, le mercure a donné naissance à une foule de remèdes plus on moins énergiques. Il est uni au soufre dans les pilules anti-dartreuses de Barthez, au soufre et à l'antimoine dans la poudre éthiopique recommandée par Hufeland contre les éruptions chroniques des enfans. Enfin l'éthiops minéral, poudre noire résultant de la saturation du mercure avec le double de son poids de soufre, a été essayé contre les maladies de la peau , avec quelque avantage.

5. 176. Depuis les expériences de Lalouette (1), on emploie avec succès les fumigations de cinnabre, dans le traitement des syphilides invétérées et dans celui des dartres, en dirigeant la vapeur qu'il forme, sur les parties malades, au moyen d'un entennoir ou d'une boite fumigatoire. La

<sup>(1)</sup> Ancien journ. de med., tom. xIV, pag. 19. 10001 dist sit . 100.

dose est d'un demi-gros à un gros et demi par fumigation, qu'on répète ordinairement de deux en trois jours. Administrées sans précaution, les fumigations cinnabrées peuvent occasioner des accidens graves. La main margina

Associé au camphre et au cérat, le cinnabre forme une pommade recommandée contre quelques espèces de dartres et contre la maladie pédiculaire. Il a été administré à l'extérieur en frictions (1) et intérieurement, à petites doses, dans le traitement de l'impétigo.

S. 177. Le proto-chlorure et le deuto-chlorure de mercure entrent dans la composition de presque toutes les pommades anti-herpétiques inscrites dans nos formulaires. On trouve dans les observations communiquées à Rivière, deux cas de syphilis guéris par le calomel. Willan et Bateman ont use largement de ce remède dans le traitement des maladies de la peau. Plusieurs dartres squameuses ont été combattues avec succès par ce moyen (2). Je crois avoir constaté, un des premiers, que le précipité blanc (calomel obtenu par précipitation), uni à l'axonge dans la proportion d'un gros sur une once de graisse, administré en frictions sur les parties malades à la dose d'un à plusieurs gros, tous les jours, exerce une action spéciale sur deux inflammations squameuses (lèpre, pso-riasis). Je n'ai jamais vu ces frictions produire la salivation, si souvent occasionée par l'administration intérienre du calomel, même à petites doses. Sous ce rapport, il y a une différence réelle entre la pommade de calomel et l'onguent mercuriel dont l'action sur les glandes salivaires est constante, quel que soit le mode de son administration. Pai vu des malades atteints de psoriasis auciens et invétérés employer en frictions une demi-livre de calomel

<sup>(1)</sup> Werneck. Traitement de la syphilis par les frictions cinnabrées. (Rev. méd. 2° sér., t. 1, p. 120.)
(2) Vacquié. Journ. complém. du Diction. des scienç. médie., tom. xxx1, p. 255.

sans éprouver de salivation, et obtenir une guérison parfaite. A l'intérieur, à la dose de huit, douze, seize et vingt grains, il produit ordinairement plusieurs selles; indépendamment de cette action , il en exerce une autre non moins remarquable sur la constitution. Comme alterant, à la dose d'un à cinq grains, il détermine souvent de la salivation, et quelquefois après un petit nombre de doses. Je rapporterai plusieurs observations qui prouvent que le calomel appliqué sur la membrane pituitaire, peut aussi guérir les syphilides. Le calomel, uni au sulfure d'antimoine, ou associé au soufre doré d'antimoine. ( pilules de Plumier ), ou au kermes minéral, entre dans la composition d'une foule de remèdes qui ont joui d'une certaine célébrité. Enfin on a conseillé d'employer contre les maladies de la peau, le calomel à l'intérieur et le sublime à l'extérieur. Plus et el partir de la principa del principa de la principa del principa de la principa del la principa de la principa del la principa

S. 178. Le deuto-chlorure de mercure (1) est la base d'une foule de médicamens simples et composés. Brishane a démontré combien ce remède pouvait être utile dans le traitement des maladies de la peau, contre lesquelles d'autres préparations mercurielles avaient échoué. Lorry et plusieurs autres médecins ont confirmé ces heureux résultats par leur pratique. J'ai employé souvent le sublimé avec succès dans le traitement des eczéma chroniques et rebelles, et ordinairement à plus faible dose que dans les syphilides. Pendant son administration, les mailades doivent éviter soigneusement l'impression du froid et

<sup>(1)</sup> Cotton. (S.) An herpeti, licet non veneren, sublimatum corresium. Parisiis, in-4, 1772. I — Hoffmann. Dies. de mercurio in affectibus cutaneis, Argentorati, CWittwer (Ph. L.) collect. Dies. Argento III. — Brishane. Observ. and inquir. by a society of physicians, b. 1, n. 149. — Callé: Avantages des bains mercuried dans le ratiement des maladies cutaneis et aveniremenes; in-4. Paris, 1815. — Wedeking. Heildelberg klinische Annalen. 1829, v. 557 (Extrait. Arch. gén. de méd., t. XIII. p. 275). — Bleibin de seciene. medic. de Féransse, tom. XI. p. 237. — Amelung. Emploi exter da sublimé dans les maladies de la peau (Dullet. des sc. méd. de Féransse, t. XXIII. p. 63). — Miguel. Inconémiens da sublimé dans les maladies de la peau (Arch. gén. de méd. t. XXII. p. 395.)

de l'humidité. J'ai quelquefois combiné l'action des purgatifs avec celle du sublimé.

Les bains de sublimé (deux gros à une once dans deux cents livres d'eau ), inventés par Baumé, ont été spécialement appliqués au traitement des syphilides. Cette manière d'administrer le mercure a été préconisée par M. Caffé et par M. Wedekind, qui a proposé une formule particulière (sublimé et muriate d'ammoniaque de chaque une demionce pour un bain ). Je les ai souvent employés, et jamais je ne les ai vus produire de salivation; mais aussi leur action salutaire m'a paru souvent fort incertaine. Je n'y ai point eu recours dans les cas de syphilides serpigineuses ulcérées, dans la crainte que le sublimé ne fût absorbé dans une trop g rande proportion. La durée des bains, l'état de la peau et surtout le degré d'aptitude a l'absorption, influent nécessairement sur les avantages et les inconvéniens des bains mercuriels,

\$. 179. Le sublimé a été employé en lotion contre la gale; l'eau de Gowland jouit de quelque célébrité en Angleterre contre la couperose; à l'hôpital Saint-Louis, on se sert d'une solution d'un gros de sublimé dans une livre d'eau colorée par l'orcanette ( eau rouge ), pour bassiner les dartres et surtout celles auxquelles on suppose une origine yénérienne. On assure qu'il est quelquefois arrivé des accidens d'empoisonnement, en appliquant sur la peau des compresses imbibées de l'eau anti-dartreuse du cardinal de Luynes, analogue à la précédente, pour sa composition. On se sert des solutions de sublimé concentrées, pour détruire les condylômes; j'ai déjà fait mention des pédiluves mercuriels d ansle traitement des syphilides.

§. 180. M. Werneck a employé le bronure (1) de mer-cure contre les dartres rebelles; je ne l'ai point expérimenté. S. 181. Les iodures de mercure sont des remèdes énergi-

ques, dont les effets m'ont paru des plus salutaires, surtout

(1) Bullet. des Sc. médic. de Féruss., t. XXIV, p. 20

dans les inflammations cutanées tuberculeuses et papuleuses chroniques. Ils sont surtout applicables au traitement des maladies vénériennes, compliquées de scrophules. Le deuto-iodure l'emporte même en activité sur le sublimé corrosif. A l'extérieur, il a suffi quelquefois de laisser le deuto-iodure en contact avec la peau pour y déterminer une inflammation érysipélateuse très intense. Lorsqu'on l'administre à l'intérieur, il faut commencer par un seizième de grain, et en élever graduellement la dose jusqu'à un huitième et bien rarement jusqu'à un quart de grain.

Le proto-iodure de mercure, moins énergique que le précédent, s'emploie intérieurement, dans les mêmes conditions, à la dose d'un demi-grain, qu'on porte graduellement à un et deux grains. A l'extérieur, je me sers quelquefois de la pommade de proto-iodure de mercure pour déterminer un travail de résolution dans les tubercules du

lupus, de la couperose, du sycosis, etc.

\$. 182. Vanté par Chaussier et par Horn, le cyanure de mercure (1), incorporé dans l'axonge, a été conseillé par Thomson, contre la couperose, l'eczéma et d'autres inflammations de la peau. Ce remède est d'une telle énergie qu'à l'intérieur, les premières doses ne doivent être que d'un seizième de grain.

§. 183. L'oxyde rouge de mercure entre dans la composition d'une foule de pommades dont on se sert avec avantage dans le traitement des inflammations chroniques de la peau ; une des plus célèbres est celle de Desault.

§. 184. Le proto-nitrate de mercure, incorporé avec des graisses, a été atssi employé en frictions dans le traitement de plusieurs maladies de la peau; en solution dans l'eau, on s'en est servi avec succès contre le prurigo et la maladie pédiculaire.

<sup>(</sup>t) Horn. Recher. sur la méd. prat. 1813, p. 550 (en allemand.) — Bulletin des so. méd. de Férussac, t. v, p. 262. — Parent Sur les effets du cyanure de mercura dans le traitement des affect. sphilhiq. (Revue médicale 1832, t. 111, p. 833.)

§. 185. L'inflammation érosive du lupus exedens on des syphilides serpigineuses s'arrête souvent, après une ou plusieurs applications de nitrate acide de mercure (i). On fait dissoudre un gros de proto-nitrate de mercure dans une once d'acide nitrique; on trempe ensuite un pinceau dans ce liquide, que l'on étend sur la partie malade. On la couvre d'une couche plus ou moins épaisse de charpie rapée, imbibée de ce caustique, lorsqu'on veut obtenir une cautérisation plus profonde. Plusieurs cas de lèpre et de psoriasis invétérés ont été guéris par cette méthode.

5. 186. Le sous-deuto-sulfate de mercure (précipité jaune; turbith minéral), indiqué comme préservatif de la petite-vérole, est employé avec succès, à l'intérieur, dans le traitement des dartres rebelles, à la dose d'un quart de grain, répété deux ou trois fois par jour; cette dose peu être portée successivement jusqu'à deux ou trois grains. En l'incorporant avec l'axonge dans la proportion d'un huitème, on forme une pommade propre à exciler avantageusement certaines inflammations de la peau, et en par-

ticulier des psoriasis anciens et invétérés.

S. 187. Les préparations d'or (2) ont réussi non-seulement dans le traitement des syphilides, mais encore dans celui du favus et de quelques autres inflammations chroniques du cuir chevelu. Elles paraissent surtout avantageuses pour modifier la constitution des scrophuleux atteints de maladies de la peau. M. Chrestien a fixé le mode d'administration de ces préparations; je le ferai connaître en traitant des syphilides, de l'eczéma et du pityriasis.

§. 188. Les préparations arsénicales (5) paraissent avoir été employées pour la première fois, en Europe, dans

<sup>(1)</sup> Godart. De l'emploi du nitrate acide de mercure, in-4. Paris, 1826.
(2) Niel. Recherches et obs. sur les préparations d'or, in-8. Paris, 1821.

<sup>(2)</sup> Mei. Recherenes et oos. sur les preparations a or, in-3. Paris, 1821.

(3) Adair. Medical commentaries of Edinb. t. IX, 1. p. 35. — Girdlestone Lond.

med, and physic, journal, february, 1806. — Harles (Ch.) De arsenici usu in medicina, in-8. Norimb. 1811.

le traitement des maladies de la peau, par Adair et Girdlestone de Yarmouth. Ce dernier essaya d'abord la solution de Fowler dans un cas de lèpre qui existait depuis quaturze ans, et le malade guérit à l'aide de petites doses souvent répétées. Girdlestone assure qu'il obtint ensuite plusieurs centaines de guérisons de lèpre, de prurigo, de psoriasis et de teignes. Le second cas de lèpre offrit un phénomène qui attira son attention. Après trois doses, de huit gouttes chacune, en vingt-quatre heures, le corps entier du malade devint d'un rouge d'écrevisse, et le visage offrit l'aspect d'une inflammation érysipélateuse commencante. Girdlestone fit suspendre la solution jusqu'à ce que la rougeur fut dissipée; et plus tard ne la prescrivit qu'à une dose moitié moins forte qui fit disparaltre graduellement la maladie. Dans un troisième cas, la guérison de la lèpre fut précédée de larges bulles sur les fesses. Les effets curatifs, produits par la solution de Fowler, étaient souvent précédés d'un accroissement de l'éruption, de bulles ou de fissures aux pieds, aux orteils, aux mains et aux doigts. Un malade, atteint, depuis deux ans, de larges plaques de lepra nigricans sur les joues, qui avaient résisté à divers traitemens, prit quatre gouttes de solution arsénicale, deux fois par jour: la première dose produisit une rougeur d'écrevisse à la peau, de la tension dans le ventre et un léger évanouissement. Le malade fut soulagé par un grain de calomel, et la lèpre fut guérie par deux gouttes de solution prises deux fois par jour, pendant six semaines. Après une légère récidive, le malade reprit le médicament à la dose de quatre gouttes qui produisirent les mêmes effets; il se guérit de nouveau en prenant la solution à la dose de deux goutles, et sans en éprouver d'accidens. La plus forte dose à laquelle Girdlestone ait donné la solution a été douze gouttes, trois fois par jour. Il reconnut ensuite que six gouttes suffisaient dans la plupart des cas. Quoiqu'il ait quelquefois réassi à diminuer, en peu de jours, la gravité des maladies. cutanées, cependant il apprit par expérience à ne pas croire la guérison complète, à quelque dose que la solution eût été portée, à moins de six à sept semaines de son usage Un malade prit la solution arsénicale à la dose de vingt gouttes, trois fois par jour pendant plus de trois mois, avant que sa lèpre disparût. La dose avait été trop forte, et elle dérangea les fonctions des intestins, sans avancer l'époque de la guérison. Ce même malade eut des symptômes nerveux , des évanouissemens , de la diarrhée, etc. , accidents qui, malgré des soins assidus, persistèrent pendant plusieurs semaines. J'ai vu, ajoute Girdlestone, de la faiblesse, des douleurs de ventre, des hémorrhagies nasales, de la toux, des symptômes ictériques et l'hydropisie, survenir après l'emploi inconsidéré de la solution. De trop fortes doses donnent en général une couleur ictérique à l'urine. Lorsque les malades sont constipés, la solution arsenicale suffit quelquefois pour régulariser les selles, et lorsqu'il existe de la diarrhée, un quart de grain d'opium, donné deux ou trois fois par jour, corrige les effets de l'arsenic. En général, il faut toujours commencer par de très petites doses, jamais ne les porter au-delà de cinq à six gouttes, trois fois par jour, et persister dans leur emploi tant qu'elles ne produisent pas d'accidens. Chez les enfans, les doses doivent être d'une, deux, trois ou quatre gouttes, une ou denx fois par jour.

Suivant M. Duffin, qui a étudié l'action de la solution de l'owler dans les affections squameuses, on a beaucoup abusé de ce remède, et il a dû souvent être abandonné comme nuisible. Cependant il l'a administré dans plus de quatre cents cas, et ne l'a jamais vu produire de mal. Il le fait prendre ordinairement dans une décoction de douce-amère, de daphne mezereum, ou de salsepareille, qu'il regarde comme d'utiles auxiliaires. Il pense qu'un petit nombre de gouttes, prises à des intervalles courts

et rapprochés, sont plus utiles et plus sûres dans leurs effets qu'une plus forte dose. Il a eu rarement occasion d'en prescrire plus de dix, trois fois par jour; six suffisent ordinairement, et dans un court espace de temps, dix ou quinze jours au plus, on peut observer les effets du remède non-seulement sur la maladie, mais encore sur la constitution. Le premier symptôme que produit la solution est une accélération sensible du pouls, qui, si le médicament est long-temps continué, peut s'élever à vingt ou trente pulsations par minute au-delà du nombre qu'on avait observé avant son emploi. En outre le pouls devient vif et dur; bientôt le malade se plaint de picotemens, de mal aux yeux, ou de démangeaisons; les paupières enslent, surtout l'inférieure, et l'œil est entouré d'un léger cercle livide. Ces symptômes précèdent quelquefois l'accélération du pouls. Si le médicament est continué, les malades éprouvent des faiblesses d'estomac, des douleurs de ventre et parfois des élancemens dans la poitrine et des tranchées; la langue devient blanche, la face est altérée, son expression est triste, il survient de l'anxiété précordiale, etc. Ces symptômes indiquent que l'emploi de l'arsenic a été suivi trop long-temps. Il faut en cesser l'usage lorsque l'accélération du pouts et l'enflure des paupières se déclarent.

Les médecins anglo-américains n'ont pas non plus hésité à avoir recours aux préparations arsenicales dans plusieurs maladies cutanées. Le docteur Rush, de Philadelphie; a prescrit l'acide arsénieux en pilules contre les dartres et autres affections graves de la peau. Il le faisait prendre deux fois par jour, à la dose d'un quinzième; d'un dixième et d'un huitième de grain, mêlé avec du savon, et faisait boire en même temps une infusion d'expatorium perfoliatum, plante amère très commune dans les Etats-Unis. M. Valentin; qui a fait connaître ce fait, a vu plusieurs personnes suivre ce traitement pendant plus de deux mois, sans observer aucun changement favorable dans leur maladie, mais aussi sans aucune altération appareule de leur santé. Willan et Bateman ont aussi beaucoup vanté les effets de la solution minérale de Fowler dans des cas opiniâtres de lèpre, de lichen, de prurigo et de porrigo. Ils assurent qu'elle pent être employée avec toute sécurité, lorsqu'elle est administrée avec prudence, mais ils ne paraissent pas avoir étudié ses operative effects avec le soin que Fowler et Girdlestone y avaient, apportément

Dans les réflexions sur l'usage de l'arsenic, lues devant le lycée de Philadelphie, en 1812, John Redman - Coxe, après s'être élevé contre la répugnance qu'inspire ce remède à beaucoup de praticiens, rapporte l'observation d'une dame lépreuse depuis quatorze ans , qui , n'ayant retiré aucuns avantages des remèdes les plus énergiques, fut guérie par l'usage de la solution minérale, à la dose de cinquante gouttes, trois fois par jour , pendant deux ans et demi; il y eut, sur la fin du traitement, cela de particulier que, lorsque l'affection fut sur le point de se dissiper, la malade ne pouvait plus supporter au delà de cinq gouttes de la solution, trois fois par jour, sans éprouver une tuméfaction de la face, des nausées, de la perte d'appétit, une pesanteur dans les yeux et la tête; ce qui indi-quait, dit-il, qu'il fallait cesser pendant quelque temps ie remède. Le docteur Otto, de Philadelphie, a publié à la même époque trois faits de dartres opiniatres, qui avaient résisté au soufre, à l'antimoine, au sublimé, à la salivation, et qui ont cédé aux préparations arsenicales. Deux ans après, il n'y avait pas la moindre apparence de retour de la maladie, ni aucune conséquence fâcheuse de l'action du médicament. Le docteur Bardeley a aussi employé la solution de Fowler contre les maladies cutanées; mais, suivant lui, il ne faut pas en continuer trop long-temps Rusage, parce qu'il a cou s'apercevoir que l'arsenic s'accu-mulait dans l'économie, et y produisait des effets très là-cheux, tels que des tranchées, des vents et des paralysies

des membres. M. Fodéré dit avoir employé la solution de des membres, in Podete de la voir et avoir et av lière, et les mains couvertes d'une dartre écailleuse, qui l'obligeait de travailler avec des gants. Cette malade, d'un teint altéré et d'un tempérament très bilieux, avait essayé infructueusement toutes sortes de remèdes. Les premiers effets des pilules arsenicales furent de régulariser la menstruation, de rendre la respiration plus libre et le teint plus clair; mais les dartres n'avaient pas changé, quoiqu'il y eût déjà plus de cent pilules de prises. M. Fodéré or-donna de continuer, et au bout d'un mois, il fut prié de visiter cette dame , qu'il trouva attaquée d'une fluxion de poitrine avec fièvre et crachement de sang; en mênte temps la dartre avait disparu, et les mains étaient partemps la dartre avant disparti, et les mains etaient par-faitement nettes. Il traita cette nouvelle maladie, qui céda au bout de huit jours à l'usage des adouciseans, et il fit suspendre l'arsenic pendant un mois. Après ce terme, la dertre reparaissant de nouveau, la malade reprit son remède, et à la deux cent cinquantième pilule, les mains étaient comme dans l'état naturel, à part un peu de rudesse à la peau.

\$. 189. M. Jourdan ayant rassemblé dans la pharmacopée universelle, art. Arsenic, presque toutes les préparations qui ont joui de quelque célébrité, je me suis borné à indiquer, dans le formulaire, celles qui sont ou qui ont été le plus généralement usitées contre les maladies de la peau. Je me suis surtout attaché à préciser l'emploi de ces remèdes énergiques, à en fixer les doses, et à en montrer les effets physiologiques et curatifs, les avantages et les inconvéniens. Quelques eczéma chroniques rebelles, des

<sup>(</sup>r) Journ, compl. des se. médie., t. 1, p. 117.

bourses, de la marge de l'anus, des grandes levres, etc., sont, de toutes les inflammations vésiculeuses, celles dans lesquelles ces remèdes sont d'une application plus fréquente et plus salutaire. Ces préparations ne doivent jamais être employées dans les inflammations exanthémateuses. Elles sont rarement utiles et quelquefois dangereuses dans les inflammations bulleuses chroniques. Parmi les affections papuleuses, les lichens circonscrits, confluens et chroniques, en réclament quelquefois l'usage; on en a abusé dans le prurigo, le pityriasis, le psoriasis et la lèpre, qu'elles combattent quelquefois avec succès. Lorsque ces maladies sont invétérées, l'action prolongée et soutenue de préparations arsenicales peut altérer la membrane muqueuse des organes digestifs ou la constitution, sans modifier avantageusement la peau hypertrophiée.

§ 190. J'analyserai ultérienrement les observations de M. Robinson et celles d'Horace Hayman Wilson, sur l'emploides préparations arsenicales dans le traitement de l'éléphantiasis des Grecs. Quelques expériences m'ont appris que non-senlement les altérations profondes de la peau qui caractérisent extérieurement cette maladie, ne sont point détruites par ces préparations, mais que celles-ci provoquent quelquefois des désordres et des complications graves lorsque leur emploi est prolongé pendant plusieurs mois, ou alterné avec d'autres médicamens énergiques. Dans un cas d'éléphantiasis des Arabes, Delpech a' administré, sans succès, pendant deux mois, la solution de Fowler; il n'en est résulté qu'une diminution de l'appétit, un peu de dé-

voiement et d'amaigrissement.

\$\, 191\$. Indépendamment des altérations que les préparations arsenicales peuvent provoquer dans les organes digestifs, indépendamment des tremblemens et des paralysies des membres observées par plusieurs auteurs, le fait suivant et deux faits analogues dont j'ai eu connaissance, tendent à établir qu'administrées intempestivement, elles peuvent déterminerune véritable paralysie des parties génitales. J'aisoigné à l'hôpital de la Charité, de la lèpre et d'une entérite chronique, un compositeuren imprimerie, agé de 23 ans, jouissant habituellement d'une bonne santé, quoique d'une constitution assez faible, atteint depuis cinq ans d'une lèpre vulgaire, qui d'abord, bornée aux coudes et aux genoux, s'était étendue, les années suivantes, à tontes les autres parties du corps. Les deux premières années, cette maladie fut combattue par les bains simples, les bains sulfureux et d'autres préparations de soufre. La troisième année, cet homme fit divers. remedes et fut enfin soumis à l'action de la solution de Fowler, qu'il prit progressivement, depuis cinq jusqu'à vingt gouttes pendant trois mois. Peu de temps après avoir fait usage de ce remède, il éprouva des douleurs à l'estomac, les digestions devinrent pénibles, il perdit ses forces, fut pris d'une diarrhée assez abondante et les organes de la génération furent frappés d'une véritable paral ysie. Celle-ci a persisté pendant dix-huit mois, et il m'assure aujourd'hui que la diarrhée est rappelée par le plus léger écart de régime.

Les préparations arsenicales, imprudemment appliquées à l'extérieur, peuvent aussi déterminer des accidens graves. Une jeune femme de chambre, pour faire passer des poux, s'étant frotté la tête avec de la poimmade chargée d'arsenic, six à sept jours après, toute la tête devint enflée, les oreilles doublèrent de volume, se couvrirent de croîtes, les glandes sous-maxillaires, les jugulaires, celles du tour du cou, du derrière de la tête, les parotides même s'engorgèrent rapidement; les yeux étaient étincelans et gros, le visage tuméfié et presque érysipélateux; la malade avait le pouls dur, tendu et fiévreux; la langue avide, la pean seche: elle se plaignait d'une chalenr vive sur tout le corps, et d'un feu dévorant qui la consumait. A ces maux extérieurs s'étaient joints des vertiges, des faiblesses syncopales, des cardialgies, des vomissemens de temps à autre, de l'altération, des ardeurs en urinant, une longue constipation

et des tremblemens dans les membres, avec impossibilité de se sontenir sur ses jambes. La tête s'échauffait et il y avait des momens de délire. M. Desgranges fit sur-le-champ une copieuse saignée, et recommanda de saigner la malade au pied, pendant la nuit. Il-prescrivit une ample boisson d'eau de poulet, émulsionnée et nitrée, des lavemens avec la graine de lin et le miel mercurial, des pédilnyes alcalins, etc. Il fit oindre la tête avec une pommade qui cotenait un quart de son poids de craie blanche en poudre... Le lendemain il y eut un peu d'amendement, mais il y avait de l'assoupissement. Il fit appliquer alors huit à dix sangsues aux cuisses. La nuit fut agitée, l'enflure de la tête parut s'être accrue, et , sur le matin, tout le corps se couvrit d'une éruption considérable de petits boutons, à pointes blanches comme du millet, surtout aux pieds et aux mains, La malade était très faible et ne pouvait rester assise sans éprouvec des maux de cœur. On administra des laxatifs, et en moins de quarante huit heures l'éruption se dessécha, tomba par desquamation; le ventre s'ouvrit et tous les accidens diminuèrent. La malade était hors de danger, mais comme il restait de la sécheresse et de l'irritation dans la poitrine, avec un peu de toux, elle fut misé à l'usage du lait d'anesse.... Dans le cours de la convalescence, les cheveux tomberent. (1) 1'50 inordeggalana al mapora q

§. 192. En résuné, les préparations arsenicales sont des remèdes énergiques, d'une utilité incontestable dans plusieurs maladies graves de la peau. Leur action porte surtout sur les organes digestifs, sur les tégumens et le système nerveux, commele démontrent incontestablement les observations publiées sur leurs operative effects et sur leurs effets curatifs. Ces préparations doivent être données d'abord à l'intérieur, à très petite dose à celle d'un seizième de grain, par exemple, pris en une ou deux fois, pour un adulte;

cette dose peut être portée graduellement jusqu'à un quart, un sixième, ou un huitième de grain, mais très rarement un sixième, ou un huttome de grain, mais tres rarement au-delà, quoiqu'on en ait donné jusqu'à un grain, dose à laquelle le remède peut agir à la manière des poisons. Avant de les employer, il faut être certain que les organes digestifs sont dans un état d'intégrité parfaite et non disposés à s'affecter d'une manière permanente, sous l'influence d'une médication stimulante, surtout si elle doit être prolongée. La prudence exige quelquefois qu'on administre soi-même ces médicamens, ou qu'on n'en confié aux malades que de très petites doses à la fois. Leurs effets sur les organes digestifs et le système nerveux doivent être tous les jours scrupuleusement surveillés; pour pen que ces remèdes déterminent d'accidens, il faut en diminuer la dose, ou en suspendre momentanément l'usage; et lorsqu'ils occasionnent des douleurs épigastriques, la constriction du gosier, des angoisses précordiales, des spasmes, des vo-missemens, de la diarrhée, etc.., il faut renoncer à leur emploi : ce parti est préférable à celui de combattre ces symptômes par les narcotiques. Dans le traitement des maladies chroniques de la peau, il ne faut jamais perdre de vue que les operative effects de ces préparations, d'abord lents et sourds, peuvent acquérir plus d'intensité et provoquer le développement de lésions plus ou moins graves. S'il est permis de tout essayer, avec prudence, contre des maladies aussi rebelles, il y aurait témérité

blâmable à persévérer long-temps dans l'emploi de remèdes aussi énergiques et qui peuvent devenir dangereux.

\$ 193. La résistance déplorable que les maladies chroniques de la peau offrent quelquefois à une foule de remèdes a donné lieu à quelques expériences hardies sur l'usage intérieur des cantharides. Employées du temps de Pline, et pas toujours avec bonheur (1), dans la lèpre et les li-

<sup>(1) «</sup> Cossinum, equitem romanum, amicitia Neronis principis notum, cum is « lichene correptus esset, vocatus ex Ægypto medicus ob hanc valetudinem ejus

chens, conseillées par Avicenne et par Mead (1) dans le traitement de l'éléphantiasis des Grecs, et plus récemment (2) dans diverses maladies de la peau, les cantharides (teinturede cantharides) sont fort employées aujourd'hui par quelques pathologistes contre la lèpre, le psoriasis et plusieurs autres affections chroniques des tégumens. J'aurai soin d'exposer, dans le cours de cet ouvrage, et particulièrement en traitant de la lèpre et du psoriasis, les précautions qu'il est indispensable de prendre pour ne pas convertir de prime abord ce remède énergique en un véritable poison; mais je crois devoir faire observer que, s'il est bien démontré que la teinture de cantharides fait souvent disparaître, dans un petit nombre de semaines ou dans l'espace de quelques mois, des affections de la peau qui ont résisté à une soule de remèdes; il ne l'est pas moins que des malades ont pris sans succès jusqu'à 150 doses de 10, 15, 20, 30 et 60 gouttes de teinture de cantharides, et que d'autres en ont fait inutilement usage pendant plusieurs mois. On ne peut se dissimuler non plus qu'il peut arriver, quelle que soit l'habileté du médecin à administrer ce remède, que les organes digestifs et surtout les organes, génito - urinaires éprouvent des dérangemens plus ou moins graves. J'ai yu plusieurs malades être fatigués d'érections douloureuses et d'autres éprouver des symptômes non équivoques de cystite. Les femmes supportent en général beaucoup plus difficilement ce remède que les hommes. dans d'antiva -ceriditions

S. 194. Pour terminer cette revue des nombreuses ex-

in-80, Paris, rSon.)

<sup>-</sup>luo timode" no empainom and timoses liceraria il'un a Cesare, cum cantharidum potum proparare voluisset, interemit. Verum illi-

<sup>«</sup> tas prodesse non dubium est, cum succo taminæ uvæ et sero ovis vel captæ... » Efficacissime omnes ad lepras lichenasque. » (C. Plinii Secundi. *Hist. mundi* lib. xxxvir. Lund. 1687, p. 770.)

<sup>(</sup>t) Mead. OEuvres physiq et médecin., trad. par Coste, 2 vol. in-8°, Bouillon, 1774. Médecine sacrès, chap. II, tom. 11, p. 134.

<sup>(2)</sup> Home. Clinical researches, pag. 471.—Smith. Medical commentaries, t. 1, n. 6. — Cullen. Mauère médicale, t. 11, p. 588. — Brisbane. Obs. med. of a

society of physicians, London, t. xvIII , p. 5.

périences que les maladies de la peau ont provoquées, il me reste à appeler l'attention sur un assez grand nombre de substances végétales dont l'efficacité contre ces mêmes maladies a été établie par des observations plus ou moins exactes.

Diverses espèces d'Asclepias (1) (Asc. gigantea, Asc. Vincetoxicum, L.) ont été recommandées dans le traitement de la lèpre, de l'yaws, de l'éléphantiasis et de queques autres maladies rebelles.

\$. 195. Knakstedt a publié, dans les Mémoires de l'institut de St.-Pétersbourg, une note dans laquelle il établit que la racine d'aunée (Inula Helenium, L.) (2), administrée à l'intérieur et à l'extérieur, est très efficace contre les dartres et quelques autres maladies de la peau; dans plusieurs pays, cette racine, réduite en pulpe et incorporée avec de la graisse, est employée en frictions contre la gale.

S. 196. On a attribué à l'aconit (Ac. Napellus, L.) (3) des propriétés sudorifiques efficaces dans les affections cutanées. Cependant M. Tommassini a donne, sans succès, l'extrait d'aconit, depuis dix jusqu'à quatre-vingt-seize grains par jour, dans un cas de dartre syphilitique. On assure d'un autre côté que l'extrait d'aconit, à faibles doses, a causé des accidens effrayans, des défaillances, des vertiges, un tremblement général, etc. Je l'ai expérimenté, non-seulement dans les maladies de la peau, mais encore dans d'autres conditions, et j'ai constaté que l'extrait d'aconit napel était très variable dans son action suivant qu'il provenait d'aconit des montagnes ou d'aconit cul-

<sup>(</sup>x) Bulletin de la Société philomathique, t. 1, p. 184, 2e part. — Plaiffair. Sur le Madar et ses propriétés. — Arch. géuér. de médec., t. xvii, p. 574)

<sup>(2)</sup> Kuhn. Phys. medic. journal, 1800, p. 139. — Ambroise Paré recommande un origuent d'aunée et de mercure. (OEuvres, Liv. VI, c. 14.)

<sup>(3)</sup> Pallas. Voyages dans différentes provinces de l'empire de Russie; t. v, p. 389, — Tomassini (Gazette de santé, at mars, 1816. — Journ. gén. de méd., t. v1, p. 186. — Rayer, art. Acomit (Dictionn. de médee. et de chirurg. prat., in-89, Paris, 1829.)

tivé, suivant le degré de soins apporté à sa préparation et à sa conservation, et qu'il produisait, à dose médicamenteuse, rarement des effets thérapeutiques constans et salutaires.

Quelques praticiens ont proposé d'associer l'aconit au deuto-chlorure de mercure dans le traitement des syphilides.

§. 197. Stoerk a conseillé contre plusieurs maladies chroniques de la peau, l'extrait d'Anemone pratensis, L. (1) ala dose d'un à deux grains par jour. M. Bounet a guéri des dartres rebelles en faisant prendre deux fois par jour, pendant quelques mois, un grain et demi d'extrait d'anémone mélé à 8 fois son poids de sucre: les parties affectées étaient lavées avec une décoction de jusquiame et de cigué. Chomel a recommandé l'Anemone nemorosa, L. appliquée sur la tête dans le traitement de la teigne. D'autres observations ont été publiées en faveur de l'anémone pulsatille.

§ 198. La racine de Bardane (Arctium Lappa, L.)(2), à la dose d'une ou deux onces par pinte d'eau en décoction ; a été employée avec quelque succès dans les inflammations squamenses ou passées à l'état furfuracé. Il faut continuer Pusage de cette plante pendant plusieurs mois, car elle n'agit que très lentement. Autrefois on appliquait les feuilles de bardane contuses sur la tête, dans les maladies chroniques du cuir chevelu; d'où lui est venu le nom d'herbe aux teigneux.

\$. 199. On a recommandé la cigue (3) (Conium macula-

<sup>(</sup>i) Murray. Apparat. medicam., t. 111, p. 93. — Bonnet. Ancien journ. de med., t.1v111, 416. — 11x, p. 823, 1783. — Chomel, Plantes usuelles, t. 11, p. 376.

<sup>(2)</sup> Chambon de Montaux. Observat. clinic., Paris, 1789.

<sup>(3)</sup> Paré (Amb.) OEuvres, fib. xvi, c. 2. — De Préval. Journ. de méd, t. xxxviii, p. 139. — Fouquet, Gazette de Gardame, p. 113. — Landoutte. Journ. de médee., t. xxvi, p. 335. — Waton, Journ. de méd., tom. lxxxiii, p. 342. — Despine, Journ. gén. de médee., t. xxxviii, p. 457.

tum, L. mon-seulement dans le traitement des ulcères scrophuleux, mais encore dans celui des dantees; c'est même le premier emploi qu'en fit Jean Vico dans le seizieme siècle, et la teigne est une des maladies dans lesquelles Stoerk l'a trouvée le plus souvent efficace. Hufeland l'administre extérieurement et intérieurement dans les affections du cuir chevelu; Murray ne l'employait qu'à l'extérieur. Des syphilides ont été guéries par la cigue officinale.

\$. 200. Dans un certain nombre de maladies, l'indication principale est de modifier la constitution, et cette indication absorbe quelquefois toutes les autres. Ainsi on a conseillé de combattre toutes les affections cutanées dont les scrophuleux et les individus d'une organisation molle et lymphatique peuvent être affectés, par les sucs de cochléaria (Cochlearia officinalis , L.), de raifort (Cochlear. armoriaca, L.) et de cresson (Sysimbrium nasturlium, L. ); par les infusions aqueuses et la bierre de houblon ( Humulus lupulus, L.), par le suc et l'infusion de trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata, L. ), par la bierre de vermiculaire (Sedum acre, L.), etc. C'est d'après le même principe que les décoctions de quinquina et de serpentaire de Virginie ont été employées pour remédier à l'état cachectique de la constitution observé dans l'impétigo scabida des vieillards, dans le rupia, et l'ecthyma luridum.

§. 201. M. Elliotson (1) a fait cesser un prurigo chez un homme de soixante-dix ans, en trois semaines, en lui administrant un demi-gros de vin de colchique, trois fois par jour. J. Bauhin s'est servi du colchique extérieurement pour détrnire les pediculi capitis et les pediculi pubis. J'ai employé, avec succès, la teinture de colchique dans quelques lichens compliqués de goutte ou de rhumatisme héréditaire.

<sup>(1)</sup> Lond. med, Gazette, t. Ix, p. 34. - Arch. gener, de med., t. xv1, p. 270-

§. 202. Un grand nombe d'observations recueillies par Carrère, Razon, Bertrand-Lagrésie, Crichton et plusieurs autres médecins ne laissent aucun doute sur l'efficacité de la douce-amère (Solanum dulcamara, L.) (1) dans le traitement de l'eczéma et des inflammations squameuses, Si Desbois de Rochefort et M. Alibert n'en ont pas retiré les mêmes avantages, il faut peut-être en attribuer la cause à ce qu'ils n'en ont pas employé d'assez fortes doses, ou bien à ce qu'ils n'ont pas assez multiplié leurs expériences ; car, si la douce-amère ne produit chez quelques individus aucune amélioration, chez d'autres elle ne tarde pas à montrer ses effets salutaires. Il ne faut pas oublier non plus que, tandis que de simples psoriasis des genoux et des coudes résistent quelquefois aux plus fortes doses de ce remède, on voit des inflammations chroniques étenducs à de grandes surfaces céder facilement à des doses moins élevées. Dans tous les cas, elles doivent être progressivement augmentées. J'ai employé jusqu'à quatre onces de racine, en décoction, en vingt-quatre heures, et depuis deux scrupules jusqu'à deux gros d'extrait dans le même laps de temps.

Les bains de douce amère ont été recommandés dans les mêmes affections, et surtout dans les éruptions cutanées syphilitiques qui ont résisté au mercure : je n'ai point étu-

dié leur action.

§. 203. Galien, Oribaze, Ætius, Avicenne, Mesué, et parmi les modernes, Gilbert, Pinel, Sprengel, etc., s'accordent à regarder la fumeterre (2) comme propre à com-

(2) Otto (B. C.), Diss. de fumaria. Traject. ad viad. in-40 1789. - Menuret.

Journ. de médec., tom. I.

<sup>(</sup>c) Linneus. Dits. de dulcomard. in-jo Upsal, 1791 (Amonit, acad, vol. vrit, n. 156.). Carrier (J.-B.-Y.), Traité des propriétés, usages et effets de la douce-amère ou solanum seandens, dans le traitement de platieur malatiles et sursout des malatiles dartreuses, in-39, Paris, 1781. — Pertrait de Lagrésie. Escai sur ét raitement des dartres, avec des observations sur l'éfficacité de l'extrait de douce-amère, in-19, Paris, 1784. — Cardiner, Emploi de la douce-amère dans les malatiles de la peau. (Arch., génér. de médecine, 1 xxv., p. 267.)

battre les dartres et même l'éléphantiasis. On administre ordinairement son suc pendant deux à trois mois, au printemps, à la dose de deux à six onces, qu'on élève progressivement jusqu'à douze onces. Menuret a combiné l'extrait de fumeterre avec la ciguë et le mercure doux. J'ai quelquefois employé la fumeterre, de concert avec d'autres médicamens plus ou moins actifs ; circonstance qui m'empêche d'émettre une opinion sur son degré d'efficacité.

S. 204. M. Loiseleur de Longchamp a prescrit avec succès les feuilles de garou (Daphne gnidium, L.) (1), dont l'usage avait déjà été recommandé par Russel, Wright et Swediaur dans les maladies de la peau. Cullen a vu de nombreux ulcères, après un traitement mercuriel, guérir par cette décoction prise pendant deux à trois semaines. Sinclair a fait quelques expériences sur le daphne mezereum, et Rouch l'a associé au benjoin. D'un autre côté, Wedel et Hoffmann se sont éleyés contre le Daphne ghidium auquel ils reprochent de produire des ardeurs brûlantes dans l'estomac, de la cardialgie, des tranchées, des superpurgations, etc. J'ai vu administrer et j'ai fait prendre à plusieurs malades la décoction de cette écorce; et tout en reconnaissant que plusieurs ont éprouvé des accidens analogues à ceux que je viens de rappeler, aucun cependant n'a été assez fortement éprouvé par ce remède pour que j'aie eu à regretter de l'avoir conseillé.

§. 205. Très anciennement on a employé à l'intérieur l'eau de goudron (2) contre les inflammations chroniques de la peau. On trouve dans les pharmacopées des Etats-Unis, du collège de médecine de Dublin et d'Edimbourg, diverses formules d'onguens et de linimens préparés avec cette substance. On a varié à l'infini les proportions de goudron et d'axonge. Je mélange ordinairement une partie de goudron et quatre de graisse. Cette pommade rénssit souvent

<sup>(1)</sup> Manuel des plantes usuelles , 20 part , p. 46. (2) Bateman. A pract. synops. of cutaneous diseases. in-8. 1820, p. 83.

dans les inflammations papuleuses, et surtont dans le prurigo. On a administré avec succès la poix à l'intérieur, depuis un demi-gros jusqu'à une demi-once, par jour, dans l'ecthyma chronique et quelques inflammations squameuses.

§. 206. Les végétaux dits sudorifiques (1), le sassairas, la salsepareille, le gayac, sont des remèdes puissans dans les syphilides et quelques autres maladies cutanées. Dans nos hôpitaux, on administre généralement ces médicamens à de trop faibles doses, je les ai élevées avec succès jusqu'à six, buit et dix onces par jour, pendant un on deux mois.

\$\ 207. Le café de gland (2), l'infusion de grateron (Galium aparine, L.); le suc d'Enanthe crocata, L., Pextrait et le bron de noix (Juglans regia, L.) (3); la décoction d'orme, et surfont celle d'orme pyramidal (Ulmus pyramidalis, L.) (4), vantée par Ackerman, F. Home, Lysons, Letsom et Banau; la décoction de la racine de patience (Rumex patientia, L.) et celle di Rumex acutus, L. (5), la décoction de la tige de pensée sauvage (Piola tricolor, L.) (6), dont la vertu exaltée par Stoerk, a été contestée par Oberneffer, les infusions de feuilles de romarin (Ledum palustre, L.) (7) et de rosage (Rhododendrum chrysanthum, L.), regardées par quelques auteurs comme de puissans sudorifiques; l'extrait des feuilles du sumac vénéneux (Rhus et Toxicodendrum radicane, L.) (8), à la dose de quinze à vingt grains, trois à

<sup>(1)</sup> Akakia. Ergo cutancis affectibus hydratica ? Paris, 1579. — Hufeland, Journal der prakt. Arzen. 11 B. p. 188. — Home. Clinical researches.

<sup>(2)</sup> Perron. Journ. compl. des sciences médicales, t. XLIII, p. 337.

<sup>(3)</sup> Hunezovky. Anc. journ. de médec. t. LXXVII, p. 296. (4) Banau. (J.-B.) Hist. nat. de la peau. 8º Paris, 1802.

<sup>(5)</sup> Aertæi. Curat. diuturn. 11, c. 13.

<sup>(6)</sup> Hasse. (Diss. de viola tricolori, p. 105.) — Oberneffer (Journ. Hufeland der prakt. Heilkunde. IX B.

<sup>(7)</sup> Innaus. De ledo palustri, Upsal, 1775.

<sup>(8)</sup> Dufresnoy. Des propriétés de la plante appelée rhus radicans. Paris, 1788.

quatre fois par jour, porté dans l'espace de six semaines, et graduellement, jusqu'à une demi-once ou à une once dans vingt-quatre heures; la décoction de diverses espèces de scabieuses (Sc. ar versis, L.; Sc. succisa, L.), et leur suc à la dose de deux à quatre onces; la bierre de vermiculaire (Scdumacre, L.) et son infusion aqueuse, et quelques autres préparations végétales; ont encore été recommandées contre les dartres et les teignes. Quoique j'aie recueilli un certain nombre de faits sur l'action de ces substances, il me reste encore bien des incertitudes sur leur seffets et sur leur degré d'efficacité; on verra cependant que je me suis attaché à étudier leurs propriétés et à préciser les conditions qui rendent leur emploi rationnel ou d'une utilité moins incertaine.

\$.208. Quelques observations critiques termineront cette revue thérapeutique.

Les expériences nombreuses et variées que la ténacité et les fréquentes récidives des inflammations de la peau ont provoquées, ont sans doute leur importance; mais c'est une mine abondante dans laquelle l'étude et l'observation apprennent seules à puiser. En outre, s'il est constant que plusierrs remèdes, tels que les puigatifs, les préparations antimoniales, sulfureuses et arsenicales, sont aujourd'hui employés avec succès dans presque toutes les maladies chroniques de la peau, quelle que soit leur forme et quel que soit l'ordre auquel elles appartiennent; in 'est pas moins évident que des expériences plus précises, faites dans des conditions mieux déterminées, c'est-à-dire dans des espèces bien décrites, devraient être plus utiles et d'une plus facile application : tel a été et tel a dû être le but de mes expériences.

Il ressort aussi de l'examen de ces essais thérapeutiques une triste vérité, c'est qu'à des maladies rebelles, on a opposé les remèdes les plus différens par leurs propriétés physiques et chimiques et qu'aujourd'hui même, il est souvent difficile de décider de leur choix et de leur op-

т.

Il est facile d'entrevoir également comment les médecits qui ont été frappes de l'action salutaire de quelques inflammations cutanées et des accidens plus ou moins graves qui suivent quelquefois leur guérison ou leur disparition, ou qui se sont découragés en voyant leurs fréquentes récidives, ont été conduits à adopter une méthode de traitement tout-à-fait expectante ou palliative, ou bien encore à remplacer ces maladies par des exutoires ou des inflammations artificielles; pratique dont l'application est frequente chez les enfans et les vieillards. D'autres ont évidemment regardé les inflammations de la peau, comme un phénomène extérieur lié à des conditions internes plus graves et plus importantes; ils ont pense qu'on ne pouvait obtenir une guérison complète de ces maladies qu'en mo-difiant profondément la constitution, par un régime ou des remèdes appropriés à sa nature. Aux sanguins et aux pléthoriques, ils ont recommande la saignée, les bains simples, la diète lactée, etc.; aux scrophuleux, les amers et les préparations d'iode, etc.; aux dartreux par hérédité, les préparations sulfureuses, antimoniales, arsénicales, etc. D'autres, sans perdre de vue la distinction importante et toujours necessaire de la constitution et de la maladie, se sont cependant spécialement propose de rechercher des remèdes curatifs pour chaque espèce d'eruption et pour chacune de ses périodes; ils ont insisté sur la convenance de la methode expectante ou anti-phlogistique moderee . dans les fièvres éruptives ; sur l'efficacité des préparations mercurielles dans les syphilides; sur celle des préparations sulfurenses dans la gale et le chloasma; sur l'utilité bien démontrée des eaux sulfureuses naturelles ou artificielles dans un grand nombre de maladies cutanées ; sur les avantages de l'épilation dans le favus du cuir cheveln; sur les heureux effets des limonades nitrique et sulfurique dans le lichen, et le prurigo, des iodures dans les lupus scropluleux, des préparations ferrugineuses dans les inflammations, cutanées, avec aménorchée, et. dysménorchée, et. c.; reconnaissant, cependant, que dans quelques cas de maladies rebelles, on est obligé d'essaver tour atour la signée, les purgatifs, les haus de vapeur, les bauts alcalins, les préparations arsénicales, etc., avant dobtenir une guerrison durable. D'antres ont reconnu par experience, la nécessité, d'agir, sur l'organe malades, à l'aide de bains simples ou médicamenteux, de cantérisations superficielles ou profondes, de lotions, de cataplasmes de pommades simples ou composées, de fumigations, etc.; ils se sont attachés à démontrer l'utilité des remèdes externaises et de l'actions de la constitution ou bien encore lorsqu'elle des préparations sulfureuses, mercurielles, jodurées, etc., s'étend à foute la constitution ou bien, encore lorsqu'elle set combinee avec celle de remèdes internes qui exercent

cette influence profonder ammoort no all souproduliques ont form, il est incontestable que des vues théoriques ont donné, à la thérapeutique des directions, particulières, souvent fatorables aux progrès de la science. Ainsi l'atitue hien demontrée, des purgatifs et des émétiques, n'antait pas été recomme sitét sans l'origine hilieuse attribuée par les angiens aux maladies de la peaut, les inconvéniens de ces remoids et de quelques autres, tels que, ceux des préparations antimonsées, arésineales, cantharidées, etc. n'auraient pas été recherches et prévenus avec autent de soin, sans l'aftention avec laquelle, l'école physiologique a étudie les maladies de l'estomac et de l'appareil digestif, anotis soin sa tendance systémalique à évalter (1) la sensibilité et l'énergie, des sympathies, gastro-intestunales, mal

dans un grand nombre de maladies entanées; sur les avanhans biold signified un rusma sus illustration de la contraction de la contractio

dunices, restremtes non méconimes par quelques prêtises sobre d'attention était, trop exclusivement poutée les les tégumens.

En résumé, pour diriger sûrement le traitement d'une inflammation de la peau, il faut se rappeler sa marche naturelle, calculer son degré d'influence salutaire on musible sur la constitution; ses rapports avec elle ou avec les maladies antérieures; son affinité avec d'autres affections majades antericutes, son annue, a se accuraça para estadont le développement ultérieur est plus ou moins probable; il faut mesurer d'ayance l'étendue d'action d'un changement dans le régime et les habitudes non-seulement sur la maladie, mais encore sur la constitution; il faut prévoir les effets du progrès de l'âge et de certaines revolution organiques; enfin, parmi les agens theira-révolution, organiques; enfin, parmi les agens theira-pentiques; il laur choisir cellii du semble a la fois le mieux approprie à la constitution individuelle; au degre, la rec-tendue et à l'ancienneté de la maladie. Conime on le cort y cette direction est un problème plus complexe qu'il "de le parati, à un premier aperçue de viviale dhérapentique est dans d'histoire des espèces ; et mieux encôre dans l'obiq servation et l'étude comparative d'un grand nombre de comme dans la rongeole et la roscole stellusifraq eliaf sanguine a été forte, plus la desquamation est considéra-

## INFLAMMATIONS EXANTHEMATEUSES

est apparente, Après la chute de l'épiderme, la pean est lisse et luisan sustemblinas de confidera de confide

sel and noitemented oriennu que soud deuten telel 1. 2004. De désigue sous le nom d'inflammatione essarthémateuses plusieurs maladics de la peau, caracteristes extérieurement, dans leur état et dans leur plus haut degré de développement; par d'accumulation morbide du sang dans un point, une région où toute la surface de teute membrane. Ces sinflammations se terminent par résolution, par délitesquice et par desquamation. ou sous le résolu-i Ce groupe comprend l'érythème, l'érysipèle, la rougeole, la scarlatine, la roséole, l'urticaire et quelques inflammations artificielles

S. 210. Le caractère anatomique commun et générique de ces inflammations est la teinte rouge de la peau, dans les points affectés; cette rougeur disparaît à la pression et se retablit promptement. L'injection sanguine de la peau, legere dans la roséole et la rougeole, souvent passagère dans l'urticaire, est plus intense dans l'érythème et l'érysipèle. Elle a principalement son siège dans le réseau vasculaire du derme. Cependant, dans l'érysipèle, l'urticaire, et même dans la rougeole et la scarlatine, elle s'étend quelquefois au tissu cellulaire sous-cutane.

La chaleur et la tuméfaction sont très variables dans les exanthèmes. Il en est de même de la douleur ; quelquefois nulle dans la roséole, elle est souvent tensive et continue

dans l'érysipèle no sulq eméldorq un iso noiseand effe suborsque la résolution de ces inflammations s'opère, l'épiderme se détache en écailles comme dans la scarlatine et l'érysipèle quou en furfures presque insensibles, comme dans la rougeole et la roséole. Plus l'injection sanguine a été forte, plus la desquamation est considérable; plus l'épiderme est épais, comme aux mains, aux coudes on à la plante des pieds, plus cette desquamation est apparente. Après la chute de l'épiderme, la peau est lisse et luisante, et souvent d'un ronge plus vif que dans l'état naturel. Après une première desquamation dans les exanthemes retradiction todans la seaclatine, il s'en opère quelquelois une seconde Il semble alors qu'un reste d'inflammation entretient un'excès de sécrétion épidermique; ge n'est réellement que lorsque la peau a perdu la rongeur morbide qu'elle avait acquise, que le nouvel épiderme formé a l'aspect de celui qui recouvre la peau saine. Dans la convalescence et dans la chise de quelques maladies aigues, l'épiderme se détache ainsi de la peau, sans qu'elle ait été sensiblement enflammée. Le la magazigne ses la sagg

6. 211. Lorsque la mort a lieu au début ou dans l'état d'un exanthème, et qu'on examine le corps, quelques heures après, à peine y a-t-il quelques capillaires injectés à la surface des points enflammés. Le gonflement du tissu cellulaire est aussi toujours beaucoup moins considérable que pendant la vie. Si on examine la peau enflammée, plusieurs jours après la mort, l'épiderme se détache plus facilement que sur la peau saine. Sur le coccyx et les trochanters de la plupart des cadavres, l'épiderme s'en lève plutôt que sur les autres régions, sans autre raison que l'irritation antérieure éprouvée par la peau et produite par le coucher pendant la vie.

6. 212. Les exanthèmes cutanés coïncident souvent avec des inflammations de même nature de la membrane muqueuse gastro-pulmonaire. Plusieurs même n'offrent de véritable intérêt pratique qu'à cause de ces rapports importans. Parmi les phénomènes précurseurs qui signalent souvent l'invasion des inflammations exanthémateuses; il en est, tels que les légers frissons suivis d'une chaleur halitueuse de la peau, et la fréquence du pouls, qui expriment plutôt un trouble général des fonctions qu'une affection locale ; d'autres, tels que la rougeur des bords et de la pointe de la langue, une soif plus ou moins vive, un dégoût pour les substances animales, la difficulté de la déglutition, la toux et le râle bronchique, etc., indiquent une véritable association de l'inflammation des membranes muqueuses avec celle de la peau (1). Il y a quelquefois un rapport assez exact entre l'intensité de l'inflammation de la peau et celle de ces membranes; plus souvent, le développement extérieur des exanthèmes est, an contraire, entravé par l'intensité des affec-

<sup>(1)</sup> Talma, Diss, sur les maladies éruptives, in-4. Paris, 1819. No 25. 4 11100

tions gastro intestinales, pulmonaires ou vérébrales. Il peut aussi arriver que d'antres lésions s'associent à ces états complexes, qu'elles rendent plus ou moins-graves suivant l'importance des organes affectés el la nature de la cause qui a praduit le dérangement des fonctions.

143. Ordinaire ment les inflammations exanthémateuses affectéritune marche aigué et continue, et leur durée ne s'étend pas au delà de deux ou trois septenaires. Quelques unes se présentent cepquidant avec le type intermittent. Ce sont même les sentes inflammations de la peau qui soient susceptibles de se reproduire par accès et d'offrir de vériables intermissions. Lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une fièrre d'accès, ces phlegmasies intermittentes se développent le plus ordinairement pendant les exacerbations d'une affection des organes digestifs, dont l'influence est très marquée sur la production de l'urticaire et des érythèmes intermittens.

S. 214. Dans les exanthèmes, les limites du derme et de la couche vasculaire sont beancoup plus faciles à reconnature que sur la peau saine; une incision suivant l'épaisseur de la peau saine; une incision suivant l'épaisseur de la peau suffit pour distinguer ces deux couches; c'est véritablement alors, comme le remarque avec raison M. Gendrin, qu'on serait tenté de croire que le tissu rétuclaire et le derme constituent deux membranes superposées. Quand l'inflammation a été violente, le réseau vasculaire du derme est d'une couleur rouge, et même brunâtre, ...comme dans l'erythema nodosum, la rubeola nigra et l'érysipèle gangréneux; une certaine quantité de sang s'est épanchée dans le tissu de la peau, Enfin il existo quelquefois un dépôt de sérosité dans les aréoles du derme é érysipèle, scarlatine l'iso

S. 215. Les exanthèmes ne peuvent être confondus, dans leur état, avecasemi autre ordre d'inflammations des tégumens. Lorsqu'il s'agit de distinguer entre elles les espèces qui composgut ce groupe et de les reconnaître au lit des malades, il ne faut pas oublier que trois autres éruptions peuvent aussi se montrer sous la forme exanthémateuse (brûlure, engelure, syphilide, exanthémateuses). Chez les nègres, la teinte rouge des exanthèmes est obscure et le dia-gnostic plus difficite que chez les blancs.

La teinte rouge produite par le sang épanché dans le tissu cellulaire sous-cutané ou dans la peau, diffère de celle des exanthèmes en ce qu'elle ne disparaît pas par la pression. Cette circonstance et d'autres considérations tirces de la nature des maladies auraient du éloigner Willan de placer les pétéchies et le pourpre hémorrhagique dans les exanthèmes. Dans les inflammations papuleuses et squameuses, après la chute ou l'enlèvement de l'épiderme ; dans les inflammations vésiculeuses, bulleuses, pustuleuses, après la chute des croûtes, on voit, à la surface, du corps des taches rouges, qu'on distingue facilement des rougeurs primitives des exanthèmes par leur forme et leur degre d'ancienneté, ou en s'informant des changemens que la peau a éprouvée avant de présenter ces taches, ou mieux encore en les abandonnant à elles-mêmes pendant quelques jours afin qu'elles se revêtent de leur caractère pri-Lintertrigo per session or product and le clerate de l'intertrigo

\$. 216. Les exanthèmes compliquent quelquefois d'autres inflammations de la peau; et en particulier les inflammations papulenses, vésiculeuses et bullenses 126rysipèle intense, abandonné à lui-même, est souvent surmonté de bulles semblables à celles du pemphigus sous ce rapport, il paraît destiné à former l'anneau intermédiaire entre les inflammations exanthémateuses et bulleuses. La détermination des autres affections qui peuvent s'associer aux exanthèmes est un des points les plus intéressans du diagnostic : il importe d'établir une distinction entre ces cas complexes et des faits plus simples, avant de tracer les règles de leur traitement, u ray secunioni , sebnolòry surfaces humides d'un blanc gradero. Lorsque l'intertrige :

is autres fruntions neu-

## Erythème.

VOCAN. Art. Erythème, Efflorescence cutanée, Rougeur des nouveau-nés, intertrigo, Macule volatice.

now allowers of the old . son.

S. 217. L'érythème est un exanthème non contagieux, avec ou sans fièrre, caractérisé par une ou plusieurs taches rouges de quelques lignes à plusieurs pouces de diamètre, disséminées sur une ou plusieurs régions du corps, et dont la durée la plus ordinaire, à l'état aigu, est d'un à deux septenaire.

septenaires.

1º Ecythema intertrigo. Chez les enfans nouveaunés et chez des individus doués de beaucoup d'embonpoint, le frottement répété de deux surfaces contigues donne quelquefois lieu au développement de cette variété, au dessous des mamelles, aux aiselles, aux aînes, à la partie supérieure des cuisses, au nombril, en général sur tous les points où la peau forme des plis ou des rides. L'intertrigo peut aussi être produit par le contact des flueurs blanches, des flux gonorrhéique et dysentérique, par celui des urines et des matières fécales, par l'écoulement des larmes, du mucus des fosses nasales, etc. Dans l'intertrigo podicis des nouveau-nés, ou dans celui qui se développe quelquefois aux aînes, à la partie supérieure des cuisses, chez les femmes qui négligent les soins de propreté, une humeur séro-purulente, d'une odeur fade et désagréable, suinte pendant plusieurs jours de la surface de la peau enflammée, devenue le siège d'une démangeaison assez vive. Si cette maladie est entretenue par les causes qui l'ont produite, la peau se gerce et offre des crevasses plus ou moins profondes, indiquées par une ligne rouge qui traverse des surfaces humides d'un blanc grisâtre. Lorsque l'intertrigo se développe entre les orteils, à la vulve, au prépuce, à la marge de l'anus, etc., ces parties deviennent presque toujours le siège de gerçures plus ou moins profondes.

jours le siège de gerçures plus ou moins profondes.

Le docteur Ehrenberg (1) a fait connaître une variété remarquable d'intertrigo, qui attaqua tout l'équipage d'un vaisseau sur la mer Rouge. La peau du scrotum était fortement enflammée, douloureuse et en même temps très lâche; de toute sa surface, il suintait une matière puriforme; le mal se dissipa dès qu'on eut mis pied à terre, mais il reparut souvent et promptement lorsqu'on rentra dans le vaisseau. Les Arabes en souffraient moins que les Francs.

Chez les enfans à la mamelle, mal soignés et dont les langes sont sales ou imprégnés d'urines et de matières fécales, on observe souvent des taches d'érythème sur les fesses, la partie postérieure des cuisses et les bourses; qui sont d'un rouge vif, sans apparence d'élevures. Ainsi enflammée, la péau est plus chadde que sur les antres régions du corps; le tissu cellulaire sous-cutané n'est point tuméfié, mais le pouls est quelquefois fréquent. Les enfans, à l'époque de la première dentition, offrent aussi assez souvent sur les joues, des taches d'un rouge vif, chandes, mais sans tuméfaction du tissu cellulaire sous-cutané. En même temps, il y a chaleur à la houche, douleur et gonflement des gencives, salivation, envie de mordiller et de mâcher. Ces rougeurs, d'abord passagéres, finissent qu'elque-fois par devenir persistantes; plus tard, la chaleur et la rougeur diminuent, et la peau des jones devien rude et comme fendillée.

La marche ou l'équitation prolongée, le décubitus constant sur une même partie (Eryth. paratrimma), la piqure d'une aiguille ou d'un insecte (Eryth. a punctura), la distension morbide de la peau par un cedeme ou par l'anasarque (Etylh, Leve, Willan), le voisinage d'une inflammation pustuleuse ou vésiculeuse, celui d'une plaie on d'un ulcère, produisent fréquemment cette inflammation superficielle de la pean, qui ne diffère de l'intertrige qu'en ce qu'elle n'est point accompagnée de sécrétion morbide,

2º L'erythema papulatum (Willan) se développe surtout chez les femmes et les jeunes gens, et se montre le plus ordinairement à la face dorsale des mains, au cou, sur le visage, la poitrine, les bras et les avant-bras. Les petites taches rouges qui le caractérisent, irrégulièrement arrondies, du volume d'une petite lentille, dépassent rarement la largeur d'un centime; légèrement saillantes, comme papulcuses, d'un rouge vif au début, elles prennent. bientôt une teinte violacée surtout à leur centre, et disparaissent presque complètement sous la pression du doigt. Cette éruption est assez souvent précédée de fièvre et accompagnée d'abattement, de faiblesse, d'anorexie et de douleur dans les membres. Elle se montre quelquefois chez des individus atteints de rhumatisme aigu (fièvre rhumatismale éruptive ). Ces taches peuvent être nombreuses et former par leur réunion des groupes irréguliers plus ou moins considérables; dans l'espace d'un à deux jours elles s'affaissent au niveau de la péau qui les entoure, et la rougeur elle-même est dissipée après un ou deux septenaires, le plus souvent sans desquamation sensible.

3° L'erythema tuberculatum diffère de la variété précédente en ce qu'il y a, entre les plaques comme papuleuses, de petites tumenrs légèrement proéminentes qui s'affaissent dans l'espace d'un septenaire, tandis que les plaques pâlissent plus lentement, deviennent livides, et ne disparaissent que dans le septenaire suivant. L'érythème tuberculeux est précédé de fièrre et ordinairement accompagné de malaise et d'insomnie.

4° Chez les femmes, les enfans et les jeunes gens, d'une constitution molle et d'un tempérament lympha-

tique, on observe assez fréquemment une autre variété (Eryth nodosum, Willan). Un malaise général, de l'abattement, un peu de fièrre précèdent de quelques jours ou accompagnent le développement de cette éruption, qui se montre ordinairement sur les bras et la partie antérieure des jambes, sous la forme de taches rouges, ovales, un peu élevées vers leur centre, et dont l'étendue varie de quelques lignes à un pouce et demi dans leur plus grand diamètre. En passant la main sur ces taches, on sent qu'elles forment de véritables nodosités. Ces petites turneurs, rouges et douloureuses, dont le plus grand diamètre est parallèle au tronc lorsqu'elles sont développées sur les jambes, semblent tendre à la suppuration; mais bientôt leur volume diminue; une teinte bleuâtre remplace la rougeur primitive, et elles se résolvent dans l'espace de dix ou douze jours, laissant après elles des taches bleues ou jaunditres comme si la peau avait été meurtrie. J'ai vu cette espèce d'érythème survenir dans le cours du rhumatisme et être précédée de douleurs très aiguës.

5°. L'erythema marginatum est caractérisé par des taches d'un rouge livide, circulaires, d'un demi-pouce à un pouce de diamètre, dont la circonférence est bien détachée de la peau, élevée, proéminente, et légèrement papulense; leur surface luisante semble vésiculeuse, mais au-dessous de l'épiderne il n'existe point de sérosité. Ces taches, dont l'apparition peut être précédée ou accompagnée d'un mouvement fébrile, se montrent sur toutes les régions du corps, sur les membres, à la face, dans le cuir chevelu, et même sur les conjonctives.

6° Les plaques de l'érythème forment quelquefois des cercles complets dont le centre est sain (Eryth. circinnatum). La forme annulaire de cette variété la rapproche de l'herpès circinnatus, mais elle en diffère essentiellement par l'absence des vésicules, par sa marche et sa durée. Elle s'éloigne ençore davantage des anneaux qu'on observe à la

suite du lichen circonscrit et de la lèpre, dont la guérison s'est opérée du centre des plaques vers leur circonférence,

- 7° L'erythema fugax, dans lequel la rougeur large-ment diffuse, toujours superficielle, sans gonflement appréciable de la peau ou du tissu cellulaire sous-cutané, est inégalement répartie sur les diverses régions du corps. Cette teinte rouge des tégumens diffère peu quelquefois de leur couleur naturelle; la peau est seche et sa chaleur est toujours au dessus de celle de la température babituelle du corps. Les deux bras d'un adulte atteint d'une dothinentérite présentaient, le jour de son entrée à l'hôpital de la Charité, une teinte d'un rouge uniforme presque aussi vive que celle de la scarlatine; je le fis saigner, et en trente-six heures la rougeur disparut. Cette éruption peut être intermittente ou apparaître momentanément sous l'influence d'exacerbations ou de parox ysmes fébriles. Lorsqu'elle survient à la fin des maladies graves, elle disparaît à la mort et quelquefois même à ses approches. Cet érythème est ordinairement sujvi de la chute de l'épiderme, et quelquefois de celle des chevenx lorsque sa durée se prolonge; phénomènes qui ne sont souvent appréciables qu'un ou deux septenaires après la disparition de la rougeur des tégumens.
- §. 219. Brythèmes chroniques. Les ouvriers qui emploient l'urine fétide pour dégraisser et blanchir les tissus de laine; les maçons qui se servent de la chaux vive, les mineurs occupés à extraire le plomb et le cuivre; les forgerons exposés à une vive chaleur, sont souvent atteints d'érythèmes chroniques des mains. Ces parties, d'abord rouges, plus tard sèches et farineuses, se dureissent, se gercent, et ne peuvent s'ouvrir sans étendre les crevasses, qui sont ordinairement situées transversalement à la paume palmaire des mains, entre le pouce et le doigt indicateur. La peau est rarement sendue dans toute son épaisseur; les

bords des crevasses sont durs; leur fond est quelquefois saignant, surtout pendant l'hiver, mente de la secondique

L'érythème chronique et les crevasses des pieds ne se voient guère que chez les personnes qui vont pieds nus, ou qui, n'ayant pas de bas dans leurs souliers, négligent les soins de propreté. Ces, crevasses, qui ont plus d'étendue que de profondeur, s'établissent aux talons et dans les plis de la plante du pied ou entre les orteils.

les causes les plus ordinaires de cette légère affection, qui a long temps porté le nom à présent suranné de fendillures, sont le grand froid, l'extrême chaleur, et la sécheresse de l'air qu'on respire par la bouche, etc.

Chez les femmes qui nourrissent pour la première fois, lorsque les mamelons sont violemment irrités par les efforts répétés que fait l'enfant pour opérer la succion, cette irritation provoque une inflammation érythémateuse, quelquefois assez vive pour contraindre à renoncer à l'allaitement. Chaque application de la bouche occasionne des douleurs intolérables, de l'insomnie et de la fièvre. On a vu de cès gerçures placées circulairement à la base du manclon devenir assez profondes pour le détacher entièrement et être suivies d'une ulcération plus ou moins considérable.

acrane.

Chez les femmes grosses, dans les dermers mois de la gestation, lorsque les tégumens ont éprouvé une distension excessive, on observe quelquefois des rougeurs et des gerçures sur le ventre. Il en survient aussi sur ces mêmes parties et sur les jambes, chez les hydropiques.

Les gerçures de la marge de l'anus, auxquelles quelques autenreint exclusivement donné le nom de rhagades, peuvent être la suite de l'érythème ou d'autres inflammations eluconiques du rectum, ou bien d'une grande dilatation de celle ouvertime lors de l'excétion de matières fégales.

dares et volumineuses; ees gergures sont quelquefois compliquées de la constriction spaintoffique de l'anus, l'angles es Les gergures du prépure sont quelquefois produites par Pércetion du pénis; qui distend et fendille la peau , lorsque l'ouyerture du prépace ést étroite. En est margin, inspain

Les geroures de la valve sont présque toujours consécutives au lichen agrius, on à l'eczéma nubrum, développé sur les parties génitales, our bien elles surviennent à la suite d'accouchemens laborieux, sans être sensiblement précédées d'érythème. Les consecutions au sur al canan al

\$ 220. L'érythème chronique indépendant des causes externes ; est une affection apyrétique souvent rebelle; tel est celui que l'on désigne vulgairement sous le nom de taches de feu, qui coïncide quelquefois avec la couperose, et lui succède plus souvent encore. Cette variété d'érythème, sujette à des rétours habituels, est caractérisée par une teinte rouge de la peau qui palit sous le doigt et par de legeres arborisations vasculaires sur les pommettes ou sur les ailes du nez. Elle est accompagnée de prurit et d'un sentiment d'ardeur et de tension, surtout lorsque le sang se porte accidentellement à la tête. Enfin, lors de l'épidémie qui a regne à Paris en 1829 (Acrodyme), l'ai observe un grand nombre d'inflammations érythémateuses chroniques de la paume des mains et de la plante des pieds; mais elles étaient accompagnées d'une sécrétion épidermique si remarquable que leur description paraît devoir être rattachée à celle du pytiriasis rabra, ou plutot à celle de la matadie epidemique dont elles tiaient un des pinneipaux caractères Cocrate sur le ventre. Il en conquie d'Acrodynie. )

5. 221. Diagnostic. Une écuption antérieure de vésicules, técontement d'ene humeur plus abondante, plus sérences une plus grande ténacité de l'inflammation y distinguent l'éczéma de l'oreille, des párties génitales; de la marge de l'amis, du nombril, etc., des intertrigo développés dans ces memes régions. Quant aux écontemens blernorrhagiques et aux intentrigo du nombril, il faut tenir comple; pour ne pas les confondre, non-seulement de l'aspect de l'inflammation, mais encore de sa cause 1836

Les érythèmes papuleux et fugaces peuvent être difficilement distingués de quelques variétés de la roscole, quoique celle ci par sa marche se rapproche davantage des fièvres éruptives. Quant à l'urticaire, elle diffère de l'énythème papulenx par la plus grande dimension de ses plaques. par la démangeaison particulière qui l'accompagne; par sa marche irregulière , souvent fugace ou intermittente, et par l'absence de la teinte violacée que l'on observe dans le premier. Dans le lichen urticatus y les papules sont moins larges, plus arrondies, plus solides; leur conleur est beaucoup moins foncée que celle des taches de l'erythème papuleux ; comme dans l'articaire ; il existe tou jours un prurit très intense; il est tellement vif dans le strophulus, qu'il prive complètement les enfans de som meil. Enfin j'ai vu l'érythème papuleux se montrer sur le front, le visage et la poitrine paprès deux ou trois jours de symptômes fébriles, de manière à simuler les élevures et les taches qui précèdent le développement des pastules le psoriasis de la paume des mains et de lelonav al eb

Au premier coup-d'ecil, les taches violacées de l'érythème papuleux pourraient être prises pour des plaques sylphilitiques, à leux débit; mais la marché de ces deprétres i elles n'étaient point accompagnés d'autres symptémei vénérieus, sufficial pour les distinguer, flors mêmé qu'elles n'efficiaient passune teinté luisante à cuivréer ou guisatues Lorsque ces deux d'auptions existent à dar fois échez un même malade, l'ardéterminaison des plaques appartemant à chacune d'elles exige quelque habileit et béauconp d'attentionaiter neurong no sessouleurs ab altomnes tring

263 complication assez fréquente de l'érythème chroni que et de la couperose ne peut justifier Pierre Frank d'ávoir réuni deux maladies ansis distinctes dans une même des-

cription. En effet, l'érythème est un exanthème, et la couperose est caractérisée par des pustules. Il importe beaucoup aussi de distinguer. à l'aide d'une exploration attentive des divers organes, l'érythème idiopathique des fesses, de la marge de l'anus, des bourses et des membres inférieurs produit par la malpropreté, de celui qui coincide souvent chez les nouveau-nes avec des cœco-colites aiguës on chroniques et qui a les mêmes apparences, De semblables rougeurs développées aux fesses et aux parties génitales chez les enfans, ont pu être regardées comme des symptômes de syphilis par des observateurs superficiels; aujourd'hui de semblables méprises sont heureusement très rares. Cette variété de l'érythème, la seule qui puisse être confondue avec l'érysipèle, en diffère par l'absence de la tuméfaction du tissu: cellulaire souscutané. Quant aux autres variétés, l'érysipèle est sans contredit de tous les exanthèmes celui avec lequel elles pourraient le plus difficilement, être confondues. Les gercures consécutives à l'eczéma, au lichen, ou aux syphi-lides de la vulve, de la marge de l'anus, des oreilies et des mamelons; les crevasses produites par le pityriasis ou le psoriasis de la paume des mains et de la plante des pieds diffèrent de celles que l'on observe dans les érythèmes chroniques, en ce qu'elles ont été précédées ou sont accompagnées d'autres formes élémentaires caractéris six elles il ciaient point accempagnés d'autres sympsonpit

Evythema nodosum ne peut être confondu avec aucune antre variété des exanthèmes; il diffère totalement de la roséole par la tuméfaction profonde qui le caractérise. Il accompagne quelquefois le rhumatisme. L'erythema autistatum diffère de l'herpès en anneau ; en ce qu'il n'est point surmonté de vésicules. On pourrait rattacher à l'erythema læve, quelques inflammations exanthémateuses airificelles. To rraiq additant pag en sorraques alob 19 auy soit leur étendue, n'offrent par eux-mêmes aucune gravité, et leur durée ne dépasse pas ordinairement un ou deux septenaires; les érythèmes chroniques, produits et entretenus par des causes externes, guérissent assez rapidement sous l'influence d'un traitement convenable; quant aux érythèmes anciens survenus sans cause physique ou chimique appréciable, leur guérison est aussi difficile qu'incertaine.

§. 223. Traitement. - Toutes les fois que les variétés de l'érythème aigu sont apyrétiques et sans complication, elles guérissent d'elles-mêmes dans l'espace d'un ou deux septenaires. Lorqu'elles sont doulouvenses ou avec fièvre; il faut les combattre par les émolliens, par les bains de décoction de guimauve ou d'amidon, tièdes ou frais, ou presque froids, et par la saignée générale, si l'éruption s'est étendue aux conjonctives, si le malade est d'une forte constitution ou sujet à des épistaxis. La diète doit être rafraîchissante : les limonades , le petit-lait , l'orgeat sont des boissons convenables.

On diminue souvent la douleur et la sécrétion morbide dans l'intertrigo des enfans, par les soins de propreté, en renouvelant fréquemment leurs langes et en saupon-drant de poudre de lycopode les gerçures et la pear en-flammée, après l'avoir nettoyée avec une décoction de racine de guimauve.

Chez les adultes, lorsque l'intertrigo ani est le résultat de l'équitation, il faut oindre la peau avec du suif légèrement ramolli par la chaleur. Lorsque l'érythème est produit par la pression ducorps (Eryth. paratrimma, Sauva-ges), il faut protéger la peau en la recouvrant d'un emplâtre de diachylum gommé; et autant que possible, faire porter le poids du corps sur d'autres régions. Cette espèce d'érythème est souvent accompagnée d'ecchymoses cutanées ou sous-cutanées, double altération qui, dans les dothinentérites graves et chez les vieillards, est souvent suivie de gangrène. Pour prévenir cette fâcheuse terminaison on

emploie quelquefois avec succès, en lotions, la décoction de quinquina, une solution d'alun ou la décoction de tan.

L'érythème produit par la distension de la peau dans l'ocdeme et l'anasarque doit être combattu par les lotions mucilagineuses froides, le repos, la position horizontale des membres, la compression, et rarement par les émissions isanguines locales, qui cependant sont quelquefois utiles; en outre, il faut recourir aux moyens employés contre. Phydropisie, a contre aux moyens employés

Les lésions qui précèdent ou accompagnent le développement de l'érythème aigu offrent des indications particulières. La saignée générale est toujours nécessaire au début de la fièvre rhumatismale éruptive : les saignées locales sui l'abdomen ou à la marge de l'anus, sont souvent utiles dans les cas de gastro-entérite on de coccocolite, chez les enfans à la mamelle, atteints en même

temps d'érythèmes des chisses et des fesses.

§. 224. Les érythèmes chroniques des mains et des pieds produits par causes, externes doivent être combattus par les bains tièdes, les cataplasmes émolliens et quelquefois par les bains de vapeurs. Les bains d'ean de vaisselle et les onctions avec l'huile ou l'axonge à laquelle on ajoute quelquefois de l'oxyde de zinc dans la proportion d'un huitième du poids du mélange, sont les remèdes ordinaires des gerçures des pieds et des mains. On graisse les mains ou les pieds, et on porte nuit et jour un gant ou un chausson de, peaus pour rendre aux tégumens la mollesse et la souplesse qu'ils ont, perdus.

Contre les gerçures des mamelles on emploie les lotions d'esu, de guimauve, et, de tête de pavot avec addition d'une, certaine quantité d'acétate de plomb. On pratique, sur le manelon de légères onctions avec le mucilage de coing, l'huite d'amande-douce, de beurre de caçao, ou toute autre substance analogue, dans laquelle on ajoute une petite quantité d'opium, lorsque les dou-

leurs sont très vives. On a soin de layer le sein avant de le présenter à l'enfant, lorsqu'on n'interrompt pas complètement. l'ellaitement. Néaumoins ces remèdes ne rénssissent ordinairement qu'autant que la mère consent à priver l'enfant de son lait pendant quelques jours; sans cette précaution, la succion renouvelle continuell ment les gerçques. On opère la déplétion des mamelles à l'aide de ventouses à pompe ou en exposant les parties affectées à la vapeur de l'eau chaude. Lorsque les gerçures sont guéries, on peut essayer de nouveau l'affattement si la sécrétion du lait continue.

Avant l'accouchement, on prévient le développement de ces gerçures à l'aide de légères succions préparatoires exercées sur le mamelon, qu'on a soin de couvrir ensuité d'un chapeau de gomme élastique.

Les gerçures du prépuce exigent l'opération du phymosis, lorsqu'elles sont dues à la distension et à l'éraille-

ment de cette partie dans l'érection du pénis.

Les gerçures de l'anus réclament l'emploi des suppositoires adoucissans, des bains et des lavemens émolliens; lorsque cette maladie est compliquée de la constriction spasmodique du rectum, elle cède ordinairement aux douches gélatineuses, et guérit plus sûrement et plus rapidement par le double débridement proposé par M. Boyer.

Les gerçures des jambes, compliquées d'odème et de pétéchies, sont avantageusement combattues par la position horizontale du membre, par la compression et même par les saignées locales, lorsque la peau est très enflammée.

Les gerçures des orteils exigent que les pieds soient fréquemment lavés, et qu'on place entre les doigts de la

charpie fine qu'on a soin de renouveler.

Les gerçures superficielles des nouveau-nés guérissent rapidement par les soins de propreté, par l'emploi des bains et de la poudre, de lycopode dont on saupoudre les parties enflammées. Quant aux érythèmes chroniques indépendans de causes externes, aux taches de feu, elles résistent souvent aux bains, aux lotions astringentes, et aux autres moyens qu'on leur oppose. On est quelquefois parvenu à les guérir à l'aide des bains et des douches de vapeurs, alternés avec les douches hydro-sulfureuses; dans quelques cas, la guérison a paru favorisée par l'action des purgatifs.

## Historique et observations particulières.

S. 225. L'érythème a été diversement et souvent incomplètement décrit dans les ouvrages de pathologie. Une de ses variétés a été indiquée comme une maladie particulière aux enfans ( rougeur de la marge de l'anus ); une autre ( érythème chronique ) a été désignée sous le nom de dartre érythémoide; une troisième a été confondue avec l'érysipèle (érythème diffus). Cullen a avancé à tort que l'érythème était toujours exempt de fièvre concomitante ou secondaire. En le présentant comme le plus faible degré de l'érysipèle, Callisen évidemment n'a pas connu ses principales variétés, bien décrites par Willan. La pellagre, qui appartient à l'ordre des squames, et l'acrodynie, qui se rapproche de cette dernière maladie par plusieurs caractères; les brûlures et les engelures qui peuvent se montrer sous la forme bulleuse et gangréneuse; l'hydrargyrie, dont la forme est vésiculeuse, ont été rattachées, dans ces derniers temps, mais sans fondement. à l'érythème. On trouve des exemples des principales variétés de cet exanthème dans plusieurs recueils périodiques. (1)

<sup>(</sup>r) Schenck. Obs. med. ravior. in-fol. 1644, p. 295 (Eryth. des mamelles).—Willan. Reports of the public dispensary.— Edinburgh med. and surg. journ. javv. 1811 (trois exemples d'eryth. tuberculeux).— Journ. des höjitana; in-fol., 2a annés, p. 10 (Eryth. des lèvres).— Journ. hédonad., t. 11, p. 72 (Eryth. des lèvres).— Journ. hédonad., t. 11, p. 72 (Eryth. des lèvres).

OBS. I. Erythème symptomatique des fesses et des cuisses: cœco-colite. - La fille de M. \*\*\*, âgée de seize mois, éprouva, dans les premiers jours du mois de novembre 1824, tous les symptômes d'une cœco-colite aigne; selles liquides, fréquentes, glaireuses et parfois sanguinolentes, douleur facilement provoquée dans le colon par la pression; peu ou point de douleur dans les régions occupées par les autres viscères de l'abdomen ; gaz distendant le gros intestin et fréquemment expulsés; fièvre, diminution de l'appétit, langue presque naturelle. A la même époque, plusieurs taches rouges d'un demi-pouce à deux pouces de diamètre, ovales ou irrégulières, fortement empreintes, non proéminentes, se montrèrent sur la partie supérieure des cuisses, vers les régions trochantériennes, inguinales et ischiatiques. Le tissu cellulaire sous-cutané ne participait point à l'inflammation de la peau. Les accidens cédèrent, dans l'espace de donze jours, à l'application de sangsues à l'anus, à l'emploi des bains tièdes et des cataplasmes émolliens, aux injections dans le rectum d'une petite quantité de décoction de guimauve et de têtes de pavot, et au régime antiphlogistique. Un mois après, nouvelle atteinte de cœco - colite, nouveau développe ment des taches de l'érythème. Même régime, même traitement, même succès. Depuis lors, chez cette enfant, l'inflammation du gros intestin s'est renouvelée à plusieurs reprises et à des époques plus ou moins éloignées, et a toujours été accompagnée de taches érythémateuses symptomatiques sur les fesses et les cuisses. La diète et le traitement antiphlogistiques ont été constamment employés pour prévenir ou combattre cette double inflammation, qui, après plusieurs paroxysmes et plu-

scrotalis. — Lond. med. Gaz. t. xi., p. 37-485 (Eryth. irritatif). — Lond. med. Gaz. t. i., p. 587 (Sore navel. Sore cars. W. Hunter). — Lond. med. Gaz., t. v., p. 655 (Eruptive rhumatic fever. Cock). — Althert. Précis sur les maladies de la peau, t. i. p. 273 (Dartie érythémoïde)

sieurs rechutes, a complètement cédé. Depuis le mois de mars 1825, l'enfant s'est bien développé et a jour sans interruption d'une bonne santé.

OBS: II. Erythema marginatum; plaques disséminées sur la face, et sur les membres : bronchite. - Boilliot (Jacques), âgé de vingt-sept ans, carrier, demeurant à Arcueil, entra, le 13 février 1827, à l'hôpital de la Charité. Cet homme, d'un tempérament sanguin et fortement constitué, était atteint depuis huit jours, d'une éruption pour laquelle il venait réclamer des soins. Elle était caractérisée par des plaques rouges, irrégulières, de dimensions variées, légèrement proéminentes, non prurigineuses, et dont la teinte s'effaçait par l'impression du doigt. On voyait un certain nombre de ces plaques sur le front et sur le nez; la paupière droite était rouge et légèrement œdémateuse; la paupière supérieure gauche n'était injectée que dans une petite partie de sa surface. On remarquait de semblables plaques sur le col et sur les faces dorsales des avant-bras. où elles étaient en général plus larges qu'au visage. Il y avait plusieurs plaques derrière les oreilles. Leur surface paraissait parsemée de petites élevures blanches; mais en soulevant l'épiderme avec la pointe d'une épingle, on voyait qu'il n'existait point de liquide épanché au-dessous de lui. Quelques plaques seulement étaient surmontées de vésicules accidentelles. Les dimensions des plaques ne pouvaient guère être appréciées sur plusieurs points où elles étaient confluentes ; quelques - unes avaient un pouce de diamètre, d'autres étaient moins larges. Le menton était namelonné et porsemé d'élevures rou-ges, solides et de petits tubercules aplatis au sommet, dans les intervalles desquels la peau offrait sa conleur naturelle. On voyait de semblables élevures, mais plus petites, sur différens points des joues et du coi; l'épiderme qui les recouvruit était luisant. Une des élevures du menton était surmontée d'une croute jaune produite par la dessication d'une vésicule. Les lèvres, inégalement rouges, paraissaient comme marbrées; sur chaque conjonctive il existait une plaque d'un rouge très vif vers les angles internes des yeux qui étaient larmoyans. On voyait, sur la partie antérieure des jambes, des taches moins rouges que celles de la face.

Cet érythème, apparu après deux jours d'une forte toux et de lassitude, s'était d'abord montré sur le col. Le troisième jour, le malade avait pris le lit. Depuis lors, il survenait le soir des frissons qui duraient toute la nuit. Céphalalgie, langue humide, sans rougeur sur les bords, recouverte d'un enduit jaunâtre; borborygmes, constipation (une seule selle depuis huit jours), pouls développé, un peu plus fréquent que dans l'état sain, râle muqueux à la partie postérieure du poumon gauche (saignée de trois palettes; limonade gommée, diète). - 15 février; sang très couenneux, sueurs abondantes, plaques moins proéminentes et moins rouges à la face. L'épiderme paraît ridé à leur surface derrière les oreilles, quelques taches des mains et des avant-bras offrent une teinte moins rouge et moins violette. Un peu de sérosité dans quelques vésicules accidentelles. Les taches des jambes sont moins ronges. - 16 février, les taches des jambes ont diminué; plusieurs plaques de la face deviennent blanches et luisantes, celles des lèvres sont moins rouges et affaissées. Cephalaigie moins forie, sommeil, apyrexie, expectoration facile ( limonade, lavemens émolliens, deux bouillons, trois soupes). — Le 17, les plaques des avant-bras blanchissent à leur centre et forment des espèces d'anneaux ; les taches de l'avant-bras droit sont devenues confluentes; celles de l'avant-bras gauche offrent un peu plus d'étendue; d'autres ont dispaire derrière les oreilles et sur une partie de la paupière supérieure droite, ou celles qui persistent forment comme de petits îlots entourés de peau blanche ou rosée; une légère desquamation a lieu

à la racine du nez et derrière l'oreille gauche. Les taches des jambes sont affaissées. Sommeil, respiration et expectoration faciles, appétit prononcé.—Le 18, la rougeur des tâches s'efface de plus en plus, leur saillie diminue surtont au centre, l'oedeme des paupières disparsit; enfin tontes les taches érythémateuses de la peau se sont progressivement affaissées, et out été suivies d'une légère desquamation. Le malade est sorti guéri le 28, après quinze tours de séjour à l'hôpital.

OBS. III. Plusieurs variétés d'érythème sur un même individu recueillie par M. Bonnet ). - Dalivot (Michel), âgé de vingt-huit aus, maçon, garçon, entra à l'hôpital Saint-Antoine le 4 mai 1830. Ce jeune homme, fort et bien constitué, n'avait jamais en de maladies de la peau. Depuis sept jours, il s'était développé sur la face des plaques rouges accompagnées de démangeaisons qui l'empéchaient de dormir. Les fonctions digestives avaient été dérangées et on avait appliqué des sangsues à l'épigastre, Le 5 mai, on voyait sur la face, sur la partie supérieure et antérieure de la poitrine, et sur les jambes, des plaques d'un rouge livide, saillantes, irrégulièrement circonscrites, qui ne disparaissaient point complètement sous la pression du doigt. Les unes de la largeur d'une pièce de dix sous, étaient arrondies, d'autres de la largeur de la main étaient légèrement ridées à leur surface. Leur circonférence était luisante et transparente comme si un liquide était déposé sous l'épiderme; mais quand on piquait la peau, il ne s'écoulait que du sang. Sur les jambes, les taches étaient ovalaires, profondes, comme noneuses et d'ane teinte violette, livide. Sur le dos des deax mains et sur la face dorsale des deux avant-bras, les taches étaient papuleuses et de la dimension de petites lentilles. Sur la tête et dans les cheveux, ou sentait de petites nodosités. Ces taches étaient le siège de démangeaisons assez vives. La tête était douloureuse, les yeux étaient un pou injectés; le pouls était plein et dur, la langue blanche. Le côté droit de la poirrine était moins sonore que le gauche. Point de douleur à l'épigastre (saignée de trois palettes, limonade).—8 mai, les plaques rouges, affaissées, ne sont plus luisantes à leur circonférence; la rougeur disparaît par la pression du doigt. On observe à leur surface de petites furfures. A la place des nodosités des jambes, il reste des taches brunes et jaunes.

Le malade sort guéri quelques jours après.

OBS. IV. Erythème papuleux et tuberculeux, bronchite, rhumatisme. - Fièvre rhumatismale éruptive ( recueillie par M. Bonnet ). - Marie Michaud, agée de vingt-deux ans, domestique, fille, molle et lymphatique, éprouvait du malaise depuis quatre mois qu'elle habitait Paris. Quelques jours avant son entrée à l'hôpital ; elle avait observé des rougeurs sur différentes parties de son corps. On voyait sur les deux condes et sur les bras des plaques rouges dont les dimensions variaient depuis celle d'une pièce de dix sons jusqu'à celle de la paume de la main. Ces plaques, saillantes, douloureuses, s'effacaient sous l'impression du doigt pour se reproduire. aussitôt qu'elle cessait, de leur circonférence vers leur centre ; quelques-unes étaient légèrement bleuûtres. L'articulation du coude droit était un peu tuméfiée, ses mouvemens étaient gênés, le toucher était douleureux. Perte de l'appétit, haleine fétide, pouls fréquent, sneurs, point de toux, écoulement des règles .- Le 1er mars 1830, les deux genoux et les deux coudes sont tuméfiés et douloureux : les derniers demi fléchis ne peuvent être étendus. La malade souffre aussi dans le poignet droit et un peu dans les doigts; elle ne peut leur donner le plus léger mouvement sans de vives souffrances. Les plaques rouges observées la veille, sont dans le même état; il en est survenu sur la cuisse de plus petites, de la dimension d'une lentille ou d'une pièce de dix sous. Elles sont saillantes, lisses et doulourenses au

toucher. Pouls frequent , plein ; anorexie ( deux saignées de trois palettes dans vingt-quatre heures, eau gommee). - 6 mars, les articulations des poignets sont seules douloureuses; les plaques rouges du coude sont dissipées; quel-ques taches livides et bleuâtres sont disseminées sur les membres: toux, râle sifflant et muqueux. Les douleurs rhumatismales persistent; aux coudes et aux poignets, les plaques ressemblent à des marbrures; langue jaune, épaisse et sale, vomissemens, point de selles, douleurs dans le ventre, insomnie (trente sangsues à l'épigastre, deux lavemens émolliens, diète). - 8, des taches bleuatres remplacent les plaques; le genou gauche est douloureux, rempiatent res naques, je genou gautone est doundents, les poignets et les coudes le sont un peu (trente sang-sues sur le genou, bain).— 9 et 10, la malade souffre toujours dans les genoux et les poignets, qui sont un peu tuméfiés; douleurs à l'épigastre et au ventre, point de diarrhée, enduit de la langue d'une couleur jaune (bain, bouillon). - 11; le genou droit est moins douloureux, appétit, bouillon. - 17, la malade souffre moins. On continue les bains. Soupes. — 22, convalescence. La malade sort guérie le 3 avril.

OBS. V. Erythème papuleux, confluent et hémorrhagique ( recueillie par J.-B. Sabatier ). - Bridoux, agé de 23 ans, cordonnier, entré à l'hôpital de la Charité le 1<sup>27</sup> join 1831, n'a jamais en de maladie grave. Depuis son jeune âge, il a l'habitude d'être purgé au printemps; chaque année, à cette époque, dès qu'il sent diminuer son appétit ou dès qu'il éprouve un léger malaise, il prend deux grains de tartre stibié, et le lendemain un purgatif. Cette année il a omis ces remèdes; il a beaucoup travaillé depuis plusieurs mois, se levant à quatre heures du matin, se couchant à minuit; son régime alimentaire est moins bon qu'autrefois. Sa constitution physique se rapproche de celles qu'on a désignées sous le nom de lymphatiques.
Le 31 mai 1831, il éprouva un violent accès de colère.

Vers le soir du même jour, bouffissure et chaleur au visage, démangeaisons sur plusieurs points du corps. Bientôt apparurent sur les bras, le dos, la poitrine, le ventre et les membres inférieurs, des plaques rouges, saillantes, qui, d'abord peu considérables, augmenterent rapidement de volume et devinrent confluentes sur plusieurs régions. Absence de toux, de nausées, de douleur à la gorge et aux yeux; nuit agitée. - 1er juin. Le malade se rend au Bureau central, s'expose à la pluie et à un courant d'air froid. Le soir, la face est un peu bouffie, d'une teinte rose pâle uniforme; tout le reste de la surface du corps et surtout la région postérieure du tronc, offrent des plaques plus ou moins larges, en général irrégulières, d'un rouge vif, saisant une saillie très sensible à l'œil et au doigt. La rougeur disparaît par la pression, et reparaît aussitôt après. Ces plaques sont complètement indolentes. Depuis le matin, un peu de toux et de mal de gorge; langue humide, assez nette; pas de diarrhée; respiration naturelle; pouls à 96 (tisane de gomme miellée; sirop diacode, demi-once). -2 juin. Nuit assez bonne, sommeil interrompu seulement par la toux. Sur toute la région postérieure du tronc, les plaques sont affaissées et leur teinte rouge animée est remplacée par une teinte violacée pâle. Sur plusieurs points correspondans aux plaques primitives et dans les intervalles qui les séparaient, on observe des taches évidemment hémorrhagiques, analogues à celles du purpura : elles ne disparaissent ni ne diminuent d'intensité par la pression. Sur le ventre et les membres, la teinte rouge et les plaques saillantes de la veille sont conservées. Pouls à 108, assez résistant (saignée de 3 palettes; limonade gommée; diète). — Méme jour, sept heures du soir. Sur le tronc, les plaques sont affaissées; une teinte violacée remplace la coloration rouge qui les animait encore un peu le matin. Sur les jambes et les cuisses, on retrouve encore les plaques de la veille avec leur saillie et leur 140

teinte rouge, mais à un moindre degré. La chaleur de la peau a augmenté; elle est surtout très forte au dos, où une portion de la peau restée blanche lors du début de l'éruption, offre maintenant une teinte violacée qui disparaît sous la pression du doigt. Sur d'autres parties, on observe de larges plaques d'un violet foncé, que la pression ne fait pas disparaître. Le sang de la saignée n'est pas couenneux; point de toux; de quatre-vingt-seize à cent pulsations par minute. Le malade peut fermer les poings avec facilité, ce qu'il ne pouvait faire la veille à cause du gonflement et de la raideur des doigts. - 3 juin, on note des ecchymoses, étendues en lignes, ou en plaques irrégulières sur les épaules et sur les lombes. Teinte violacée, générale, de la peau de la région postérieure du tronc, disparaissant par la pression. Sur ce fond, cà et là des macules isolées, ayant la teinte des ecchymoses. La suffusion sanguine est surtout apparente au dos, les macules très rapprochées et larges, sont principalement empreintes, sur les cuisses, les lombes, les flancs et le ventre; les bras en sont moins couverts. Ces macules disparaissent incomplètement sous la pression du doigt. - 4 juin. Déjà une teinte jaune-pâle se distingue au milieu de la coloration violacée, générale du dos. Plusieurs des taches confluentes offrent aussi un commencement de résorption dans leur centre, dont la teinte jaune contraste avec la teinte rouge violacée de leur circonférence. La face est naturelle; l'appétit est revenu. - 5 juin. La teinte jaune est très marquée sur les points qui étaient le siège des ecchymoses. Les macules nombreuses des membres inférieurs persistent plus long temps; la teinte jaune s'y trouve moins abondamment répandue qu'ailleurs ( limonade, le quart d'alimens). - 6 juin. La peau du dos ne conserve plus d'autres traces de l'éruption qu'une teinte uniformément violacée très pâle, et qui disparaît sous la pression du doigt. Les taches violacées, observées sur les cuisses les

jours précédens, ont successivement disparu. Leur existence est encore indiquée par autant de plaques d'un jaune très pâle. — 7 juin. La peau du dos est rerenue à son état naturel. Les taches jaunes pâles sont encore distinctes aux cuisses. La résorption s'effectue plus lentement sur de petites surfaces presque linéaires. Le 9 juin, le malade tout-à-fait rétabli quitte l'hôpital.

Ons. VI. @dème des jambes, érythème, taches pétéchiales, gerçures. François Martin, âgé de soixantetrois ans, atteint d'ocdème, de pétéchies et de gerçures aux

jambes, se présenta au bureau central le 5 août 1826. En 1822, à la suite de fatigues prolongées, il avait éprouvé une semblable affection, dont la guérison avait été assez rapidement obtenue à l'aide de lotions d'eau froide. Pendant quinze mois environ, il a eu des gerçures aux mains, dont la guérison a eu lieu depuis quelques mois seulement. Employe, depuis quinze jours, à manœuvrer un balancier à l'hôtel de la monnaie, cet exercice l'a beaucoup fatigué. Ses jambes sont devenues œdémal'a heaucoup tatigue. Ses jambes sont devenues catema-leuses, et lorsqu'on les comprime avec les doigts, elles en conservent l'impression. Des taches érythémateuses d'un rouge uniforme, qui disparaissent à la pression, se sont montrées à la face interne des jambes; deve-nues plus nombreuses les jours suivans, elles forment aujourd'hui plusieurs groupes. Indépendamment de ces taches, on distingue dans l'épaisseur de la pean, un assez grand nombre de pétéchies noires et violacées, très rapprochées à la partie interne et antérieure des jambes et plus rares à leur partie externe et postérieure ; elles sont disposées en groupe ou sous la forme de lignes longitudinales et circulaires; l'épiderme paraît soulevé à la surface de quelques-unes de ces pétéchies ; sur quelques points même, le sang s'est fait jour à travers la peau, et le sommet des pétéchies est couvert d'une petite gouttelette de sang desséché. La peau des jambes est en outre divisée par de nombreuses garqures irrégulières, la plupart transversales, d'une demi-ligne environ de largeur, et de plusieurs lignes de longuéur. Les unes intéressent la peau assez profondément et d'une manière égaleidans toute leur étendue; une humeur jaune, transparente, visqueuse, suinte entre leurs bords, et se convertit en lignes filamentenses le long des jambes. Les autres n'intéressent aussi profondément la peau que dans une partie de leur longueur, et dans le reste de leur étendue paraissent formées par une ligne rouge, dépourvue d'épiderme. Les pieds sont œdémateux et ne présentent ni érythème, ni pétéchies; la partie supérieure des jambes est saine.

Le 5 août, le malade est admis à la Pitié; dans l'espace de deux jours, soixante sangsnes sont appliquées sur les jambes, qui sont couvertes de cataplasmes émolliens. L'œdeme, les pétéchies, les gerçures marchent progressivement vers la guérison, et le malade sort de l'hôpital le 15 août 1826.

Obs. VII. Erythème chronique du nez et des régions malaires, précédé d'épistaxis habituels et d'érysipèles à la face. — Baptiste, agé de trente ans, marié, domestique, a eu la gourme pendant son enfance. De 1800 à 1813, il a eu constamment un érysipèle à la face toutes les fois qu'on lui a coupé les cheveux; en 1813, 1814 et 1815, il a été atteint de furoncles. Il a eu la gale en 1820, une blennorthagie en 1814 et une autre en 1816; toutes les deux ont été cordées et ont duré chacune six mois environ; il ignore s'il y avait du mercure dans les tisanes qu'il a prises. Depuis son enfance, il est sujet à des saignemens de nez tellement fréquens, que, pour me servir de son expression, il n'a jamais donné un mouchoir de poche à la blanchisseuse qu'il ne fât teint de saig. Les épistaxis arartèèrent, il y a deux ans et dem'; il devint sourd en nuit jours. Cette surdité persista pendant deux mois et

guérit sans remèdes; mais alors apparurent sur le nez et les joues des taches rouges qui se sont lentement agrandies. Le 20 mai 1828, je remarquai sur le visage trois taches rouges (vulgairement taches de feu), l'une située sur la région malaire droite dont elle avait la forme triangulaire; l'autre, du côté opposé, offrant la même disposition.

Ces taches, d'un rouge foncé et bien dessinées, ne sont chaudes que lorsque le sang lui monte à la tête; il n'y éprouve pas, pour le moment, de démangeaison, et lorsqu'il en a senti, il s'est borné à passer la main sur la peau, sans se gratter. La troisième tache couvre la basé du nez et se prolonge un pen plus haut à gauche qu'à droite. En comprimant la peau du nez entre les doigts, on en fait sortir quelques gouttelettes séreuses qui semblent s'échapper des follicules. Jamais la peau n'a été grasse comme dans l'enduit cérumineux; jamais il n'y a eu de suintement d'eaux rousses comme dans l'eczema rubrum ni de pustules comme dans la couperose, ni de papules comme dans le lichen. Avant de me consulter, cet homme avait fait usage de plusieurs pommades dont il ignore la composition (petit-lait, saignée ; lotions avec l'émulsion d'amandes , laitage ); après la saignée qui fut abondante, la teinte rouge de la peau, disparut momentané-ment, mais elle revint bientôt. Je fis faire deux applications de sangsues dans les narines (six chaque fois); après ces applications, la peau des joues devenait plus chaude, et le malade prétendait que le sang lui montait dans les joues. Pendant long-temps il a fait usage des bains de pieds dont l'effet salutaire n'était que momentané. De-puis deux mois, il porte au bras un vésicatoire qui n'a exercé aucune influence sur la marche de cet exanthème. Baptiste n'a jamais eu de catarrhe; il v a une huitaine d'années, il a éprouvé une extinction de voix qui a duré denx mois.

Les purgatifs et les lotions sulfureuses ont diminué assez

sensiblement cet exanthème pour que le malade, désespérant d'une guérison radicale, ait cessé de s'en occuper.

OBS. VIII. Erythème chronique de la main et de l'avant-bras (1). - M. F ..... agé d'environ quarante-six ans, très vif, et habituellement livré à de fortes contentions d'esprit, après quelques jours d'un travail forcé vit se développer assez promptement, sur le dos de la main gauche et l'avant-bras du même côté, d'assez larges plaques rouges qui se réunirent et prirent bientôt une teinte violacée. Comme il était sujet à cette éruption qui ne se manifestait pas toujours dans le même point, il se mit à l'usage des boissons délayantes, prit du petit-lait, des bains de pied. quelques bains généraux, fit des lotions calmantes, suivit un régime adoucissant, et suspendit ses travaux; traitement très rationnel, et qu'il employait ordinairement en pareil cas. Mais après trois semaines, la maladie, qui se dissipait constamment au bout de douze à quinze jours, avait acquis beaucoup d'intensité. Je fus consulté à cette époque : l'éruption s'étendait depuis les premières phalanges jusque près du coude; elle était légèrement élevée, d'une couleur presque lie de vin, et accompagnée d'une grande démangeaison, que le malade avait beaucoup de peine à ne pas satisfaire; la surface était rugueuse, molle, et offrait plusieurs îlots de tégumens sains. Je fis appliquer tout autour quelques sangsues, et dans le milieu, sur les places où la peau était intacte. Ce dégorgement sanguin n'apporta qu'un léger amendement. Des lotions calmantes, astringentes et opiacées avaient été faites inutilement. Je conseillai au malade comme préparatoires deux bains entiers de vapeur, puis les douches hydrosulfurées dirigées sur le siège du mal : elles changèrent promptement l'aspect de l'éruption , au point que, des la seconde, l'exanthème était moins élevé, moins rugneux

<sup>(1)</sup> Rapou, Traité de la méthode fumigatoire, t. II, p. 27.

et beaucoup plus pâle, et qu'après dix jours de traitement', il avait entièrement disparu. Il appirent bag intille

## the indicate the contract of the second of t etrim is us theread of Erysipèle require me sues suid ere

brillent femlengent a string smootling manurches, Il best VOCAB. Art. Erysipèle, Rosa Volatica, Ignis sacer. singles se multipolicuit à l'influi chez les affint : acudint

§. 226. L'érysipèle est une inflammation exanthémateuse, extensive et non contagieuse, caractérisée par une teinte rouge, de la peau avec gouflement du tissu cellulaire sous-cutané, se terminant ordinairement par résolution et desquamation, quelquefois par suppuration et rarement par gangrene. mos reget sulc et lienger moun

§. 227. Causes. - L'érysipèle peut se développer sous l'influence de causes appréciables, telles que la malpropreté. les frottemens durs et réitérés , une chaleur vive . l'attouchement de plantes vénéneuses , le contact de certains insectes ou des humeurs qui s'échappent de leur corps : l'anplication de topiques irritans , les piqures d'instrumens imprégnés d'humeurs animales en putréfaction, une plaie contuse, une opération chirurgicale, l'inoculation de la vaccine, de la variole, etc. Il faut aussi compter parmi les causes dont l'action est bien avérée, certaines influences du système nerveux provoquées par les affections vives de l'âme, par un chagrin profond, un violent accès de colère. Quant aux alimens grossiers, aux viandes putréfiées. aux assaisonnemens très épicés , à l'abus des liqueurs spiritneuses, aux excès de table, ils peuvent certainement donner lieu au développement de l'érysipèle, mais rien ne prouve qu'ils le provoquent plus fréquemment qu'une autre maladie. L'étiologie d'un grand nombre d'érysipèles est enveloppée de la plus complète obscurité. Il est constant que leur développement peut coincider avec un état couenneux du sang, analogue à celui qu'on

observe dans le vhumatisme aigu ; il n'est pas moins vrai que chez quelques malades épuisés par des inflammations chroniques, un érysipèle diffus et mobile est le présage d'une mort prochaine; l'observateur constate ces saits sans en entrevoir la cause. D'autres faits ne se prêtent également à aucune explication rigoureuse. Il est des années, m'écrivait M. Calmeil en 1828, où les érysipèles se multiplient à l'infini chez les aliénés; pendant un temps plus ou moins long; il faut suspendre les médi-cations révulsives qui font pour ainsi dire la base du traitement de l'alienation mentale. L'application d'un séton, d'un moxa, d'un vésicatoire, est suivie d'une inflammation e ysipeliteuse; une plaie superficielle de la peau a le même inconvénient ; le plus léger coup , l'ouverture d'une veine, une application de sangsues occasionnent des érysipèles. Celte anule (1828), sous ce rapport, a été singulière ment remarquable; depuis six mois, les infirmeries sont encombrées d'allénés érysipélateux. La maladie se manifeste sur un point quelconque du corps, quelquefois sur une partie saine de la peau, le plus sonvent dans le voisinage d'un cautère. Après ciuq à six jonrs de traitement; elle se propage aux régions voisines, et dans l'espace de vingt, trente, quarante, cinquante jours, elle a parcouru toute ou presque toute la surface du corps. La methode de la compression; lorsqu'elle a purêtre suivie n'a proder a compression, des pigures de sangsde devengient le duit ancum bien; des pigures de sangsde devengient le centre d'un nouvel étysipèle; plusieurs sejets ont été dans un état désespéré; quelques uns ont succombé. L'ai vu les auntés précédentes, dans la maison de Charenton; des constitutions épidémiques analogues, mais moins graves. » Des faits du même genre ont été observés à Bicètre, à la Salpetrière, à la Charité, etc.; dans certaines soisons et à certaines époques, où les éty-sipèles sebsont montres en tel nombre que cette maladie paraissail véritablement épidémique. 2000 montre de On a dit que l'érysipèle pouvait se transmettre d'un individu à un autre, par contagion. Cette opinion, nouvellement reproduite par Wheathered et par le docteur Wells et qu'une observation recueillie par M. Costallat semble étayer, est née peut-être de ce que deux ou plusieurs individus exposés aux mêmes influences ont été successivement ou simultanément atteints de cette maladie. L'érysipèle est plus fréquent au printemps et en autonine que dans toute autre saison. Il peut apparaître sur un même individu à des époques déterminées et plus ou moins rapprochées. L'érysipèle, par cause extérne, attaque de préférence les personnes dont, la peau est fine et délicate. Il en est qui, chaque année, ont une ou plusieurs attaques d'érysipèle; comme quelques autres sont atteints de l'éczéma ou du lichen. Dans l'aménorthée, l'érysipèle revient quelquesois périodiquement aux époques anquelles les règles devraient avoir lien ou voit plus rarement chez l'homme, cette marche et ces récidives.

l'érysipèle revient quelquesois périodiquement aux époques aiquelles les règles devraient avoir lieu; on voit plus rarement chez l'homme, cette marche et ces réculives.

\$, 228. Symptômes. — Toutes les lois que l'érysipèle à été produit par des causes qui n'ont pas agi directement sur la peau, on observe présque constamment avant le développement de cet exanthème, quelques phénomènes morbides communs à plusieurs maladies aigues; céphalatgie, douleur à l'érjgastre, nausces, bouche amere, constipation; langue sale, lassitude spontanée, malaise général, firssons passagers, dureté et fréquence du pouls, etc.

(Fievre erysipelateuse, Hoffmann.)

Vers le deuxième ou le froisième jour de ce mouvement fébrile, l'érésipèle sample s'annionce par les symptomes suivans (initium): tuméfaction légère, inégalement circonscrite dans une partie des fegumens, le plus souvent au visage; rougeur de la peau, tirant un peu sur le junne et quelquelois fivide, disparaissant par la pression, se reproduisant immédiatement lorsqu'elle a cessé, douleurs vives et piquantes dans le point offecté, accompagnées de

cuisson et d'un sentiment de chaleur sèche et ardente. Ces accidens et le mouvement fébrile qui les accompague augmentent d'intensité jusqu'aux troisième et quatrième jours (augmentum), et persistent à peu près autant de temps au même degré (status). La peau en flammée se couvre quelquefois de vésicules analogues à celles de l'eczéma ou de la miliaire (érysipèle miliaire). Souvent aussi des bulles apparaissent sur plusieurs points de la surface de l'érysipèle (érysipèle phlycténoïde). Ces bulles, isolées ou confluentes, analogues aux ampoules produites par la brûlure, se rompent dés le premier jour de leur apparition, et le plus souvent vers le cinquième ou le sixième jour de la maladie; l'humenr qu'elles contiennent se dessèche et forme des croûtes dures, flavescentes, qui deviennent brunes ou noirâtres, et qui ont une ou plusieurs lignes d'épaisseur.

La terminaison la plus favorable de cette inflammation est la résolution; on juge qu'elle aura lieu lorsque les symptomes, après avoir subsisté dans toute leur force pendant trois ou quatre jours, commencent à diminuer d'intensité (decrementum); on est assuré que la résolution est opérée, lorsque la rougeur, la douleur, la chaleur et la tuméfaction sont dissipées: l'épiderme tombe par écailles, les cioîtes se détachent, et bientôt il ne reste plus qu'un lèger empâtement qui ne tarde pas à disparaître. La desquamation est plus ou moins apparente, suivant les régions atteintes par l'érysipèle et son intensité. Géorge Wilson a montré pendant plusieurs années de suite, au lycée médical de Londres, un malade qui était sujet à des attaques annuelles d'érysipèles, à la suite desquels l'épiderme des mains se détachait en entier, de manière à former un gant et celui des pieds une sorte de sac. Un cas semblable est rapporté dans le sixième volume des Transactions philosophiques. (1)

<sup>(1)</sup> Chevalier (Th.) Lectures on the general structure of the human body, p. 122.

De toutes les inflammations des tégumens, l'érysipèle simple est celle qui a le plus de tendance à s'évanour brusquement. Cette disparition subite de l'érysipèle est quelquefois suivie de son apparition sur une autre région du corps (érysipèle ambulant on erratique), ou du développement d'une phlegmasie d'un organe plus important (érysipèle métastatique). Ainsi on l'a vu se manifester d'abord au cuir chevelu, au front, à la face, puis s'étendre successivement au col, ensuite aux épaules, tandis que la face et le cuir chevelu en étaient délivrés; on bien apparaître momentamément au visage et être remplacé par des symptômes graves, par une affection mortelle du cerveau ou de ses membranes.

La fièvre, la chaleur, l'insomnie, l'embarras gastrique soivent ordinairement la marche de l'érysipèle; plus prononcés à mesure que l'inflammation fait des progrès, ils décroissent, dans la même proportion que cette dernière, vers le septième ou huitième jour de l'éruption. Cette terminaison est quelquesois annoncée par des urines sédimentenses, des évacuations alvines ou une légère hémorrhagie.

2º L'érysipèle phlegmoneux, comme son nom l'indique, participe à la-fois de l'érysipèle et du phlegmon; la pean et le tissu cellulaire sous-cutané peuvent être seuls affectés, ou bien l'inflammation peut gaguer le tissi cellulaire sous-aponévrotique, produire de grands désordres et mettre la vie du malade en danger, s'il n'est secouru à temps et d'une manière congenable. On paut, avec M. Patissier, rattacher les diverses nuances de cette espèce d'érysipèle à trois degrés principaux, d'après l'intensité des phénomènes morbides. — 1<sup>es</sup> degré. Au début, anxiétés suivies de picotemens et de rougeurs sur la région du corps qui va être le siège de l'érysipèle; bientôt sentiment de brâture dans le point enflammé; teinte brillante, ronge, abinée de la pean, d'unipolant insensiblement vers la circonférence de l'érysipèle, et disparaissant mo-

mentanément par la pression du doigt, après laquelle la peau comprimée reprend plus leutement et son niveau et sa couleur morbide que dans l'érysipèle simple. La partie des tégumens affectée, soulevée par la tuméfaction du tissu cellulaire sous-cutané forme une tumeur large, dure et profonde; la douleur devient pongitive, la chaleur brûlante, les ganglions lymphatiques s'euflamment, un mouvement fébrile considérable a lieu. Si, vers le cinquième ou le sixième jour, on voit la peau moins rouge et moins tendue, se couvrir d'écailles sursuracées, et le tissu cellulaire sous-cutané reprendre son volume primitif. l'érysipèle phlegmoneux se terminera par résolution ou par un œdème dont la sérosité sera resorbée au bout de quelques jours. Si, au contraire, la douleur devient pulsative, on ne tardera pas à découvrir quelques signes de suppuration. Ces abcès, ouverts spontanément ou par une incision, donnent issue à un pus de bonne nature et se cicatrisent en peu de jours. - 2º degré, L'érysipèle phlegmoneux occupe une plus grande étendue; la rongeur, la chaleur, les souffrances et la fièvre sont plus vives. Du sixième au neuvième jour, si l'inflammation est abandonnée à elle-même, des fovers purplens se forment cà et là sous la peau et même entre les muscles; à leur ouverture, des lambeaux gangrénés de tissu cellulaire sortent avec les matières de la suppuration; des clapiers, des trajets fistuleux s'établissent et fournissent un pus ichoreux et fétide. Quelquesois la peau, décollée, amincie, devient grisatre et se contourne en dedans des bords des ulcérations. La membrane muqueuse de l'estomac et de l'intestin s'enflamme, et souvent les malades succombent, épuisés par la fièvre, par la diarrhée et par la suppuration abondante du tissu cellulaire sous-cutané. — 3º degré. Dès le début, les accidens sont encore plus intenses, Dans l'espace de deux à trois jours, l'érysipèle aequiert son plus haut degré; la peau, lisse, tendue et brillante, est d'un

rouge vif et ne conserve qu'un instant l'impression du doigt. Les désordres se multiplient et s'aggravent; pouls dur et fréquent , douleurs violentes , agitation , insomnie, délire, soif, redoublement fébrile le soir. Vers le cinquième ou sixième jour, la peau enflammée prend une teinte violacée, perd sa sensibilité, se ramollit et se couvre de phlyctènes remplies de sérosité rougeatre ou noirâtre. Bientôt des ecchymoses et des eschares se forment (érysipèle gangréneux), en même temps que plusieurs fovers de suppuration s'établissent. Dans les cas les plus lieureux, les eschares se détachent, les plaies sa cicatrisent ; mais le plus souvent, les malades succombent à la résorption du pus; à des affections graves de l'estomac, de l'intestint du cerveau annoncées par les phénomènes suivans : langue converte d'un enduit jaune, verdatre, brunatre on même noir, d'abord humide, puis sèche et aride , état fuligineux des gencives et des dents, haleine fétide, vomissemens de matières bilieuses diarrhées déjections involontaires . noires et fétides ; pouls dur et fréquent ; réponses lentes et tardives , vertiges , révasseries , délire taciturne , soubresauts des tendons , mort. Fulg to biliom she blibigen 39 Rien n'est plus commun que de voir l'œdème du tissu

37. Men n'est plus commun que de voir l'ocdeme du tissu cellulaire sous-cutané survenir dans la dernière pérjode de l'érysipèle simple, ou du premier degré de l'erysipèle phlegmoneux; c'est un phénomène constant dans l'égysipèle des bourses ou des paupières; mais on a donné plus spécialement le nom d'érysipèles adémadeux à ceux dans lesquels la tumeur formée par la peau et le tissu cellulaire sous-cutané, développée d'une manière tente, progréssivé, offire la résistance de l'écoème et de l'emphysème, au lieu de la fension de l'écysipèle phlegmoneux. La pean duite et brillante, comprimée avec le doigt, en conserve long-temps d'impression. Barenient voit-un des buffes accident telles sur la pean, et torqu'ils en existe, plus petites et moins élevées que dans les érysipèles simples et phlegmoneux;

elles apparaissent du troisième au cinquième jour, à compter du moment de la formation de la tumeur, se rompent et sont remplacées par des croutes minces et peu étendues.

Les parties génitales de la femme, le scrotum chez l'homme, les jambes et les membres enflés des hydropiques, sont le sège le plus ordinaire de l'érysipèle œdémateux, qui se developpe fréquemment à la suite de piques ou de scarifications pratiquées sur la peau et le tissu cellulaire distendu par l'accumulation morbide de la sérosité.

De toutes ces terminaisons, la gangrène est la plus facheuse. Elle est amonocée par une douleur vive, une teinte rouge et luisante de la peau, qui devient bientôt livide et plombée.

S. 229. L'organisation de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané. modifiée dans diverses régions du corps ; les reind plus ou moins aptes à être affectés de l'une ou de l'autre de ces variétés.

L'érysipèle de la face est sans contredit de tous le plus fréquent. Il commence par le nez, les joues, les paupières ou les lèvres, et s'étend avec plus ou moins de rapidité à la moitié et plus souvent à la totalité du visage. Le tissu lâche des paupières est tuméfié et cedémateux : les yeux sont fermés et larmoyans, le nez est enflé, les narines sont sèches, les lèvres boursouflées, les oreilles rouges et luisantes; une salive abondante découle de la bouche, qui s'euvre difficilement , quelquefois même l'inflammation de la peau se propage dans les fosses nasales, le pharynx et la caisse du tympan ; souvent , pendant que l'épiderme se détache en écailles furfuracées dans quelques points, la phlogose se soutient ou se déclare dans quelques autres, surtout sur le nez, sur le front et le cuir chevelu. De tous les érysipèles, celui de la face est le plus sujet à une résolution brusque. Cette fâcheuse terminaison est le plus ordinairement précédée ou suivie d'affections du cerveau ou de ses meinbranes, annoncées par du délire, par un assoupissement profond et léthargique, des soubresauts des tendons, etc. Dans quelques cas, la disparition de l'érysipèle m'a paru consécutive au développement de l'affection cérébrale. La terminaison la plus ordinaire de l'érysipèle de la face est la résolution; elle peut s'opérer d'un côté, et la suppuration s'établir sur plusieurs points du côté opposé,

Léveillé a vu un érysipèle de la face compliqué d'une inflammation pseudo-membraneuse du larynx et de la trachée-artère, dont l'existence ne fut reconnue qu'après la mort. Le coryza, l'ophthalmie, l'otite externe et la bronchite sont les complications les plus fréquentes de

cette variété.

2º L'érysipèle du cuir chevelu offre presque toujours. les caractères de l'érysipèle phlegmoneux. Les piqures, les confusions, les plaies confuses (érysipèle traumatique), les incisions pratiquées sur les tégumens du crane en sont les causes les plus fréquentes. Il se manifeste ordinairement dans le voisinage du point irrité, et quelquesois du côté opposé, du sixième au dixième jour de la solution de continuité des tégumens. Au début, douleur sourde, pais vive, à la tête; inflammation cedémateuse des tégumens du crâne, qui presentent une fluctuation molle et pâteuse. La peau, d'un rouge pale, blanchit, s'enfonce sous la pression du doigt, conserve long-temps cette empreinte, et ne reprend que lentement sa couleur et son niveau primitifs. Le plus léger contact renouvelle on accroît les souffrances, qui sont accompagnées d'un mouvement fébrile; la tension des tégumens vers l'occiput, le gonflement du pavillon des oreilles rendent quelquesois le décubitus sur le dos ou sur le côté presque impossible. Si cette inflammation est abandonnée à elle-même, il survient ordinairement des frissons irréguliers, et le malade tombé dans un état comateux. La peau enflammée s'amincit, s'entr'ouve et donne issue à du pus et à des lambeaux gangrénés du tissu cellulaire et de l'aponéyrose occipito-frontale. La gangrène n'atteint presque jamais la peau du crâne, qui, suivant la remarque judicieuse de M. Dupuytren, est pourvu de vaisseaux indépendans de ceux qui se distribuent dans le tissu cellulaire sous-épicranien. Les jours suivans, de nouveaux foyers de suppuration s'établissent dans les points les plus déclives, voisins du fover de l'érysipèle; de nouveaux lambeaux du tissu cellulaire et de l'aponévrose se détachent; la suppuration est fétide et abondante; les os du crâne sont quelquefois mis à nu, et si le mal n'est arrêté dans ses progrès, le délire, la diarrhée et plusieurs autres symptômes graves annoncent une mort prochaine.

3º L'érysipèle des mamelles, chez les femmes, présente souvent tous les caractères de l'érysipèle phlegmoneux au plus haut degré. L'impression du froid sur ces organes peu de temps après la délivrance, l'irritation que la succion de l'enfant détermine lors d'un premier allaitement, en sont les causes les plus fréquentes; il se termine presque toujours par suppuration et est accompagné de ganglio-

nites axillaires.

A service whit wife attractation 4° L'érysipèle de la région ombilicale a été principalement observé sur les nouveau - nés, dans les hôpitaux et les maisons d'enfans trouvés; il s'étend quelquefois jusqu'à la région hypogastrique et aux parties génitales. La gangrène est une des terminaisons fréquentes de cette înflammation, qui, abandonnée à elle-même, est souvent mortelle. On attribue son développement à de violentes manœuvres exercées sur le cordon ombilical, à un mauvais régime, ou à l'insalubrité de plusieurs des établissemens où les nouveau-nés sont rassemblés. Il est fréquemment compliqué de péritonite et quelquefois d'une inflummation de la veine ombilicale.

5º L'érysipèle du pli de l'aine, est quelquefois symplomatique de l'infiltration des matières fécales, à la suite d'une perforation de l'intestin, opérée vers l'arcade crurale, ou dans le canal inguinal. Dans ce cas, le tissu cellulaire

est crépitant et emphysémateux.

6° L'érysipèle du sérotum et du prépuce se terminent souvent par gangrène chez les vieillards; le gonflement codémaleux du prépuce est quelquefois si considérable que les malades ne peuvent uriner; le scrotum, doublé ou triplé de volume, se gangrène le plus ordinairement dans les points où il touche le lit.

7° L'érysipèle des membres est le plus sonvent borné à l'avant-bras ou à la jambe. Lorsqu'il s'est établi dans le voisinage des articulations ; il est quelquefois accompagné de l'inflammation des membranes synoviales. Si l'inflammation s'est propagée profondément au tissu cellulaire sous-cutané, le volumes des parties peut être singulièrement augmenté. J'ai vu le bras acquérir presque les diménsions de la cuisse. Les membres sont le siège le plus ordinaire de l'érysipèle phiegmoneux : le repos et une attitude convenable sont deux conditions indispensables pour obtenir une guérison rapide.

8° M. Renauldin rapporte un exemple d'érysipèle générat développé chez une femme âgée de cinquante ans environ. Toute la peau du troic et des membres légèrement tuméfiée, présentait une rougeur érysipélateus très intense; la face était la partie la moins affectée, la malade, qui se sentait comme dévorée par les flammes, fut proimptement guérie par l'usage des apéritifs et des

bains tièdes fréquemment répétés.

§. 230. Observations anatomiques. — L'érysipèle le plus simple atteint non-seulement la couche vasculaire de la pean, mais s'étend à toute l'épaisseur de cette membrane et au tissu cellulaire sous-cutané. L'érysipèle phlegmoneux ne différe réellement de l'érysipèle simple que par un plus hant degré d'inflammation du tissu cellulaire. Suivant M. Ribes, dans l'érysipèle, les petites seines des tégumens

sont principalement affectées et les ramuscules des artérioles moins enflammées; les vaisseaux lymphatiques sont eux-mêmes lésés à un moindre degré que les veines et les artiers; la rongeur inflammatoire est surtout remarquable sur la tunique interne des petites veines, dont la cavité est remplie par du pus. Lors de la terminaison de l'érysipèle par gangrène, les parois de ces vaisseaux sont noirs et se déchirent avec la plus grande facilité.

Suivant moi, ces dispositions des veinules et des artérioles ne sout point constantes : je n'ai pas trouyé la plus légère trace d'inflammation de ces petits vaisseaux dans plusieurs érysipèles que j'ai disséqués. D'ailleurs, ces observations de M. Ribes ne penvent être applicables qu'aux veines sous-cutanées; les veinnles du réseau vasculaire et des papilles de la peau sont trop tenues pour qu'on puisse constater leur inflammation. Or, l'altération des veines sous-cutanées elle-même n'est pas constante, et le pus qu'elles contiennent, dans quelques cas, peut avoir été absorbé. C'est ce qui avait eu lieu, chez un malade dont je rapporte l'histoire. La peau de la face était pâle, excepté sur les paupières, qui conservaient un peu de rougeur dans les points que les bulles n'avaient point occupé. Le ussu cellulaire sous-cutané et inter-musculaire de la face était infiltré d'une sérosité jaunâtre purulente; de petits dépôts d'un véritable pus existaient en avant et en arrière des muscles orbiculaires des paupières, dans le tissu cellulaire de l'orbite et se propageaient vers les fosses temporales; le tissu cellulaire du cuir chevelu était lui-même infiltré, Les parois des veines de la face et du col, quoique baignées dans le pus, n'offraient aucune trace d'inflammation. Plusieurs de ces petits vaisseaux contenaient une sérosité purulente semblable à cellé épanchée dans le tissu cellulaire enflamme, Les attérioles éfaient saines. J'ai également trouvé du pus dans les vaisseaux ly aphatiques d'un membre abdominal atteint d'un phlegmon érysipélateux, et sans altération ap-

157

préciable des parois de ces vaisseaux. Enfin, j'ai rencontré de véritables inflammations des veines principales de membres envahis par un érysipèle phlegmoneux, ou par un phlegmon comme à la suite d'un panaris ou d'une amputation; si j'en juge d'après mes proprès recherches, la phlébite complique plus souvent les inflammations du tissu cellulaire que celles de la peau,

Dans l'érysipèle philegmoneux et gangréneux, les dispositions morbides de la péau et du tissu cellulaire sont portées à un plus haut degré; le pus est rassemblé en un ou plusieurs foyers, ou infiltré dans le tissu cellulaire, qui dans d'autres points est baigné par une sérosité sanguinoleute. La peau, le tissu cellulaire sous-cutané, les aponévroses, le périoste et les os superficiels peuvent être frappés de mort, et les çadavres offirir plusieurs altérations propres aux inflammations pulmonaires, cérébrales et gastro-intestinales ou de petits dépôts de pus dans le foie ou les poumous. J. Davy a observé que le sang, dans l'érysipèle, se coagulait aussi rapidement que dans l'état sain, et que cependant il présentait le plus souvent une couche conenneuse.

\$. 251. Diagnostic. — L'inflammation est trop générale et trop superficielle dans la rougeole pour être confondne avec l'érysipèle, d'ailleurs elle est piquetée ou disposée en petits arcs. La scarlatine, lors même que l'éruption n'occupe pas la totalité de la surface du corps, en diffère en ce qu'elle est contagieusé et presque constamment accompagnée d'un mal de gorge considérable. En outre la teinte rouge framboisée de la scarlatine est bien différente de la teinte rouge foncée de l'érysipèle. Dans l'érythème, l'inflammation, souvent disposée sous forme de taches, est toujours plus superficielle et moins étendue que dans l'érysipèle, qui occupe, au contraire, une large surface quelquefois surmontée de bulles ou de vésicules, et lonjours accompagnée de la tuméfaction du

tissu cellulaire sous-cutané. De nombreux caractères séparent l'érysipèle des maladies bulleuses, et en particulier du pempligus. Enfin, il est impossible de confondre cet exanthème avec le phlegmon, le furoncle et l'anthrax, dont on devra consulter comparativement la description.

S. 232. Pronostic. - L'érysipèle simple, exempt de toute complication , est une maladie peu sérieuse, surtout si la peau n'est enflammée que dans une étendue peu considérable. Lorsque l'inflammation des tégumens s'est développée sous l'influence, de causes qui ont agi primitivement sur le système nerveux ou sur les organes digestifs, ou lorsque ( c'est le cas le plus ordinaire ) la cause est restée indéterminée, le pronostic est moins favorable. Les érysipèles phlegmoneux et profonds des membres sont une maladie très dangereuse; les érysipèles diffus et erratiques, développés dans le cours des maladies chroniques fébriles, sont du plus mauvais augure; les érysipèles phlegmoneux compliqués de phiébites ou de résorptions purulentes sont presque toujours mortels.

esque toujours mortels. D'un autre côté, on a vu la péripneumonie, quelquefois le rhumatisme et la goutte, être heureusement remplacés par un érysipèle survenu peu de temps après leur invasion. Mais c'est surtout dans les inflammations chroniques de la peau que le développement de l'érysipèle a été

quelquefois salutaire.

uelquetois satutaire. La disparition subite et spontanée de l'érysipèle est toujours un accident du plus fâcheux caractère. Elle est souvent déterminée par le développement accidentel ou par les progrès d'une autre maladie plus ou moins grave.

S. 233. Traitement. Lorsqu'une cause évidente a produit chez un individu sain un léger érysipèle, le repos, la situation horizontale du membre; si la maladie s'est développée aux extrémités inférieures, des lotions avec l'eau fraîche ou les décoctions de racine d'althæa, de feuilles de mauve et de sureau, ou de légères onctions avec l'axonge et quelques boissons délayantes, telles que l'eau acidulée avec le sivop de vinaigre, la limonade citrique, le petit-lait suffisent ordinairement pour procurer une guerison qu'on obtient presque aussi sûrement en abandonnant la maladie, à elle-même.

Si l'érysipèle est plus intense et plus étendu et si à l'inflammation locale se joignent une chaleur ardente et universelle, la sécheresse de la bouche et de la langue la fréquence, la dureté et l'élévation du pouls, etc., ou si un état de pléthore générale est un obstacle au développement et à la marche régulière de l'éruption, il faut ouvrir sur-le-champ une des veines du bras ou la saphène, et faire hardiment des lotions avec de l'eau de guimauve fraîche sur la peau enflammée; le soir ou le lendemain, une saignée locale, pratiquée à une certaine distance des limites de l'inflammation, assure les heureux effets de la saignée générale. Ces émissions sanguines doivent être répétées le lendemain et les jours suivans, si le sang est très couenneux. et si, lorsque l'éruption est arrivée à son état, la fièvre persiste au même degré que lors de l'apparition de l'exanthème stoutes les fois que l'érysipèle est complique de phiebite cette pratique doit être encore plus actives

Il sera su pei flu d'y l'recourir si la fièvre a diminué, soit après bémiption, soit après une première saignée, ou par le fait mème de la marche naturelle de la maldie, arrivée à sa période de décroissance. Chez les vieillards et les inridividus cachéctiques, dans les érysipèles gangréneux, ou après les résorptions purulentes, la saignée est musible et doit être rejetée. Si l'érysipèle simple a été précédé de symptomes d'irritation de l'Intestin et de l'estomac, il convient de faire une ou plusieurs applications dé, saignées sur l'abdoment Toutes les fois que la constitution des malades me l'à permis, on blen lorsque l'intensité des symptomes la réclamé, la saignée m'a paru, le moyen le plus sur à opposer aux érysipèles, survenus après un ou

plusieurs jours de fièvre et sans causes externes appréciables (fièvres érysipélateuses). Dans l'érysipèle de la face, après l'emploi des émissions sanguines, les pédilures sinapisés, les vésicatoires aux jambes et les lavemens laxatifs m'ont toujours paru utiles et souvent nécessaires, lorsqu'il y avait imminence d'accidens cérébraux.

Lorsque les organes digestits sont exempts d'inflammation, et ce cas n'est pas rare, on peut employer une autre méthode de traitement qui consiste principalement dans l'administration du tartre stibié; à dose vonitive. Par vu ce moyen réuseir, soit que les malades rendissent ou non une quantité plus ou moins considérable dé bile. Gependant, après des expériences comparatives, je reste convaincu que la saignée est généralement plus salutaire et applicable à un bien plus grand nombre de cas que le tartre stibié à doses vomitives, ou fractionnées. Il ne faut pas non plus admettre comme démoîtrée l'opinion souvent reproduite que les vomitifs, dans certaines constitutions médicales, guérissent constamment les érysipèles devenus rebelles à d'autres méthodes. A une époque (janvier 1835) où cette assertion sur la nécessité de recourinexeclusivement au tartre stibié ou à l'ipécacuanha était, reproduite à l'Académie royale de médecine, plusieurs ma-

lades, à l'hôpital de la Charité, guérissaient sous l'influence de la mélhode expectante et quelques autres, après une ou plusieurs émissions sanguines; mais les vomitifs sont nécessaires toutes les fois que le l'développement de l'érysit pèle est dû à l'ingestion ou à la présence de quelque sub stance acre ou vénérneuse dans l'estornac. Les vomitifs et les purgatifs, souvent utiles chez les scriphuleux; ont été employés avec succès dans les érysipèles de la face; taintét comme évacuans; tantét comme dérivatifs; près une ou plusieurs émissions sanguines; leur utilifé et celle des pédilores, des vésicatoires aux jambes et des lavemens purgatifs sont bien constatées; par ses ong sofficiel duoi du mes

Quant à la méthode expectante, elle peut être appliquée aux érysipèles simples; ou aux fiét les Frysipèles timples; ou aux fiét les Frysipèlet etisses peu intenses; la giécison s'opèret naturellement, tainto sans autres phénomènes que ceux de la résolution de l'inflammation, et quelquefois après un mouvement cratique. Dans une constitution épitémiqué, péd dant laquelle des érysipèles régnalett à Turin, sen 1/571, cu l'elicha assure que la maladier se j'agéait souvent pair une légère diarrhée, et quelquefois par une épiteus le les dispendit des érysipèles régnaletts de crises; peut-être par les dispendit point observé ces sortes de crises; peut-être par les dispendit point épiées avec assez de soin, fou les dispendiquefois prévenues par un traitement per tot bateun des la fine prévenues par un traitement per tot bateun une par un traitement per dispendit des la fine de la fine de

point opserve ces sortes de crises; peut-etre ne les al-je point épiées avec assez de soin, l'ou les la je quelquelois prévenues par en traitement 'pertorbatein' mai les à l'ou adoptée d'une manière trop large ; la l'illellio de expectante condurait inévitablement ; dans 'quelquels cas; 'a ajourner la saignée à une époque offi effe serait 'moins souvent salutaire et 'quelquelois' impraticable; 'offset un écueil que n'ont pas toujours su éviter les médécris qui ontrapproché l'étysipèle des fièrres exanthématiques.

écueil que n'ont pas toujours su' éviter les meacems qui ontrapproché l'énysipèle des fièrres exanthématiques d'Quant aux onctions avec l'engagent influence, avec l'auxonger, ou avec le beurre, sous leur influence, si les évysipèles simples se résolvent toujouis, l'est supplicables phlegmoneux se terminent guelquefois par supplination.

Dans les évysipèles de la face, l'ai plustent fois fait d'indie et le face, l'ai plustent fois fait d'indie et le face, l'ai plustent fois fait d'indie et le face de face de la f

un des côtés du visage avec de l'axonge, et l'autre avec de l'onguent mercuriel; plusieurs fois aussi les onctions avec la graisse ou l'onguent mercuriel ont été faites sur une joue, tandis que l'inflammation a été abandonnée à elle-même sur l'autre; le décroissement de la maladie n'a pas été plus rapide sur un côté que sur l'autre. Ces médications topiques ont moins de portée que les personnes qui les ont spécialement recommandées, ne leur en attribuent. Ceci est surtout très évident pour les érysipèles précédés de fièvre pendant un ou deux jours, et dont les périodes de développement, d'état et de décroissement ine sont point étouffées par ces remèdes extérieurs, qui dimiz nuent seulement la chaleur, la sécheresse et la tension de la peau. On a employé; dans le même but, la farine saupoudrée à la surface de la peau enslammée, les cataplasmes émolliens arrosés d'eau de Goulard, les lotions avec l'alcool ou l'éther, etc, sans donnieus te moinsumantielle

On a assuré que des cautérisations superficielles avec le mitrate d'argent arrêtaient promptement la marché de l'érysipèle, Les résultats de quelques expériences que j'ai tentées sont contraires à cette assertion.

On cherchers à fixer l'érysipèle ambulant en appliquant un résicatoire sur le lieu qu'il occupe, ou sur un de ceux où il s'est primitivement établi; il faut combattre en même temps, les inflammations, internes, s'd, en existe. Malheurensement les érysipèles ambulans et diffus se montreut souvents comme phénomène ultime, comme symptôme d'une mort inévitable, chez des individus épuisés par de longues, seuffrances. Ces érysipèles sont un reflet de lésions plus profondes et plus graves qu'un vésicatoirene guérit pas.

L'erysipèle intermittent est une maladie très rare; je ne l'ai observé qu'à la face; il était précédé et accompagné d'accès de névralgie faciale. Quel que soit le type qu'il affecte, il céde ordinairement avec elles, à l'osage du qu'inquina ou du sulfate de quinine, administré comme dans les fièrres d'accès.

Dans l'érvsipèle phlegmoneux des membres, si on est appele à temps, après avoir pratiqué une ou plusieurs saignées générales, quand l'âge et la constitution le permettent, on appliquera un nombre de sangsues proportionné à l'étendue et à l'intensité de l'inflammation. Pour faciliter l'écoulement du sang, on plongera les malades dans un recontentent du sang, on prongera les marades dans un bain tiède; les parties affectées seront ensuite reconvertes de cataplasmes émolliens, narcotiques et presque frais; les bains tièdes seront répétés les jours suivans; c'est un' moyen puissant, trop souvent neglige, au debut du mal. moyen puissant, trop souvent neguge, au deout du mai. Malheureusement, lorsque les malades se présentent dans les hôpitaux, souvent le pus est déjà infiltré ou réuni en foyers dans plusieurs points; la peau est chaude, luisante, tendue, d'un rouge foncé; le membre offre un état d'empâtement que M. Boyer a indiqué, avec raison, comme un des signes de la terminaison de cette phlegma-sie par suppuration. Il faut pratiquer sur-le-champ un certain nombre d'incisions qui, en débridant la peau et les aponévroses d'enveloppe, produisent un prompt soulagement donnent lieu à l'écoulement d'une grande quantité de sang et de sanie, et permettent au pus infiltré ou rassemblé en foyer de s'échapper au dehors. On prévient ainsi la formation de vastes et nombreux abces, la gangrène du tissu cellulaire, et on évite des décollemens considérables de la peau. Les incisions sont utiles lors même que le pus rest pas encore réuni en foyer. Cette assertion, émise par Hutchison, com battue par Samuel Cooper, est devenue pour moi une vérité incontestable, depuis que j'ai été témoin des succès qu'obtenait de cette pratique Beauchène, chirurgien de l'hôpital Saint-Antoine. Le nombre des incisions doit être proportionné au degré et à l'intensité de l'inflammation, et leur profondeur calculée d'après le gonflement du membre. Lorsque la gan-grène s'est déclarée dans un ou plusieurs points, c'est le cas de débrider largement en combattant l'inflammation

164 partout où la gangrène ne s'est pas établie. Au reste, si les

avantages des incisions sont incontestables, il ne faut pas non plus qu'un empressement irréfléchi conduise à balafrer de taillades tout un membre atteint d'érysipèle phlegmoneux, que des saignées répétées, des applications émol-

lientes et de légers purgatifs auraient pu guérir, ou rendre curable à l'aide d'un petit nombre d'incisions.

Plusieurs observations ont été publiées en faveur de l'emploi des vésicatoires appliqués loco dolenti, dans la seconde période de l'érysipèle phlegmoneux; on a asi pratiqué avec succès de légères cautérisations à laur face des érysipèles traumatiques. La forme du fer employé pour ca tériser a peu d'importance ; il faut seulement que l'instrument soit appliqué par une surface étroite, sur un grand nombre de points de la peau envahie par l'érvsipèle. Quoique je reconnaisse les résultats avantageux obtenus par ces méthodes, des essais comparatifs m'ont conduit à en préférer une autre ; les saignées générales et locales et les purgatifs préviennent plus sûrement les terminaisons de l'érysipèle phlegmoneux par suppuration ou par gangrène, et les incisions donnent issue au pus infiltré ou réuni en foyer, et procurent un débridement toujours favorable.

ujours favorable.

La compression, souvent inefficace et quelquefois dangereuse dans le traitement de l'érysipèle phlegmoneux, lorsque le pus est infiltré, est utilement employée vers la fin de la maladie pour diminuer l'œdême et l'engorgement du membre. C'est le meilleur moyen à conseiller contre l'érysipèle ædémateux. On l'a employée avec succès dans des érysipèles phlegmoneux compliqués de phlébites.

Les préceptes relatifs à l'érysipèle phlegmoneux des membres sont applicables à quelques érysipèles du cuir chevelu rebelles aux saignées, aux délayans, aux applications émollientes ou aux éméto-cathartiques. Une incision qui intéresse à-la-fois la peau, le tissu cellulaire et l'aponévrose occipito-frontale, fait cesser l'étranglement doilloureux loccasioné par le soulèvement et la tension de cette membrane fibreuse. On place de la charpie entre les lèvres des lambeaux afin d'empêcher leur réunion, qui ne doit avoir lieu que lorsque le cuir cheveln est complètement détuméné. Vingt-quatre heures après l'incision, les malades sont ordinairement soulagés; des accidens graves, tels que le délire et d'autres symptômes propres aux affections cérébrales, ont cessé dans le même

Iaps de temps de la company de Il a été étudié sous ce point de vue par M. Sabatier : c'est surtout dans quelques maladies chroniques de la peau que l'érysipèle a déterminé des effets qu'on n'aurait peut-être jamais obtenus par d'autres moyens curatifs. Cette heureuse influence peut avoir lieu lors même qu'il a son siège sur une région plus ou moins éloignée des points affectés. Ce n'est pas seulement aux vésicules ; aux papules, aux pustules, en un mot, aux productions morbides exis-tant à la superficie on comprenant une partie plus ou moins grande de l'épaisseur du derme que s'étend l'action salutaire de l'érysipèle; on le voit encore déterminer la résolution et la suppuration de tubercules scrophuleux, d'engorgemens lymphatiques indolens, modifier d'une manière remarquable des affections squameuses anciennes, resoudre ou faire disparaître des tubercules syphilitiques, déterminer une prompte cicatrisation d'ulcérations rebelles , favoriser le recollement de la peau dans des trajets fistuleux peu étendus chez des sujets scrophuleux, borner des lupus dans leurs progrès, etc. l'aurai occasion de signaler de nouveau cette influence : dans ce cas, l'érysipèle peut être abandonné à lui-même, pourvu qu'on en surveille la marche et les progrès. sabgeret de les

Le traitement prophylactique de l'érysipèle se résume en quelques indications. On en prévient le développement chez les femmes aménorrhéiques, par des émissions sanguines, pratiquées tous les mois aux époques des règles; on agit de la même manière lorsqu'il a remplacé une hémorrhagie habituelle.

## Historique et observations particulières.

out ne duit avoir li-

\$, 234. On consultera avec fruit quelques monographies et plusieurs observations sur l'érysipèle simple (1), l'érysipèle phlegmoneux (2), l'érysipèle gangréneux (3), l'érysipèle général (4), ou de la totalité d'un côté du corps (5); sur l'érysipèle de la face (6), sur celui du nombril avec inflammation de la veine ombilicale (7), sur l'érysipèle intermittent (8), sur l'érysipèle épidémique (9); sur la contagion de l'érysipele (10); sur le diagnostic de l'érythème et de l'érysipèle (11); sur les érysipèles salu-

(1) Mariande (B. M. B.) Essai sur l'érysipèle simple, in-4, Paris, 1811.

(2) Patissier. Essai sur l'érysipèle phlegmoneux, in-4. Paris, 1815. - Olivier. De l'érysipèle phlegmoneux , in-4. Paris , 1820. - Letalenet (J. B.) Diss. sur l'érysipèle phlegmoneux des membres, in-4. Paris, 1824.

(3) Dictionnaire de S. Cooper. Art. Gangrène.

(4) Mercier. Erysipèle universel après l'accouchement,-Rennes. Arch. gén. de méd., t. xxiv, p. 552.

(5) Stoeller (Loder Journ. fur die Chirurg., IV, B. I St. p. 149.)

(6) Léveillé. Erysip. de la face, compl. de laryngo-trachéite (Rev. méd., t. xvi, p. 146.) - Piorry. Gaz. med. 1833, p. 281.

(7) Dugès. Recherches sur les maladies des enfans nouveau-nés, in-4. Paris,

1819 .- Robert Lee. Lond. med. Gaz. , t. 111 , p. 533.

(8) Lanc. fr., t. v1, p. 247. (Erys. intermitt. de la face.)

(9) Velpeau. Lancette franc. 1831, t. v, p. 105. - W. Gibson. Relation d'un érysipèle épidémique, observé à Montrose, 1822. - G. H. Weatherhead, An Essay on the diagni between erysipelas, phlegmon and eryth (épidémie à bord d'un vaisseau ).

(10) Gibson. (Edinb. med. and. surg. journ. t. xxx, p. 209). Wells. Trans. of a society for the improv. of med. and surg. knowledge, vol. 11, n. 17. - Costallat. Propositions et reflex. sur quelques points de méd. et de chir. in-4. Paris, 1832, p. 4. - Willan. Art. Erysipelas.

(11) Hume Weatherhead. An essay on the diagn. between erysipel., phlegm. and eryth. Lond. 1819.

taires (1), sur leur rétrocession (2), sur la complication de l'érysipèle avec la phlébite (3), avec des affections cérébrales (4). Plusieurs observations ont été aussi publiées en faveur de la compression (5), de l'acupuncture (6), des onctions avec l'axonge (7), l'huile d'amande douce , la crême ou l'onguent mercuriel (8), dans les érysipèles si mples ou phlegmoneux; des vésicatoires (9) dans les érysipèles ambulans ou phlegmoneux ; de la cautérisation avec le nitrate d'argent (10) ou le cautere detuel (11) dans certaines espèces d'érysipèles. On devra aussi consulter quelques remarques sur la saignée (12) et son degré d'efficacité, sur l'utilité des comitifs (13), sur les inconveniens du laudanum à l'extérieur, à forte dose (14), etc., etc.

Sous le nom d'érysipèle, M. Lawrence (15) a compris l'érysipèle ordinaire et les inflammations du tissu cellulaire sous-cutané, des glandes sous cutanées, des gaînes filireuses

<sup>(1)</sup> Sabatier. Propos. sur l'érysip. et les mal. cutan. in-4. Paris, 1830.
(2) Journ. compl. t. xxxx, p. 193. — Bullet des ce. méd. de Ferussac, t. xix, P. 221 - Blandin. Délire à la suite de la répercussion de l'erysipèle. (Arch. gen. de med., t. xxvar., p. 263.) .... onort ub Bilrag onu 19 sedmar ses

<sup>(3)</sup> Flandin, Journ, compl. tom. XLL, p. 68.
(4) Symptomes d'encéphalite, sans lesson du corveau, Journ, hebd., t. vy, 2' ser., p. 130.) (5) Velpeau. Mém. sur l'emploi de la compression dans l'érysipèle phlegmoneux

et dans les brulures. (Arch. gén. de méd. t. x1, p. 102 - t. v, p. 27.) (6) Bright. Acupuncture dans Perysipele. (Gaz. med. in 4. Paris, 1833.)

<sup>- (7)</sup> Martin-Solon. Lancette franc., t. v.p. 25928 , 8281 216111 Cc 9.

<sup>(8)</sup> Ricord, Lancette franc. 1831, t. v. p. 109 10 C. Broussais Lane franc. t. v, p. 273. — Lanc. franc. février 1833.

<sup>- (10)</sup> Higginbottom (I). Guérison de l'érys. de la face par l'appl. est du pitra:e d'argent (Rev. méd. t. xv., p. 288). Chomel Lana, frança t. v., p. 241.

(11) Larrey. Emploi du cautère actuel dans l'ergin, traumatique. (Rev. méd.).

t. x., p. 177.)

<sup>(12)</sup> Dubourg Arch gen de med tix, p. 584. Louis Arch gen de med.

tom, xviii, p. 330. an initiate and the control bound at his property (13) Desault. Remarq. et Obs: sur l'éysip. (OEuvres de Desault, t. ii, p. 581.) (14) Guiand. Obs. d'un empoisonnement produit par l'applic. du laudanum à trop

forte doss. (Bull. des se med de Férussac, janv. 1827, p. 77.) (15) Lawrence (W.) Obs. on the nature and theatment of enverpelas in B. 1828.

cet des membranes synoviàles. Rust (1) a considéré l'érysipèle plutôteômme une fiziere exemitilematique que comme mue simple inflammation de l'ar peau y est cette assertion serait (exacte si non retrainchait du nombre des érysipèles tous ceux qui sont produits, par une excitation locale; ¿Pa Ch. Louis (2) à fait pemarquer de nouveau que la flèvre précédait (douvent l'éraption; renfin fluit a avanc que précédait (douvent l'éraption; renfin fluit a avanc que l'érysipèle était toujours accompagné d'un certain char-(gement de l'électricité unimale) que peroit la main avec naquelle on touche la peau enflammée, fait que j'ai chieché à vérifierret que j'our purécomatire.

Obs. (IX: Erysipèle phlégmoneux de la face plus prononcé du (sôté droit que du côté gauché; arachnitis; emploi décif des émissions sanguires; mort ; pus dans les veines de la face, l'... Coll. (lean ), menusier, agé de trente sept. ans ; fut admis à l'hôpital de la l'fité, le 14 décembre 1825, et placé dans la salle Saint-Léon, n° 4. Cinq semaines avant son entre à l'hôpital, Col.... stait tombé dans une fosse, Pendant trois quarts d'heure ses jambes et une partie du tronc resterent plongées dans l'eau; à la suite de cet accident, douleurs dans les jambes, suivies de l'inflitation des membres inferieurs et de l'abdoment Certe hydropisie fut combattue à ree succès par la pommade d'extrait d'aront employée en frictions.

Le 23 mars 1826, sessement à l'épigastre et vomissements sans causé appréciable. Le 25, developpement d'un rysipèle à la face. Il occupé la partie inférieure du front, les paupières et le neza La rongeur de ces parties, peu foncée, excepté sur la paupière supérieure droite, disparait à la présion, la tuméfaction, peu sensible sur les joues, très magnét surde front et le dos du nezy, sétend à droite jusqu'à la région temporale; les paupières sont cedéma-

gert & minimal all sufficient engine long and more long and and a long a long and a long

leuses, surtout celles de l'œil droit, à l'angle interne duquel existe une phlyctène ; les parties enflammées sont le siège d'une chaleur vive et acre, plus forte aux paupières que sur les autres régions de la face. Ventre souple et sensible à la pression, langue sèche et croûteuse; soif très intense; anorexie, coliques passagères, constipation, excrétion libre des urines, toux sans oppression, peau chaude, pouls développé et très fréquent, céphalalgie, sommeil interrompu. Le 26, le front, les paupières ; les deux joues et la lèvre supérieure sont d'un rouge luisant et tuméfiés; la région parotidienne, la partie supérieure et latérale du cou sont enflammées. La rougeur qui existait sur la paupière supérieure droité est remplacée dans presque toute son étendue par une large bulle qui contient une humeur sero-purulente. Une petite phlyctène existe également à l'angle interne de l'œil gauche. Le nez et toute la joue droite sont converts de croûtes januâtres formées par le dessèchement d'une humeur qui flue entre les paupières abaissées et principalement vers leurs angles. Dans toute l'étendue des parties affectées , le malade éprouve des élancemens douloureux. Langue sèche, soif continuelle, déglutition facile; douleur épigastrique à la pression ou dans les efforts de toux; râle crépitant à la partie inférieure du poumon droit; expuition de matières muqueuses sanguinolentes, sentiment d'une chaleur générale et brûlante, pouls très fréquent (limonade gommeuse). Le 27, tuméfaction énorme de la face, et plus prononcée sur la joue droite ; augmentation de la tumeur de la région parotidienne; teinte rouge violacée de la peau enflammée; flux palpébral séreux et jaunûtre (quarante sangsues derrière les oreilles ; sinapismes aux pieds, cataplasmes emolliens sur la face , limonade gommeuse ). Délire pendant toute la nuit, langue sèche; évacuation alvine; pouls très frequent, peau plus chaude que dans l'état naturel ( Limonade gommeuse). Le 28, le gonflement de la région

170

parotidienne du côté droit s'est propagé aux parties latérales du col et à la partie supérieure du thorax. La peau de la face, luisante et pâle, offre une couleur livide sur les joues et à la partie supérieure des paupières. Les bulles accidentelles sont affaissées, desséchées et remplacées par des croûtes brunâtres. Le flux palpébral a diminué; le malade ne peut tirer la langue de la bouche. La soif est moins intense; le pouls est petit et fréquent; le délire continue ( même prescription ). Le 29, la tuméfaction de la joue droite, plus considérable que celle de la joue gauche, est séparée par une lègère dépression de la tumeur formée par le gonflement de la région parotidienne. La lèvre supérieure est uniformément gonflée; les phlyctènes des paupières sont entièrement desséchées. L'affaissement succède au délire ; déglutition difficile, excrétion rare des urines ( Deux nouveaux sinapismes aux cuisses ; limonade vineuse.) Mort dans la journée. Le 30, autopsie du cadavre. La peau de la face est pâle, excepté sur les paupières, qui conservent un peu de rougeur dans les points que les bulles n'avaient point occupés. Le tissu cellulaire sous-cutané et inter-musculaire de la face est infiltré d'une sérosité jaunâtre et purulente : de petits dépôts d'un véritable pus existent en avant et en arrière des muscles orbiculaires des paupières. Ces infiltrations purulentes ont lieu également dans le tissu cellulaire de l'orbite et se propagent vers les fosses temporales. Au - delà de la ré-gion temporale gauche, le tissu cellulaire du cuir chevelu est lui-même infiltré. La tumeur de la région parotidienne est formée par une large infiltration d'une sérosité purulente dans le tissu cellulaire qui entoure la parotide, Cette glande n'est point injectée, mais le tissu cellulaire qui entre dans sa texture est infiltre. Une semblable infiltration se remarque dans le tissu cellulaire sous-cutane, étendu à la surface du grand pectoral, du côté droit. Les parois des veines de la face et du col, quoique baignées par le pus, n'offrent aucune trace d'inflammation. Plusieurs de ces petits vaisseaux contiennent une sérosité purulente semblable à celle qui est épanchée dans le tissu cellulaire enflammé. Les artérioles étaient également saines. L'arachnoïde qui recouvre les hémisphères supérieurs du cerveau, était épaissie et opaque; le tissu cellulaire sous-arachnoïdien correspondant était infiltre de sérosité. Dans plusieurs points de la base du crâne, la dure-mère était rouge, ainsi que l'arachnoide superposée à sa surface. Le troisième ventricule contenait une grande quantité de sérosité. Il y en avait moins dans les ventricules latéraux La consistance du cerveau et du cervelet était naturelle. Thorax etabdomen. Adhérences partielles du péricarde au cœur, formées par une pseudo-membrane celluleuse, ancienne; cœur un peu plus volumineux que dans l'état naturel. adhérences des plèvres costale et pulmonaire entre elles. poumons crépitans; rougeur de quelques ramifications des bronches; état sain de la membrane interne du laryex et de la trachée; langue converte d'un enduit épais; rougeur de la membrane muqueuse du pharynx; teinte noirâtre et verdâtre du grand cul-de-sac de l'estomac et de quelques portions de l'intestin grèle, paraissant être le résultat de l'inflammation et de la putréfaction; foie d'une couleur brune foncée; les autres organes contenus dans l'abdomen, sans alteration, a per l'amenda rus vent sale and ne lade eternue songent, it egyone'e en provit dans es fosses

## masales, de l'oppressionalognement de perestateur, à l'engastre, et un écoulement en enueus limpide se talt par

VOCAB. Art. Rougeole, Blactice, Morbilli, Rubeolee, fièvre morbilleuse.

s. 255. La rougeole est une inflammation exanthémateuse et contagieuse, précédée de frissons, accompagnée de larmoiement, d'éternuement, de toux férine, et caractérisée extérieurement par de petites taches rouges de la dimension des morsures de puces, proéminentes sur les points où les follicules sont saillans, séparées par de petits interstices irréguliers où la peau conservé sa teinte naturelle, formant: ensuite par leur réunion de petits croissans, qui s'affaissent vers le septième ou hultième jour, à dater de l'invasion, et sont ordinairement suivies d'une desquamation furfuracée, a mais et sonnago de sissiage sintè

S. 236. La rongeole présente plusieurs variétés, 1. Rub. sulgaris ; 2. Rub. sine catarrho, sive spuria; 3. Rub. nigra; 4. Febris morbillosa; 5. Rub. anomala; Rub. mialigna, de de diffrent shurayona dinerano, suoitina

La rougeole vulgaire offre trois stades is steps and some state of stade of

and stade (Stadium contagii, Rosen Apparatus efflorescentice, Morton). La rougeole vulgaire débute par des alternatives de frisson et de chaleur, par du malaise, des lassitudes dans les membres, de l'abattement et par un sentiment de douleur et de pesanteui dans les yeux et le front, accompagne de penchant au sommeil et à l'assoupissement. Bient ot le pouls s'accélère, la peau devient chaude, la surface de la langue blanchit; ses bords et sa pointe sont d'un rouge anime, la soif se fait sentir, des nausées et quelquefois des vomissemens se déclarent, et l'épigastre est par fois douloureux. Le deuxième jour de l'invasion, tous ces symptômes se prononcent de plus en plus; les yeux deviennent rouge et larmoyans, le malade éternue souvent, il éprouve du prurit dans les fosses nasales, de l'oppression, un sentiment de pesanteur à l'épigastre, et un écoulement de mucus limpide se fait par le nez. La gorge est légèrement douloureuse, une toux plus ou moins violente se manifeste; et chez les très jeunes enfans l'assoupissement et même des convulsions passagères se joignent quelquefois à ces phénomènes. Le troisième jour, l'intensité des symptomes va toujours croissant, les yeux deviennent plus sensibles et enflammes; les paupières et leurs bords libres paraissent un peu tuméfiés; une toux sèche et fréquente, de l'enrouement de la dyspnée, un sentiment de constriction à la poitrine, parfois de l'anxiété, de l'assoupissement ou du délire, un vomissement ou de la diarrhée chez les enfans pendant la dentition, ou des sueurs abondantes d'une odeur particulière et douceatre, précèdent l'apparition de l'exanthème, qui se déclare ordinairement le quatrième jour de l'explosion des premiers symptômes, lequel peut corres-pondre au dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième jour de l'infection. In offent al vine sionemi mp 2° stade (status morbi, Morton; stadium eruptionis). De petites taches rouges, distinctes, presque circulaires, peu proéminentes, de la forme et de la dimension de morsures de puces, apparaissent d'abord sur le front, le menton, le nez, les joues et autour de la bouche, et se répandent successivement, dans la journée même, ou le lendemain sur le cou, la poitrine et les membres, Cette éruntion est presque toujours accompagnée de démangeaison et d'une vive chaleur à la peau. La plupart de ces petites taches circulaires sont bientôt remplacées par de plus larges, et sont quelquefois disposées en grappes (Rub. corymbosa) qui ne sont pas exactement dessinées, mais qui se rapprochent, de la forme d'un croissant ou d'un demi - cercle (racematim coalescunt. Sydenham). Ces deux espèces de taches se fondent dans la peau, et ne donnent pas sous le doigt la sensation d'une surface inégale et proéminente. Les taches demi circulaires sont formées par la réunion des petites taches arrondies dont nous avons parlé; les petits points qui les forment peuvent être quelquefois comptés sur les cercles qui sont séparés les uns des autres par des interstices où la peau conserve sa teinte naturelle. La couleur de ces petites taches est moins animée que celle qu'offrent les tégumens dans la scarlatine. Il suffit de tendre la peau pour faire disparaître la rougeur. On remarque quelquefois, à la surface de la peau,

tant elle est superficielle, de petites élevures papuleuses roses, qui, lorsqu'elles sont très multipliées, donnent à l'érnption un aspect particulier (rougeole boutonnée). Sur le visage, cette teinte rouge est à son summum vers le cinquième jour; le sixième, ces taches commencent à s'affaisser et à s'affaiblir, en même temps celles qui sont situées sur d'au-tres régions du corps deviennent plus foncées et plus nombreuses.

Le quatrième jour de l'invasion, on distingue aussi quelquefois sur la luctte et le voile du palais de petites taches d'un rouge obscur, semblables à celles qu'on observe sur la peau. Le cinquième jour, elles deviennent confluentes. Cette légère inflammation occasionne au malade une sensation de sécheresse et d'aspérité dans le pharynx, et aggrave l'enrouement qui s'était manifesté dès les premiers joursal of secondary denoted in one in 1 and the second

Dès que l'éruption est achevée, la fréquence du pouls, la chaleur, la soif, la rougeur des yeux, le coryza, le mal de gorge, etc., diminuent considérablement d'intensité? et même disparaissent quelquefois complètement. L'oppression et la toux seules persistent chez quelques individus; les nausées et les vomissemens cessent même des le quatrième jour, et la chaleur, l'oppression, l'insomnie

disparaissent ordinairement vers le sixième. 3º stade (crisis; declinatio vel desquamatio). Le quatrième jour de l'éruption , c'est-à-dire le septième ou le huitième de l'invasion, les taches de la rougeole commencent à palir dans l'ordre de leur apparition et prennent alors une teinte d'un jaune pale. Ces taches jaunatres sont plus fixes que la rougeur à l'aquelle elles ont succédé; on ne peut les faire disparaître en tendant la peau. Bientôt l'épiderme se détache en très petites lamelles furfuracées sur les parties où la rougeur a disparu; la peau devenue sèche et quelquesois rugueuse, est le siège d'une démangeaison très désagréable jusqu'au dixième ou douzième jour. Quelquefois, cependant, la desquamation est nulle ou insensible, au moins sur quelques régions du corps ou sur plusieurs taches. A cette époque, les symptômes de l'inflammation des voies aéciennes diminuent graduellement; l'expectoration, toujours nulle chez les enfans à la mamelle, est rare chez les adultes dans cette variété; dans des cas moins simples, la toux et l'expectoration se prolongent pendant la convalescence.

S. 238. Rubeola sine catarrho. Dans des épidémies de rougeole. Willan a remarqué qu'un certain nombre de malades présentaient une éruption dont les apparences extérieures et la marche étaient les mêmes que celles de la rougeole vulgaire, dont elle différait en ce qu'elle n'était point accompagnée de fièvre, de catarrhe ou d'ophthalmie (Rubeola sine catarrho; spuria vel incocta): il ajoute qu'an intervalle de quelques mois ou même de deux ans s'écoulait quelquefois entre cette éruption et le développement de la rougeole vulgaire, qui le plus souvent se manifestait trois ou quatre jours après l'éruption non fébrile. Ce fait, je l'ai vérifié plusieurs fois, et je l'ai vu accompagné de circonstances qui établissaient encore mieux la nature morbilleuse de ces éruptions. Ainsi, j'ai vu plusieurs enfans d'une même famille, habitant le même appartement couchant souvent dans la même chambre, être atteints d'une rougeole catarrhale fortement dessinée hors un seut d'entre eux , dont la maladie offrait les symptômes du is stade de la rougeole et ceux de l'éruption, moins les phénomènes de la bronchite. Ces rougeoles sans catarrhe, considérées comme effets d'une cause épidémique, sont-elles les analogues des varicelles observées dans les épidémies de variole? Il est difficile de les distinguer de certaines roséoles , autrement que par leur cause : toute distinction entre elles est impossible, lorsqu'elles sont sporadiques. (Voyez Roséole)

\$ 239 Sous le nom de rubeola nigra, Willan a indiqué

un aspect peu ordinaire de la rougeole, dont l'éruption. vers le septième ou huitième jour à dater de l'invasion . devient tout-à-fait livide avec une teinte jaune. Cette variété , accompagnée de langueur et d'accélération du pouls. a été principalement observée chez les personnes d'une constitution faible. Le docteur Ant. Todd Thomson a vu chez un enfant de huit ans, atteint de cette variété, l'épiderme s'enlever comme une toile d'araignée humide, lorsqu'on pressait le poignet pour tâter le pouls. J'ai vu plusieurs exemples de ces rougeoles noirâtres chez des enfans atteints de tubercules pulmonaires et de cœco-colites chroniques, et qui étaient épuisés par la diarrhée et par la fièvre hectique; la plupart des taches de la rougeole ne s'effaçaient pas par la pression du doigt; et lorsque l'existence de ces enfans se prolongeait quelques jours au-delà de la durée ordinaire de la rougeole, la peau présentait des taches morbilleuses qui différaient de celle du purpura simplex par leur forme et leur distribution, mais qui offraient, comme elles, des teintes variées, brunes, jaunâtres ou d'un gris sale, suivant le degré de résorption du sang déposé dans la pean affirme Je rapporterai une observation bien propre à faire connaître une autre variété de rongeole noire ou hémorrhagique, dans laquelle la plupart des taches sont d'un rouge vineux et ne disparaissent pas non plus par la pression. Cette variété ne paraît pas liée, comme la précédente, à un affaiblissement de la constitution par des maladies antérieures; je l'ai observée chez des individus forts et bien constitués. A cette occasion je ferai remarquer que dans la rougeole vulgaire, si on examine avec soin et avec précaution la surface du corps, on distingue presque toujours un certain nombre de taches plus foncées qui ne disparaissent pas complètement par la pression, qui ensuite deviennent jaunatres ets'effacent plus lentement que les autres dans la convalescence. 2000 pilos \$. 240. Rougeole sans éruption (febris morbillosa).

Oelle variété non moins remarquable que les précédentes; a étéobservée dans des épidémies de rongeole. Sydenhain fait mention de rongeoles anomales (1674) et d'une fièvre morbilleuse qui régnait dans le même temps, et qui était caractérisée, à l'extérieur, par une éruption de taches sur le col et sur les épaules, imitant celles de la rongeole. dont elle différait en ce que, dans celle-ci, l'éruption était répandue sur tout le corps. Gregory va plus loin : il affirme avoir observé des rougeoles sans éruption. M. Guersent a vu également, dans des familles où régnait la rougeole. quelques individus présenter tous les symptomes de cette maladie, hormis l'exanthème. J'ai plusieurs fois observé des rougeoles dont l'éruption était incomplète et qui pou-vaient être rattachées à la fièvre morbilleuse de Sydenham; mais je n'ai point rencontré de faits semblables à ceux indiques par de Haen, Gregory et M. Guersent, quoique mon attention se soit dirigée sur ce point, depuis quelques années.

La grippe et quelques variétés de bronchite regnent quel-

\$. 241. Rougeoles anomales et compliquées (Rub. anomalæ). Chez les enfans qui ont la peau tine et délicate, l'exanthème de la rougeole apparaît quelquefois partiel lement dès le troisième jour; souvent il ne se manifeste pas avant le cinquième ou le sixième, sur les individus pas avant le cinquiente ou le sixieme, sur les matricus qui ont la peau brune et épaisse; ses progrès sont que que-fois entravés ou arrêtés par l'exposition au froid ou par un usagé intempestif des purgatifs. Une petite fille ai-teinte de rougeole, éprouvant du prurit dans les fosses nasales, on crut qu'elle avait des vers; après l'administration d'un purgatif, l'éruption disparut tout à-coup; et ne put être rappelée. Cette rétrocession de l'exanthème estado vent accompagnée de douleurs intestinales, de diarrhéeude difficulté de respirer, de délire, de convulsions, etc.; dans d'autres circonstances, l'éruption paraît sur les brassiaprès avoir été observée à la face, ou bien ne se propage point

sur les membres o qui ne présentent pas une seule tache dans toute leur étendue. et miliage set suab serves de sis

or § 242. Chez les enfans nouveau-nes, des étuptions papuleuses semblables au strophulus; chez des malades de différens ages, de petites vésicules analogues à célles de la miliaire; les bulles du pemphigus, des pétéchies, des pustules accidentelles, les pustules de la variole naturelle ou inoculés, des épistaxis, des inflammations vives des paupières, des affections cérébrales, des inflammations plus ou moins graves, telles que le croup, la bronchite, la pneumonie, la cœco-co-lite, etc., en s'associant à l'éruption de la rougeole, donnent à cette maladie une foule d'expressions symptomatiques dont il faut chercher le modèle dans les observations particulières.

Lorsque la diarrhée se déclare dans le cours d'une rougeole, c'est quelquefois un symptôme gravel, surtont si elle est accompagnée d'ogitation et d'une tous fréquenter Dans la convalescènce, ces diarrhées, suivant leur natúe, leur durée et leurs effets, peuvent être dangereuses ou salataires.

Les convelsions sont un accident assez fréquent pendant la dentition, et souvent suivi d'une terminaison mortelle.

215. 245. La rougeole peut exercer une inflience salutaire, ser des inflammations chroniques de la peaux. Faisoigné, à l'hépital Saint-Antoine, que jeune fille atteinte d'un exerma chronique de la face, du enir chevel à et descore illes, et qui en fait gérie par une forte éruption de rougeole. D'un antre cêté, illufallibert; rapporte l'observation des deux enfans affectes decerma impétigineux du cuir chevelu (actior mucificus) et qui a yant contracté la rougeole, furent tout raque debarraises des achores, et une tardèrent pass à succeraberrae, constructe de son de sur de renderent pass à succeraberrae, constructe a passin la comberrae, constructe de sur de renderent passin succeraberrae, constructe de sur la renderent passin succeraberrae, constructe de sur la constructe de la

a. Lansquelques cas, la rougeole a para provoquer le développement des tubencules pularinaires; souvent aussi elle en hâte les progrès (1). Lorsque la rongeole est contractée en même temps que la variole, ordinairement la rougeole se développe la première, et suspend alors la marche de l'éroption variolique. Vieusseux rapporte un exemple contraire.

S. 244. Maladies consécutives (Morbi secundarii). — Pendant la convalescence on observe, sur le dos, les aînes ou les membres infécieurs ; fantôt des pustules semblables à celles de l'ecthyma, ou bien des pustules accidentelles moins volumineuses, éparses sur les pieds, les jambes, les cuisses ou le scrotum. Dans d'aotres circonstances, ce sont des inflammations chroniques des paupières à de l'eurs bords libres ou de la conjonctive; des empirons vésicaleuses sur le pavillon de l'oreille; des engorgemens chroniques des ganglions lymphatiques sous – cutanés; ce sont enfin des bronchites, des toux opinitares analogues à la coqueluche, des eccec-colites, des pnéumonies, des pleuresies, etc., que leur cause spéciale rend souvent plus rébélles que des affections inflammatoires, ayant même siège de même étendue, mais produites par d'autres inflacences. La rougeole est quelquelois suivie de pluthisie, comme F. Hoffmann l'avait déjà remarqué ou la roupe suppose.

\$. 245. Observations anatomiques. Vogel avant place le siège de l'exanthème de la rongesile dans l'épiderme. Des recherches plus exactes ont demontré que la rongesile dar recherches plus exactes ont demontré que la rongesile de reclait spécialement la membrane muqueose des voies acrieunes et le corps réticulaire de la peau, qu'on trouve injectés chez les individus qui ont succombé à cetté maladie. Les caractères anatomiques des inflammations morphilleuses, la rongeur et la sécrétion des bronches on de l'intestin, ne different pas sens blement de celles que l'on observe à la suite des autres inflammations non spécifiques des mêmes parties. Les merce présume que l'orthopnés suffocante qui emporte quelquefois les enfans à la saite de

<sup>(1)</sup> Andral. Clinique médic., 1'e ed., t iti, p. 49.

180

la rougeole, est le résultat d'un cedème idiopathique du poumon. l'ai vu cette difficulté de la respiration produite par une bronchite pseudo-membraneuse très intense et mortelle. Dans les rougeoles anomales et compliquées, on trouve des lésions variées suivant les parties affectées; quelquelois aussi la mort ne peut être expliquée par les altérations des solides observées à l'ouverture des cadavres.

S. 246. Causes. - La rougeole sporadique, ou épidémique, est produite par une cause spécifique dont la nature est inconnue et qui n'agit, en général, qu'une fois sur un même individu, Cette maladie se transmet facilement parmi les personnes qui habitent une même maison; cependant une certaine disposition à la contracter est tellement nécessaire qu'on voit des individus résister à l'influence d'une première épidémie et être atteints dans une seconde. Tozetti, Schack, de Haen, Meza, assurent qu'ils ont observé plusieurs fois la rougeole sur un même individu, tandis que Rosenstein affirme que, dans une pratique de quarante ans, il n'a pas vu une senle récidive. Bateman en admet la possibilité, d'après le docteur Baillie. Dans une lettre écrite à G.-L. Targioni(1), Genovesi dit avoir examiné dans la pandémie rubéolique qui eut lieu en 1787, dans la ville de Santa-Cruz, quarante six individus, tant hommes qu'adultes, affectés de nouveau de la rougeole quoiqu'ils l'eussent eue quelques années auparavant. Dans l'épidémie qui régna à Vire, en 1777, Duboscq de la Roberdière eut occasion de traiter de cette maladie éruptive plusieurs enfans qu'il en avait guéris en 1773. Depuis la publication de la première édition de cet ouvrage, j'ai observé trois exemples très remarquables de ces récidives. Un est celui d'une petite fille de sent ans qui, trois mois après une rougeole bien caractérisée fort grave et compliquée d'une pneumonie, a éprouvé une nouvelle attaque de rougeole, avec catarrhe, toux férine, enrhumée, et qui a été suivie d'une ophthalmie

<sup>(1)</sup> Avisi sopre la salut. umana, vol. FII litt. al sign. dotto Lig. Targioni, p. 267-272.

morbilleuse très rebelle. M. Guersent a observé de semblables récidives, a songel que on ma notation a togal cont

Quelques individus peuvent avoir de frequentes communications avec des malades affectés de rougeole sans en être atteints. Une jeune femme ayant contracté cette maladie, sa fille aincé la prit trois semaines après, et sa fille cadette, agée de huit lans, qui jour et nuit habitait avec sa sœur, n'en fat pioint attaquée. Toutefois le nombre des individus qui paraissent ne pas être aptes à contracter la rougéole est comparativement moins considérable que celui des personnes non vaccinés chez desquelles la variole ne s'est jamais déclarée; Boisieri va jusqu'à dire qu'à peine existe-t-il une personne qui en soit exempte. La rougeole attaque tous les ages, et se développe dans tous les climats. P. Mart. d'Anghiera (1) dit qu'elle mexistait pais dans le Nouveau-Monde; et qu'elle y à été importée en 1518, un la priville de mê et applicabilité.

On l'observe ordinairement, sur les jeines enfans, quelquefois chez les adultes, très rarement chez les vieillards, l'ogel et d'autrès assuient que des enfans en ont offert des traces à cleur naissances Elfe attaque les enfans plus souvent après qu'avant la première deutition. M. Baron a remarqué que l'angine et les affections cérébrales étaient les complications les plus ordinaires de la rongeole chez les enfans à la mamelle. Elle se communique par le contact ou par infections des peirsonnes qui enisont affectées, ainsi que l'établissent les expériences de l'House, vérifiées par Speranza, dans une épidémie dé rongeole qui a régné à Milan; en 1822. Ce dernien un culé d'abord six jeunes garçons de la maison de travail ; la maladie aété communiqué, et a suivi une marche régulière et très bénigne. Cette expérience a été répétée par d'autres praticiens et par le professeur Speranza, dans phisiciens autrès circonstances

(1) De rebus Oceanicis et Orbe Novo. decad. IV, cap. x, f. f.2, 1 and 1 1800

et avec un succès complet. On faisait avec une lancette une très légère incision sur une des plaques rubéoliques les plus larges et le plus enflammées, de manière à ce que la pointe de l'instrument fut teinte de sang. On pratiquait des piqures sur le bras de l'individu sain, et on les recouvrait d'une bande. Les effets de l'inoculation se manifestaient ordinairement au bout de quelques ours. Alex. Monro (1) et Looke (2) ont ingcule la rougeole avec l'humeur lacrymale et la salive recueillis sui des individus atteints de cette maladie. Dewees rapporte d'après Chapman, que des essais de ce genre ont été inutilement tentés, en 1801, au dispensaire de Philadelphie; et cependant le sang, les larmes, le mucus pasal et bronchique, et les lamelles exfolices de l'épiderme, furent successivement employés. Je n'ai point dens to be seen the state of state of the st

\$. 247. La rougeole jègne le plus souvent d'une manière épidémique à la fin de l'hiver, et au commencement du printemps. L'épidémie de rongeole observée en 1671, à Londres par Sydenham, jet celle qui régna à Unsal en 14752, décrite par Rosen, furent bénignes : des rougeoles anomales et malignes régnèrent à Londres en 1674 : l'épidémie observée en 1741, à Plymouth, par Huxham, était souvent compliquée de pneumonie : Watson a vu dans l'hôpital des Enfans- Prouves à Londres, en 1763 et 1768. deux épidémies de rougeoles putrides; des rougeoles très graves, compliquées de miliaire, furent observées à Vire et décrites par Polinière et le Pecq de la Clôture, en 1772 et 1773; les vougeoles qui régnérent à Paris, en l'an vi. étaient compliquées d'affections abdominales; en l'an vu, elles étaient quelquefois associées à la scarlatine. Dans une épidémie de rougeole, observée à la fin de 1800 et au commencement de 1801 par Consbruch (3), quelques enfans

<sup>10(1)</sup> De ven lymphat valuilosis , in-8 , Berolini , 1757, p. 58, 100 /20

<sup>(2)</sup> Gendem. Magan. 1787, p. 163.

(3) Construct. Vermische praktische Bernerkungen. (Hufeland. Journ. des praktischen Heilkunde, B. XIII, St. 3, 4. 31.)

furent atteints de frèvres morbilleuses sans éruption. Es aveient une fièvre violente avec tons les symptômes enterrhaux qui accompagnent la rougeole; puis il survenait ou une écuption à penie visible qui disparaissait rapidement, ou sentement une sueur abondante, on une distribée, ou une évacuation extraordinaire d'unine; chaceme de ces évacuations avait quelque chose de spécial; b'étaientiétidenuneur dit-il, des fièvres morbilleuses qui avaient été précédées de l'inflaenza et de la coqueluche vierre sont En étudiant comparativement ces épidémies et un grand nombre d'antres dont l'histoire nous a été dais ée, on voit que la plupart ont offert un caractère partieulier de binignité ou de malignité, et que presque toutes ont été précédées d'affections catarrhales, de coqueluches, de grippe on d'influenza, maladies anciennement indiquées comme les prélutles des constitutions morbilleuses ; enfin elles ont quelquefois succèdé à des épidémies de variole. Cette a nnée 1 833, mous avons observé, à Paris, cette succession signa. lee par Stork et de Haen. J'ei vu plusieurs enfans qui, après avoir éprouvé pendant quinze jours une véritable toux férine cont ensuite été atteints de la rongeole. al eg 248 Diagnostic .- Dans le stade de la contagion ou de l'effervescence, d'existence de la rougeole peut être présumée, si la fièvre est aucompagnée de rougeur des yeux, de larmoiement, de coryza humide, d'étemuement, de douleur et d'ardeur dans la gorge, de toux séche ét fatigante, de somnolence ; s'il règne une épidémie de rougeole; si le malade n'en a point été atteint antérieurement, si sa famille en est affectée, ou s'il a eu des rapports avec des personnes infectées. Au début de l'éruption , le diagnostic n'est pas encore certain ; les petites tachés rouges par lesquelles s'annonce la rongeole, tant qu'elles sont asolées, ressemblent beaucoup à celles de la variole; mais elles ne tardent pas à être disposées en petits arcs (in racemos collecte, Foreest), et si elles sont ordinairement peu éle-

vées et comme papuleuses sur la face et sur le front, elles offrent l'apparence de véritables taches sur la poitrine et sur les membres, bien distinctes des élevures de la variole. qui plus tard deviennent de véritables pustules. La rougeole offre des caractères qui la distinguent suffisamment des autres exanthèmes, et en particulier de la scarlatine. Dans cette dernière maladie, la rougeur est en nappe, égale et continue ou du moins ses taches, analogues aux surfaces érysipélateuses, sont beaucoup plus larges que celles de la rougeole qui laissent entre elles de petits intervalles irréguliers, où la peau conserve sa couleur naturelle. Cependant lorsque la rougeur et la tuméfaction des joues -sont très prononcées dans la rougeole , elles peuvent obscurcir ou masquer, sur le visage, la forme particulière de l'exanthème morbilleux qui est bien dessinée sur d'autres régions du corps. Enfin, dans la plupart des rougeoles, il y a toux férine, et quelquefois expectoration de crachats particuliers : tandis que , dans la scarlatine , la langue , la bouche et la gorge sont ordinairement d'un rouge vif, sans tonx et sans expectoration. Dans la scarlatine, la desquamation de l'épiderme s'opère en larges lambeaux, surtout à la paume des mains; elle est furfuracée dans la rougeole. La rougeole diffère de la roséole d'été, moins par la forme de l'exanthème, qu'en ce qu'elle est ordinairement accompagnée de lavmoiement, de toux, d'alteration de la voix, etc. Il est plus difficile de distinguer la rougeole et surtout la rougeole sans catarrhe des éruptions que Willan a réunies sous le nom de Roséoles. (Voyez Roséole) sob no adrano , estevita do no olimbi

Texistence d'un exanthème , dans la rongeole vulgaire, ne permet pas de la confondre avec le catarrhe pulmonaire , ordinaire on sivec la grippe. A la fin de sa durée, le castarrhe morbileux donne quelquefois lieu à une expectovration particulière ; qui a fixé l'attention de M. Lerminier et do M.: Andrah D'abord muqueux , clairs et limpides ; au bont de trois à quatre jours, les cvachats deviennent épais, arrondis, lisses à leur surface, d'une couleur jauncerdâtre, parfaitement isolés les uns des autres, et surnagent à une grande quantité de mucns glaireux et transparens comme les crachats de quelques phthisiques. Bientôt ces crachats sont rémplacés par d'autres qui adhèrent au fond du vase; semblent formés d'un mucus grisâtre, homogène, mélé d'air et de salive, et qui ressemblent aux crachats ordinaires du catarrhe chronique. Chez les jeunes enfans, l'expectoration est nulle ou peu abondante; beaucoup de rongeoles ne sont pas accompagnées d'expectoration. Es ordinaires du catarrhe chronique.

Quant aux catarrhes morbilleux (rongeoles sans éruption.) qu'on a observés dans des épidémies de rougeole, et qui sont produits par la çause spécifique de cette dernière, ils présentent, pendant la vie, quelques caractères proprès à les distinguer des inflammations ordinaires des voies aériennes: la toux est sonore, d'un timbre parliculier, férine et emrhumée, les crachats sont quelquefois nummulaires, et la dorée de cette affection catarrhale est analogue à celle de la rougeole vulgaire. J'ignore si l'humeur ou les émanations d'un catarrhe morbilleux, sans éruption, peavent donner lieu au développement d'une rougeole avec exanthème; ce qui constituerait un caractère important.

Dans la rougeole, il faut, en outre, par une exploration attentive des organes de la digestion et de la respiration déterminer. l'étendue et l'intensité des inflammations internes qui accompagnent l'exanthème, et en particulier le degré de celles de la membrane muquense gastro-pulmonaire, de mol la graph striction (16 anne une xue no

Les ophthalmies morbilleuses se manifestent ordinairement avant le développement de l'exanthème. Elles sont humides et séreuses, et suivent la marche de la maladie principale, Chez les enfans faibles ou serophuleux, elles ne se développent souvent que dans le décroissement de l'é-ruption. Quant aux ophthalmies qui suiviennent plus tarde, lelles sont pluté dues aux écarts de régimé paux refroidissement, etc., qu'à la cause spéciale de la rougeole.

15. 24gi: Pronostic. — Les épidémies de rougeole, sont plus mentruères dans les saisons et les climats tempérés, sont plus mentruères dans les pays chauds out tes froids. Touretois il a même ville ou le même cantion na des époques différentes, peuvent être le théâtre d'épidémies de rougeole bénignes son meurtrières. L'épidémie de 1670 beservée à Londres par Sydenham fut bénigne s'ectle de 1674 fut remarquable, au contraire, par la fréquence de la complication de l'exanthème avec la périphemmonie.

La régularité de la marche de la maladie, le peu d'intensité des inflammations gastro-pulmonaires et de la fièvre, la moiteur générale de la peau lois du développement de l'exanthème, une égale répartition des taches sur la face, le tronc et les membres, sont des signes favorables. Tissot assure que des évacuations considérables par la sueur, les urines et les selles, dans le cours de la maladie, sont d'un bon augure; l'ai vu des convalescences très promptes sans que ces évacuations aient eu lieu, et des diarrhées plus nuisibles qu'utiles.

Les prodrômes de l'éruption sont en général plus graves chez les enfans, surtout pendant la dentition. La maladie est plus dangéreuse chez les femmes enceintes ou nouvellement acconchées; chez les individus pusillanimes, sou chez ceux qui sont déjà atteints depuis long-temps d'une affection chronique de quelque viscère; et notamment de tubercules pulmonairés. Cependant, en général, la gravité de l'exanthème est subordonnée à l'intensité des lésions internes qui l'accompagnent ou qui lui succèdent. L'érup-

tion de la rougeole avant le troisième jour, son apparition tardive, irrégulière ou incomplète, sa disparition brusque, la rougeur plombée des taches, le développement de pétéchies avec une forte dyspnée, sont des symptômes graves. Ils indiquent, souvent des pneumonies dont. l'existence est facile à reconnaître par l'auscultation et da percussion de la politrine. Quant à la teinte livide outmoirâtre des taches, elle n'aggrave, point, le pronostic dans certaines rougeoles hémorrhagiques, qui ne présentent d'aillieurs que les symptômes des rougeoles vulgaires, bi troit but

La disparition de l'évoption par l'impression du ficid peut être suivie de métastascs graves, et quelquefois de la mort, and al superol, sero ma soutaine successif que que

La coexistence de quelques inflammations de la peau et en particulier celle de la variole, rendent le pronostic plus fâcheux si elles augmentent le trouble général des fonctions. Des affections du cerveau ou de ses membranes, l'angine laryngée croupale et la bronchite pseudo-membraneuse peuvent occasioner brusquement la mort; dans la plupart des cas, elle a lieu vers le huitième ou le neuvième jour de l'invasion, ou beaucoup plus taid par suite des progrès des maladies secondaires.

S. 250. Traitement. — Lorsque l'inflammation des voies aériennes, qui accompagne. l'exanthème de la rougeole et peu intense, et qu'elle parcourt facilement et régulièrement ses périodes. Le traitement est des plus simples. Couvrir assez les malades pour les préserver du froid et des variations de température, sans les fatiguer par une chaleur incommodes les maintenir à la diète et leur faire prendre des boissons tièdes et légèrement diaphorétiques, comme des infusions de bourrache et de fleurs pectorales sucrées ou miellées; administrer quelques cuillerées d'un looch ou d'une potion gommeuse si la toux est fatigante; préscrire l'inspiration d'une vapeur émolliente qui diminue en même temps le coryza et le mal de gorge; enfin, ga-

rantir les yeux d'une lumière trop vive; fels sont les moyens qu'il faut généralement employer dans la rougeole simple ou vulgaire. Pendant toute cette période, les enfans qui se découvrent facilement et sans précaution, dovent être surveilles soigneusement jour et nuit.

Le traitement de la rougeole sans catarrhe peut se réduire à un régime doux et aux boissons délayantes.

Les inflammations qui précèdent, accompagnent ou suivent la rougeole, poin peu qu'elles soient intenses, réclament des soins particuliers. Une application de sangsues à l'épigastre dans le cas de gastro-entérite, et à la partie antérieure du col dans la laryngite concomitante; une ou plusieurs saignées du bras, lorsque la péripneu-monie est imminente ou déclarée, produisent une grande monie est imminente ou declarée, produsent une grande amélioration dans les symptômes!, favorisent le 'développement de l'exanthème lorsqu'il ne s'est pas déclaré; le régularisent lorsqu'il s'est montre sous la forme d'éruptions successives et incomplètes, et préparent son retout, lorsqu'il lest subitement disparu.

La saignée peut être employée dans toutes les périodes de la maladie, si des complications la réclament; le plus

souvent, on la pratique avant le développement de l'exanthème. L'apparition ou l'existence du flux menstruel, si elle n'a pas produit un soulagement efficace, ne s'oppose pas à ce qu'on ouvre la veine. Chez les très jeunes enfans, l'appli-cation de sangsues sur la partie superieure de la poitrine est, en général, préférable à la saignée. Ces applications doivent être répétées aussi souvent que le requiert la gravité des symptomes; chez les enfans au-dessous de cinq ans, la phlébotomie n'est indiquée que dans le cas d'oppression

soudaine avec suffocation ou de pneumone très intense.

Les piqures des sangsues coulent quelquefois si abondamment; lorsque la respiration est genée, qu'une personne intelligente doit en suivre les effets; il faut veiller on même temps à ce que la surface du corps soit préservée de l'impression du froid, surtont pendant qu'on renouvelle les linges et les cataplasmes, si, on y a eu recours pour favoriser l'écoulement du sang, ou bien encore lorsqu'on découvre le malade pour, en arrêter la perte, à l'aide de l'agaric ou d'une cantérisation avec le nitrate d'argent.

L'oppression, l'anxiété, les palpitations, l'agitation qu'on observe les troisième, quatrième et cinquième jours de la rongeole ne réclament les saignées générales ou locales qu'autant que ces symptômes dépendent évidemment d'une laryngite aigue, intense, d'une pneumonie ou d'une bronchite très étendue. Dans tout autre cas, la saignée pourrait être nuisible, en dérangeant la marche naturelle de la maladie, en rendant l'éruption moins abondante et la crise moins franche. Les praticiens qui s'abstiennent des émissions sanguines voient ordinairement l'oppression se calmer et la gêne de la respiration se dissiper après le développement régulier de l'exanthème. Je dois ajouter que les saignées générales ou locales pratiquées jusqu'à défaillance par Rhazès, employées avec plus de mesure par Mead et par Selle n'ont pas sur les inflammations morbilleuses des voies aériennes une influence aussi salutaire que sur les inflammations des mêmes organes produites par le froid ou par toute autre cause, non spécifique.

Si l'exanthème vient à disparaître tont-à-coup, il faut rechercher si cet effet est dû au développement ou à l'augmentation subite d'une inflammation intérieure, à des convulsions, ou bien si cet accident a été produit par l'impression du froid. Dans le premier cas, il faut combattre directement les complications; dans le second, on plonge le malade dans un bain chaud simple, dans un bain de vapeur, ou bien on applique des linges chauds sur la poitrine le ventre et les extrémités, en les renouvelant aussi souvent que cela est nécessaire pour provoquer la sueur et le retour de l'éruption: si le cas paraît très grave, on promène des sinapismes sur ces mêmes parties. Les vésicatoires sont

190

plus particulièrement utiles dans les rougeoles compliquées de pleurésies ou de pnéumonies, lorsqu'une ou plusieurs

saignées ont été pratiquées. Sura la la

Lorsqu'il survient des convulsions chez les enfans attaqués de la rougeole pendant; le travail de la dentition, il faut appliquer des sangsues au-dessous des orcilles; un vésicatoire sur la tête on à la nuque, donner de petites doses de caloinet à l'intérieur, en même temps qu'on cherche à rappeler l'éruption à l'aide des bains de vapeurs ou des bains sinapisés. La réapparition de l'exanthème ne doit pas toujours conduire à un pronostic favorable; j'ai vu les convulsions persister malgré le retour de l'éruption et les enfans succombor en quelques heures.

Lorsque la diarrhée est abondante elle doit être combattue par des cataplasmes émolliens sur l'abdomen, par les lavemens de décoctions de guimauve ou d'amidon, par la thériaque et l'opium à petites doses. Il ne faut pas confondre ces diarrhées séreuses avec les évacuations glaireuses et sanguinolentes des cœco-colites, qui réclament l'application des sangsues à l'anus ou sur le trajet du gros

intestin.

Dans les laryngo-trachéiles avec toux fréquente, fatigante et avec timbre croupal, il faut pratiquer des saignées locales à la partie antérieure du cou et administrer ensuite le tartre stibié ou l'ipécacuanha; les efforts du vomissement sont presque toujours suivis d'une diaphorèse salitaire; à doses purgatives, ces médicamens seraient beaucoup moins utiles.

L'instantation de la gorge est apaisée par les boissons et les gargarismes adoucissans, et par les péditures alcalins, les légères épistaxis ne doivent point être arrêtées,

L'ophthalmie morbilleuse, abandonnée à c'le-même si elle est légère, doit être combattue par les sangsués et les lotions adoucissantes si elle est plus intense! un vésicatoire à la nuque et des purgatifs sont nécessaires lorsqu'elle grave. lersque ces cas graves se sout présentés.

La méthode expectante ou anti-phlogistique modérée est applicable à fla variété de rougeole hémorrhagiqua qui par ses autres symptômes , se rapproche de la rougeole videaire. Lorsqu'au contraire les taches sont très pâles et d'une couleur livide, et lorsqu'e le poals est petit, accélérég la peau à peine chande, et que ces phénomènes sont liés à un état cachectique de la constitution, l'eau vineuse; la décoction de quinquina, les potions éthérées et camphrées, donnent quelquefois lieu à une réaction salutaire; il faut aussi chercher à la provoquer, toutes les fois que la marche régulière de la rougeole paraît avoir été entravée par l'abus des émissions sanguines ou par l'imfligence d'hémorrhagies considérables.

La pâleur, la lividité des taches, la formation de pétéchies, la prostration et d'autres symptômes adynamiques, sont quelquefois l'expression la plus commune de la rougeole dans certaines constitutions épidémiques. Les vésicatoires promenés à la surface du corps, le camphre, la serpentaire de virginie, les préparations de quinquina la l'intérieur, sont les remédes qui ont été le plus généralement recommandés contre ces rougeoles malignes qu'on observe rarement à Paris.

Dans les rougeoles catarrhales très intenses, dans celles où la bronchite est très étendue tandis que l'éruption est peu considérable, et à plus forte raison toutes les fois qu'une dyspnée suffocante, sans symptômes de paeumonie, peut faire craindre une bronchite pseudo-membraneuse, le tartre stiblé ou l'ipécacuanha; administrés de enxième ou le troisième jour de le maladie; diminient sensiblement les symptômes de l'inflammation des voies aériennes, et favorisent le développement de l'éruption. On caussi recommandé cette méthode d'une manière générale pour rappeler l'exanthème aprèssa rétrocession; l'ai en plus

souvent recours aux saignées, aux bains et aux vésicatoi-

Pendant la convalescence, une diarrhée spontanée et passagère favorise quelquefois la guérison des inflammations secondaires, de la conjonctive, du larynx et des poutons. Cependant en abandonnant à elle-même cette affection intestinale quelquefois salutaire, on s'expose à voir les malades dépérir sous l'influence de coco-colites rebelles, plus fréquentes, que, les diarrhées purement séreuses et critiques. Pour prévenir ou combattre les maladies secondaires, quelques prainciens expérimentés conseillent cependant d'imiter le procédé de la nature et d'employer les purgatifs minoratifs tels que le sirop, de, eurs de pêcher, la manne, la crême de tartre, étc. l'ai adopté cette pratique pour tous les cas où l'appareil digestif a peu ou point-souffert dans le cours de la rongeole.

Lorsque malgré cette précaution, les affections catarrhales morbilleuses restent stationnaires, s'étendent et se prolongent au-delà du terme ordinaire de la convales cence, les vésicatoires volans, appliqués sur la poitrine, ou entretenus au bras ou à la cuisse, sont constamment salutaires. Le régime des enfans exige une surveillance active; j'ai souvent fait prendre le lait d'ânesse dans ces brouchites graves, lorsque la rougeole paraissait avoir proyoqué ou hâté le développement des tubercules pulmonaires.

L'époque à laquelle la contagion n'est plus à craindre n'est pas rigoureusement déterminée. L'isolement, seul moyen prophylactique de la rougeole sporadique, doit être prolongé jusqu'au vingtième jour environ. Dans les épidémies de rougeoles graves et malignes, la prudence conseille d'éloigner les enfans du théâtre de l'épidémie; lorsque la rougeole est bénigne, loin de la rédouter, on a conseillé de l'inoculér aux personnes qui me la contractent pas, dans l'espérance d'en augmenter ençore l'in-

nocuité ou de mettre la constitution à l'abri d'une infec-

## Historique et observations particulières.

S. 251. Rhazès (1) ne décrit point la rougeole comme une maladie nouvelle, mais il en a donné le premier une description exacte; et il la distingue de la variole par un nom particulier (hasba). Les savantes et laborieuses recherches de Willan (2) n'établissent pas, dans mon opinion, que cette maladie ait été connue des médecins grecs et latins, ni qu'elle ait été vue en Europe, dans le cinquième et le sixième siècle. Constantin, dit l'Africain, l'a observée dans le onzième siècle et l'a décrite, le premier, sons le nom de morbilli. Rhazès, Rivière et Sennert ont insisté sur l'affinité de la rougeole et de la variole. Hoffmann (3) et Gruner ont regardé la rougeole comme une espèce particulière de fièvre catarrhale exanthématique. Sydenham (4) a donné une bonne description de ses deux formes principales (morbilli regulares - morbilli anomali ). Quelques phénomènes, tels que la lenteur du pouls (5) dans la période de desquamation et l'aspect particulier des crachats (6) ont donné lieu à des remarques utiles. Des observations intéressantes ont été publiées sur les rougeoles congénitales (7), sur les récidives de rougeole (8),

<sup>(1)</sup> Rhazes. De variolis et morbillis, in-12. Gættingæ, 1781.

<sup>(2)</sup> Willan Miscellaneous Works, comprising an inquiry into the antiquity of measles, etc., in-8, Lond. 1821.

<sup>(3)</sup> Hoffmann (Fred.) De febribus, sect. 1, cap. VIII (febris morbillosa).

<sup>(4)</sup> Sydenham (Th.) Opera med., in-4. Genevæ, 1769, t. 1, p. 120-143.

<sup>(5)</sup> Hasper. ( Bull. des sc. médic. de Pérussac , t. xI, p. 125 ).

<sup>(6)</sup> Andral (G.) Recherches sur l'expectoration, in-4. Paris, 1821, p. 27. —
Louis. Journ hebd., t. VIII, p. 439.

<sup>(7)</sup> Rosen. Maladies des enfans, chap. xIV, p. 255.

<sup>(8)</sup> Morton. Exercit. III, cap. 3, p. 18. — De Haen. Febr. divis. — Divis. VI, §. 6, p. 107. — Targioni Tozzetti (Jov.) Prima raccolt: di osservaz, p. 1014

sur les morbilli sine morbillis (1) dont l'existence ne peut Aire contestée. La science possède aussi de bons matériaux sur les épidémies de rougeole (2); sur ses complications avec la pneumonie (3), avec des dyspuées graves (4), avec l'arachnitis (5), la gastrite et l'entérite (6); avec des ecchymoses (7) avec la variole (8) ou la vaccine (9); sur des rougeoles qui n'ont occupé qu'un côté du corps (10); et sur une variété (rubeola vaniolodes), probablement compliquées de papules ou de vésicules accidentelles (11); enfin sur les maladies secondaires les plus fréquentes, telles que des inflammations pulmonaires ou abdominales, et sur d'autres henreusement fort rares, tels que l'amaurose, et l'anasarque

in-8. Firenze, 1752, - Duboscq de la Roberdière (Journ. de méd., t. XLVIII).-Bailing, Transact, of a society for the improvement of medic, and chitting, know-

ledge, vol. III, p. 258. — Çazenave. Journ. hebdom., t. IV, p. 301. (1) De Haen. Tractatus de febr. divis. — Ş. VI. De febre morbillosă: « Tempore morbillorum epidemicorum, ilt et eo variolarum, frequentes sunt febres morbillose ac variolose; ita nimirum vocate, quod febres he codem modo; iisdemque cum symptomatibus, decurrant, ac si efflorescentia ha subsecutura forent, nec subsequenter tamen. Curatio eadem est, quam que lit in stadio contagioso, variolarum ac morbillorum .... Bang (Ludóv.) Selecta diaru nasocomii fredericiani pro anno 1781 (Act. soc. havn. vol. 1, p. 206) : «Morbillis adhie multi ægrotabant..... Non nulli febre morbillosa cum omnibus ejusdem symptomatibus excepto ipso exanthemate decubaerunt. - Consbruch. Ouvrage cue. - La Fièrre morbilleuse de Sydenham était une cougeole anomale accompagnée d'une légère éruption.

(a) Sydenham Op. cit. - Rande (Andr. Br.) Met. soc. havn., vol. 1, p. 206. -Lepecq de la Cloture. Collect. Cobs. t. 1, p. 484, in 4 Rouce, 1778. - Gendron. Epidem. à Vendôme, 1821 (Rev. med., t. xiii, p. 536). - Dufan. Epid. à Montmarsan (Ann. de la med. phys., avril 1828). - Lombard. Epid. de rougeole

à Genève, en 1832 (Gaz. méd., 1833, p. 89).

(3) Sydenham. Op. cit. (épid. 1674) - Pinel Nosogriphilosoph., t. 11, p. 61, in-80, 1833 (épid. 1799). - Guersent. Journ. des hopit., in-fol. ip. 5ati. V &

(4) Reil. Memorab. clinic., t. 1, part. 11, p. 11. - Laennec. Tr. de l'auscultat. 2º éd. Paris, 1826, t. 1, p. 351. - Andral. Reque médie, t. 111, p. 351, 1824.

(5) Parent-Duchatelet. Traite de l'arachnitis, p. 337. (6) Bricheteau: Arch. gen. de med., t. v, p. 217.

(7) Lancette franc. T. v. p. 200.

(8) De Haen. De febre morbillosa (Rat. med., t. rv, p. 87). - Rougeole suspendant la marche de l'inoculation (Journ. gén. de méd., t. rv, p. 460.) (9) Gregory (G.) Lond. medagaz. t. x. p. 440.

(10) Rust. Bulletin des sc. med de Ferussac, t. xv., p. 236,

(11) Sauvages. Nosol. meth., cl. 111, ord. 1, gen. 4, spec. 3.

produite par la maladie de Bright (1). Le traitement de la rougeole a été aussi l'objet de recherches spéciales, sur les bons effets des émissions sanguines (2), sur leurs inconvéniens (3); sur l'utilité des vésicatoires dans les rougeoles anomales (4); sur les éméto-cathartiques (5) employés comme méthode perturbatrice; sur les lotions froides (6), sur la curation des ophthalmies morbilleuses (7), sur l'inoculation de la rougeole (8), sur quelques moyens indiqués comme préservatifs (a) de cette éruption : et sur la mortalité qu'elle a occasionée à Paris, en 1830 (10). La dissertation de J. M. R. Lefort (11) et le Traité de Roux (12) méritent d'être consultés.

OBS. X. Rougeole hémorrhagique ( recueillie par

M. Gaide ). - Louis - Edme Laury, serrurier, se présenta à l'hôpital Saint - Antoine, le 10 juillet 1828. Depuis trois ou quatre jours, céphalalgie, lassitude générale, douleurs lombaires, frissons irréguliers, sentiment de chaleur dans l'arrière bouche et gêne de la déglutition, larmoiement assez marqué, enchifrenement, rougeur et tuméfaction du voile du palais et des amygdales, toux, expectoration peu abondante, chaleur assez prononcée de la peau, qui, aux régions antérieure et postérieure du thorax, était le siège d'une éruption violacée, formant avalent delf neis une trinte

<sup>(1)</sup> Gregory. Altérat. des reins, avec urine albumineuse et hydropisie (Arch. gén. méd., t. xxix, p. 396.)

<sup>(2)</sup> Sydenham. Op. cit. (in morbillis retrocedentibus ). - Gendron. Gaz. med., (3) Cazenave. (Journ. hebd., t. IV, p. 75.). elles me utilitation aute

<sup>(4)</sup> Rec. périod. de la Soc. de méd. de Paris, t. IV, nº 19

<sup>(6)</sup> There, (Rev. méd., avril 1829, p. 127).

(7) Weller, Traûé théor, et prat. des mal. des jeux, trad. franc.; par F. J. Riester. 2 vol. Paris, 1828, t. 11, p. 155. (8) Home (F.) Ouvr. cité. - Speranza. Bull. des se, med., t. xv. p. 60. 6

<sup>(9)</sup> Tourtual. Gaz. méd., in-4º, 1832, p. 8. (Soufre préservatif de la rougeole.) (10) Journ. complém. des sc. méd., L XLI, p. 441.

<sup>(11)</sup> Lefort, Rech. sur l'origine de la rougeole, etc., in 40. Paris, 1806.

<sup>(12)</sup> Roux (Gaspard). Traité sur la rougeole, in-8. Paris, 1809.

196

de petits arcs de cercle peu nombreux et encore peu prode petits arcs de cercle peu nombreux et encore peu pro-noncés. Quelques petites vésicules éparses se voyaient en outre à la région dorsale. Le 12, les taches que j'ai indi-quées avaient augmenté en nombre; elles existaient évi-demment sous forme de portions d'annéaux qui cernaient imparfaitement de petites surfaces irrégulières de pean saine. Ces taches, d'un rouge plus foncé que celui de la rougeole vulgaire, d'une teinte analogue à celle des pété-chies, étaient nombreuses et recouvraient toute la surface du corps. Elles ne disparaissaient que très incomplètement sous la pression du doigt. Du reste, persistance des symptô-mes indiqués: sonoréité de la poitrine, râle miqueux peu prononce, toux rare et suivie de quelques crachats composés d'une matière blanchâire, compacte, homogène et entourée d'un liquide transparent et peu abondant; très légère fréquence du pouls, abdomen souple et indolent (boissons adoucissantes, julep béchique, diète). Le 13, en examinant les taches avec plus de soin, je vis que celles de la face disparaissaient entièrement sons la pression du doigt, tandis que celles du tronc et des membres, loin de pouvoir être effacées par la pression ou par la tension de la peau, n'éprouvaient, en général, aucun changement. Celles qui existaient à la partie antérieure de la poitrine avaient déjà pris une teinte moins foncée; celles de la région dorsale étaient d'un rouge presque noirâtre et toutrégion dorsale étaient d'un rouge presque noirâire et touta-fait analogue à celui du pourpre hémorrhagique, dont
elles ne différaient que par leur disposition en arcs de
cercle. Les paupières étaient déjà le siège d'une légère
desquamation (bouillon). Le 15 ; la couleur des taches,
quoique moins foncée, était cépendant encore fortement
empreinte, surtout si on la comparait à celle des taches
de la rougeole vulgaire, au sixième jour. Le 16, de tous les
symptômes indiqués plus haut et qui accompagnaient l'éruption, une toux peu fréquente seule restait; les taches,
de moins en mains foncées existent excurs. de moins en moins foncées, existaient encore. Le 24, quoique beaucoup plus pâles et d'une teinte jaunâtre, les taches hémorrhagiques étaient encore apparentes. C'étaient les seules traces qui existassent de la rougeole. Laury, pour éviter les accidens si fréquens après cette affection, resta à l'hôpital jusqu'au 1<sup>er</sup> août.

Obs. XI. Rougeole, croup, engouement du poumon gauche; inflammation du poumon droit; entéro-colite;

gauche; inflammation du poumon droit; entéro-colite; idiotisme, cerveau sain et normal. — T...., âgé de cinq ans, fut admis à l'hôpital des enfans le 4 mars 1835, et placé dans la salle Saint-Jean, nº 8. Cet enfant, en apparence bien développé, était idiot. D'après le rapport de ses parens, il éprouvait depuis trois ans des maux de tête violens et par fois des vomissemens. Il y avait environ quinze jours qu'il était venu à l'hôpital pour une angine tonsillaire; elle avait écdé à la diète, à quelques bains de pied et à une application de sangsues à la partie antérieure et supérieure du cou. Depuis sa sortie de l'hôvital cet effort avait en une toux assez fréquente. tie de l'hôpital cet ensant avait eu une toux assez fréquente, quelques convulsions, des vomissemens, et le 13 mars au matin une éruption de rougeole s'était déclarée à la face. — 14 mars (deuxième jour de l'éruption), l'exanthème de la rougeole occupe toute la surface du corps; toux sèche, pouls fréquent, peau chaude, yeux larmoyans, diarpouls trequent, peau chaine, yeux larmoyans, diar-née (eau de gomme, julep gommeux). — 15 mars (troisième jour de l'éruption), yeux larmoyans, et chas-sieux; lèvres sèches, langue sèche, plaintes et cris au plus léger attouchement; pouls peu fréquent; diarrhée; l'exan-thème est toujours assez animé et confluent à la face. — 16 mars, l'exanlhème persisteet offre le même aspect que la veille; la toux et le dévoiement continuent. L'enfant tient les yeux fermés, la toux est en peu sonore. On renonce à examiner le thorax et le pharynx, tant l'enfant crie et s'agite. Le soir la voix est tout-à-fait cropalé et le pouls est plus fréquent (huit sangsués, à la partie, antérieure du larynx, cataplasmes sinapisés autour des jambes.—

17 mars, les sangsues appliquées la veille, ont produit une saignée locale abondante; cependant la respiration est extrêmement gênée; la diarrhée continue; le pouls est petit. filiforme , l'enfant est abattu et prostré; l'exanthème de la rougeole est encore distinct mais très pâle (deux vésicatoires aux jambes). La respiration est devenue de plus en plus gênée; l'enfant n'a plus toussé et est mort à midi. - Autopsie du cadavre, le 19 mars. Il existe encore des traces évidentes de l'exanthème de la rougeole sur la plus grande partie de la surface du corps. Le tissu cellulaire sous-cutané et la face interne du derme ne présentent point d'injection. La forme et la consistance du cerveau, du cervelet et de la moelle épinière n'offrent aucune particularité qui puisse rendre compte de l'idiotisme. Les circonvolutions cérébrales ont le dégré de développement qu'on observe sur les enfans de cet âge; les ventricules latéraux contiennent très peu de sérosité. La partie supérieure du larvax était occupée par une exsudation pseudo-membraneuse iaunâtre et molle ; il existait en outre, quelques lambeaux membraniformes vers la partie inférieure de la trachée artère et les premières divisions des bronches. La membrane muqueuse du larynx, de la trachée et des bronches, était partout d'un rouge uniformément violacé. Les tobes du poumon gauche étaient engonés; le lobe moyen du poumon droit était hépatisé; les deux autres lobes étaient sains. Le cœur était sain ; la membrane muqueuse de l'estomac était couverte d'un mucus épais; l'orifice pylorique était très étroit. Quelques taches roses arborisées se faisaient remarquer sur la membrane muqueuse de l'intestin grèle; elles devenaient plus nombreuses à mesure qu'on approchait de la valvule iléo-cœcale. La membrane muquense du gros intestin était d'un rouge foncé, plus prononcé vers l'S iliaque du colon et dans l'intérieur du rectam. Les ganglions lymphatiques du mésentère étaient

Levens, we rivelly in the winder or parties. --

rouges et tuméfiés; la rate et les organes sécréteurs et excréteurs de l'urine étaient dans l'état naturels, mont destre

OBS. XII. Rougeole', bronchite pseudo-membraneuses, pneumonie partielle. - L .... , âgé de quatorze ans , fut atteint, dans les premiers jours de février 1825, d'un léger catarrhe. Le 15 février, il me présenta tous les symptômes précurseurs de la rougeole. Larmoiement, coryza, éternnement, toux. - Le 16, chaleur vive à la peau. accélération du pouls, céphalalgie, anxiété précordiale, toux fréquente et seche. Même état le 17 et le 18, - Le 19, l'exanthème de la rongeole se déclare et se montre successivement sur le visage, sur le tronc et sur les membres; râle sous-crépitant dans le tiers inférieur du poumon droit, fréquence et duroté du pouls ; langue rouge et piquetée; tonx fréquente et sonore ( saignée du bras de deux palettes, eau gommée , julep gommeux). - Le 20, paleur de l'exanthème, tonx fréquente, crachats muqueux peu alondans; râle muqueux dans les deux tiers inférieurs du poumon droit; râle un peu sonore dans le tiers supérjeur du poumon gauchet respiration courte et très fréquente, pouls dur et très fréquent ( saignée du bras de trois palettes , eau gommée ). - Le ar; la toux est plus vare, la respiration est moins gênée ; cepéndant le râle se fait entendre dans la même étendue que la veille ; l'exanthème a disparu sans laisser d'autres traces qu'une légère desquamation sur le visage; la langue est blanche et moins piquetée. - Le 22, la respiration est de nouveau plus fréquente; le malade éprouve tout-à-coup et à plusieurs reprises beaucoup d'oppression; le râle est moins distinct et la respiration plus obscure dans les parties des poumons où il avait été entendu; absence presque complète de la respiration à la partie postérieure et inférieure du poumon droit (quinze sangsues sur ce dernier point, eau gommée). — Le 23, accès de suffocation plus rappro-chés, orthopnée, face un peu livide, lèvres violettes, pouls

très petit et très fréquent ( cent trente pulsations par minute), mort à cinq heures du soir .- Autopsie du cadavre : cerveau et cervelet sains, trois cuillerées environ de sérosité dans les ventricules latéraux du cerveau ; la membrane muqueuse du pharynx, du larynx, de la trachée et des bronches, est d'un rouge violacé, plus prononcé dans les points où le râle avait été constaté pendant la vie; concrétions blanchâtres, membraniformes, un peu moins consistantes que les pseudo-membranes du croup, remplissant les ramifications des bronches qui se distribuent dans les deux lobes supérieurs des poumons. Engouement et premier degré d'hépatisation de la partie inférieure et postérieure du poumon droit, dont toutes les autres parties sont crépitantes. Le poumon gauche est crépitant et adhère par son sommet à la plèvre costale. La membrane muqueuse de l'estomac était d'un blanc sale. Il existait quelques taches rouges vers la fin de l'iléon. Les autres viscères renfermés dans l'abdomen étaient sains.

OBS. XIII. Rougeoles inoculées (1). - Un enfant de sept mois, qui avait une éruption abondante à la tête et un écoulement derrière les oreilles, fut inoculé par Home, le 21 mars 1758. Le septième jour de l'opération, l'enfant commença à être malade; il eut un peu de fièvre, de la chaleur, de l'inquiétude, quelques éterpuemens; il ne toussa que six à sept fois, point d'ophthalmie. - Le 29 mars, l'éruption commença à paraître : elle était sèche. - Le 3 avril, l'enfant fut promptement rétabli.

Le 6 juillet 1758, un enfant de dix-huit mois et d'une complexion fort délicate fut inoculé. Premier jour de la maladie, fièvre et sécheresse; deuxième et troisième. mienx ; quatrième, toux et éternuement pendant la journée, légères nausées; cinquième, un pen de toux pendant la muit, éternuement, grande sécheresse, anorexie; -onques sula nous-selle oblesses de sel - destaute mon

sixième, toux plus fréquente et éternuement; plusieurs taches paraissent le matin, mais elles rentrent presque toutes. Septième, les taches éruptives sont particulièrement multipliées sur les côtés et sur les coisses, où elles sont presque confluentes. Elles sont cependant plus distinctes que dans la rougeole naturelle. Les yeux sont à peine humectés. Soif, éternuement rare, toux plus fréquente. Huitième, dévoiement. Neuvième, ce dernier symptôme cesse; disparition des taches; plus de toux ni d'éternuement.

## Scarlatine leads , see Scarlatine leads , see of the leads of the lead

VOCAE. Art. Purpura; Rossalia; Morbilli confluentes; Fièvre rouge,

\$. 252. La scarlatine est un exanthème contagieux qui, après un ou deux jours de fièvre, s'annonce par de petits points rouges, bientôt remplacés par de larges taches irrégulières, d'un rouge écarlate ou d'une teinte framboisée, élendue à presque toute la surface du corps, accompagnée d'angine et se terminant par desquamation à la fin du premier septénaire.

§. 253. Cette maladie présente plusieurs expressions symptomatiques qu'on peut rapporter à quatre formes principales : scarlatina simplex ; scarlatina anginosa , scarlatina sine exanthemate ; scarlatina matigna.

1º Scarlatina simplex. Willan (scarlatina bénigne et régulière). — Première période (incubation) — Une faiblesse ou un malsise général, des nausées et des frissons passagers, bientôl suivis de chaleur, et une soif considérable sont les symptômes précurseurs les plus ordinaires de l'éruption. Il s'y joint quelquefois des douleurs de tête, des envies de vomir, des vomissemens, des saignemens de nez, de l'assoupissement ou quelques autres accidens ner-

veux chez les enfans. Ces premiers symptômes, qui se déclarent à toute heure du jour, augmentent ordinairement le soir et dans la nuit.

Deuxième période (éruption). — Le deuxième jour de l'invasion, qui correspond au cinquième ou sixième de l'infection, la face se gonfle ; de petites taches , non proéminentes, d'abord d'un rouge peu foncé, puis d'un rouge vif, séparées par des intervalles où la peau conserve sa teinte naturelle, apparaissent en grand nombre sur le visage, le cou et la poitrine. Dans l'espace de vingt-quatre heures, de semblables taches rouges se montrent sur tout le corps, ainsi que sur les lèvres, sur la langue, le palais et le pharynx. Le troisième jour, la plupart des interstices que les petits points observés sur la peau avaient laissés entre eux ont disparu et sont remplacés par de larges taches pointillées, irrégulières et dentelées vers leurs bords. L'exanthème devient continu sur les joues et les membres, autour des doigts, et prend la couleur écarlate qui le caractérise. Quelques élevures papuleuses se dévéloppent ordinairement en même temps sur les mains, la poitrine et les membres. La peau, beaucoup plus chaude que dans les autres exanthèmes, est brûlante, prurigineuse, tendue, sèche, et sensible au toucher. Sa surface, généralement unie, est rugueuse comme la peau d'oie sur quelques points, et en particulier à la partie externe et postérieure des bras et des cuisses; les pieds et les mains où la rougeur est ordinairement intense, sont enflés, raides et douloureux. Sur le tronc , l'exanthème de la scarlatine bénigne, rarement général, se dessine en larges taches comme pointillées vers leurs bords, très diversifiées dans leur forme et leurs contours. Aux aines, aux fesses et aux plis des articulations, dans le sens de la flexion, la couleur écarlate est plus forte et plus persistante que sur les autres régions du corps. Cet exanthème, moins vif le matin que pendant la nuit, est toujours plus foncé le soir, surtout le troisième et le quatrième jour. Il semble alors, pour me ser vir d'une expression d'Huxham, que la surface du corps a été barbouillée avec du suc de framboise, ou peinte en rouge. La fièvre diminue ordinairement après l'éruption.

Troisième période. — Le cinquième, et au plus tard le sixième jour, l'exanthème commence à palir ; la rougeur quitteles parties affectées dans l'ordre où elle était apparue; le visage se dégonfle, les interstices qui séparent les taches deviennent plus larges, et la couleur de ces dernières est moins vive. Le septième, les caractères de l'exanthème sont déjà peu distincts. Dès le cinquième, une légère desquanation, précédée de prurit, a lieu sur le cou, les tempes et la poitrine. Le huitième et le neuvième, de larges lamelles épidermiques se détachent de la surface de la peau des mains, des doigts, des pieds et d'autres régions du corps.

Avant l'éruption et à sen début, le pouls est ordinairement plein et fréquent; la surface supérieure de la langue est couverte d'un enduit blanchâtre; ses bordssont rouges, le pharynx offre une teinte érythémateuse pointillée; les amygdales sont peu tuméfiées; quelquefois les yeux sont rouges, brillans et humides; le sommeil est agilé ou troublé par des rèves. Ces symptômes présentent une rémission marquée le deuxième ou le troisième jour de l'éruption; la langue se dépouille quelquefois de son épithélium; sa surface paraît alors d'un rouge très animé.

A cette époque, la scarlatine bénigne présente quelquefois une ánomalie assez remarquable (reversio). A près un mouvement fébrile, la peau se couvre de nouveau de taches rouges moins nombreuses et moins larges que celles de la première éruption, et cess-accidens s'évanouissent après une sueur plus ou moins abondante.

Quelquefois l'éruption de la scarlatine simple à lieu sans symptômes précurseurs sensibles anabantino , xunadussi

Scarlatina anginosa (Scarl. cynanchica. Cullen) Les symptômes précurseurs sont plus violens, une sensation

204

brusque de raideur dans les muscles du con et de la machoire inférieure a lieu souvent au début de cette variété. Le second jour, le pharynx est enflammé, la voix est rauque , la déglutition difficile et douloureuse ; la membrane muqueuse de la bouche et du pharynx est d'un rouge très vif comme l'exanthème extérieur; le gonflement des amygdales est souvent assez considérable. Quelques jours après l'invasion et très souvent dès le lendemain, les piliers antérieurs du voile du palais, les amygdales et le pharynx se couvrent d'un fluide visqueux, épais, ou de flocons d'une matière pultacée, grise ou jaunâtre, blanche ou casécuse, analogue à celle que l'on observe dans certaines amygdalites. Ces exsudations de couleur et de consistance différentes, se prennent souvent en masse et forment des espèces de croûtes, distinctes des plaques couenneuses, en ce qu'elles sont molles, et qu'on peut les sillonner avec un corps dur ou les enlever avec le bout du doigt, sans qu'il en résulte de douleur. Ces plaques pultacées ou caséeuses se renouvellent du jour au lendemain; elles se propagent souvent sur les parties latérales du pharynx et même jusqu'à l'œsophage. Je ne sache pas qu'on, en ait jamais observé, après la mort, dans le larynx ou la trachée-artère. Planchon leur donne le nom de croûte on de crasse aphtheuse; Fothergill et Huxham les considéraient à tort comme des escarrhes et des ulcères. Lorsque les tonsilles sont inégalement boursouflées et saignantes, ces exsudations pultacées sont quelquefois colorées en brun ou en noir, et simulent d'autant mieux l'aspect de certains ulcères, que l'haleine contracte souvent alors une odeur fétide. En examinant avec plus d'attention, on voit que cette matière pultacée, blanche, grise ou noire, se détache très facilement de la membrane muqueuse du pharynx et jamais par lambeaux, comme dans l'angine couenneuse. Les points enflammés détergés par l'effet des boissons et des gargarismes, n'offrent aucune perte de substance, ni aucune ulcération; double circonstance qui a lieu dans l'angine gangréneuse.

Les deuxième, troisième et quatrième jours, la température du corps s'élève quelquefois à quarante-et-un degrés et même à quarante-deux centigrades; en outre le pouls est fréquent et peu développé; altération de la bouche, langue d'un rouge animé; papilles très prononcées, nausées, vomissemens, diarrhéé ou constipation, toux sans expectoration; éternuement, coryza, voix gutturafe; souvent hémorrhagie nasale; gène de la respiration.

L'exanthème n'apparaît pas ordinairement d'aussi bonne heure que dans la scarlatine simple; souvent il ne se déclare que le troisième jour, et ne s'étend pas aussi constamment sur toute la surface du corps. Il se compose de taches isolées d'une teinte écarlate ou framboisée, éparses sur le dos, les flancs, le col, la poitrine et les membres et àpeu-près constantes sur les poignets. L'exanthème s'efface quelquefois en entier le jour même de son apparition, et se développe de nouveau à une époque plus ou moins rapprochée. Le plus ordinairement, dans cette variété, l'inflammation de la peau est accompagnée d'une tuméfaction très prononcée du tissu cellulaire sous cutané, surtout à la face et aux doigts, dont la flexion et l'extension se trouvent gênées. Enfin la durée entière de l'exanthème est plus longue que dans la scarlatine simple, et son mode de desquamation est moins régulier. Celle-ci est à-peu-près nulle lorsque l'éruption a rapidement disparu; elle se pro-longe au contraire au-delà du troisième septénaire, lorsque l'exanthème a été très intense.

La scarlatine angineuse peut être compliquée de pneumonie ou d'accidens cérébraux et devenir mortelle. Les maladies secondaires sont aussi plus fréquentes, dans cette variété, qu'après la scarlatine simple.

3º Scarlatina maligna. La scarlatine se présente quelquefois avec des symptômes plus effrayans encore. Elle débute comme la scarlatine angineuse, et, dans l'espace 206

de deux à trois jours, elle est caractérisée par des symptomes d'une extrême gravité. Souvent aussi elle s'annonce par une douleur fixe dans quelque partie du corps. Ce phénomène, observé par de Haen, était du plus mauvais augure dans la constitution épidémique de 1777 à 1778, décrite par Meza. À un frisson probond (horror) succède une fièvre ardente: soif inextinguible, eéphalalgie, pouls fréquent et véhément, ardeur à la gorge, vomissemens et diarrhée, coma ou délire; trois ou quatre jours après, éruption de taches plus élevées que dans la scarlatine bénigne; parfois urines sanguinolentes.

L'apparition de l'exanthème est tardive ; sa teinte est faible et livide; il est quelquefois parsemé de pétéchies; sa durée est incertaine; il peut apparaître et disparaître à plusieurs reprises. Le pouls est petit et irrégulier, les dents et la langue sont couvertes de croûtes noires ou brunes; les yeux sont mouillés et fortement injectés; un écoulement fétide a quelquefois lieu par les fosses nasales; les ioues sont d'un rouge foncé; il y a en même temps surdité, délire, chez les adultes; coma, agitation chez les enfans; haleine félide, respiration bruyante et laborieuse , occasionée par des muscosités épaisses et visqueuses déposées dans le pharynx: déglutition difficile ou impossible; constriction des mâchoires, exsudation noirâtre à la surface des amygdales et des parties voisines. Un coma continuel, la difficulté extrême de la respiration, une diarrhée abondante, la formation de nombreuses pétéchies, annoncent une mort prochaine qui a lieu quelquesois soudainement dès le deuxième, troisième ou quatrième jour luftere al

Le petit nombre de malades qui survivent à ces premiers accidens ont encore à redouter les suites de l'inflammation des voies aériennes et des organes digestifs, qui persiste après la guérison de l'exanthème. Des escarrhes gangréneuses, se forment souvent au trochanters et au sacrum; elles sont suivies de larges ulcérations, dont la guérison

difficile prolonge encore la convalescence. Lorsqu'elles sont jointes à des inflammations intestinales chroniques, ces ulcrations sont tonjours graves et quelquefois mortelles.

4º Scarlatina sine exanthemate. Dans l'épidémie de 1766, observée par Fothergill et par Huxham à Edimbourg, quelquefois, chez les personnes d'un certain âge et très rarement chez les enfans, après le mal de gorge le pius violent, il 'n'y avait aucune éruption, quoiqu'il y eut de la démangeaison à la peau, et qu'on y observat ensuite une desquamation plus ou moins considérable. Dans l'épidémie de Buckinghamshire, observée en 1788 par Rumsey, le mal de gorge était un symptôme plus fréquent que l'éruption. Stoll, Aascow, Bang, Ranoe et, dans ces derniers temps, un observateur aussi fidèle qu'éclairé, Dance, ont aussi constaté l'existence de ces fièvres scarlatines sans éruption. Je ne les ai point observees; mais cette circonstance tient peut-être à la difficulté de saisir tous les traits d'une épidémie de scarlatine, dans la pratique d'une grande ville comme Paris, et à la rareté de cette maladie dans les hôpitaux de Saint-Antoine et de la Charité où l'on n'admet que des adultes. Aconomie

of de la Chartie ou l'on n'admet que des adultes.

§ 254. Quelle que soit la forme sous laquelle se montre la scarlatine, l'exanthème peut être compliqué avec d'autres inflammations deta peau. Du quatrième au cinquième jour de l'éruption, il se fait souvent sur le cou, les aisselles et quelquefois sur d'autres régions du corps, une éruption de sudamina, de petites vésicules semi-globuleuses, contenant un fluide petid ou transparent, qui est promptement absorbé ou qui s'écoule à la surface de la peau après la rapture de l'épiderme (scarlatina milifaris Frank). Quelquefois aussi on observe, an début de la desquamation, des éruptions prurigineuses, telles que l'articaire; per complications de la carlatine avec la rougeole, l'éry-sipèle et les inflammations pustuleuses sont plus rares.

\$. 255. Maladies secondaires. - Pendant la convales-

Sac

cence, du quatorzième au quinzième jour de la maladie et quelquefois plus tard, on observe souvent une anasarque, dont l'étude mérite une attention particulière. Cette hydropisie a lieu surtout en hiver et chez les enfans, à la suite de l'impression du froid. Elle s'annonce par un sentiment de lassitude, de langueur, de tristesse ou de dégoût; par de l'insomnie et par la rareté des urines qui deviennent épaisses, brunes, noirâtres et quelquefois assez semblables à de la lavure de chair. La face et les paupières surtout se tuméhent, et l'œdème gagnant les extrémités inférieures ne tarde pas à devenir général. Tous les auteurs sont d'accord sur la gravité de cette espèce d'anasarque. D'après Plenciz et de Haen, elle est beaucoup plus meurtrière que la maladie primitive. Plenciz, Störk, de Haen et Withering regardent cette hydropisie, pres-que comme une seconde période de la maladie, comme un de ses caractères distinctifs. C. Vieusseux l'attribue à l'impression du froid; Robert de Langres à une crise imparfaite; Blackall, et plus récemment M. Peschier, ont constaté que dans cette espèce d'anasarque, l'urine était souvent albumineuse; G. Uberlacher (1) en attribue la cause à une affection des reins. Il y a dans l'ensemble de ces remarques, bien des motifs pour rechercher si cette espèce d'anasarque n'est pas une variété de l'hydropisie que M. Bright a fait connaître, que MM. Gregory et Christison ont éclairée par de nouveaux faits, et sur laquelle j'ai fait moi-même un assez grand nombre de recherches (2). En effet, comme la maladie de Bright, l'anasarque consécutive à la scarlatine est presque tonjours produite par l'impression du froid et de l'humidité. Au début de ces deux maladies on observe souvent une altération particulière des urines qui sont brunes, alhuminenses et chargées de cruor. Toutes deux sont très graves et se terminent

<sup>(1)</sup> Uberlacher (Greg.) Abhandlung vorn scharlack fieber, Wien. 378.
(2) Tissot. De l'hydropisie produite par l'affection granuleuse des reins, in-102
Paris, 1833.

quelquefois par des hydrothorax et des hydrocéphales, et sont bien distinctes des hydropisies passives qui dépendent d'un obstacle au cours du sang, et dont M. Bouillaud a si bien lait connaître le mécanisme. Je n'ai pas en l'occasion d'examiner, après la mort, les organes et les reins en particulier d'individus morts d'anasarque suitede la scarlatine, quoique j'aie été assez souvent dans le cas de faire de semblables recherches sur des individus qui avaient succombé à la maladie de Bright. Je n'en ai pas trouvé d'exemples parmi les nombreuses observations publiées par M. Gregory, mais pendant la vie, il y a une identité si parfaite dans l'expression des phénomènes de ces deux maladies que l'autopsie des cadavres démontrera très probablement qu'elles sont de même nature.

On peut encore observer, à la suite de la scarlatine, des ophthalmies, des otites, des bronchites, des entérites, des amauroses, des parotides et des inflammations du testicu le chez les adultes, des engorgemens des glandes sous-maxillaires et inguinales chez les enfans, mais ces maladies sont

plutôt accidentelles que secondaires.

S. 256, Observations anatomiques. — Lorsque la mort est arrivée le deuxième jour de l'invasion, jen'ai trouvé qu'un peu de rougeur dans la membrane muqueuse bronchique; les traces de la scarlatine s'étaient évanoules. Lorsque la mort avait eu lieu le troisième jour, la membrane muqueuse du pharynx, de la trachée et des bronches offfait une rongeur uniforme; le cerveau présentait un engorgement sanguin, et le réseau vasculaire de la pie-mère était injecté; la membrane muqueuse de l'estomac offrait quelquefois une rougeur et pointillée de petites ecchymoses. Dans la seconde période de la maladie, les lésions étaient a-peu-près, les mêmes, avec cette seule différence qu'elles étaient plus évidentes; j'ai trouvé de la rougeur et quelquefois un dépôt de pus dans les amygdales et le tisse cellulaire sons muqueuse de la partie supérieure du larynx, la membrane muqueuse de la partie supérieure du larynx, la membrane muqueuse de la partie supérieure du larynx, la membrane muqueuse

de la trachée et des bronches était rouge ou d'une teinte livide uniforme : les petits vaisseaux de la pie-mère cérébrale et rachidienne étaient injectés et offraient quelquefois de . petites ecchymoses, et les ventricules latéraux contenaient de la sérosité; mais quelquefois aussi, je n'ai rencontré aucune lésion qui pût rendre compte des symptômes cérébraux observés pendant la vie. Le sang a été peu examiné: l'ignore s'il jouit, comme dans la rougeole, de propriétés contagieuses. J'ai observé des boursouflemens insolites de plaques de Péyer et de la plupart des follicules des intestins, des eccliymoses et du sang à la surface de la membrane muqueuse gastro-intestinale, plus rarement des épanchemens sanguinolens et purulens dans la cavité des plèvres, qui, par la promptitude de leur développement et de leur marche, semblaient tenir du génie de la scarlatine ; la bouche, les fosses nasales et le pharynx ont présente souvent la rougeur et les altérations proprés à l'angine crémeuse.

§. 257. Causes: — La scarlatine est contagicuse, máis à un moindre degré que la rougeole. Petit-Radel a cherché vainement à l'inoculer; mais on assure que Stoll y est parvenn; J. Frank assure même qu'elle peut se transmettre de l'fomme au chien. Elle affecte principalement les enfans et les adolescens, et plus rarement les adultes; elle atteint bien rarement deux fois le même individu. Sur deux mille cas, Willan n'a pas vu un seul exemple de récidive. Je n'en connaissais pas lors de la publication de la prennière ditton de cet ouvrage; i j'en ai recueilli un depuis. La maladie contractée par contagion survint à un jeune homme que j'avais soigné de la scarlatine plusieurs années auparavant, et qui était convalescent d'une pneumonie dans laquelle les émissions sanguines avaient été largement employées.

Tous les individus ne sont pas aptes au même degré à contracter la scarlatine, et toures les conditions ne sont pas également propres à son développement. Elle atteint plus facilement les femmes que les hommes, Quelques individus, après avoir été exposés en vain, pendant plusieurs jours, à la contagion de cette maladie, en ont été frappés plus tard, à la suite d'un simple rapport avec des personnes qui avaient visité des malades atteints de cet exanthème. La scarlatiné règne presque toujours d'une manière épidémique, et le plus souvent vers les équinoxes. On l'observe pendant l'hiver, lors des vicissitudes atmosphériques ou lorsque le temps est humide, froid et nébuleux, et dans d'autres saisons, après des pluies abondantes immédiatement suivies d'une grande chaleur. The ment de sa chal

Les épidémies de scarlatine, considérées individuellement, offrent toujours un caractère particulier qui les rapproche ou les éloigne de quelques autres. Certaines épidémies ont été remarquables par leur caractère de bénignité. Une douteur fixe était nu des symptomes graves de l'épidémie observée en 1777 et 1778, à Copenhague, par Meza; la scarlatine maligne a été décrite par Sennert , en a 619 et observée en Saxe, en 1695 et 1697; Chr. Morton à donné le tableau d'une épidémie de scarlatine avec parotides et bubons ; l'épidémie de 1748 et 1749 , observée à La Haye, était accompagnée d'ulcération de la gorge et des parties génitales; dans l'épidémie d'Upsal, de 1741, décrite par Rosen, des parotides n'étaient point d'un mauvais augure; l'épidémie observée en 1751, par Navier, à Châlonssur-Marne, et celle qui fut observée à Vienne, en 1770 et 1771, par de Haen et Kirchvogel, offrirent tous les caractères de la scarlatine maligne : 11 momodola de comula

- Certaines épidémies se sont montrées avec un caractère mixte ou compliqué: telle était l'épidémie décrite par Lorry, en 1777, Celle qui fut observée par Ant. Stoerk, à Vienne, en 1755, était accompagnée d'une étuption miliaire; l'épi-démie de Céphalonie; décrite par Angel. Zullatto; fut re-marquable par une complication bilieuse et vermineuse.

par ses symptômes précurseurs, par la teinte écarlate de

son exantheme dont les taches beaucoup plus larges, sans forme déterminée, ne présentent pas comme celles de la rougeole de petites élevures disposées en arcs et sensibles au toucher, et par l'inflammation du pharynx qui l'accompagne presque constamment. Dans la rougeole, le malade eprouve, trois ou quatre jours avant l'éruption, de l'enchifienement et de l'éternuement , une toux sèche et rauque; les yeux deviennent humides et larmoyans; dans la scarlatine, les yeux sont ardens, enflammes; les malades se plaignent d'une douleur à la gorge. La rougeole se montre, le quatrième jour de l'invasion, d'abord sur les parties supérieures du tronc et s'étend peu-à-peu sur les autres; l'exanthème de la scarlatine paraît des le second jour sur tout le corps. La rougeole laisse le plus souvent à sa suite des bronchites, des ophthalmies et des entérites l'anasarque succède plus ordinairement à la scarlatine Sqivant M. Heim , la scarlatine a une odeur caractéristique qu'il compare à celle qu'on sent dans des magasins où l'on conserve de vieux fromage, de vieux barengs, on bien à celle qu'exhale, à quelque distance la loge où l'on retient les lions et autres animaux de proje. Cette odeur se manifeste des le début de la mafadie et avant même l'apparition de l'exanthème. La rougeole a aussi son deun parficulière. Cette odeur, depuis le début de la maladie jusqu'au septieme jour est donceatre; plus tard elle devient aigues lette, et tout-à-fait semblable à celle qu'exhalent les plumes fraichement arrachees sur une oie vivante ou qui vient d'être tuée. La scarlatine diffère également par plusieurs caractères de la roséole, de l'érysipèle, \$1231, et de l'érythème \$ 221. Le développement accidentel de sudamina et de vésicules dans la scarlatine, net pent rendue incertain le diagnostic avec la suette-miliaire Dans la scarlatine, elles sont peu nombreuses et n'occupent que certaines régions ; elles sont éparses sur la surface du corps dans la suette. Enfin l'existence d'un exanthème écarlate

à la peau suffit pour établir une distinction entre la scara la peau sum pour etable une distinction entre la scar-latine et les angines crémeuses ou pullacées du pharyux, observées dans quelques épidémies de scarlatine et dési-gnées par Johnston, Withering, Stoff, etc. sons le nom de scarlatines sans éruption. M. Bretonneau a très bien décrit les caractères qui distinguent la scarlatine maligne angineuse de la diphthérite. Un trouble extrême de la circulation comparable à celui qui résulte de la morsure d'une vipère, peut être observé des le début de la scarlatine maligne; lerhythme de la respiration n'est pas moins altéré; fréquemment les fonctions du canal digestif sont perverties et d'énormes vomissemens accompagnent une diarrhée continuelle, en meme temps que les désordres de l'inner-vation, qui se prononcent de plus en plus, présagent une terminaison foneste. Le début de la diphiliérite est à peine marqué par un mouvement fébrile, ou du moins, après un accès de fièvre éphémère, le pouls ne tarde pas à perdre de sa fréquence. Les fonctions organiques et celles qui appartiennent à la vie de relation, sont si peu troublees que le plus souvent les enfans, qui sont déjà dangereusement atteints de l'angine maligne, conservent leur appétit habituel et continuent leurs jeux. Chacune des phases de la scarlatine s'accomplit dans les termes d'une durée limitée; aucun terme ne peut être mis aux progrès suc-cessifs de la diphthérite. La marche de la scarlatine est très aiguë, elle peut se terminer par la mort depuis le premier augue, ene peut ce terminer par la mort depuis le pramier jusqu'au dernier jour, de l'unique septénaire qui constitue son état; l'inflammation diphthérique tend à la chronicité, si l'occlusion des voies aériennes n'apporte pas un terme à sa durée. L'inflammation scarlatineuse s'étend presque sisa direc. D'intamiquon scaraineuse secent presque si-multanément à tous les points des surfaces muqueuses qu'elle doit occuper; éminemment locale, c'est d'un seul point que l'inflammation diphthérique se propage avec plus ou moins de rapidité aux surfaces qu'elle envahit gra-duellement: ainsi, tandis que d'épaisses concrétions altérées 214

dans leur couleur, reconvrent depuis plusieurs jours les tonsilles et les parois du pharynx, on trouve si le sujet succombe à l'occlusion des voies acriennes, la membrane muqueuse de la trachée, des bronches et des fosses nasales, la pissée de concrétions qui offrent les caractères d'une exsudation plus récente. L'inflammation scarlatineuse a peu de tendance à se porter dans les capaux aérifères, tandis que l'inflammation diphthérique a une extrême tendance à s'y propager: Dans la scarlatine, si le malade succombe dans le cours du premier septénaire, aucune lésion anatomique importante ne montre ordinairement la cause manifeste de la mort; la diphthérite ne devient mortelle qu'au moment où les couches membraniformes qui tapissent l'intérieur des canaux aérifères, apportent, par leur accumulation ou leur décollement, un obstacle mécanique à la respiration; quelquefois même l'asphyxie ne survient pas avant que plusieurs divisions des bronches ne soient enduites d'une exsudation concrète. Le traitement topique. en modifiant de la manière la plus satisfaisante l'inflammation cogenneuse des tonsilles, n'abrège pas la scarlatine et n'en diminue pas le danger; les premiers jours du second . septénaire amènent la desquamation de la pean et une convalescence plus ou moins pénible; les malades, qui sont parvenus à une époque avancée de leur convales-cence, ne sont pas encore à l'abri des conséquences facheuses de cette fièvre exanthématique; ils restent exposés aux ulcérations gangréneuses de la pean, aux convulsions, à l'anasarque, à l'œdème des poumons, affections chroniques presque tonjours accompagnées d'un changement remarquable dans les urines qui contractent une couleur fauve très foncée, due à un mélange de cruor altéré dans sa couleur. Au contraire, si le traitement topique modifie l'inflammation diphthérique, le retour à la santé est obtenu aussitôt que la maladie locale est terminée. Les épidémies les plus meurtrières de scarlatine moissonnent à

peine un tiers ou un cinquième de ceux qui en sout at-teints, quelle que soit la médication employée, et le plus souvent la mortalité est beaucoup moindre; et il est à-peu-près prouvé, que tous ceux qui sont affectés d'angine ma-ligne périssent si la maladie est abandounée à elle-même. Ajontons que dans la scarlatine comme dans la ron-geole, ce qu'il importe le plus, sous le rapport du diagno-stic, c'est de déterminer l'étendue et l'intensité des désordres

qui accompagnent cet exanthème et le caractère de béni-gnité ou de malignité de l'épidémie régnante. Il faut sur-tout apporter la plus grande attention dans l'examen des cas de scarlatine maligne. Le délire et d'autres symptomes graves sont quelquefois le résultat de la violence de l'inflammation de la peau, du pharynx ou de quelque autre organe; dans d'aûtres circonstances, ils semblent dépendre d'une congestion dans les veines méningiennes: enfin il est des cas où ces phénomènes, indépendans de toute espèce de congestion cérébrale, sont encore plus graves et plus inexplicables.

No. 2 par l'exanthème provoquée par un moment de montre de montre de l'écondition et salutaire.

nasale au moment de l'éruption est salutaire.

Le degré d'étendue de la phlegmasie phanyngienne et gastro-intestinale qui précède et accompagne quelquefois l'exanthème, le caractère de l'épidémie régnante, les affections pulmonaires ou cérébrales qui peuvent survenir à diverses époques de son développement, rendent le pronostie plus ou moins grave, suivant qu'elles sont ellesmènes plus ou moins rebelles.

Chez les femmes récemment accouchées, la scarlatine et cellusiences par les parties de la contraine de les collegies et le contraine de la collegie de la contraine de la collegie de

est ordinairement graye. A la Maternité, M. Senn a ofte

servé qu'elle n'attaquait presque jamais les femmes grosses admises dans l'hôpital, mais qu'elles la contractaient facilement après l'accouchement.

"S. 260. Traitement. — Dans la scarlatine simple, très légères, on favorisera la marche naturelle et régulière de l'exanthème par l'action d'une température douce et uniforme; on recommandera la diète, les pédiluves, les boissons délayantes et fraîches, telles que les infusions de violettes, de coquelicot, agréablement acidulées avec les sirops de limon ou de groseille. Chez un individu fort et pléthorique, si la chaleur de la peau est très considérable, on pratiquera une saignée du bras. Les malades ne doivent pas se laisser aller au mouvement instinctif qui les porte à se découvrir, et l'air de la chambre ou des salles ne doit être renouvelé qu'avec précaution. Plus tard il ne faut pas leur permettre de sortir de leur appartement ou les renvoyer des hôpitaux avant le trentième jour.

5. 261. Dans la scarlatine angineuse, les gargarismes adoucissans avec le lait coupé ou la décoction de guimauve miellée, les saignées du bras ou du pied, l'application de sangsues autour du cou ou à l'épigastre, celle des sinapismes mitigés sur les condepieds, les cataplasmes émoiliens disposés en cravate autour du cou, sont généralement utiles. Lorsqu'il ne paraît plus permis de persister dans ces moyens, sans s'ex poser à déranger la marche naturelle de la maladie, il faut avoir recours à l'application d'un vésicatoire à la nuque, faire appliquer sur l'épigastre et sur toutes les parties du corps où la chaleur est considérable, des linges ou des éponges imbibées d'eau froide vinaigrée, qu'on renouvelle fréquemment.

D'autres méthodes comptent de nombreux partisans. Currie, Withering, Bateman et le docteur Ant. T. Thomson, ont employé ha dinnent les lotions ou les aspersions fioides. Le malade est mis un dans une baignoire, et on lai jette sur la tête un ou deux baquels d'éau froide. Après

lui avoir rapidement essuyé le corps, on le remet au lit; et si la sensation du froid se prolonge, on lui fait boire un peu d'eau chaude et de vin. En quelques minutes, le pouls devient moins fréquent, la chaleur de la peau diminue, la soif est moins vive; un sommeil calme succède à l'agitation, et il est ordinairement suivi d'une transpiration salutaire. Si les accidens se renouvellent, si la chaleur devient àcre, et très élevée, on répète les aspersions, qui procurent un nouveau soulagement.

La crainte d'une répercussion, exprimée par les malades ou les, assistans, a quelquelois obligé les médecins anglais à réduire cette méthode à de simples lotions froides acidulées, sur les mains, sur la face, sur le col et sur le tronc. On renouvelle l'air de la chambre, en même temps qu'on

diminue la température du corps.

Nous ne possédons, dit Bateman, aucun agent, je n'en excepte pas même la saignée, qui agisse sur les fonctions de l'économie animale avec autant d'efficacité, de sûrété et de promptitude que l'application de l'eau froide sur la peau, pendant la plus forte chaleur de la scarlatine. J'ai eu, dans un assez grand nombre de cas, la satisfaction de voir s'améliorer sur-le-champ les symptômes, et un changement subit s'opérer dans la physionomie du malade, à l'aide des lotions froides sur la péau.

Plusieurs médecins anglais ont proposé de combattre exclusivement la scarlatine angineuse par les purgatifs, affirmant qu'ils ne produisaient jamais les accideus nerveux et la dépression du pouls qu'on observe quelquefois à la suite de la saignée. Le célèbre Willan, partisan de cette méthode, employait le calomel à la dose de deux à trois grains avec une même quantité de poudre antimoniale. Sur trois cents malades traités, suivant cette méthode, par un médecin d'Ypswich, en 1772, il n'en mourut pas un seul.

Pour diminuer la fièvre, la chaleur et l'insomnie, on a aussi employé, dès le début de la maladie, le tartre stibié à doses vomitives, toutes les vingt-quatre ou toutes les quarante-huit heures.

Le chlone, administré à la dose de deux gros pour huit onces d'eau, dans l'espace de douze heures, a été préconisé par M. Bathwite comme un remède spécifique. Je n'ai point expérimenté ces diverses méthodes.

S. 262. Dans les scarlatines simples et angineuses, compliquées d'inflammation intense de l'estomac, de l'intestin, du larynx et des bronches, de congestions cérébrales ou d'arachnitis, etc., l'activité des médications anti-phlogistiques doit être proportionnée au nombre et à la gravité de ces affections. Au début, elles réclament les saignées du pied et l'application de sangsues autour du cou, à l'épigastre et sur tous les points où l'inflammation s'est propagée; cependant il ne saut pas prodiguer ces saignées au point qu'elles deviennent elles-mêmes des hémorrhagies fâcheuses. Il ne faut pas non plus attribuer tous les délires à l'inflammation du cerveau ou de ses membranes. Il faut aussi savoir attendre quelque chose du temps dans cette fièvre exanthématique, comme dans toutes les autres. Viennent ensuite, comme pour la rougeole, l'indication de rappeler l'exanthème à la peau par des bains et des rubéfians, lorsqu'il est disparu à la suite de l'impression du froid et de l'humidité, et celle de le fixer pour ainsi dire par des vésicatoires, lorsqu'il paraît et s'efface alternativement, Lorsque cette marche irrégulière de l'exanthème est subordonnée à des paroxysmes d'irritation intérieure, comme cela a lieu le plus ordinairement, le meilleur moyen de fixer l'exanthème à la peau est de combattre et de détruire les affections internes, ce qui malheureusement n'estpas toujours possible.

\$.263. Dans la scarlatine maligne (scar. ataxique, ataxoadynamique de quelques modernes), que peut-on opposer avec succès au délire, aux suffusions sanguines dans l'estomac, dans les plèvres, les méningés, otc.? Lo saignée échoue presque constamment ; le pouls se déprime avec une promptitude désespérante, comme dans les do-thinentérites graves, dont on retrouve quelquefois, à l'ouverture du corps, les lésions intestinales. D'un autre côté, les médecins qui ont le plus preconisé les lotions et les aspersions froides, déclarent que, dans cette variété, elles ne sont point avantageuses. L'ipécacuanha et le tartre stibié provoquent le vomissement, expulsent le mucus sanieux accumulé dans l'arrière-gorge, et ont quelquesois semblé ramener la maladie à une marche plus régulière. Les fumigations vinaigrées, et les décoctions de quinquina et de contra-yerva acidulées avec l'oxymel ou l'acide muriatique, ou aiguisées avec du chlorure de chaux ou légèrement alcoolisées, sont généralement conseillées en gargarisme ou en lotions. Les vésicatoires volans et les sinapismes autour du col sont également recommandés. On assure que les purgatifs et spécialement le calomel à la dose de huit à dix grains, ont été plus souvent salutaires qu'aucun autre moyen. Je ne les ai point expérimentes; les scarlatines malignes sont assez rares à Paris, dans la pratique civile, et même dans nos hôpitaux.

Suivant que la scarlatine sans exanthème se présente avec les caractères de la scarlatine simple ou compliquée, ou avec ceux de la scarlatine angipeuse ou maligne, on lui

applique le traitement de ces variétés.

S. 264. Pendant la convalescence, on prendra toutes les précautions nécessaires pour prévenir le développement de l'anasarque. On prémunira le malade contre l'impression du froid; on adininistera quelques bains tièdes, et si là teinte de la peau est devenue blafarde, on frictionnexa légèrement la peau avec des flanelles sèches et chaudes, ou imprégnées d'une vapeur aromatique.

L'anasarque elle même, développée spontanément ou survenue à la suite d'écarts de régime, devra être combattue, si l'état de la constitution le permet, par la sai-

gnée et les bains tièdes, par l'acétate de potasse à dose d'un demi-gros par jour, ou par le calomel à dose purgative.

S. 265. Le docteur Hahnemann (1), ayant assuré que. dans une épidémie de scarlatine, les enfans et les adultes auxquels on avait administré la belladone avaient été préservés de cette maladie, bien qu'ils eussent fréquenté ceux qui en étaient atteints, plusieurs médecins français et étrangers se sont empressés de vérifier cette assertion. En 1820 . une très forte épidémie de scarlatine s'étant manifestée à Guterslob, aucun des enfans qui prirent l'extrait de belladone n'en fut attaqué (2) : on le donnait pendant huit jours. Hufeland a recueille treize rapports de divers médecins allemands, qui ont confirmé cette opinion sur l'efficacité préservative de la belladone dans la scarlatine. M. Martini (3) croit aussi à cette vertu préservative. M. Ibrélisle, médecin à Metz, a vu douze enfans préservés par la belladone, de la scarlatine qui en attaqua deux cent six au milieu desquels ils vivaient (4). Le docteur Velsen a donné cette plante à deux cent quarante sept personnes dont treize seulement contractèrent la scarlatine. Il prescrivait deux grains d'extrait dissous dans deux onces d'eau et deux gros d'alcool, dont il administrait quinze à vingt gouttes par jour. Il résulte des recherches du docteur Wagner sur l'ensemble des épidémies où on a administré la belladone, comparées à ceiles où on ne l'a pas employée, que, dans les premières, on a perdu tout au plus un enfant sur seize, tandis qu'il en est mort un sur trois dans oes dernières (5). Des villages entiers s'en sont préservés en Allemagne en prenant la belladone. Berndt con-

(2) Revue médicale, t. x, p. 213.

<sup>(</sup>I) Hahnemann (Samuel). Heilung und Verhütung des Scharlachfiebers, Nuremberg, 1861, in-8.

<sup>(3)</sup> Revue medicale, t. 11, p. 371. (Arch. gén. de méd., t. v, 264.)
(4) Bulletins de la société médicale d'émulation, avril 1825, p. 201.

<sup>(5)</sup> Journ. des progrès des sciences médicales, t. 1; p. 242.

seille de faire dissoudre deux grains d'extrait de belladone dans une once d'eau de canelle, et de donner chaque jour, pendant toute la durée de l'épidémie, deux gouttes de cette liqueur soir et matin, aux enfans d'un an, et à ceux d'un âge plus avance, une a deux gouttes de plus qu'ils n'nont d'années. Toutefois, dans une épidémie de longue durée, l'usage quotidien de la belladone pourrait bien ne pas être saus inconvénient. Les effets d'un médicament aussi énergique, employé même à petiles doses, devront être attentivement surveillés. Tous les documens sur l'efficacité de la belladone contre la scarlatine ont été réunis par Hufeland (1). Schwartze, Cock (2) et quelques autres médecins nient cette faculté préservatrice, qui demande à être confirmée par de nouvelles expériences.

Le docteur Hahnemann a reconnu que la belladone produisait quelquefois une rougeur plus ou moins fugace de la peau et de la sécheresse dans la gorge; phénomènes homeophatiques qui, suivant lui, expliquent l'efficacité

de cette plante.

cette plante. Infin on a encore recommandé, comme préservatif de la scarlatine, une combinaison de soufre doré et de calomel (5). La dose, pour les enfans de deux à quatre ans, est d'un sixième ou d'un huitième de grain de calomel uni à autant de soulre doré d'antimoine, et mêlé à un peu de sucre ou de magnésie; on répète cette dose trois ou quatre fois par jour.

A Paris, il est impossible de s'assurer du nombre de personnes qu'une épidémie de scarlatine peut atteindre. Je n'ai pu répéter convenablement ces expériences sur la propriété prophylactique de la belladone ou du soufre doré d'antimoine. Dos et est mette chiray hollowed to the

<sup>(</sup>t) La vertu préservative de la belledone contre la scarlatine, in-8. Berlin, 1826 (en allemand).

<sup>(2)</sup> Cock. Gazette medie. 1832, p. 530, hom as san la mos served adia! (E)

<sup>(3)</sup> Thomassen a Thuessink (L. J.) fats over de woorbehoeding wan de Roode-

## Historique et observations particulières.

§. 266. Jos. Frank pense que la scarlatine, au moins la scarlatine maligne, a été connue des médecins grecs et arabes; mais les passages d'Arétée, d'Ætius et d'Avicenne qu'il indique, sont fort obscurs (1). Ingrassias (2) le premier a donné les caractères de cette éruption en termes non équivoques; il dit qu'elle était connue à Naples sous le nom de Rossania ou de Rossalia avant l'année 1500. Forcest (3) la range parmi les fièvres épidémiques et la décrit sous le nom de purpura; Baillou indique l'épidémie qui régna à Paris en 1581 (4), sous le nom de rubeola, et Jean Coyttar, médecin de Poitiers, paraît l'avoir observée des 1557; depuis lors, cette maladie a été l'objet d'une foule de récherches.

De nombreuses observations ont été publiées sur les caractères de la scarlatine (5) sur quelques formes de cette maladie (6), sur la scalatine simple et sur la scarlatine

<sup>(1)</sup> Aretzus. De morb. acut. Lib. VII. — Etius. Tetrab. II., serm. 4. — Avicema. Lib. IV., fin. 2., ir. 4-6. (Scarlatinam Hemeka id est betam rubran vocat)?

<sup>(3) «</sup> Hic cum in febrem malignam incidisset, deinde etiam purpusa correptus esset, non pustulas rabris easque latas instar morbillos habebat, quamvis ab iis non nihil disbabat. (Foresti Obs. et cur. medic. chirurg., Rothomagi, in fol. (553, lib. vt., t. i, p. 253.)

<sup>(4)</sup> Coytiar (1.) De febribus purparatis epidemicis qua anno 1557 vulgata sunt. Poitiers, 1578, in-4°.

(5) Jahn. Journ. compl. des sc. méd., LXXXVI, p. 387; — LXXXVI, p. 149.

<sup>(6)</sup> Stiebel Bullet des so-méd de l'érussac, t. xII, p. 319. Armstrong. Pract. illust. of the scarlet fever. Lond, in-8. 1818.

223

sans exanthème (1), sur la scarlatine angineuse (2), sur les scarlatines compliquées d'affection typhoide, scarlatine (typhode) (3), de symptômes ataxo-adynamiques (4), de symptomes nerveux (5), d'arachnitis (6), d'encéphalite (7), de parotides (8), de coryza couenneux (9), de diarrhées graves(10), d'éruption miliaire (11), vésiculeuse, pustuleuse ou phlycténoïde (12), de varioloïde (13), sur le développement de la scalatine chez les femmes en couche (14), et chez les enfans pendant la dentition ; sur les maladies secondaires telles que l'anasarque (15) et le rhumatisme (16); de purpura (17), sur le diagnostic de la

<sup>(</sup>r) « Angin a cum febre, sine eruptione, minus semper periculosa, quarto vel septimo morbi die , larga salivatione, hamorrhagia narium, sudore, vel etiam abcessu ad aures finiebantur (Aascow. Obs. pract. de scarlat. epidem, anno 1777 et 1778. - Act. soc. Havn. vol. 11, p. 99. S. x1). - Bang. Act. soc. Havn. vol. 11, p. 83. — Eichel Ibid. p. 32. — Collins. Med. communic. vol. 11, art. 22, p. 363.

(2) Withering. On the scarlet fever and sore throat. Lond. 1779. — G. Pistollet. Diss. sur la scarl, angineuse qui a régné épidémiquement à Langres en 1801, in-8. Paris. - Lanthiez. Diss. sur la scarlat. qui a régné épidémiquement à Boralle en 1819. In-4. Paris - Troussean, Arch. gener, de med. t. xx1, p. 541.

<sup>(3)</sup> Rut. Journ. hebd., t. vi , p. 55.

<sup>(4)</sup> Weber. Journ. hebd. , t. v, p. 86. - Gnersent. Lanc. franc. t. v, p. 221.

<sup>(5)</sup> Broussais. Gaz. médic. 1831, p. 200.

<sup>(6)</sup> Parent-Duchatelet. Traité de l'arachnitis, p. 34, in-8. Paris, 1821.

<sup>(7)</sup> Kreysig (F. Ludw.). Abhandlung über das Scharlachsteber, etc. in-8. Leipzig. 1802.

<sup>(8)</sup> Tissot. De cynanche purpuro - parotidea. - Lemercier. Epid. de scarl. compliq. de parotides. (Rev. méd., t. v, p. 435.)

<sup>(9)</sup> Journ. des hopit . in-fol., p.1313,

<sup>(10)</sup> Johnston. Mem. of the med. society of London. vol. 111, part. 16.

<sup>(11)</sup> Lorry. Mém. soc. roy. de med., t. 11, p. 134, - Chomel. Lanc. franc: t. v,p. 89. (12) Stark. Ann. med. secund., p. 46. - J. P. Frank. De cur. homin. morb.

<sup>(13)</sup> Revolat. Lanc. franc., t. v, p. 411.

<sup>(14)</sup> Malfatti. Hufeland's journal, x11, B. 3 St. p. 120 .- Senn (L.) Sur la scar-

tatine puerpérale , in-4. Paris, 1825.

<sup>(15)</sup> Sennert. De febr., t. IV, cap. 12. Viensseux. De l'anasarque à la suite de la scarlatine (Journ. gén. de méd., t. vr., p. 378-401) - Méglin. Mémoire sur l'anasarque à la suite de la fièvre scarlatine (Journ. de med. chir. janvier 1811) .- Blackhall (I.) Obs. on the nature and cure of dropsies, in-8. Lond. 1818. - Peschier. Urine albumineuse après la scarlat. (Journ. de chim., t. vii, p. 410. )

<sup>(16)</sup> Murray. Sur une espèce de rhumatisme consécutif à la scarlatine (Med. and Surg. journ. of Edinb., t. xxxm.)

<sup>(17)</sup> I. Paul. (Med. and Surg. jour. of Edinb. , t. XXXVII, p. 28.)

scarlatine et de la diphthérite (1), sur les altérations des viscères à la suite de la scarlatine (2), sur les récidives (3). constatées par J. Frank, non observées par Willan et dont la possibilité est admise par Heberden et plusieurs autres. Le traitement a été aussi l'objet de recherches particulières sur l'utilité et les inconvéniens des saignées (4), sur l'efficacité du chlore (5), des affusions et des lotions froides (6). des émétiques (7), et des purgatifs (8), et en particulier sur l'utilité du calomel. (9)

6. 267. Les observations suivantes montrent que la varicelle ne dérange point la marche de la scarlatine, que le pourpre hémorrhagique n'est pas toujours une complication grave, et que les saignées sont quelquefois impuissantes dans certaines scarlatines avec delire, compliquées

ou non de pneumonie.

OBS. XIV. Scarlatine simple et varicelle vésiculeuse parcourant régulièrement leurs périodes ( recueillie par M. Bonnet ). - Adèle Despréaux, agée de seize ans, domestique, a été vaccinée et n'a en ni la variole, ni la rougeole. Le 15 octobre 1830, frissons, malaise, lassitude générale, soif vive, point de toux ni de douleurs abdominales; sueur dans la nuit du 17 au 18. Le matin, mal à

de méd. 1. XII., p. 20.

(2) Dance, Lirch, gan de médee, a l. XIII., p. 321-928.

(3) J. Frank, Prazeos med. univ. praceps., vol. 12, 221-12, 220, (2).

(4) Dance, Mém. cité (avantages), Marbeck, Eull. dec ac. méd., da Rérusse.

t. xx, p. 62. (Inconveniens.) xx, p. 62. (Inconveniens.)
(5) Bathwite. Of the utility of exygenat, muriatic acid in the cure of scarlet

(7) Stoll. Rat. med., part. II, 171-361; - part. III, p. 5-6. saranimulia sara

(a) Hufeland. Journ. der prakt. Heilhunde, XII, B. 2 St. p. 86; - XII, B. 2 St.

p. 77; - xvi. B. r St. p. 24.

<sup>(</sup>t) Perkins (W. B.). Essai for a nosological and comparative view of the cynanche maligna and the scarlat anginosa Lond 1787 - Bretonneau Arch gen. de med t. XIII , p. 29.

Jever. (Ann. of med. for the year 1803, p. 487.) in si , non munt) animhor of .. (6) Currie (Iones) Medic, reports on the effects of water, cold and warm, as a remedy in fever and others diseases, in-3. Liverpool, 1798, of no 260 (1) Hill

<sup>(8)</sup> Strach, Hufeland journ. der. prakt. Heilkunde xxx. B. St. 132 (avant et après l'éraption). - Hamilton. Ouer. cité. (HIZZZ 2, deib3 to arsoj symb

la gorge, éruption de scarlatine. - Le 13, la face, les membres supérieurs, et une partie des membres inférieurs sont d'un rouge cramoisi, élendu en nappe, plus prononcé à leur partie externe et disparaissant sous la pression du doigt. Langue blanchâtre, arrière-gorge douloureuse, d'un rouge livide, amygdales légèrement tuméfiées; selles naturelles; poitrine sonore, point de toux; soif, peau chaude, pouls fréquent (diète, tisane de gomme acidulée ). - Le 19, la rougeur est plus vive sur les membres inférieurs; une nouvelle éruption s'est déclarée sur la face et sur le tronc, où l'on voit un grand nombre de petites vésicules isolées, transparentes à leur sommet (chickenpox). - Le 20, l'exanthème de la scarlatine diminue, la gorge est moins rouge et moins douloureuse; les vésicules observées la veille, sont plus nombreuses, plus enflammées à leur base et plus volumineuses. Les jours suivant, la scarlatine et la varicelle vésiculeuse ont achevé naturellement leur cours, et la malade est sortie guérie, le 27 octobre.

OBS. XV. Scarlatine; pointillé hémorrhagique, varicelle vésiculeuse, développée sur les points qui n'ont point été occupés par l'exanthème de la scarlatine (recueillie par M. Bonnet). - Mandler (Louis), agé de vingt-quatre ans, ébéniste, fort et bien constitué, entra à l'hôpital Saint-Antoine, le 18 octobre 1820. Il portait sur les bras des cicatrices vaccinales. Trois jours apparavant, il s'était apercu que son ventre était rouge. Cette rougeur s'était développée tout-à-coup sans avoir été précédée de mal de gorge ou de douleurs de tête, et il avait continué son travail. -Le 19, pouls naturel, légère chaleur à la peau, rougeur vive et écarlate de toute la partie antérieure du tronc, et de la moitié supérieure des cuisses. Moins intense sur les, parties latérales du tronc où elle forme de petits points rouges très rapprochés, la rougeur ressemble à celle d'une écrevisse cuite; les yeux, le nez, la gorge ne sont le

siège d'aucune irritation (tisane de gomme, diète). -Le 20, la rougeur s'est étendue au col, à la face, aux bras et aux jambes : chaleur à la peau; en outre il v a quelques points noirs, ou plus fonces, qui ne disparaissent point à la pression; la gorge, le voile du palais sont aussi d'un ronge pointillé un peu foncé (tisane de gomme. diète). - Le 21, coloration moins intense de l'exanthème: sur les membres et la face, petits points rouges épars (tisane de gomme, diète). - Le 22, sur les bras, la partie supérieure de la poitrine, les cuisses, les jambes, partout où l'exanthème de la scarlatine ne s'est point montré. éruption de varicelle vésiculeuse (chicken-pox); sur le ventre et les flancs où l'exanthème de la scarlatine était bien caractérisé, on ne voit point de vésicules. A dater de ce jour, la scarlatine, la varicelle et les pétéchies ont suivi leur marche habituelle et le malade est sorti guéri, le 10 novembre 1829.

OBS. XVI. Scarlatine, pétéchies et épistaxis (purpura hæmorrhagica): saignée, guérison (recueillie par M. Levain) .- Nicolas Duquesne, agé de vingt-quatre ans, macon, d'une bonne constitution, demeurant faubourg Saint-Antoine, entre à l'hôpital le 24 janvier 1829. Il a eu la variole à l'âge de quatre ans et la rougeole à cinq; il est sujet à des angines et à des courbatures. - Le 17 janvier , douleurs vagues dans les extrémités inférieures, lassitudes ; depuis quelques jours, dégoût, inappétence, point de frissons, point de chaleur à la peau, soif assez intense, céphalalgie violente, picotement dans les yeux. - Le 19, mêmes phénomènes et de plus chaleur et douleur à la gorge, déglutition difficile; rougeur assez intense sur les jambes. Les jours suivans, mêmes symptômes ; la rougeur a envahi successivement les cuisses, le tronc, les bras et le col: la face seule conserve sa teinte naturelle. Pendant tont ce temps, point de nausées ni de douleur à l'épigastre; urine déposant un sédiment épais. et al man de respons

Le 25, le col, les bras et le trone à ses parties antérieure et postérieure, les fesses, le scrotum, les cuisses et les jambes sont le siège d'une rougeur framboisée plus intense au niveau des plis que forme naturellement la peau, ou sur les parties saillantes comme au bord antérieur et postérieur de l'aisselle, sur les bords externe et interne du creux poplité ou du pli de l'aine, sur les parties exposées à un frottement habituel, sur les épaules et sur les fesses, etc. Rougeur pointillée, mais ne formant pas de petits arcs comme dans la rougeole, sur les parties abondamment pourvues de follicules, au col dans le sens de l'extension, et à la partie externe des bras; rougeur vive, animée, très intense de la peau du scrotum. Sur les jambes, indépendamment de la couleur rouge, on voit un grand nombre de points noiratres; ces pétéchies et ces petites ecchymoses, éparses sur les faces internes de l'une et de l'autre jambes, sont réunies sur quelques points où elles forment des taches plus grandes: inappétence, soif, langue d'un rouge violacé, papilles très apparentes. Toute la membrane muqueuse de la bouche, le voile du palais, ses piliers antérieurs, le pharynx et les tonsilles, sont d'un rouge écarlate, sans exsudation pultacée. Sur la lèvre supérieure, trois petites croûtes brunâtres produites par la dessication de vésicules d'herpès; chaleur et douleur dans le pharynx; déglutition pénible ; picotemens vifs dans l'intérieur des fosses nasales.

Depuis deux jours, le malade a mouché des caillots de sang: point de bourdonnement, ni de douleur dans les oreilles; abdomen non douloureux, urine rouge déposant un sédiment épais; toux sèche, sans expectoration, respiration pure, égale des deux côtés; pouls plein, conjonctive palpébrale de l'œil droit un peu rouge; larmoiement.

26, la rougeur de la peau a d'iminué d'intensité; la langue est d'un rouge vif, et humide; pendant la nuit; pictotement dans le nez, épistaxis; l'œil droit est toujours un peu douloureux (tisane d'orge miellée, bouillon).

27,

nouvelle épistaxis, langue rouge, humide, point de douleur dans le ventre : deux selles dans la journée , desquamation sur la partie antérieure du col. Les pétéchies et les ecchymoses des jambes pâlissent et prennent une teinte jaunâtre. - 28, toux, crachats, enrouement, langue moins rouge, point d'épistaxis; appétit. - 29, la rougenr n'est plus sensible; les petites ecchymoses des jambes offrent une couleur jaune-verdâtre; l'épistaxis se renouvelle et plus abondamment que les jours précédens; le malade ne rend point de saug par l'anus, ni par le canal de l'urètre. La langue est moins rouge, la toux et l'enrouement persistent; même régime. - Du 29 janvier au a février, la desquamation s'établit sur tout le corps; a février , nouvelle épistaxis , toux , céphalalgie assez intense; pouls fort et plein ( saignée de trois palettes ). - Le to et les jours suivans, la desquamation est générale, les pétéchies et les ecchymoses ont entièrement disparu. L'épistaxis ne s'est point renouvelée; le malade est sorti guéri le 14 février.

OBS. XVII. Scarlatine angineuse: point pneumonique circonscrit, à la partie postérieure des deux poumons; délire, saignée, mort (recueillie par M. Bonnet). - Daynal (Chilpéric), âgé de seize ans, graveur sur métaux, entra à l'hôpital Saint-Antoine, le 12 septembre 1829. Ce jeune homme avait été vacciné, et n'avait jamais eu la rougeole, ni la scarlatine. Cinq jours avant son entrée à l'hôpital, il avait été pris de coryza, d'angine, de céphalalgie, de fièvre et de diarrhée; des sangsues avaient été appliquées au cou. Sur le ventre et les extrémités inférieures, la peau était d'un rouge très intense qui disparaissait par la pression du doigt. Sur la poitrine et les membres supérieurs, la rougeur était pointillée, d'une teinte pâle, comme si elle avait déjà diminué sur ces parties. La langue et l'arrière-gorge étaient rouges comme la peau. Les amygdales tuméfiées se touchaient par leurs faces correspondantes. Douleurs abdominales; selles liquides. Le soir, délire, agitation très grande; langue sèche, pouls fréquent et plein, chaleur intense à à la peau (vingt sangsues derrière les oreilles, tisane de gomme). Le délire est moins bruyant et moins continu. Le malade reconnaît une personne qu'il avait vue deux jours auparavant; toux, râle sibilant, bulles de râle crépitant à la partie postérieure et inférieure des poumons ( tisane de gomme, julep, diète, saignée de trois palettes ). Le 14, l'amygdalite a augmenté, le cou est tuméfié, le malade ne peut ouvrir la bouche: la langue est sèche et rouge: la teinte de la scarlatine est générale et uniforme. Râle crépitant à la partie postérieure et inférieure des deux poumons; délire ( saignée de trois palettes: quinze sangsues au-dessous de chaque oreille). Sang très couenneux; le délire continue; langue sèche, point de selles; les sangsues ont beaucoup saigné: mort à deux heures du matin. - Autopsie du cadavre, trente-deux heures après la mort. -L'estomac, l'intestin et les autres organes de l'abdomen ne présentent rien de remarquable. Les poumons, gorgés de sang noir, sont crépitans dans toute leur étendue, excepté dans un point très circonscrit de leur partie postérieure où leur tissu est dur et hépatisé, et d'où le sang ne découle pas en nappe, en y pratiquant, comme dans les autres points, des incisions. La membrane muqueuse des bronches est un peu plus rouge que dans l'état sain. Il y a à-peu-près une cuillerée à bouche de sérosité limpide dans les ventricules; le cerveau et le cervelet sont sains; l'amygdale gauche contient un peu de pus, la droite, plus dure, est rouge et tuméfiée.

OBS. XVIII. Scarlatine, délire, saignée; mort, sans altération grave des solides (recueillie par M. Bonnet).

— Antoinette Proukis, âgée de vingt-sept ans, ouvrière en cachemires, forte, bien constituée, était indisposée depuis quelques jours; son enfant, âgé de huit ans, contracte la scarlatine et meurt. Le huitième jour, elle se sent plus

faible, et se couche. Le lendemain, pointillé rouge sur le corps, douleur à la gorge et à l'épigastre, vomissemens, dévoiement et délire ( saignée, sangsués à l'épigastre). Le 21 mai 1830, peau chaude, d'un rouge uniforme. comme si on l'ent barbouillée avec du jus de framboise. moins intense à la face et aux jambes, pouls plein, fréquent, col douloureux et tuméfié, langue d'un rouge cramoisi; amygdales volumineuses et d'un rouge foncé: livide, qui s'étend dans le pharynx et sur le voile du palais; soif, nausées, épigastre douloureux, diarrhée; poitrine saine, agitation, subdelirium. — 22, nuit agitée, plaintes, épigastre douloureux (12 sangsues derrière les oreilles; 20 à l'épigastre, sinapismes sur les pieds). — Le 23, les sangsues ont beaucoup saigné; délire presque continuel, nausées, yeux ternes, ventre douloureux, diarrhee, pouls frequent, langue seche, l'exanthème palit ( 16 sangsues sous les oreilles, deux demi-lavemens émolliens, sinapismes aux pieds, diète, tisane de gomme, Mort à trois heures dans la nuit. - Autopsie du cadavre trente heures après la mort. L'estomac offre des marbrures livides; sa membrane muqueuse a sa consistance et son épaisseur naturelles; à la fin de l'intestin grèle, les plaques de Peyer sont bien dessinées; un peu de rougeur autour des plaques qui sont saillantes et piquetées de noir ; point de rougeur, ni d'ulcération dans l'intestin; point d'engorgement des ganglions lymphatiques de l'abdomen; petite quantité de sérosité dans les plèvres, sans trace d'inflammation, ni de fausses membranes; cœur sain; le sang est noir, liquide, et contient quelques bulles d'air; les amygdales sont doublées de volume et injectées; le cerveau et ses dépendances sont dans l'état sain.

## Roséole.

VOCAB. Art. Eruption anomale rosace, Rash, fausse rougeole, Roseole efflorescence érysipélateuse, Rubeola.

\$. 268. Dans la première édition de cet ouvrage, j'ai décrit, d'après Willan, sous le nom de roséole, plusieurs éruptions cutanées, aiguës, non contagieuses, fugitives, caractérisées par des taches rouges, diversement figurées, pen ou point proéminentes, et ordinairement précédées

ou accompagnées de symptômes fébriles.

De nouvelles observations m'ont démontré qu'il était impossible de distinguer plusieurs espèces de roséole de l'étrythème; en outre, j'ai pensé qu'il convenait de rechercher si une autre variété, dont les taches ressemblent assez bien à celles de la rougeole (roseola infantilis) et qui forme le type principal de ce groupe, n'était pas elle-même une modification ou une variété de la rougeole sans calarrhe. Mais les faits ne sont pas encore assez clairs, ni mes idées assez arrêtées pour que j'ose détruire le groupe formé par Willan. Quoi qu'il en soit, voic les caractères qui out été assignés par cet auteur à ces diverses éruptions dont l'existence ne peut être contestée, quel que soit le nom qu'on leur donne, et quelle que soit la place qu'on leur assigne dans une classification nosologique.

1º Roscola estiva. Cette variété, quelquefois précédée d'une légère fièvre, apparaît d'abord sur les bras, la face et le col; dans l'espace d'un ou deux jours, elle est répandue sur le reste du corps et y produit un picotement et une vive démangeaison. Elle se montre sous la forme de petites plaques distinctes, plus larges, plus pâles et plus irrégulières que celle de la rougeole, séparées par des intérvalles nombreux où la peau a sa couleur naturelle. D'abord rouges, elles prennent bientôt la conleur rose-foncée qui leur est particulière. Le pharynx présente la même teinte, et le malade éprouve,

en avalant, une sorte de rudesse et de sécheresse dans la gorge. Le second jour, l'éruption continue à être animée; immédiatement après, son éclat diminue; de légères taches d'un rouge obscur persistent jusqu'au quatrième jour, et disparaissent entièrement le cinquième, ainsi que le dérangement de la constitution.

Quelquefois cette efflorescence, bornée à certaines parties de la face et du col, et à la partie supérieure de la politrine et des épaules, se montre sous la forme de plaques très légèrement élevées, qui causent de violentes démangeaisons, mais ne produisent pas le fourmillement qui accompagne l'urticaire. La maladie dure au plus un septénaire. L'éruption paraît et disparaît quelquefois à plusieurs reprises, saus cause appréciable, ou à la suite d'affections morales vives, ou bien après l'ingestion d'alimens épicés et de liqueurs échauffantes. La rétrocession de l'exanthème est ordinairement accompagnée d'un dérangement des fonctions de l'estomac, de céphalalgie, d'un état de langueur et de lassitude, que le retour de l'éruption fait disparaître sur-le-champ.

Cette variété survient ordinairement, pendant l'été, chez les femmes douces d'une constitution irritable; elle est quelquefois liée à des affections intestinales de la saison, et semble représenter un état intermédiaire entre l'érythème et l'urticaire, qui doit être combattu par une diète légère, des boissons acidulées et quelquefoispar des laxetifs.

2º Roseola autumnalis (1). Cette variété attaque les enfans, dans l'automne, et se montre sous la forme de taches distinctes, circulaires ou ovales, d'un rouge sombre et qui augmentent successivement d'étendue, jusqu'à ce qu'elles aient acquis la dimension d'une pièce de vingt sous. Elles apparaissent principalement sur les bras, et se terminent quelquefois par desquamation. Cette efflores-

<sup>(</sup>i) M. Ant. Todd Thompson cite, d'après Bateman, deux cas qu'il rapporte à cette variété, et qui furent accompagnés de symptômes fébriles très graves. (A pract. synopsis of cutan. diseases, in-8. Lond., 1829, p. 143.)

cence n'est accompagnée que de peu de malaise et de démangeaison.

C'est évidemment une variété d'érythème.

3º Roseola annulata. Elle est quelquefois accompagnée de symptômes fébriles; alors sa durée est courte; dans d'autres cas, il n'y a aucun dérangement dans l'ensemble des fonctions, et l'éruption continue pendant un temps indéterminé. Elle paraît sur presque toutes les parties du corps sous la forme d'anneaux roses, dont les aires centrales ont la couleur ordinaire de la peau. Ces anneaux n'ont d'abord qu'une à deux ligues de diamètre ; ils s'élargissent progressivement, et acquièrent quelquesois jusqu'à un pouce et demi de circonférence. Le matin, l'efflorescence est toujours moins animée. Lorsqu'elle est chronique, elle est terne et décolorée; elle s'avive, le soir ou dans la nuit, et produit de la chaleur, de la démangeaison ou des picotemens à la peau. Si elle disparaît ou s'affaiblit, l'estomac se dérange; il survient de la langueur, des vertiges et des douleurs dans les membres ; symptômes qui sont ordinairement calmés par un bain tiède.

Lorsque l'éruption devient chronique, elle doit être combattue par les bains de mer et les acides minéraux.

La description de cette variété devra être ultérieurement fondue dans celle de l'erythema annulatum.

4º Roseola infantilis. Dans cette variété, les taches laissent entre elles de plus petits intervalles de peau saine que dans la roseola westiva. Lorsque l'éruption est générale, si on ne tenait compte, pour établir le diagnostic, que de l'apparence de l'exanthème, on pourrait facilement la confondre avec la rougeole vulgaire (1). Cette variété de roséole attaque les enfans pendant la dentition, ou elle survient dans le cours d'affections intestinales et fébriles.

<sup>(1)</sup> Underwood pense que cette erreur a été plusieurs fois commise. (On the diseases of children, vol. 1, p. 87.)

Quelquesois elle n'existe que pendant une seule nuil : ou bien elle apparaît et disparaît successivementpendant plusieurs jours, accompagnée d'un dérangement des principales sonctions. Elle peut aussi se montrer successivement sur différentes parties du corps.

Que cette variété soit une modification de la rougeole ou qu'elle en soit indépendante, elle doit être regardée comme

le type du groupe roséole.

5º Roseola variolosa (1). Cet exanthème survient quelquefois avant l'éruption de la petite-vérole naturelle ou de la petite vérole inoculée; plus rarement avant la première. Dans la petite-vérole inoculée, cette roséole paraît une fois sur quinze, le second jour de la fièvre éruptive qui correspond au neuvième ou au dixième jour après l'inoculation. On apercoit d'abord l'exanthème sur les bras, la poitrine et la face, et le jour suivant il s'élend sur le tronc et les extrémités. Les taches longues, irrégulières ou diffuses, laissent entre elles de nombreux intervalles. Plus rarement, cette roséole est caractérisée par une rougeur presque générale, et légèrement proéminente sur quelques points. Elle dare environ trois jours; le second ou le troisième, les pustules varioliques peuvent être reconnues, au milieu de la rougeur roséolée, par leur élévation arrondie, leur dureté et la blancheur de leur sommet; aussitôt qu'elles apparaissent l'efflorescence diminue. Elle a été regardée par plusieurs inoculateurs comme l'annonce d'une éruption discrète de petite-vérole. Mes observations sur la petitevérole naturelle, conformes à celles de Walker (2), me portent à penser précisément le contraire.

Cette éruption est difficilement répercutée par un air

<sup>(</sup>t) Dézoteux et Valentin ont décrit la roséole curiolique sous le nom d'éraption anomale rosace (Traité historique et pratique de l'énoculation; in-8, p. 335). Dimsdale (Th) a rapporté plusieurs exemples de roséole à la suite de la variole inoculée. (Méthode actuelle d'inoculer la petite-vérole, trad. H. Fouquet. 1772, p. 383.)

<sup>(2)</sup> Walker. Inquiry into the small-pox, chap. 8. Edinb. 1790.

froid ou par des boissons froides. Observée par les premiers écrivains qui ont écrit sur la petite-vérole, elle a été prise pour la rongeole; c'est ce qui leur a fait dire que la rougeole se convertissait, quelquefois en petite-vérole.

La roseola variolosa pourrait être rattachée à l'ery-

6º Roseola vaccina. (1). Cette efflorescence a lieu chez quelques enfans, du neuvième au dixième jour après l'insertion du vaccin. Elle apparaît, sous la forme de petites taches confluentes, quelquefois diffuses comme celles de la roséole variolique. On l'aperçoit en même temps que l'aréole qui se forme autour de la pustule vaccinale; de la elle s'étend irrégulièrement sur toute la surface du corps; mais elle n'est pas aussi générale que celle qui survient après l'inoculation de la variole. Elle est ordinairement accompagnée d'une accélèration du pouls et d'une vive anxiété.

Comme la précédente, c'est une variété de l'érythème.

7º Roscola miliaris. Willan dit que cette variété accompagne souvent une éruption de vésicules miliaires avec

fièvre; je ne l'ai point observée seilles 6.1 ... id.

8º Roseola febrilis. Dans les fièvres continues et dans les fièvres typhoïdes, Bateman a observé une efflorescence qui ressemblait à la roseola æstiva ou à la rougeole. Il a vu dans, la maison de convalescence, cette roséole suivenir trois fois à la fin d'une fièvre légère. Chez deux de ces malades, l'éruption dura seulement deux ou trois foirs; chez le troisième, elle parut le neuvième jour de la fièvre, après un profond sommeil et une douce transpiration. Les taches, d'une couleur rose brillante, d'une forme ovalaire, légèrement proéminentes et unies à leur surface, développées sur les bras et la politine, étaient plus nombreuses à la

<sup>(1)</sup> Pearson. Observations concerning the eruptions, etc. ( Lond. Philosophical Magazine. January, 1809.)

236

partie interne des bras. Cette éruption n'était accompagnée d'aucune démangeaison, ni d'aucune autre sensation. Tons les symptômes fébriles s'apaisèrent le même jour, et le malade ne garda plus le lit. Le lendemain l'efflorescence s'était étendue; les taches étaient devenues larges et confluentes, mais leur couleur, affaiblie surtout à leur centre, avait pris une teinte pourpre, tandis que les bords continuaient à être rouges et légèrement élevés. Le troisième jour, toutes les taches avaient, une tendance à devenir livides, et le quatrième il en restait à peine de traces ainsi que des symptômes fébriles.

L'histoire de cette variété pourrait être fondue dans celle

de l'érythème.

9º Roseola rhumatica. Une efflorescence roséolée est quelquefois liée à des attaques de goutte ou de rhumatisme fébrile. Bateman a soigné un individu d'une constitution goutteuse, chez lequel une roséole, accompagnée d'une forte fièvre, d'une extrême langueur, d'une anorexie complète et de constipation, exista pendant une semaine sur les extrémités inférieures, le front et une portion du cuir chevelu. Le septième jour, cette éruption se termina par desquamation, et au milieu de la nuit, les articulations du pied droit furent attaquées d'une inflammation goutteuse. J'ai vu des taches roséolées survenir vers la fiu d'un rhumatisme (Obs. XIX). Sous le nom de pelliosis rhumatica, le professeur Schoenlein (1) a aussi signalé cette variété à laquelle il assigne les caractères suivans: douleurs plus ou moins vives des articulations et des extrémités, offrant des rémissions, changeant de siège, augmentant par l'influence du froid et s'apaisant par la chaleur du lit; frissons suivis d'une réaction fébrile plus ou moins prononcée, avec accélération du pouls et augmentation de la chaleur de la peau qui est sèche.

<sup>(1)</sup> Fuchs (Conr. Henri.) Sur le pelliosis rhumatica. (Bullet. des se. méd. de Férussac, t. xviii, p. 274.)

Un état gastrique léger, avec perte de l'appétit, bouche pâteuse ou amère, enduit muqueux, blanchâtre ou jaunâtre de la langue, annonce le début de la maladie. Vingt-quatre ou quarante-huit heures après et souvent plus tard, apparaît une éruption particulière, qui commence toujours aux jambes, ne s'établit quelquesois que sur les membres abdominaux et le plus souvent se développe en même temps sur les bras et sur les épaules; elle existe rarement sur le tronc et jamais à la figure. Cette éruption consiste en petites taches isolées, arrondies, de la grosseur d'un grain de millet ou d'une petite lentille, rarement proéminentes et d'une couleur rouge foncée ou violacée, quelquefois noirâtre. Le nombre de ces taches est très variable; ordinairement elle ne sont ni si nombreuses ni si rapprochées entre elles, que les vésicules de la miliaire ou les taches de la rougeole. La fièvre cesse, et les douleurs rhumatismales quittent le malade ou perdent beaucoup de leur intensité au moment où cette éruption se déclare. Sous l'influence d'un régime et d'un traitement convenables, ces petites taches, dont le nombre peut augmenter par des éruptions répétées, pâlissent, et la maladie se termine par une desquamation furfuracée. Si la marche de cet exanthème est troublée, soit par l'influence du froid et de l'humidité, soit par des applications répercussives, les taches disparaissent tout-à-coup et les douleurs repa-raissent plus aigués qu'elles n'étaient au commencement de la maladie; les articulations se gonflent, les mouvemens deviennent douloureux et impossibles et la fièvre se rallume. Cette maladie, observée à Wurzbourg, où les rhuma-

tismes sont presque endémiques et assez souvent funestes par leur complication avec la miliaire, attaquait les adultes, et plus souvent les hommes que les femmes. M. Fuchs dit que c'est en hiver et au printemps, sous l'influence d'une atmosphère froide et humide, qu'il a observé

cette éruption.

Le traitement qu'on lui oppose à l'hôpital de Wurtzbourg consiste dans l'administration du tartre stiblé, s'il y a complication gastrique; dans l'emploi du vin de colchique, si les douleurs rhumatismales sont graves, et dans l'usage des diaphorétiques, tels que l'acétate d'ammoniaque, et la pondre de Dower, pour déterminer l'éruption. On ne permet que des boissons chaudes et adoucissantes; le régime est simple et antiphlogistique.

Petzold (1), Nicholson et Hemming (2), ont aussi observé des roséoles arthritiques. Enfin le docteur Cock (3), a donné la description d'une fièvre éruptive rhumatismale

épidémique observée dans les Indes occidentales.

10º Roseola cholerica (4). J'ai observé cette variété dans l'épidémie de choléra asiatique qui a régné à Paris, en 1852. A la suite de la période de réaction, il survenait, chez quelques cholériques, surtout chez les femmes, une éruption qui apparaissait le plus ordinairement sur les mains et sur les bras, et s'étendait ensuite sur le col, la poitrine, le ventre, les membres supérieurs et inférieurs. A son début, elle était caractérisée par des plaques la plupart irrégulièrement circulaires, s'éloignant plus ou moins dans certains endroits de cette forme, d'un rouge très clair, saillantes et peu prurigineuses. Très nombreuses sur les mains, les bras et la poitrine, elles l'étaient moins sur d'autres régions; sur quelques points elles étaient très rapprochées et tendaient à se confondre. Entre ces diverses plaques, la peau était saine et formait des îlots blancs et irréguliers; quelquesois l'éruption, à son summum, était disposée en

(2) Hemming. Beytræge zur prakt. Arzneykunde. II, B.

(3) Cock. Obs. on the epid. eruptive rhumatic fever of the West Indies (Edinb. med. and surg. journ., t. xxxIII, p. 43).

(4) Duplay. Mémoire sur la roséole consécutive au choléra (Gaz. de santé, in-4.

<sup>(1)</sup> Petzold. Obs. med. chir., no 9.—Nicholson. Lond. med. gaz., t, 111, p. 546.

p. 583. Paris, 1832). — Babington. Cutanecus eruption in cholera (Lond. med. Gax., t. x., p. 578). — Lepecq-de-la-Clôture avait observé cette éruption à la suite du choléra sporadique (Collect d'obs. sur les mal. et les constit, épidémiques, p. 1005).

plaques plus ou moins rapprochées, qui formaient une rougeur en nappe assez analogue à la scarlatine légère; sur d'autres points l'aspect de l'éruption se rapprochait davantage de celui de la rougeole et quelquefois de l'urticaire.

l'ai vu cette éruption compliquée d'une inflammation du pharynx ou des amygdales, et sa disparition suivie d'une aggravation des symptômes et même de la mort. Sur la poitrine, les taches devenaient quelquefois confluentes et donnaient lieu à des plaques de la largeur de la main, saillantes et assez bien circonscrites. L'éruption prenaît ensuite une teinte rose terne; à peine pouvait-on en découvrir les traces sur la peau; dans certains points, celle-ci était d'un jaune-clair. Vers le sixième où le septième jour, l'épiderme se fendillait et se détachait en écailles très larges, sur presque tous les points où l'éruption avait existé.

## Historique et observations particulières.

\$, 269. J'ai déjà indiqué les principales recherches faites sur la roséole, en décrivant les variétés de cet exanthème. Orloy (1), Seiler (2). Heim (3) et Stromeyer (4) se sont attachés à faire ressortir les caractères qui le distinguent de la rougeole et de la scarlatine. Il n'est pas aussi facile d'établir une ligne de démarcation entre la roséole et l'érythème. Sans doute on ne peut confondre l'érythème papuleux, sans fièvre, borné aux mains, et ses plaques saillantes et bien circonscrites, avec les taches rouges de la roséole, plus ou moins étendues et non proéminentes, répandues

<sup>(1)</sup> Orlov (A. J.). Programma de rubcolarum et morbillorum discrimine. Keenisgsberg, 1785, in-4.

<sup>(2)</sup> Seiler. Diss. de morbillos inter et rubeolas differentia vera, in 4. Wittemberg, 1805.

<sup>(3)</sup> Heim. Journal de méd. de Hufeland, 1812.

<sup>(4)</sup> Stromeyer (Aug. Ern. Philip). De rubeolarum et morbillorum discrimine. in-4°. Gætting, 1816.

en nappe sur presque toute la surface du corps, et survenues après un mouvement fébrile analogue à celui des fièvres éruptives. Mais si on compare un certain nombre de faits particuliers d'érythème et de roséole, on verra qu'il existe entre ces deux affections plusieurs points par lesquels elles se touchent et se fondent l'une dans l'autre. Que l'érythème devienne plus général, que ses taches soient un peu moins proéminentes, ou bien que les plaques de la roséole, par une violence plus grande de l'inflammation, deviennent légèrement saillantes, et les apparences de ces deux exanthèmes se confondent. Ainsi, les éruptions cholériques offrent à leur début plusieurs caractères qui les rapprochent de l'erythema papulatum; elles le perdent bientôt pour revêtir ceux de la roséole. Enfin, la roseole annulaire et la roséole automnale, dont la marche peut être chronique, doivent être évidemment rattachées à l'érythème.

Sydenham (1) pensait que la roséole était une variété de la rougeole; d'autres ont supposé qu'il existait entre la première et la seconde la même analogie qu'entre les variolæ spuriæ et les var. veræ. D'autres (2) enfin se sont attachés à prouver que la roséole représentait un état morbide particulier, distinct des autres exanthèmes.

Ons. XIX. Rhumatisme articulaire très rebelle; éruption érythémateuse, roséolée, fuguce; symptômes d'entérite et de bronchite (recueillie par M. Guyot).—Le 19 janvier 1835, la nommée Hauteseuille (Marie), habituellement bien portante, bien réglée, née de parens sains, entra à l'hôpital; elle était malade depuis neuf jours. Le 7 janvier, après un trayail fatigant, frissons irréguliers, inappétence, pesanteur épigastrique, dévoiement; le 10, douleur au genon et au coudepied droit, et dans la région lombaire; le 14, elle est tellement souffrante qu'elle garde le repos;

<sup>(1)</sup> Sydenham. Op. med. Sect. v. cap. 1.

<sup>(2)</sup> Hoffmann. (Fred.) Oper. t. 11.—Burserii Institution, vol. 1, p. 111 f. 382.— Selle pyretol. method, ad. 11. p. 171.

le 18, sentiment général d'endolorissement, douleur vive aux articulations fémoro-tibiales; la droite seule est gonflée; point de changement de couleur à la peau, augmentation de la douleur par la pression, face colorée; langue blanchâtre, très humide; inappétence, constipation, poitrine saine, peau chaude et sèche, pouls fréquent et vif ( bourrache miellée, julep avec teinture de colchique 60 gouttes; saignée de 3 palettes), caillot retracté couenneux. Le 20, soulagement (teinture de colchique 60 gouttes). Le 21, augmentation des douleurs; elles gagnent l'épaule droite; dévoiement (bourrache miellée, teinture de colchique 60 gouttes). Le 23, face colorée, yeux vifs et brillans; langue sèche, rouge à sa pointe et sur ses bords; abdomen souple, indolent ; dévoiement , cinq vomissemens de matières bilieuses et verdâtres. La tuméfaction du poignet droit a disparu, mais les genoux sont plus douloureux; pouls plein et fréquent (bourrache miellée, saignée de 3 palettes ). 24, caillot retracté couenneux, soulagement, sentiment de faiblesse générale, pouls fréquent, mais petit; peau halitueuse, quatre garderobes liquides, soif modérée. 25, l'amélioration continue, les genoux sont peu douloureux, le dévoiement persiste. 26 et 27, la partie antérieure de la poitrine et de l'abdomen, et la région lombaire, sont le siège d'une éruption roséolée. A la poitrine, quatre à cinq plaques arrondies, bien circonscrites, d'un à deux pouces de diamètre, d'un rose pâle, ne disparaissent pas complètement sous la pression du doigt; le centre de quelques plaques semble déprimé. Sur l'abdomen existe une zone rougeatre festonnée, ondulée, qui s'étend obliquement de l'hypochondre gauche aux environs de l'épine iliaque antérieure et supérieure de l'os des isles; sa partie inférieure est nettement limitée par un limbe blanchâtre, semblable à celui des plaques de la poitrine. Il n'en est pas de même de la partie supérieure, dont la couleur rosée diminue insensiblement et se fond dans la peau saine. Les festons de la partie inférieure sont d'une largeur inégale. La partie supérieure de la région lombaire offre quatre plaques semblables à celles de la poitrine; le reste du corps n'en présente point. La malade n'éprouve ni chaleur, ni prurit, ni douleurs dans les parties qui sont le siège de l'éruption; ce qui la distingue suffisamment de l'urticaire.

Le 28 janvier, les douleurs se manifestent, avec une nouvelle intensité, dans l'épaule et le poignet droit. Le pouls est très fréquent, mais petit; la langue est sèche, la soif vive; l'éruption a disparu sur la poitrine, sans laisser de traces; elle a pâli sur l'abdomen (bourrache miellée). Le 29, persistance des douleurs dans le poignet droit qui est gonflé; sueurs abondantes qui procurent du soulagement; disparition de l'éruption sur l'abdomen. Le dévoiement n'existe plus. Dans la nuit du 2 février, rêvasseries, cris plaintifs, somnolence, vives douleurs aux deux poignets et dans les articulations des doigts, qui sont gonflées; constipation depuis trois jours (deux vésicatoires aux avant-bras ). A dater de cette époque, le sdouleurs sont allées en diminuant; le 4 février, il n'y avait plus que de l'engourdissement; la fièvre avait presque disparu, mais la malade était extrêmement faible. Le décubitus sur le dos avait produit des excoriations légères au sacrum, qui furent recouvertes d'un emplatre de diachylum gommé; on permit quelques bouillons et du lait. Une légère bronchite qui était survenue, disparut avec promptitude; la malade allait au mieux, lorsque, le 12 février, un dévoiement abondant se manisesta. On s'en rendit maître par des lavemens opiaces. Les douleurs reparurent brusquemment, le 14, dans le genou droit et l'épaule du même côté; la fièvre se ralluma et une saignée fut pratiquée; ce fut la dernière. Le 18 février, la malade était bien, et le 25, elle put sortir de l'hôpital.

OBS. XX. Cholera algide, roséole à la suite de la

ROSÉOLE. réaction; guérison (recueillie par M. Duplay). Bougat, valet de chambre, agé de quarante-trois ans, entra à l'hôpital de la Charité le 17 mai 1832. Cet homme était malade du choléra depuis huit jours. Il avait été confié aux soins d'un praticien distingué. Des sangsues, des ventouses scarifiées, des moxa avaient été placés sur la région épigastrique. Cependant la diarrhée etles vomissemens avaient continué. Le malade était à peine sorti de la période algide, quand il fut admis à l'hôpital. Il présentait alors l'état suivant : langue humide et tiède; voix très faible, face pale, sans expression cholérique; pouls pelit, mais très appréciable; pas de crampes, pas de vomissemens pendant la nuit, une seule selle en diarrhée. La respiration paraît pénible, quoique l'auscultation

ne fournisse aucun signe morbide. On provoque une réaction plus forte à l'aide de quelques cuillerées de vin de Malaga et de sinapismes appliqués aux extrémités. Les jours suivans, la voix reprend son timbre naturel, le pouls se relève et la respiration cesse d'être pénible.

Le 21, une éruption se manifeste sur tout le corps, mais spécialement sur les membres; et sur le ventre. Elle est disposée par plaques assez étendues, d'un rouge assez foncé, de forme irrégulièrement circulaire, non proéminentes et offrant tous les caractères de la roséole. Dans certains points, cette rougeur est en nappe et ressemble un peu à celle de la scarlatine. Sur la poitrine, l'éruption se rapproche beaucoup de la rougeole. Du reste, l'état général est excellent. Cette éruption n'est accompagnée d'aucun trouble des principales fonctions. Le 27. elle était entièrement éteinte et ne fut pas suivie de desquamation. Le malade était en pleine convalescence.

Plusieurs faits de ce genre ont été observés dans les salles de l'honital de la Charité. Deux malades de M. Lherminier. ont présenté, pendant la période de réaction. la même 244

éruption, qui a été aussi rencontrée chez trois malades de M. Bullier.

OBS. XXI. Roséole (fausse rougeole?). - Le 19 juin 1825, je fus appelé pour donner des soins au jeune G. L. Cet enfant, âgé de quatre ans, est blond, et bien constitué. Le matin, en l'habillant, sa bonne avait été étonnée de lui voir le visage couveit de petites taches roses, sans éléva-tion à la peau, isolées et offrant une teinte à-peu-près semblable à celle de la rougeole. Lors de ma visite, nonseulement ces taches existaient, mais on en distinguait plusieurs autres sur la poitrine et sur les bras. La teinte. dans ces dernières, était moins ammée. Je n'en découvris point sur les autres régions du corps. L'enfant était sans fièvre; il avait bien dormi la nuit précédente, et demandait à se livrer à ses jeux habituels. Cependant la langue élait sale à sa base et légèrement piquetée. L'appétit élait diminué depuis quelques jours, et les garderobes étaient rares; la pression ne provoquait point de douleur à l'épigastre, ni dans aucune autre région de l'abdomen; la gorge n'était point enflammée; il n'y avait ni toux ni larmoiement. Deux ans auparavant, j'avais soigné cet enfant d'une rongeole bien caractérisée, ainsi que ses deux frères qui habitaient le même appartement, et qui l'avaient contractée à la même époque. Cette circonstance, jointe à l'absence de quelques uns des principaux caractères de cette maladie, me fit penser que ce léger exauthème n'était autre chose que la roséole, ou fausse rougeole de quelques auteurs (eau de gomme , soupes et bouillons ). L'enfant dormit paisiblement pendant la nuit. Le lendemain 20 juin, son état ne présentait pas de changement notable. Le 21 juin , l'exanthème était déjà pâle; l'enfant fit une promenade de deux heures; il prit plus d'alimens que la veille. Le surlendemain, il n'existait plus de traces de ce léger exanthème, et après deux on trois jours du même régime, l'appétit reprit toute son activité.

OBS. XXII. Roséole (fausse rougeole ou rougeole modifiée?). - Un enfant de dix ans, fils d'un homme de peine fut atteint de la roséole, dans les premiers jours d'août 1825. Il y avait environ vingt-quatre heures que l'exanthème s'était déclaré, lorsque je sus appelé. Cet exanthème consistait en petites taches distinctes, non proéminentes, plus larges et plus irrégulières que celles de la rougeole. Elles eccupaient principalement le tronc et la partie interne des membres supérieurs. Elles n'étaient accompagnées ni de démangeaison, ni d'aucune autre sensation. Le pharynx offrait une teinte érythémateuse sans gonflement des amygdales, mais accompagnée d'un léger embarras dans la déglutition. La langue était un peu blanche à sa base. Point de désordres fonctionnels des autres organes, et en particulier de ceux de la digestion et de la respiration (pédiluve sinapisé, eau d'orge édulcorée avec le sirop de gomme, bouillon, lait coupé ). Le lendemain, l'exanthème offrait à-peu-près la même teinte; rien ne fut changé au régime. Le surlendemain, la couleur des taches était affaiblie, et elles étaient d'un rose pâle. La santé générale de l'enfaut n'était nullement altérée. Il contimuait de se livrer à ses jeux et à ses habitudes. Enfin, le quatrième jour, ce léger exanthème s'éteignit sans laisser de traces sur la peau.

### Urticaire.

Vocas. Art. Aspritudo, uredo, purpura urticata, essera, fièvre ortice, porcelaine, scarlaline ortice, epinyclis pruriginosa.

\$\, 270. L'urticaire est une inflammation exanthémateuse, non contagieuse, caractérisée par des taches proéminentes, plus pales on plus rouges que la peau qui les entoure, rarement persistantes, qui apparaissent après un mouvement fébrile, se reproduisent souvent par accès, ou

s'aggravent par parox ysmes el sont toujours accompagnées d'une cuisson et d'un prurit semblables à ceux que produit la piqure des orties.

Willan a note six espèces d'urticaire: 1º urt. febrilis, 2º urt. evanida, 3º urt. perstans, 4º urt. conferta, 5º urt. subcutanea, 6º urt. tuberosa, qui peuvent être rattachées à deux groupes principaux, suivant que leur

marche est aiguë ou chronique.

§. 271. Urlicaire aigue. - Première variété (urt. febrilis). Cette variété est souvent produite par l'ingestion de diverses substances alimentaires, telles que les crevettes. les crabes, les homards, les œufs de quelques poissons, et surtout par les moules. Les poissons salés, desséchés ou fumés et d'autres substances, telles que le blanc d'œuf, les mousserons, le miel, le gruau, les amandes amères, les amandes de fruits à noyau, les framboises, les fraises, les concombres verts; quelques médicamens, tels que la valériane ou le baume de copahu, peuvent aussi occasioner le développement de cette éruption chez les individus qui y sont prédisposés. En outre, il paraît démontré que ce n'est, ni à un état morbide des moules, ni à leur altération admise par Burrows, ni aux matières vénéneuses, végétales, animales ou minérales, dont elles peuvent accidentellement se nourrir; ni à la présence du cancer pinnotheres, petit crabe qu'elles renferment souvent; ni à l'écume noiratre, à la crasse marine dont a parlé Lamouroux (1); ni même au frai des étoiles de mer, qui est un de leurs alimens depuis le mois de mai jusqu'au mois d'août, d'après les intéressantes recherches de Beunie; mais bien plutôt à une prédisposition individuelle particulière que ces accidens doivent être attribués. Une ou deux heures après l'ingestion de ces substances,

on éprouve des pesanteurs à l'épigastre, des nausées, un knoun eine at tein 'S ereproduktert souvent par acces, ou

abattement général, des vertiges, etc.; bientôt la peau devient chaude et l'éruption paraît sur les épaules, aux lombes, à la face interne des avant-bras, aux cuisses et autour des genoux, où elle est caractérisée par des élé-vations rouges ou blanchâtres, entourées d'une auréole d'un ronge vif cramoisi. Ces élevores, le plus souvent irré-gulières, quelquefois circulaires, sont proéminentes et d'une étendue variable. Lorsqu'elles sont très nombreuses ou véritablement confluentes sur quelques points, la peau offre une teinte rouge presque générale; la face et les membres sont tuméfiés et raides (urt. conferta, Willan). Cette éruption est accompagnée d'une démangeaison et d'un sentiment de fourmillement des plus incommodes, surtout pendant la noit, ou lorsque les parties affectées sont exposées à l'air. Dans quelques cas, cette variété est compliquée de taches érythémateuses. Elle est souvent précédée ou accompagnée de vomissemens et de déjections alvines; on a vu des spasmes, des suffocations et des convulsions compliquer ces accidens, et on a rapporté plusieurs exemples de cette espèce d'empoisonnement termines par la mort (1). Au bout de vingt-quatre ou de trentesix heures l'éruption diminue d'intensité, et ne laisse sur la pean que de légères traces qui s'effacent complètement quelques jours après.

L'urticaria ab ingestis n'est pas toujours accompagnée d'élevures prurigineuses blanchâtres; c'est quelquefois une simple efflorescence ayant la teinte de la scarlatine, et qui appartient réellement autant à l'érythème qu'à l'urticaire.

2º L'urticaria febrilis se développe aussi quelquesois sans cause appréciable, ou bien sous l'influence de la

<sup>(1)</sup> Foderé. Méd. Ugale, t. iv, p. 85.— An account of two eases of death from eating mussels, by G. Man Burrows. Lond. 1815. — Van Converé. Vérage e discovery. vol. u, p. 286.

dentition, d'affections morales vives ou prolongées, de chagrins domestiques, d'accès de colère, etc. I.es symptomes sont à peur près, les mêmes que ceux qu'on vient de décrire, seulement ils ne sont pas ordinairement accompagnés de vomissemens et de déjections alvines. L'éruption est moins générale et ne persiste pas pendant toute la durée de la maladie, qui est au moins d'un septénaire; elle apparaît et disparaît irrégulièrement sur presque tontes les parties du corps, et son retour, qui a lieu surtout le soir, est accompagné d'un léger mouvement fébrile.

Le malade, en se grattant, peut souvent reproduire à volonté les taches ortiées, dont la durée individuelle varie entre quelques minutes et deux ou trois heures. Dans quelques cas rares, ces élevures persistent pendant deux ou trois septenaires (urt. perstans, Willan). Les malades éprouvent de l'abattement, de l'anorexie, de la fièvre et quelques désordres fonctionnels des organes digestifs. L'éruption diminue insensiblement d'intensité; bientôt ses retours ne sont plus caractérisés que par un léger prarit; enfin ce symptôme ne tarde pas lui-même à disparaître.

Lorsque cet exanthème a été très prononcé, et surtout lorsque les taches ont été persistantes, on observe quel-

quefois sur la peau une légère desquamation.

§. 272. Urticaire chronique. Elle dure ordinairement plusieurs mois; je l'ai vue persister pendant plusieurs années chez une jeune fille dont la mère avait autrefois éprouvé les mêmes accidens. On l'observe surtout chez les femmes ou chez des personnes dont la peau jonit d'une grande sensibilité. Un jeune doreur sur métaux produisait a volonté, sous mes yeux, les taches blanches de l'articaire, en se froitant ou en se pinçant légèrement la péau des bras et du visage. Dans une foule de cas, cette éruption m'a paru liée à un dérangement des fonctions des organes dipestifs et rurtout de l'estomac; mais je l'ai observée chez des personnes qui jouissaient d'ailleurs d'une bonne santé.

Les élevures apparaissent à des époques irrégulières, tantôt sur un point, tantôt sur un autre (urt. evanida Willan). Souvent elles se montrent spécialement sur un région, sans être accompagnées de fièvre, et disparaissent ordinairement au bout de quelques heures. Les plaques sont le plus souvent irrégulières et ressemblent assez bien à celles que produit la flagellation; elles n'ont point d'auréole érythémateuse et ne présentent d'autres symptômes qu'une très vive démangeaison. Dans quelques cas, le prurit est remplacé par une sensation de picotement, sous la peau, semblable à celle que détermine la piqure d'une aiguille (urt. subcutanea, Willan). L'eruption, presque nulle, est bornée à quelques points rouges peu élevés, et à un petit nombre de taches qui apparaissent à des intervalles fort éloignés. Cette variété d'urticaire est très rare, et ordinairement occasionée par des affections morales vives.

L'urticaire chronique se présente quelquefois avec des caractères plus graves (url. tuberosa, Willan). Ce ne sont plus seulement des élevures légèrement proéminentes, mais bien de véritables tubérosités, plus ou moins larges, dures, profondes, s'étendant au tissu cellulaire sous-cutané, quelquefois accompagnées de véritables ecclymoses, de gène dans les mouvemens et d'une tension très douloureuse de la peau. Ces tumeurs prurigineuses apparaissent le soir ou la nuit, et le lendemain elles ont entièrement disparu, laissant le malade faible, abattu, inquiet et sous le poids d'une lassitude générale. Elles se moutrent surtout sur les lombes et sur les membres; mais elles peuvent occuper presque toute la surface du corps, occasioner une tuméfaction générale de la face, du col ou des membres, être accompagnées de dyspnée, d'irrégularité des battemens du cœur, et d'autres symptômes plus ou moins graves qui le plus souvent se sont développés sous l'influence d'une fièvre d'accès (febris intermittens urticaria, Frank).

L'éruption disparaît complètement avec la fièvre et reparaît avec elle.

Ces variétés d'urticaire chronique, irrégulières dans leur marche, disparaissent quelquefois pendant quelques jours, pour se reproduire, sans cause appréciable, à des époques plus on moins éloignées. Ce n'est souvent qu'après plasieurs mois de durée, et quelquefois après plusieurs aimées qu'elles cessent complètement, d'une manière spontanée ou à la suite d'un traitement méthodique. Trenner cité un cas dans lequel la durée de l'éruption fut de dix années, et Héberden parle d'un cas plus rebelle encore, dans lequel elle exista pendant dix-sept ans. L'exanthème est suivi, lorsqu'ilt à été très intense, de desquamation furfuracée,

§. 273. L'urticaire accompagne quelquefois une fièvre intermittente quotidienne on tierce. Jos. Frank l'a observée sous cette forme à Pavie , dans les mois de mai et juin 1704. et à Wilna, dans les mois de mars et avril 1812, sur un assez grand nombre d'individus pour que cette fièvre intermittente ortiée put être considérée comme épidémique. L'urticaire est quelquefois associée à des affections chroniques d'un ou de plusieurs viscères. Sa liaison avec des affections des organes digestifs est très fréquente; elle est plus rare avec des inflammations des voies aériennes. Le docteur Clarke a vn l'urticaire se développer assez fréquemment chez les femmes atteintes de cancer de l'utérus, et je l'ai observée trois fois, chez des femmes nerveuses, à la suite de fausses couches. Dans les rhumatismes accompagnés d'éruptions ( fièvres rhumatismales éruptives ), j'ai observé presque aussi souvent des élevures ortiées que des taches erythémateuses ou roséolées. L'urticaire peut coexister avec d'autres maladies de la peau, avec le lichen simple, avec l'érythème, avec la roséole et quelquesois avec l'impétigo. Wichman l'a vue compliquer la variole, et Hufeland la rougeole et l'ictère. J'ai vu un malheureux patient atteint d'articaire et de prurigo, et dont le corps

était couvert de taches de sang et de larges égratignures, se déchirer la peau avec une sorte de fureur.

§. 274. Causes. — Indépendamment des causes déjà exposées, il en est d'antres que je dois rappeler. Chez quelques personnes, la peau est tellement susceptible et tellement prédisposée à cette éruption, qu'il suffit du plus léger frottement et de la moindre pression pour la déterminer. L'urticaire se déclare surtout, pendant l'été, chez les femmes et chez les individus nerveux et sanguins, et plus souvent chez les enfans et les adultes que chez les vieillards. Cependant le froid paraît exercer une influence remarquable sur son développement; les taches ortiées apparaissent surtout lorsqu'on expose certaines parties du corps à l'air; et J. P. Frank assure que cette maladie est aussi rare en Italie qu'elle est commune en Russie.

On a vu l'urticaire se reproduire périodiquement tous les mois, ou à des intervalles plus éloignés,

§. 275. Diagnostic. - Les feuilles de l'urtica dioica et de l'urtica urens, le rhus toxicodendrum, les piqures du cimex lectuarius, ou bien encore, suivant Réaumur, le contact des petits poils de quelques chenilles peuvent donner lieu au développement de plaques ortiées que leur peu de durée doit faire soigneusement distinguer des urticaires chroniques, ordinairement si rebelles. Dans ce cas, pour établir le diagnostic, il suffit de remonter à la cause de l'éruption. Les élevures blanches, proéminentes et entourées de larges auréoles propres à l'urticaire, différent non-seulement par cette apparence, des taches de l'érythème, mais encore par la sensation particulière de piqure, de cuisson et de démangeaison qui les accompagne. La marche aigue, continue et persistante de l'erythema nodosum le distingue de l'uriticaria tuberosa, qui se reproduit ordinairement sous forme d'accès. Les taches de la roséole ne peuvent être confondues avec les élevures d'un blanc mat de l'urticaire, et ne sont point accompagnées du prurit qui la caractérise. Les urticaires chroniques s'éloignent de la scarlatine et de la rougeole par leur marche et une foule de caractères. Cependant l'articaire n'est pas toujours bien dessinée sur toutes les parties qu'elle occupe. J'ai vn un cas d'urt. febrilis , dans lequel les taches mamelonnées , blanchaires et prurigineuses, étaient accompagnées d'une rougeur vive des bourses et du pénis, qui avait entièrement l'aspect de la scarlatine; sur la poitrine, l'éruption avait presque l'apparence de la rougeole, c'est-à-dire qu'elle consistait en demi-anneaux dont le centre ou les aires étaient occupées par de la peau saine. Ce qui distinguait l'urticaire, dans ce cas, c'étaient ses élevures mamelonnées sur quelques points et l'absence des autres symptômes de la rougeole et de la scarlatine

Les papules du lichen urticatus sont arrondies . moins étendues et moins saillantes que celles de l'urticaire; leur teinte est plus foncée, elles sont plus résistantes et ne disparaissent jamais spontagément. On pourrait encore plus difficilement prendre pour l'articaire les papules on les tubercules isolés, persistans, produits par la piqure de certains insectes (cousins, punaises') et qui sont aussi accompagnés d'une vive démangeaison. Enfin il y a si pen d'analogie entre l'exanthème de l'urticaire et les vésicules de la miliaire, que je suis étonné que J. Fank ait cru devoir éta-

blir un parallèle entre ces deux maladies.

S. 276. Pronostic. - L'uticaire aigue n'offre par ellemême aucun danger. Lorsqu'elle est produite par l'ingestion de substances vénéneuses, celles-ci peuvent occasioner des accidens plus ou moins graves et même la mort; mais l'éruption est tout-à-fait étrangère à cette fatale terminaison. Les urticaires chroniques sont souvent très rebelles.

La disparition de l'exanthème a quelquefois été suivie du développement ou des progrès d'une inflammation in-

testinale ou d'une affection cérébrale.

D'un autre côté, quelques inflammations intérieures ont paru diminuer par le développement de l'éruption. Koch cite l'exemple d'une pleurésie qui fut enlevée tout-àcoup par le développement d'une efflorescence ortiée. Dans d'antres circonstances, elle peut être critique ou apparaître en même temps que s'opère la solution d'une maladie plus ou moins grave. Tel était le cas d'un ouvrier des ports, atteint d'une double pneumonie, placé dans mon service, à l'hôpital Saint-Antoine, et chez lequel apparurent, au moment de la résolution, une parolide et presque immédiatement une urticaire et un groupe d'herpès phlycténoïde sur une des oreilles.

§. 277. Traitement. — L'exanthème artificiel produit par la piqure des orties, bien distinct de la fièrre ortiée, ne réclame, le plus souvent, ancun traitement. Si le nombre des piqures a été considérable; si l'éruption occasionne de l'agacement, de l'insomnie ou d'autres symptômes nerveux, on les calme par des applications locales acidulées, par des bains frais, simples ou acidulés, ou par des lotions avec l'acétate de plomb liquide étendu d'ean froide.

Lorsque l'urticaire aiguë est le résultat de l'ingestion de certaines substances vénénèuses on rendues délétères par une idiosynciasie particulière, si le vomissement ou les évacuations alvines n'ont pas eu lieu, il faut se hâter de les provoquer à l'aide du tartre stibié ou de l'ipécacnanha; quelques médecins préfèrent même, lorsque les symptômes sont graves, recourir sur-le-champ au sulfate de zinc on au sulfate de cuivre, à cause de la rapidité avec laquelle ils provoquent le vomissement. Après les évacuations, si la maladie s'est développée chez un adulte, on donne une boisson fortement acidulée avec l'acide nitrique et vingt à trente gouttes d'éther dans deux ou trois onces d'eau distillée, sucrée Le leudemain, si les évacuations alvines n'ont pas été assez abondantes, on fait prendre au malade deux onces d'huile douce de ricin ou

quelque autre substance laxative, et le surlendemain un bain tiède.

L'urticaire aigue est-elle indépendante de l'ingestion d'une substance vénéneuse; est-elle jointe à une inflammation de la membrane muqueuse ; apparaît-elle momentanément dans les paroxysmes de cette dernière affection; les saignées locales à l'épigastre et à la marge de l'anus, les boissons délayantes, les lavemens émolliens, les bains tièdes d'eau de mauve, d'eau de laitue, une diète plus ou moins sévère remplissent dans ce cas une double indication, et la guérison s'opère. Lorsque l'état de la constitution ne s'y oppose pas formellement, il faut même dans un assez grand nombre de cas recourir à la saignée; dans l'urticaria tuberosa, la violence des accès exige même qu'on la répète. Le sang est presque toujours couenneux, et, après la saignée, j'ai vu les fièvres ortiées quelquefois s'éteindre et être toujours modifiées d'une manière avantageuse. Lorsque l'urticaire est accompagnée d'une inflammation du pharynx, de l'intestin et des bronches, la saignée peut être en . outre nécessitée par ces dernières affections; mais il ne faut pas répéter les saignées, dans l'espérance d'éteindre l'éruption, si la première évacuation sanguine n'a pas procuré un soulagement notable. J'ai fait saigner, trois fois en huit jours; un malade atteint d'une urticaire aigue confluente (urt. conferta. Willan) sans modifier sensiblement l'éruption, qui céda plus tard à des bains frais. J'ai vu des taches ortiées, blanches et proéminentes, être momentanément rappelées par un bain frais; mais elles n'étaient plus accompagnées de démangeaison ni de cuisson. Lorsque la violence des démangeaisons occasionne une insomnie presque complète, il faut avoir recours aux préparations opiacées.

Dans l'articaircehronique on recherchera si le développement de l'éruption est favorisé par l'usage habituel de quelque boisson ou de quelque aliment dont il importerait de supprimer l'usage. Plusieurs malades ont éprouvé un prompt soulagement, suivi d'une guérison complète, en s'abstenant de substances spiritueuses, des alimens épicés et en se soumettant à un régime doux et régulier. Le deso

Lorsque l'urticaire est intermittente, et sous la dépendance d'une fièvre d'accès l'exanthème, cède ordinairement avec la fièvre aux préparations de quinquina ou à d'autres fébrifuges; j'ai même employé plusieurs fois le sulfate de quinine avec succès contre de simples paroxysmes de fièvre ortiée, n'ayant point les caractères d'une fièvre intermittente, et pendant lesquels l'éruption se montrait sur un plus grand nombre de régions et avec plus de violence. entitudes and a medicular to be in it

Enfin, j'ai vu plusieurs exemples d'urticaires chroniques et rebelles qui, après avoir été combattues sans succès par la diète et un traitement antiphlogistique, ont guéri sous l'influence des purgatifs, des bains alcalins, des bains et des douches de vapeurs. Plusieurs de ces urticaires étaient héréditaires et développéessans causes appréciables.

### Historique et observations particulières.

S. 278. Celse (1) dit qu'il se développe quelquefois à la peau des élevures analogues à celles que produit la piqure des orties. Les médecins arabes décrivent cette éruption sous le nom d'essera (2) adopté par plusieurs pathologistes. Les caractères de l'urticaria febrilis (3) ont été assez bien exposés par Sydenham, par Juncker et par Sauvages; et ce dernier a désigné l'urticaria evanida sous le nom de porcelaine. Des observations et des remarques ont été pu-

<sup>(1)</sup> Celse. De re medicá, lib. 1; cap. xxvIII, 15. (2) Chemniz. Diss. de essera Arabum. Hafn. 1707.

<sup>(3)</sup> Sydenham. Obs. med. S. v, cap. 6. Febris erysipelatosa .- Juncker. Conspect, mod. pract. tab. 64. - Sauvages, Nosol, meth. - Scarlat, urticata.

bliées sur l'urticaire produite par les moules (1), par les écrevisses (2), par la chair de porc, et par d'autres substances alimentaires (3) ou médicamenteuses. Frank; parle d'une urticaire compliquée de sphacèle (4). Michaelis a fait quelques remarques sur les accidens qui surviennent après la suppression (5) de l'éruption ou sur son développement comme maladie secondaire dans la variole; quelques observations ont été publiées sur l'urticaria tuberosa (6), et sur son traitement; sur les urticaires intermittentes (7) et sur l'emploi des bains salins (8) dans le traitement des urticaires chroniques, Enfin la dissertation critique de Lochner (9) et les mémoires d'Heberden (10) et de Kock (11) méritent d'être consultés.

OBS. XXIII. Indigestion produite par des moules; urticaire .- Madame N .... , âgéc de vingt-huit ans , bieu constituée et jouissant d'une bonne santé, mangea abondamment des moules à son déjeuner, le. 2 février 1820. Peu de temps après, elle éprouva du malaise, une sorte d'anxiété précordiale et de la céphalalgie. Je fus appelé.

fructu. Jena. 1774.

(3) Winterbottom. Medic. facts and observations, vol. v, n. 6.

(4) Frank. Interp. clinic. 1, p. 411. (Urticaria typhodes, cum sphacelo.)

(5) Michaelis, Hufeland und Himly Journ. der pr. Heilk. 1812. Feb. p. 54 .-1810, Jan. p. 29.

(6) Frank (P.) Interpret. clinica, in-8º pars. 1. Tubinga, 1812. - Cazenave. Nouvelle biblioth. médicale , in-8 , 1827.

(7) Frank (P.) Op. cit. p. 405-413. - Godard. Journ. de méd., t. x. 1759. - Planchon. Journ. de méd., t. xvit, 1762. - Golfin. Journ. de Sédillot, t. Lv. -Cleghorn. Obs. on the epidem. diseases in Minorca. Lond. 1768.

(8) Tolberg. Hufeland. Journ. der prakt. Heilkunde. xxvi. B. st. p. 12.

(9) Loechner (M. F.) De nová purpuræ specie Nesselsucht dicta, an aspredo Celsi vel uredo Plinii et aurigo Vegetii et Apuleii? (Eph. nat. cur. cent. v et vt , p. 55.)

(10) Heberden. Of the nettle-rash (Medic. transactions, in-8. Lond, vol. 11, p. 173).)

(11) Kock. Progr. de febre urticata: Lips. 1792.

<sup>(1)</sup> Moerhing. Epist. ad Werlhof, quæ mytulorum venenum et ab eo natas papulas cuticulares illustat. Brem. 1742. (Haller. collect. diss. pract., t. III, n. 88.) (2) Gruner. Pr. De febre urticată, a cancris fluviatilibus et fragariæ vesca

La langue était naturelle; l'épigastre était le siège d'un sentiment de pesanteur très incommode, le ventre souple, avait sa forme et ses dimensions naturelles; le pouls était lent et déprimé; la respiration pure, mais oppressée; toute la surface du corps, et spécialement les membres inférieurs étaient couverts de nombreuses taches d'un demipouce à un pouce de diamètre, plus blanches que la peau, proéminentes, et qui étaient le siège d'une sensation toutà-fait semblable à celle que produit la piqure des orties. Ces taches, constituées par un boursouflement partiel de la peau, étaient entourées d'une auréole inflammatoire (deux grains d'émétique dissous dans trois verres d'eau, à prendre à dix minutes d'intervalle). La malade vomit plusieurs moules non digérées; mais elle en rendit moins qu'elle n'en avait pris. Elle se sentit cependant fort soulagée, s'endormit et transpira assez abondamment (cataplasmes émolliens sur le ventre, deux lavemens émolliens, eau sucrée), Le soir pouls naturel, langue blanche à sa base, nulle douleur dans l'abdomen, disparition des taches ortiées. Madame N. dormit paisiblement pendant la nuit, et prit un bain tiède de vingt minutes le lendemain matin (soupe et bouillon dans la journée). Le surlendemain rétablissement complet.

OBS. XXIV. Urticaire; gastro-entérite; application de sangsues à l'épigastre. — Le 25 février 1826, G...., âgé de seize ans, bien constitué, se plaignait depuis plasients jours de maux de tête, de donleurs d'estomac et d'une diminution sensible de l'appétit. Ce jour-là, il avait un peu moins déjeuné qu'à son ordinaire, se sentant plus indisposé. Après une course à la campagne, il alla se coucher, et je fus appelé pour le voir. Il se plaignait d'éprouver à la peau un sentiment d'ardeur intolérable, surtout dans la partie interne des bras et des cuisses et sur le col. Ill loi semblait, disait-il, qu'on lui avait frotté ces parties avéc des orties. Elles étaient, en offet, convertes de la régestaches

Ι.

proéminentes, plus blanches que la peau qui les entourait. et tout-à-fait semblables à celles que produit l'artication. Un peu plus tard, de semblables taches proéminentes parurent sur la poitrine. Celles-ci étaient entourées d'une auréole rose très enflammée. Le malade s'était fortement gratté à plusieurs reprises, et par cette manœuvre avaitpeut-être provoqué la rougeur de la peau. Le visage était un peu bouffr, les yeux brillans et la tête chaude. En outre, langue blanche et piquetée de points rouges, soif, douleur et chaleur épigastriques; envies de vomir, provoquées par l'ingestion d'une limonade qu'on lui avait administrée; constipation depuis deux jours; urines rares et rouges, respiration naturelle ( seize sangsues à l'épigastre, décoction de chiendent miellée, cataplasmes émolliens sur l'épigastre, après la chute des sangsues ). L'exanthème persista toute la soirée et une partie de la nuit. Le lendemain matin, il n'en restait plus de traces; les piqures des sangsues avaient fourni beaucoup de sang; la laugue était encore blanche; la soif moindre et la douleur épigastrique à-peu-près nulle ( décoction de chiendent miellée ). Vers quatre heures après midi. nouveau paroxysme, céphalalgie, douleur et chaleur épigastriques, soif, pouls fréquent; chaleir à la peau, et nouveau développement de l'articaire, qui, en moins d'ane demi-heure, occupe le tronc, les membres et le menton (douze sangsues à l'épigastre, cataplasme émollient, décoction de chiendent miellée, lavement). Une heure après, tout l'exanthème avait disparu, et le malade était soulagé. Une sueur générale inonda la peau pendant la nuit. Le lendemain matin, apyrexie complète ( décoction de chiendent miellée, bouillon de veau). Depuis lors, l'urticaire n'a plus reparu, et l'inflammation gastro-intestinale qui l'avait accompagnée a cédé après quelques jours de régime.

Em Obs. XXV. Urticaire aigne à retours irréguliers ; sai-

gnées; paroxysmes réguliers le soir, combattus avec succès par le sulfate de quinine (recueillie par M. Bonnet.) - Lepommier (Jacques), âgé de quarante-quatre ans, marie, entra à l'hôpital Saint-Antoine, le 7 septembre 1829. Cet homme, habituellement bien portant et sobre, était moins bien depuis six mois. Le 4 septembre, il se mit en colère, et le soir même son corps fut couvert de plaques blanches ortiées, qui lui causaient beaucoup de démangeaison et l'empêchaient de dormir. La nuit fut très agitée ; toutes les régions du corps étaient couvertes de plaques ortiées, les unes larges comme la main, les autres plus petites, saillantes et entourées d'une auréole érythémateuse. Sur d'autres point, au lieu de plaques blanches, il existait de larges taches rouges, non saillantes, dont la circonférence était irrégulière. Ces dernières disparaissaient sous la pression du doigt, tandis que les plaques ne faisaient que pâlir. La démangeaison était très vive surtout pendant la nuit; dans le jour elle revenait par accès irréguliers d'une inégale durée. L'éruption ortiée ne disparaissait jamais complètement de la peau. Elle augmentait dans les paroxysmes avec la démangeaison; le pouls était plein, fréquent, la face et les membres étaient gonflés et offraient de véritables nodosités. Le ventre n'est pas douloureux, les fonctions digestives sont régulières, la poitrine résonne bien à la percussion, mais l'expansion pulmonaire n'est pas large (petit lait , saignée de quatre palettes); le sang est couenneux. - Le o dans le jour, la chaleur et la démangeaison sont moins vives; les auréoles rouges des plaques sont plus apparentes que les élevures ; quelques selles liquides ; le pouls est plein , fréquent (tis. de gomme, julep, saignée de deux palettes). Le 10, le sang n'est plus couenneux. Le soir les plaques ortiées ont produit de la démangeaison et ont empêché le sommeil; plusieurs selles liquides (gomme, julep, bain froid). Le 11 au matin, le malade s'est bien trouvé dans le bain; après s'être mis aulit, il lui est survenu d'autres plaques

qui lui ont causé beaucoup de démangeaison. Deux ou trois fois le jour il en apparaît de nouvelles, qui disparaissent au bout d'une heure, quelquefois plus tôt. En outre une éruption a lieu régulièrement tous les soirs; elle dure phisieurs heures, trouble ou empêche le sommeil (Le 12. huit grains de sulfate de quinine à la fin de l'accès du soir, lavement émollient). Le 13, il s'est développé moins de plaques; mais le malade a été agité, et a encore éprouvé de la chaleur et des démangeaisons. Le 14, il ne s'est montré qu'un très petit nombre de plaques; à peine si le malade a éprouvé quelques démangeaisons; point de selles (huit grains de sulfate de quinine). Le 15, il n'est point apparu de plaques à la peau; le malade ressent à peine quelques picotemens; peu de sommeil (huit grains de sulfate de quinine ). Non-seulement l'éruption du soir , mais encore celle du jour n'ont plus reparu; le malade est sorti gnéri le vingt-trois septembre 1829.

# -nbolgem and become in the angular man and a land before the Exanthèmes artificiels.

at 3. 293. Menuret (1) avait remaqué que les linges les sivés à L'ectà de javelle et qu'on négligeait ensuite de rincer suffisamment avant de les laisser séchez, donnaient lieu à des éruptions érythémateuses, peu graves mais incommodes. Mers la fin de l'apidemie cholérique de 1852; j'ai vu un assez grand nombre de couvalescens soufféir, pendant plusieurs senaines, d'inflammations érythémateuses chroniques qui avaient été produites par des cataplasmes de farine de moutende. On sait que l'urtica urens produit une éruption dont l'apparence est la même que celle des taches de la fiérire ortiès.

Ar Odien(2) ayant appliqué sur une espèce de loupe l'ein-

<sup>(1)</sup> Recueil periol, de la soc. med. de Paris, t. xxxIII, p. 48.
(2) Mem. de la soc. 10y. de med., t. III, p. 213.

plâtre ex ammoniaco cum mercurio de la pharmacopée de Londres, au bout de deux jours cet emplâtre occasiona un érysipèle, accompagné de beaucoup d'enflure, qui gagna tout le bras. La rougeur et l'enflure se soutiment pendant quelques jours, après lesquels il survint beaucoup de fièvre et une éruption de grandes taches rouges entremêtées de petits boutons et répandues par tout le corps. Deux saignées et le régime antiphlogistique suffirent pour dissiper tous ces symptômes en une semaine.

dissiper tous ces symptômes en une semaine.

Pai soigné un homme de cinquante-neuf ans, atteint d'un lumbago et qui avait sur les lombes un large erythème de neuf pouces d'étendue transversalement et de cinq à six pouces de haut en bas, produit par des frictions pratiquées avec de l'huile de laurier-cerise. Cet exanthème consistait en une large taché rouge non proeminente, sans élevures à la peau; la rougeur n'était pas uniforme, la peau paraissait comme tachetée et piquelée dans quelques points. Cet aspect était du à ce que la rougeur était formée par l'agglomération de plusieurs taches rouges dont la circonférence, moins enflammée que le centre, se fondait insensiblement en une teinte présique semblable à celle de la peau saine; quelques points d'un rouge plus anime que les taches donnaient aussi un aspect piqueté à ces dernières et par conséquent à l'érythème formé par feur réunion. La rougeur disparaissait momentanément par la pression du doigt, Le mals de se plaignait d'éprouver une légère démangeaison dans cette partie, mais il n'y avait point de chaleur morbide, ni de gonflement du tissu cellulaire sons-cutané. Toutes les principales fonctions s'exécutaient librement; l'érythème fut abandonné à lui-même ; le lumbago céda à l'emploi de lavemens purgatifs; les taches rouges des lombes palirent et furent suivies d'une légère desquamation, vers le septième jour ....

Parmi les nombreux malades qui reçoivent des soins et

des conseils au Dispensaire de l'hôpitel de la Charité et qui viennent prendre des bains de vapeur au des bains sulfureux, j'en ai vu plusieurs être atteints d'éruptions résiculeuses, papuleuses, ou exanthémateuses artificielles, toujours de peu de durée. Plusieurs autres remèdes, tels que les lotions ammoniacales ou acides, les bains alcalins et les famigations sulfureuses, peuvent produire des exauthèmes artificiels qu'on distingue entre eux, en remontant à leur cause.

M. N ..... âgé de quarante-six ans, ayant pris vers six à sept heures du matin quarante-quatre grains de belladone. fut saisi, une heure environ après l'ingestion, d'une céphalalgie sus-orbitaire des plus intenses, avec rougeur excessive des yeux et de la face, rougeur qui s'étendit de proche en proche à toute la surface du corps. En quelques minutes toute la peau présenta une teinte rouge uniforme, exactement semblable à celle que l'on observe dans la scarlatine; de plus, le malade éprouvait à la gorge une rougeur intense et une chaleur vive qui semblait se propager dans tout le trajet du tube digestif. Une circonstance remarquable, c'est que toutes les voies urinaires, et surtont le col de la vessie, étaient devenues le siège d'une irritation très douloureuse. Le malade, au milieu de son délire loquace, demandait sans cesse le vase de nuit et ne parvenait qu'avec peine à rendre quelques gouttes d'une urine très rouge et sanguinolente. Ces accidens cédèrent après une large saignée, des boissons émollientes, des lavemens émolliens et une application de sangsues.

Quelques autres substances, prises intérieurement, occasionnent quelquefois des éruptions exanthémateuses. Dans un cas d'empoisonnement produit par le datura stranonium (1) chez un enfant de deux aus, le docteur Meigs, de Philadelphie, dit que la face de la petite malade

<sup>(1)</sup> Journ. des progrès des sciences et des institutions médicales, t. III, p. 242. Extrait du North-American medical and surgical journal, January, 1827.

devint d'une couleur rouge écarlate tellement prononcée, que ce médecin assure n'en avoir jamais vu d'aussi marquée dans la scarlatine; la pean était chaude, le pouls très accéléré, la langue et l'arrière - bouche sèches et rouges; la sécheresse de la première était si prononcée, que la surface de cet organe était luisante. La face, le cou, la poitrine étaient converts d'une multitude de petites taches brillantes dont plusieurs avaient une forme étoilée.

#### INFLAMMATIONS BULLEUSES.

VOCAB. Art. Bulle, Phlyciène.

\$. 280. Les inflammations bulleuses de la peau sont caractérisées, dans leur état, par de petites tumeurs dont le volume varie entre celui d'un pois et celui d'un ceuf d'oie, ordinairement transparentes, formées par une lumeur séreuse on séro-purulente, épanchée entre le derme et l'épiderme.

§. 281. Deux inflammations cutanées, indépendantes de causes extérieures locales, se montrent constamment sous cette forme : ce sont le pemphigus et le rupia. Les ampoules et les vésicatoires forment un groupe d'inflammations bulleuses artificielles, bien distinctes des précédentes. Il se développe accidentellement des bulles dans plusieurs phlegmasies de la peau et en particulier dans la brûlure et l'engelure, dans l'érysipèle et dans quelques eczema aigus.

\$\, 282. Le rupia avait été classé parfui les vésicules par Bateman. Cependant il reconnaît que cette éruption est caractérisée, à son début, par de larges vésicules, on de petites bulles (little vesications); or comme les bulles et les vésicules ne différent réellemententre elles que par leurs dimensions, l'ai préféré classer le rupia dans les inflammations bulleuses, cette maladie se rapprochant plus du pem-

phigus et surtout du pemphigus infantilis, que de la gale, de la miliaire et des autres éruptions vésiculeuses. Lorsque lé 200a est arrivé à son entier développement, il se montre sessez souvent avec les caráctères d'une inflammation obssez souvent avec les tentres de la former l'angeau intermédiaire entre les bulles et les vésicules. Willan lui avait assigné sa véritable place dans les herpès, et l'ai eu tort de le détacher de ce groupe dans la première édition de cet ouvrage.

§. 285. Une tache érythémateuse, plus ou moins vive, précède probablement toujours la formation des bulles, quoi-qu'elle ne puisse être, dans tous les cas, constatée. L'espace de temps qu'elles mettent à se développer est très variable; leur formation peut être presque instantanée, ou avoir lieu d'une manière lente et progressive. L'humeur qu'elles contiement, le plus souvent séreuse et transparente, est quelquefois séro-purulente ou sanguinolente, ou séparée du derme par une couche de lymphe coagulable; elle peut rester long-temps accumulée sous l'épiderme lorsqu'il est dur et résistant, comme à la paume des mains, à la plante des pieds, etc., ou s'épancher rapidement à la surface de la peau, lorsque les bulles se sont développées sur les paupières, les joues, les levres, etc.; souvent cette humeur se dessèche sous la forme de croûtes solides plus ou moins épaisses. La peau que ces croûtes protégent, se couvre d'un nouvel épiderme, ou devient le siège d'one ulcération, dont la guérison peut se faire plus ou moins attendre.

\$. 284. Les bulles artificielles et produites par l'application des cantharides, de l'ammoniaque ou de l'éau bouillante sur la peau, ou par la distension de cette membrane, etc., annoncent toujours un degré d'irritation locale plus élevé que celui qui produit les taches érythémateuses, mais il serait impossible de démontrer que la peau est plus irritée dans le pemphigus et le rupia que dans la scarlatine et l'articaire. On ne peut établir de comparaison entre l'intensité de l'inflammation des diverses formes que quand il s'agit de la même cause. Ainsi la rongeur, la bulle, l'escharre produites par la brûlure sont des degrés d'une inflammation de plus en plus forte, mais quand les causes sont différentes, la comparaison n'est plus admissible; et l'on ne peut dire que la bulle du pemphigus soit d'un degré plus élevé que l'érythème de la scarlatine ou la pustule de la variole.

S. 285. Les inflammations bulleuses, dans leur état, ne peuvent être confondues avec les exanthèmes (§. 209). Elles ont au contraire beaucoup d'analogie avec les inflammations vésiculeuses, dont elles différent cependant en ce que les bulles ont des dimensions beaucoup plus considérables que les vésicules. Les bulles accidentelles produites par la rounion de plusieurs vésicules, telles que celles qu'on observe dans le zona et d'autres variétés d'herpes, offrent un caractère particulier; leur base, toujours irrégulière, offre quelquelois de petils arcs qui attestent la fasion de plusieurs vésicules.

\$. 286. Le diagnostic de ces inflammations, necessairement incertain lorsque les bulles ne sont pas entièrement développées, ou lorsqu'il n'existe sur la peau que les taches érythémateuses qui précèdent la formation de ces petites tumeurs, peut être également fort obscur lorsque les bulles sont rompues, leur humeur dessechée et remplacée par des croutes plus ou moins épaisses, par des taches ou par des ulcérations superficielles. Ces incertitudes ne peuvent être dissipées que par des renseignemens précis sur l'état de la peau qui a précédé la formation des croûtes, des taches et des ulcerations, ou par une étude minutieuse de la forme, de la disposition et des dimensions des altérations consécutives aux diverses espèces de bulles. ( Voyez PEM-PHIGUS. RUPIA.

## our samuol surreits sa me and

Vocan. Art. Bulle, dartre phlycténoide, fièvre pemphigode, hydatides, pompholis, company of pemphigus; pompholis, com nous of pemphigus; pompholis, com nous of pemphigus;

\$\, 287. Le pemphigus est caracterisé par l'éruption, sur une ou plusieurs régions du corps, d'une ou de plusieurs bulles volumineuses, jaunâtres et transparentes, qui se terminent par l'effusion du liquide qu'elles contiennent, par la formation d'une croûte plus ou moins épaisse, ou

par une excoriation superficielle.

Les apparences diverses que l'age du malade (pemphigus congenital; pemphigus des enfans), le nombre des bulles (pemphigus solidare; pemphigus confluent), leur mode d'apparition (pemphigus simultane; pemphigus successif), la marche plus ou moins rapide de l'eruption (pemphigus aigus; pemphigus chronique), l'existence ou l'absence d'un appareil fébrile (pemphigus pyrétique; pemphigus apyrétique), etc., impriment au pemphigus, ont été la source d'une foule de distinctions que les pathologistes ont créées pour faciliter l'étude de cette maladie: l'adopte comme fondamentales les deux suivantes : pemphigus aigus, pemphigus chronique.

§. 288. Le pemphigus aigu. (fièvre bulleuse, fièvre pemphigode, fièvre synoque avec vésicules, etc.) est une maladie rare. Je n'en ai vu qu'un petit nombre d'exemptes. Il peut être général ou partiel. Il se montre sur toutes les régions du corps; le plus ordinairement sur les membres abdominaux, quelquelois sur les membres thoraciques, le tronc et le visage, plus arement à la plante des pieds, sur le cuir chevelu et les parties génitales; les bulles sont

presque toujours disséminées.

Il débute quelquefois sans symptômes précurseurs, et peut être précédé de malaise, de vives démaugeaisons à la peau et d'une fièvre légère; ou bien après des frissons irréguliers, la peau devient sèche et brûlante, avec soif, anorexie et une plus grande fréquence du pouls. Ces prodrômes durent un, deux ou trois jours. L'éruption s'annonce alors par une ou plusieurs taches rouges circulaires ou ovales, légèrement proéminentes, de quelques lignes à plusieurs pouces de diamètre. D'abord d'un rouge clair, elles acquièrent bientôt une couleur plus obscure; leur formation est précédée et accompagnée de douleur et de chaleur dans les points affectés. Bientôt ces taches érythémateuses se transforment en véritables bulles. Une certaine quantité de sérosité transparente est déposée entre le derme et l'épiderme qu'elle soulève sous la forme d'ampoules que l'on a comparées avec raison aux bulles produites sur la peau par l'application de l'eau bouillante ou des emplâtres vésicans. Le développement de ces bulles a quelquefois lieu presque immédiatement après l'apparition des taches érythémateuses dont elles envahissent rapidement toute la surface; circonstance qui a conduit quelques observateurs à supposer que les bulles du pemphigus n'étaient point précédées de rougeurs à la peau; mais l'existence de ces taches rouges primitives est si réelle que les bulles sont quelquefois entourées d'une auréole ou bande circulaire rose provenant des parties les plus excentriques des taches que les bulles n'ont pas entièrement envahies. La peau située entre les bulles est tout-à-fait saine, à moins qu'elles ne soient très rapprochées; elle peut offrir alors une teinte érythémateuse plus ou moins prononcée.

Le nombre des bulles est, en général, d'autant plus considérable, que le pempligus occupe une plus grande étendue de tégumens. Quelquéfois cependant on a vu un petit nombre de bulles disséminées sur toute la surface du corps, taudis que dans d'autres circonstances elles étaient, pour ainsi dire, agglomérées sur un seul point. Par fois il n'existe qu'une seule et large bulle (Pompholix solitarius, Willan); elle s'annonce par un sentiment de fourmille-

ment dans le point de la peau qu'elle doit occuper, et elle acquient rapidement de telles dimensions qu'elle contient plusieurs onces de sérosité. Cette bulle se rompt dans l'espace de quarante-huit heures. Souvent, un ou deux jours après, une seconde bulle s'élève près de la première. Celleci peut être suivie de deux ou trois autres bulles volumineuses, quise développent de la même manière; mais alors le pemphigas devient ordinairement chronique. Cette variété est extrêmement raire. J'ai vu cette large bulle solitaire survenir à la jambe, chez un jeune homme, au moment où il entrait en convalescence d'une dothinentérite.

Le volume des bulles du pemphigus varie depuis celui d'un lobe de pois ou d'amande jusqu'à celui d'un œuf de poule ou d'un large vésicatoiré. Dès les premiers temps de leur formation, les bulles ont déjà en grande partie, les dimensions qu'elles doivent acquerir plus tard. Parvenues à leur plus grand développement, la plupart contiennent une humeur séreuse, transparente, jaunâtre, citrine; semblable à la sérosité des vésicatoires. Lorsque l'inflammation de la peau a été très vive, une certaine quantité de lymphe coagulable peut être déposée à la face externe du derme. Pleines et distendues pendant leur accroisse-ment et leur état qui dure ordinairement deux ou trois jours , les bulles s'affaissent ensuite; elles se rident, se flétrissent et forment vers leur partie la plus déclive une espèce de petite poche pendante dans laquelle la sérosité est retenue. Au hout de vingt-quatre ou de quarante-huit heures, la plupart d'entre elles se rompent et laissent échapper en grande partie le fluide qu'elles contiennent.

Après la rupture des bulles, si l'épiderme est détaché par le frottement, ou de quelque autre manière, il en résulte des excoriations plus ou moins douloureuses. Plus souvent elles sont remplacées par des croties lamelleuses, qui brunissent à mesure qu'elles deviennent plus anciennes. Lorsque la chute des croutes s'est opérée, il reste à la peau

des taches d'un rouge-obscur dans les points que les bulles avaient occupés. La durée moyenne de chaque bulle est de sept jours, celle du pemphigus aigu est d'un à deux sép-ténaires lorsque l'éruption est simultanée, et de trois à quatre lorsqu'elle est successive.

Lorsque l'éruption des bulles est simultanée et confluente, ou lorsque le pemphigus est compliqué d'une autre inflammation de la peau, il est presque toujours accom-pagné d'un mouvement fébrile; si l'éruption s'étend dans la bouche, ou aux organes génito-urinaires, si elle est compliquée d'une-inflammation gastro-intestinale on de toule autre partie du corps, les symptômes généraux peuvent être plus ou moins graves. On a vu une éruption abondante de pemphigus aigu produire du délire, une agitation extrême et des symptômes ataxiques chez les enfans et être suivie de symptômes adynamiques graves et quelquefois mortels chez les vieillards. I - I I THAT BY CURSON

On observe quelquefois des bulles incomplètement développées; elles apparaissent sous la forme de taches circu-laires érythémateuses légèrement proéminentes. En pas-sant le doigt à leur surface, on sent que l'épiderme est décollé et qu'un léger épanchement de sérosité a eu lien au-dessous de cette membrane. L'épiderme soulevé se détache au bout de quelques jours, et laisse à nu une

tache rouge cernée par un petit liseret épidermique.

S. 289. Le pemphigus chronique (maladie vésiculaire, dartre phlycténoïde confluente, Alibert: pompholix diutique le pemphigus aigu, dont il diffère par la longue durée de l'éruption, qui est ordinairement de plusieurs mois, par le mode de développement des bulles, qui est toujours successif, par le défaut de réaction fébrile, au moins dans les premiers temps de la maladie.

res premiers temps de la maladie.

§ 290. Le pemphigus chronique attaque surlont les hommes avancés en age, quelquefois les adultes, plus rarement

les femmes que les hommes. Ces bulles se développent à des époques plus ou moins éloignées et se succèdent pendant dix à trente septénaires, et quelquefois même pendant plu-sieurs années. Tantôt elles se montrent sur une seule région du corps; tantôt au contraire elles en envahissent successivement toute la surface. Plusieurs jours avant la première éruption, quelques malades éprouvent des douleurs dans les membres, un sentiment de lassitude ou d'abbattement; ces premiers accidens sont quelquefois si légers qu'ils passent souvent insperçus. De petites taches rouges précédées de fourmillement ne tardent pas à se montrer sur une ou plusieurs régions du corps ; l'épiderme se soulève à leur centre, leur base s'élargit, de manière à former dans l'espace de quelques heures des bulles du volume d'une noisette ou même d'une noix. Au bout de deux ou trois jours, quelques bulles ont acquit la dimension d'un œuf de pigeon. Ces bulles se rompent par le frottement ou à la suite de leur distension. L'épiderme soulevé s'affaisse, se plisse et se roule sur le derme enflammé; ou complètement enlevé, il laisse à nu des exceriations doulourenses au pourtour desquelles l'épiderme de la circonférence des bulles se fronce et devient le siège d'une légère exfoliation. Les bulles qui n'ont point été rompues se troublent et s'affaissent; elles prennent une teinte blanchâtre et elles sont bientôt remplacées par des croûtes aplaties, peu épaisses et brunâtres. De nouvelles bulles s'élèvent près des anciennes; elles sont quelquefois précédées de picotemens, d'un accès fébrile, de douleurs vives, lancinantes, analogues à celles qui annoncent l'éruption du zona, et j'ai entendu plusieurs malades les comparer à des étincelles électriques.

Telles sont l'apparence et la marche la plus ordinaire du pemphigus chronique elles penvent subir plusieurs modifications.

Les taches rouges circulaires, primitives ne sont quelquesois visibles que lors du développement des premières bulles ou bien seulement lors des dernières éruptions. J'ai vu plusieurs fois les bulles commencer par une vésicule du volume d'une petite lentille qui s'élargissait ensuite au point d'acquérir le volume d'un petit œuf. Quelques bulles ont une auréole, d'autres n'en ont pas; le plus souvent disséminées, les bulles sont plus rarement disposées en groupes irréguliers ou en anneaux analogues à ceux de deux variétés d'herpès. Les bulles peuvent être confluentes, réunies par leurs bases; alors elles deviennent promptement purulentes et sont remplacées par des croûtes minces, dont les intervalles sont occupés par des squames qui se reconvrent un peu les unes les autres. Cette variété se développe le plus ordinairement à la face. Quelquesois l'éruption se fixe sur une petite surface de trois à quatre pouces de diamètre; plus souvent je l'ai vue bornée à la face, aux mains et aux avant-bras sur lesquels les bulles se succèdent pendant plusieurs mois; on l'a vue se développer aussi à la partie inférieure de la jambe. Lorsque l'éruption est considérable, le malade est quelquefois obligé de garder le lit; mais il existe rarement de la fièvre, à moins que l'inflammation ne se soit propagée sur les membranes muqueuses. Lorsque les excoriations sont nombreuses, les malades succombent épuisés par la douleur et l'insomnie, ou sont enlevés par des hydropisies et des diarrhées colliquatives. S. 291. L'éruption cutanée du pemphigus peut être

\$. 291. L'éruption cutanée du pemphigus peut être précédée ou accompagnée d'une inflammation des membranes muqueuses gastro-intestinales ou génito-urinaires, qui se montre sous la forme de taches circulaires ou de bulles aplaties sur les parties qui sont pourvues d'épithélium. J'ai observé cette extension de la maladie sur les membranes muqueuses, à un haut degré, chez un ancien maire de Paris auquel je donnais des soins avec MM. Manry et Kapeler, et qui était atteint d'un pemphigus chronique compliqué de prurigo. A plusieurs reprises nons pûmes voir des bulles aplaties dans l'intérieur de la lonche et

sur le voile du palaisi et dans les derniers temps de cette maladie que les soins les plus empressés ne purent arrêter dans ses progrès, l'inflammation attaqua le gros intestin.

la vessie et les bronches.

vessie et les bronches. La stomatite s'allie souvent au pemphigus de la face dont elle n'est quelquefois qu'une extension. La cœco-colite, la cystite ou la vaginite compliquent souvent celui qui se développe sur les parois de l'abdomen ou sur la partie supérieure des cuisses. Dans ces cas complexes, les désordres fonctionnels des organes digestifs et des voies urinaires s'associent aux phénomènes produits par l'inflammation de la peau. Le développement des bulles est précédé ou accompagné d'un état de langueur, de lassitude, de céphalalgie, de nausées, de dysurie, de douleur dans les membres, etc. Outre les inflammations gastro-intestinales qui compliquent si fréqueniment le pemphigus qu'elles ont été regardées par M. Gilibert comme un de ses élémens, d'autres affections, et en particulier des maladies de la peau, telles que l'herpès et le prurigo, viennent s'y adjoindre quelquefois. Le pemphigus peut survenir dans le cours de la vaccine ou de la gale; et il a quelquefois paru juger des inflammations intérieures, telles que la pneumonie ou la dysenterie, ou remplacer le rhumatisme. Mais M. Gilibert s'est trompé, je pense, lorsqu'il a regardé des érysipèles surmontés de bulles accidentelles comme des exemples de cet exanthème compliqué avec le pemphigus. Il faut aussi distinguer du véritable pemphigus les bulles accidentelles qu'on observe dans quelques cas de gales anciennes ou à la suite de l'œdème. On a eu tort de rapprocher du pemphigus aigu les bulles ordinairement flasques et sanguinolentes qui se développent quelquefois sur les fesses et les trochanters dans le cours des doilinentérites graves.

S. 292. Observations anatomiques. - L'altération de la peau dans le pemphigus est absolument la même que celle qui a lieu dans le second degré de la brûlure ou à la suite de l'application des emplâtres vésicans. Dans le pemphigus infantilis, le derme est souvent ulcéré au centre des bulles (OBS. XXVIII). Les membranes muqueuses du mamelon, de la vulve, des lèvres et de la bonche, sont quelque lois le siège de véritables bulles. On a eu tort de dire que les bulles du pemphigus pouvaient se développer dans l'estomac et l'intestin, et sur d'autres parties, des membranes muqueuses non pourvues d'épithélium; mais il est constant qu'on a souvent observé, à la suite du pemphigus chronique devenu mortel, la rougeur, l'épaississement, le ramollissement, les ulcérations et d'autres altérations produites par l'inflammation des membranes muqueuses. Plusieurs fois on a trouvé le foie gras chez des individus morts du pemphigus.

§ 295. Causes. — Elles sont le plus souvent fort obscures. Le pemphigus se développé spécialement pendant Phiver et l'automne; il atteint les deux sexes, et tons les ages, mais surtout les vieillards; il peut être congénital. MM. Gaitskell et Husson ont inoculé l'humeur séreuse contenue dans les bulles, et les piqures se sont promptement effacées. M. Gaide et moi avons répété sur nousmemes cette expérience avec de la sérosité et du pus pris sur une femme âgée, affectée d'un pemphigus chronique, et sans qu'il soit résulté d'autre effet que celui d'une simple piqure. Le travail de la dantition, chez les cafians, des excès ou des écarts de régime, des affections morales vives chez les adultes, l'aménorrhée ou la dysménorrhée chez les femmes ont paru, dans quelques cas, exercer une influence réelle sur le développement du pemphigus. Plusieurs auteurs l'ont observé sous forme épidémique.

Le pemphigus chronique attaque surtout les individus d'une constitution détériorée; le séjour dans les habitations froides et humides, une nourriture malsaine favorisent son développement, qui dans d'antres circonstances

1.

est tout - fait inexplicable. Le sang est souvent couen-

8. 294. Diagnostic. — Lorsque les bulles sont bien distincies et mitactes, le pemphigus ne peut être confondu avec aucune autre maladie. Sous le rapport anatomique, les brillures bulleuses ont quelque ressemblance avec le pemphigus partiel; mais la connaissance de la cause qui les a produites les en distingue. Lorsqu'une bulle unique (pompholix solitarius) constitue le pemphigus, si elle est sans auréole, elle ressemble parfaitement à l'amponle produite par un emplâtre vésicant; celle-ei n'en différe réellement que par la cause qui la fait naître. Je rapporterai plus loin un exemple de pemphigus simulé à l'aide de la poudre de cantharides par une malade de l'hôpital Saint-Antoine. Dans le rupia, les bulles ordinairement moins nombreuses, plus petites, plus aplaties que celles du pemphigus, sont suivies de véritables ulcérations, et remplacées par des croûtes épaises et proéminentes.

Les bulles qui se développent quelquesois accidentellement dans les évisipèles différent de celles du pemphigus en ce qu'elles se montreut sur une large surface uniformément, rouge avec tuméfiction du tissu cellulaire sous-

culané.

Lorsque les bulles du pemphigns sont petites et disposées en groupes (Oss. XXX), l'éruption peut être distinguée de l'herpès phlycténoïde en ce que ces bulles, toujours plus volumineuses que celles de l'herpès, sont entremèlées de bulles isolées qui offrent les caractères du pemphigns.

On distingue les croûtes du pemphigus de celles de l'impétigo en ce que les croûtes de ce dernier sont épaisses, rugueuses et chagrinées, tandis que celles qui succèdent au pemphigus sont minces, souvent bombées à leur centre et plissées à leur circonférence, et formées d'une seule pièce qui représente l'étendue et la forme des builts auxquelles clies ont succèdé. Les croûtes du pemphigus

aigu offrent souvent une disposition caractéristique : la croûte que forme l'humeur desséchée des bulles rassemblée dans leur point le plus déclive, est recouverte par un disque épidermique d'un jaune brunûtre et de la dimension des bulles.

Les taches que laisse le pemphigus après la clute des croûtes ou des disques épidermiques, séparées les unes des autres par de la peau saine, sont d'un rouge sombre, d'une étendue variable et souvent limitées à leur circon-

férence par un liseret épidermique très distinct.

§. 295. Pronostic. — Le pemphigus aign apyrétique se termine naturellement dans l'espace de deux ou trois septénaires. Lorsque l'éruption est précédée, suivie ou accompagnée d'un mouvement fébrile, le mal est plus ou moins grave suivant qu'il s'est propagé sur les membranes muqueuses et qu'il est ou non compliqué de symptômes nerveux, ataxiques: cette dernière complication est heureusement fort rare.

Le pemphigus chronique annonce un mauvais état de

Le pemphigus chronique annonce un mauvais état de la constitution : c'est toujours une maladie fort rebelle et d'autant plus fâcheuse que l'éruption est plus étendio, plus fréquemment renouvelée, ou compliquée de catarrhe pulmonaire, de cystite, etc. Le pemphigus pruriginosus

est souvent mortel chez les vieillards.

On a cité quelques exemples où le pemphigus a exercé une influence salutaire sur des maladies intérieures. J'ai vu un homme qui, après avoir éprouvé plusieurs aitaques d'hémoptysie, fut atteint d'un pemphigus chronique des deux jambes, à la suite duquel ces pertes de sang ne se sont plus reproduites. Dans quelques circonstances, la guérison du pemphigus a été suivie d'accidens plus ou moins graves.

moins graves.

§. 296, Teatement. — Dans le pemphigus gizu et sons fevre, lorsque les bulles ne sont pas d'une très grande dimension et sont peu nombreuses, il fant abandonner

l'éruption à elle-même, et se borner à donner issue à la sérosité, en pratiquant à l'épiderme soulevé une ou plusieurs petites ouvertures.

Lorsque l'éruption du pemphigus aigu est plus considérable, on doit veiller à ce que l'épiderme reste appliqué à la surface de la plupart des bulles; il faut les préserver du frottement après leur rupture; et lorsqu'elles sont excoriées, les panser avec un linge fénétré enduit de cérat. Le traitement général consiste dans les boissons délayantes, les limonades avec les acides végétaux, la diète lactée, un régime antiphlogistique et quelques bains tièdes. Enfin si l'éruption a été précédée ou accompagnée de fièvre, ou d'une inflammation intérieure, ou si le málade est d'une forte constitution, on bien encore si les bulles ont été précédées d'aménorrhée, il faut pratiquer une saignée da bras ou du pied, ou appliquer des sangsues dans le voisinage des parties affectées.

Lorsque le pemphigus chronique n'occupe qu'un petitespace et que l'état de la constitution est satisfaisant, le mal cède parfois aux boissons délayantes et à l'emploi des bains tièdes ou froids, employés seuls, ou alternés avec les bains légèrement alcalins qui diminuent le prurit et la

chaleur de la peau.

Chez un adulte, où chez un individu dont la constitution n'est point sensiblement détériorée, le pemphigus chronique a-t-il envahi, en plusieurs mois, la presque totalité de la surface du corps; existe-t-il de la fièvre et de nombreuses excorations à la peau; l'inflammation s'est-elle propagée à quelques parties des membranes muqueuses; une saignée doit être pratiquée, et la peau doit être couverte de topiques émolliens, gélatineux on huileux.

Les bains émolliens sont utiles; mais il faut se garder de les trop prolonger ou de les administrer à une température élevée. Lorsque les malades sont trop faibles pour se rendre eux-mêmes au bain, il faut renoncer à ce moyen, car on produit presque toujours des excoriations douloureuses en les ôtant de l'eau pour les transporter dans leur lit. Alors on place les malades sur une toile de taffetas gommé, et on enveloppe la peau enflammée de compresses trem-pées dans une décoction émolliente et narcotique, qu'on a soin de fréquemment renouveler.

Enfin, lorsque les inflammations concomitantes de l'estomac et de l'intestin sont elles-mêmes fort graves et que les émissions sanguines ne peuvent être employées à cause de l'état de faiblesse et d'épuisement de la constitution, on insiste sur les préparations émollientes et narcotiques, à doses graduées, surtout sur celles qui ne contiennent ni vin ni alcool. Lorsque les hoissons aqueuses et gommeuses provoquent des vomissemens et des douleurs épigastriques, on les donne par cuillerées pour étancher la soif.

Quelquefuis on a eu recours, avec succès, à la diète lactée qu'on rendait de moins en moins rigoureuse, afin de la remplacer graduellement par une alimentation plus nourrissante. Chez des vieillards dont la constitution était détériorée, lorsqu'il n'existait point de signes d'irritation des organes digestifs, on a employé avec succès la décoction de quinquina acidulée, l'eau vineuse, les amers, les ferrugineux et un régime tonique; mais la membrane muqueuse gastro-intestinale est si rarement intacte dans cette variété de pemphigus, qu'on ne saurait mettre trop de prudence dans l'emploi de ces moyens.

Lorsque l'appareil digestif est sain, les purgatifs sont quelquefois salutaires. Les limonades nitrique et sulfurique continuces avec perséverance pendant plusieurs mois ont aussi opéré plusieurs guérisons remarquables.

Les ferrugineux (le sous-carbonate de fer, à la dose d'un demi-gros à deux scrupules), les pitules de sulfure ou de carbure de fer, le vin chalybé, etc., sont très utiles lorsque l'éruption a été précédée de dysménorrhée et d'aménorrhée.

Les préparations arsénicales ne doivent être prescrites que très rarement et lorsque l'estomac et l'intestin parais-

sent exempts de toute espèce d'altération (OBS. XXX), ou

de prédisposition à l'inflammation.

Chez les vieillards, les inflammations pemphigoides des membranes muqueuses, lorsqu'elles se prolongent ou se renouvellent, ne doivent point être combattues par les émissions sanguines, qui affaiblissent la constitution sans prévenir le retour de nouvelles éruptions. Les gargarismes adoucissans acidulés avec l'acide muriatique ou aiguisés avec l'alun modifient avantageusement les inflammations bulleuses de la bouche et du pharynx; les boissons diurétiques et nitrées, les topiques émalliens au dessus du pubis, et les lavemens de pariétaire calment les dysuries et les hématuries qui surviennent quelquefois dans les dernières périodes des pemphigus chroniques. La diarrhée qui précède souvent ces accidens et l'insomnie occasionée par les exceriations ou par le développement accidentel du prurigo, doivent être calmées par les opiaces, par la theriaque et le diascordium. Lorsque l'action prolongée de l'opium fatiguait l'estomac, j'ai fait plusieurs fois ap-pliquer avec succès un démi-grain ou trois quarts de grain. d'hydrochlorate de morphine sur une ou plu-sieurs bulles excorices. A cette période, les hydropsies sont presque toujours le présage d'une mort prochaine; une pneumonie hypostatique termine quelquefois añssi cette scène de douleur.

## Historique et observations particulières.

\$. 297. La description qu'Hippocrate (1) a donnée de la fièrre pemphigode est fort obscure. Ch. Lepois (2), le premier, a indiqué clairement le pemphigus.

(1) Hippoer. Opera. Ed. Chartier, t. 1x, p. 38. - Foes. OEconomia Hipp. Art.

Πεμφίγωδείς πυρέτοι.

(2) De morbis a serosa colluvie et diluvie ortis. Obs. 149.

Un grand nombre d'observations ont cié publices sur le pempligns aigu à éruption simultanée (1), sur le pemphigus aigu à éruption. successive (2), sur le pemphigus aigu compliqué, avec des affections intestinales, dites bitieuses (3) avec la gastro-entérite (4), avec la pneumonie (5), avec les symptômes ataxiques (6), avec la vaccine (7), avec le prurigo. (8)

La science possède encore un plus grand nombre de recherches sur le pemphigus chronique (9), héréditaire (10) des vieillards (11), et quelques remarques sur le pemphigus gangrèneux (12), qu'il conviendrait peut-

<sup>(1)</sup> Delius Amanitates medica. Casus, IX, p. 71 (febris catarrhalis vesicularis).

—Seliger (Christophe) Ephem. nat. cur. decas. I. ann. PIII. Obs. 56. — Hebreard.
Observ. surle pennphigus (Journ. gener., t. xxxIII, p. 376). — Gillbert. Monographic
du pennphings. in 3. Paris. 1, 812

um pumpungus, new 18418, 1013.

(3) Bickson Dekervat on peimphigus (Pransact of frish Acid. 1787, p. 47).—
Hoffmann (Fred.) De affects vario scorbuico putularis. Suppl. 11; p. 2.—Miroglio (Jouro, de méd., b. LXXXI, p. 24).—Gillbert Adversan, médio practice primaLugdout (771, p. 133.—Vallot. Recatel périodique de la cociété de méd. de Paris, 
t. vp. p. 29.—Stewart (David.) A case of the pemphigus major of Statesger.

<sup>(</sup>Med. and physic, comment. by a society. Edinburg, vol. v1, p. 79.)
(3) Finke. Demorbis biliosis anomalis, etc., p. 118. — Jalabert. Journ. de méd-

t. xxxxxx, \$6.65.

(4) Robert. Observat. sur une fièvre vésiculaire (Iourn. de méd. Chir. et pharm.
t. xxxxx, p. 229).— Berhicux. Annalés de la méd. physiol., t. 11, pr. 78: — Richard. Löd., t. 111, pr. 274.— Strambio. Bullet. des so. méd. de Férussac. Mars. 1825,
p. 248.

<sup>(5)</sup> Frank (J. P.) Epit. de cur; hom. morbis, lib. 111, p. 258.

<sup>(6)</sup> Savary. Journ. de méd. chirurg. et pharm. t. xx11, p. 203, sept. 1811.

<sup>(7)</sup> Hüsson. Recherch. hist. et médic. sur la vaccine. 3º édit., p. 884. — Fine. Obs. sur une éruption particulière survenant pendant le cours d'une vaccine (Sourn. méd. chirurg, et de plarm., t. 1. yp. 573). — Fogez Vaccine.

<sup>(8)</sup> Bateman. Delineations of cutan. diseases, Pl. 33, fig. 2.

<sup>(</sup>a) Wielmann. Beytringer zur kenniras des Pemphigues, etc. Effut. 1750.— Moutoni Observation zur une maladie. vésiculaire, x xxxxx, p. 41.— Robert de Langrés: Mén. zur le pemphigus (Journ. de méd. et de chirung; †. xxxx, p. 26).— Asdrübnli, Archives gén. de méd. †. xxxx, p. 601.— Diett. Journ. hébd.; txxxx, p. 26. (10) Isoquemin Obs. zur une maladie singulère de la pecu (Journ.; ém. de

méd., t. xxx, p. 264.)
(xx) Macbride. Introduct. méth. à la théorie et à la pratiq. de la médec., trad. par

Petit-Radel, t. 1, p. 227; - t. 11, p. 541.

(12) Whyteley-Stokes. Annal. de littérature médic. étrangère, am. 1810, septemb.

p. 225.

être de rattacher au rupia escharotica; sur le pemphigus des camps(1), sur les complications du pemphigus avec l'hystèrie (2); sur le pemphigus des enfans (3), du fætus où des nouveau-nies (4); des femmes grosses (5); enfin les observations de M. Brachet (6) sur plusieurs espèces de pemphigus, les faits rassemblés par M. Ozanam (7) sur le pemphigue épidémique, et les recherches critiques et historiques de M. Bidault de Villiers (6) seront lues avec intérêt.

§. 298. Les observations suivantes se rapportent à quelques variétés de peniphigns. L'une de ces variétés est assez rare pour que plusients pathologistes en aient contesté l'existence (pemphigns acutus); l'autre n'avait pas été décrite avant que je l'eusse observée (pemphigus circinatus); une troisième (pemphigus infantilis) diffère tellement des autres qu'elle a été rattachée au rupia par Bateman, qui n'en a indiqué que fort incomplètement les caractères. Les autres offrent aussi quelques particularités remarquables.

OBS. XXVI. Pemphigus aigu simultané, développé sur l'avant-bras droit; erythème annulaire; herpès phlycté-

<sup>(1)</sup> F. Thierry rapporte, qu'en 1736, il régna à Prague, parmi les militaires, une maladie contagiones et très meurtrière. Les bulles qui éléments sul a passe étaient de la dimension d'une noisette et avaient beaucoup d'analogie avec les phylorènes des vésicatoires (Médec. expérimentale, p. 134, 1-12. Paris, 1755). Langhans, sons le nom de pemphigus helveticux, a décrit une maladie épidémique qui régna en Suisse en 1752 (Langhans John Helvett, vol. 11, p. 260). Il est difficile de décider et ces épidémies doivent étre rattachées à une variété grave de pemphigus aigu qu'on a observerait plus aujourd'hui ou phitôt aux dothinentéries avec éroption de bulles dont j'ai vu plusieurs exemples.

<sup>(2)</sup> Frank. Epitom. de cur. hom. morbis. lib. 111, p. 261.

<sup>(3)</sup> Bateman. Synopsis of cutan. diseases, 1829, p. 197. (Obs. de Willan.)

<sup>(4)</sup> Osiander. Denkvuerdigkeiten fuer die Heilkunde und Geburts-huelfe, t. t. St. - Lobstein. Journ. complém. des scienc. médio., t. vi. - Hinze. Sur le pemphigue des nouveau-nés. [Bull. des sc. méd. de Férussac, t. xt., p. 47.]

<sup>(5)</sup> Bunel. Diss. sur le pemphigus, in-4, p. 13. Paris, 1811. (6) Rec. pér. de la soc. de médec., t. 1x, p. 55.

<sup>(7)</sup> Ozanam. Hist. des malad. épidémiques, t. v, p. 208.

<sup>(8)</sup> Recherches et observ. sur le pemphigus, son histoire et sa synonymie. (Recueil périod. de la soc. de méd. de Paris, t. LIV, p. 1.)

noide (recueillie par M. Gaide). — Bricon (Angélique), fille, à ée de vingt-trois ans, demeurant rue des Noyers, or 29, réglée, pour la première fois, à l'âge de douze ans, l'a été exactement depuis cette époque. La dernière époque menstruelle a eu lieu il y a quinze jours, et comme de coutume en a duré trois. Cette jeune fille n'avait eu aucune affection cutanée avant celle que je vais décrire. Arrivée à Paris depuis trois semaines, elle servait, comme domestique, chez un restaurateur, et y prenait une meilleure nourriture que celle à laquelle elle était habituée. Aucune cause morale ne paraît avoir influée sur le dévelopment de la maladie.

Cinq Jours avant son entrée à l'hôpital (21 août 1828), Bricon, sans frisson précurseur, ressentit à la partie inférieure de l'avant-bras droit, et dans la main du même côté, des démangeaisons qui, si elle ne s'était retenue, l'ayraient portée à se gratter fortement. Il survint de petits boutons rouges pendant l'existence desquels la démangeaison persista. Ils se recouvrirent de petites cloches (je me sers des expressions de la malade) qui grossirent et devinrent semblables aux bulles que j'indiquerai plus tard. Ces cloches se multiplièrent sur l'avant-bras; des taches rouges survinrent sur quelques autres parties du corps, et la malade entra le 21 août à l'hôpital Saint-Antoine. Le 22, l'avant-bras droit et la main du même côté, sièges de l'éruption, présentaient un gonssennates; 1° quelques de l'éruption, présentaient un gonssennates; 1° quelques taches rouges d'une très petite dimension; 2° des bulles nombreuses; 5° des excorations; 4° des croûtes; 5° des taches blanchâtres qui avaient été recouvertes par des croûtes; 6° quelques vésicules.

1° Les doigts seuls étaient le siège de taches rosées, peu nombreuses, assez régulièrement arrondies, de la lar-

geur d'une petite fentille, qui disparaissaient momentanement sons la pression, et n'existalent ni sur la région carpienne, ni sur l'avant-bras; 2º des bulles dont le volume variait entre celui d'un pois et celui d'une noisette, existaient à la partie inférieure et surtout sur le bord interne de l'avant-bras. Ces bulles étaient formées par le soulèvement de l'épiderme et l'accumulation au-dessous de cette membrane d'une certaine quantité de sérosité, parfaitement transparente dans quelques unes , légère ment opaline dans d'autres. Au nombre de vingt-cinq à trente, elles étaient très rapprochées, disposées en forme de chapelet, et occupaient à peine un espace large comme la main. Presque toutes régulières, elles avaient acquis la plupart, leur volume définitif des leur origine; quelques autres plus petites lors de leur apparition, s'étaient accrues par l'extension de leur circonférence; d'autres, irrégulières, à angles arrondis, étaient évidemment formées par la fusion de plusieurs bulles qui, ainsi assemblées, représentaient des huit de chiffre ou des espèces de guirlandes. Presque toutes ces bulles existaient sans auréole, tandis que d'autres en présentaient une assez marquée à leur circonférence. Sur quelques bulles transparentes, on pouvait apercevoir, à travers la sérosité, la surface rosée des papilles; cette coloration existait plus spécialement dans les bulles entourées d'une auréole. La non-transparence des autres bulles paraissait due à une matière blanchatre qui formait sur le derme une couche très légère; quelquefois cette couche n'occupait pas le centre de la bulle et permettait de voir, à travers l'épiderme rompu, l'injection rosée du corps papillaire. Les bulles les plus anciennes étaient rendues entièrement opaques par du pus ou par une plus grande épaisseur de la fausse membrane qu'elles contenaient.

3° Des excoriations rongeûtres consécutives à des bulles dont l'épiderme avait été enlevé par le frottement ou par

les rêtemens de la malade, étaient rares et éparses sur la peau du bras.

4º Des croûtes et des lamelles épidermiques, comme nummulaires, provenant de la dessication et de l'affaissement des bulles, existaient çà et là sur le membre affecté. Toutes étaient fortement adhérentes à la peau; plusieurs ne consistaient réellement qu'en une lamelle circulaire d'épiderme, de la dimension des bulles et qui, après avoir été imbibée de sérosité jaunâtre ou purulente, se trouvait de nouveau appliquée sur la peau. Ces lamelles circulaires, ordinairement d'un jaune brun, se continuaient avec l'épiderme sain par leur circonférence. D'autres croûtes étaient plus compliquées dans leur structure et se composaient de la lamelle épidermique et d'une véritable croûte jaunatre, arrondie, de moitié moins large que la lamelle elle-même, et qui en occupait, tantôt le centre, tantôt un des segmens. La plupart de ces croûtes et de ces lamelles s'enlevaient d'une seule pièce, et laissaient alors la dernière trace du pemphigus, qui consistait en taches arrondies peu nombreuses, de la dimension des croûtes, et dont la teinte, d'un blanc mat, contrastait avec la coloration naturelle de la peau. Quelques croûtes analogues à celle que je viens d'indiquer existaient à la partie antérieure du tronc. Entre ces différentes altérations propres au pemphigus, on remarquait une bande érythémateuse, en forme de couronne ovalaire, parfaitement régulière, et dont le centre était occupé par de la peau saine. Cet anneau n'était recouvert par aucune vésicule.

La pattie de la peau qui revêt la moitié inférieure des quatrième et cinquième métacarpiens, celle qui est située entre ces deux os, et celle qui recouvre l'extrémité supérieure de la première phalange, étaient surmontées d'un très grand nombre de vésicules, du volume d'une petite tête d'épingle, on d'une grosse lentille, les unes isolées, mais la plupart, rénnies en groupes irréguliers. Quelques-

unes de ces vésicules, isolées ou en groupes, étaient entourées d'une auréole d'un rouge foncé, bien distincte de la teinte rose légère que présentaif la pean de l'avant-biras, L'état général de la malade était très satisfaisant; elle fint mise à l'usage de la limonade et au quart d'alimens.

Le 23 août, plusieurs bulles qui, la veille, étaient distincles, s'étaient rencontrées par leurs bords et communiquaient ensemble, ce dont nous pûmes nous assurer en pratiquant à l'une d'elle une ouverture qui laissa échapper toute la sérosité qu'elles contenaient. - Le 24, toutes les bulles s'étaient rompues et reconvertes, les unes, de l'épiderme ridé et plissé sur lui-même ; les autres, de croûtes analogues à celles que j'ai indiquées plus haut.-Le 29, aucune nouvelle bulle ne s'était formée; quelques croûtes existaient encore an poignet; pendant la journée, la malade voulant obtenir sa sortie pour le lendemain, les avait enlevées avec une épingle. - Le 30, sur les points que les croûtes avaient occupés, existaient des taches recouvertes de squames peu nombreuses : leur couleur, d'un rouge. obscur, contrastait avec la teinte blanchâtre des points qui avaient été le siège des croûtes dont la chute avait été spontanée. Ces deux espèces de taches étaient les scules traces de cette inflammation bulleuse. La malade demanda sa sortie; on l'ajourna afin de s'assurer qu'il ne surviendrait plus de nouvelles bulles (bain ; trois quarts d'alimens). Le 3 septembre, la malade sortit de l'hôpital, portant sur l'avantbras droit les taches circulaires , qui présentaient encore, d'une manière assez tranchée la différence de teinte que j'ai indiquée, et qui aurait permis de reconnaître, même à cette époque, l'éroption dont cette jenne fille avait été atteinte.

Obs. XXVII. Pemphigus chronique; bulles disposées en anneais: et en guirlandes; complication avec l'herpès circinatus (recneillie par M. Gaide.) — Grainprot (Antoine), agé de soixante-huit ans, demeurant rue de la Pépinière, entra à l'hôpital Saint-Antoine, le 15 août 1828. Cet homme d'une assez bonne constitution, habitait depuis deux mois la campagne, et s'occupait de jardinage, lorsque dans le mois de juin 1827, époque à laquelle la chaleurétait très considérable, il ent une première attaque de pemphigus. Si l'on s'en rapporte à ses souvenirs, cette éruption s'était montrée surtout à la partie antérieure du cou et sur le menton : elle était complètement guérie, après cinq semaines d'un traitement qui consista surtout en onctions faites sur les régions affectées, avec le cérat soufré, et dans l'administration du vin autiscorbutique. Au mois de juin dernier, époque à laquelle la température de l'atmosphère était assez élevée, parurent de nouvelles bulles qui se développèrent d'abord sur le poignet, puis sur plusieurs autres régions. Le 15 août, elles présentaient les caractères suivans :

Sur le membre thoracique droit, on voyait 1° des taches rouges saillantes de forme variable; 2° des bulles plus ou moins avancées dans leur développement; 3° des croûles; 4° des altérations qui n'appartenaient pas au

pemphigus.

Les taches étaient aplaties, d'un rose foncé; leurs dimensious variaient entre celle d'une lentille et celle d'une pièce de vingt sous; elles dépassaient légèrement le niveau de la peau environnante et disparaissaient momentanément sous le pression du doigt. Ces taches, proéminentes, éparses sur quelques points du membre, étaient rapprochées sur quelques autres, et disposées les unes à la suite des autres, de manière à former des bandes irrégulières qui cernaient plus ou moins complètement des taches isolées et discrètes. De ces bandes, les unes avaient quelques lignes seulement de largeur; les autres étaient plus considérables. Sur le bord convexe de ces bandes, la rongeur se terminait brusquement et formait entre la peau saine et la région affectée une ligne de démarcation bien tranchée, tandis que sur celui de leurs bords qui correspondait à leur concavité, la rougeur diminuait graduellement et su fondait, pour ainsi dire, avec celle des taches arrondies que les bandes rouges circonscrivaient. Au reste, cette disposition n'existait pas sur tous les points du membre y quelquefois ces anneaux bulleux plus ou moins réguliers, circonscrivaient d'une manière assez exacte des portions de peau toul-à-fait saine; alors la teinte rouge de ces anneaux se terminait brusquement et dans le sens de leur convexité et dans celui de leur concavité. Les points de la peau surmontés de ces taches étaient le siège d'une chaleur, sensible, non-seulement pour le malade, mais encore pour l'observateur qui appliquait la main sur le membre; ces taches rouges et ces anneaux rouges et saillans, plus ou moins réguliers, ont été plus tard recouverts de bulles.

Le plus souvent distinctes, les bulles existaient quelquefois sous forme de bandes saillantes analogues aux précédentes, d'autres fois enfin, elles entouraient les croûtes que je vais indiquer, et dans ce cas elles étaient beaucoup moins volumineuses. Leurs dimensions variaient entre celles d'une grosse lentille et celle d'une noisette. Quelques-unes étaient formées par Paccumulation, audessous de l'épiderne, d'une sérosité tont-à-fait transparentes mais la plupart avaient une teinte opaline, et renformaient de la sérosité transparente et presque toujours une fausse membrane d'un blanc terne, quelquefois inflitée d'une petite quantité de sang. Cette dernière disposition se rencontrait même dans les bulles les plus réceries.

Le plus grand nombre de ces bulles étaient tendues et remplies, soit par de la sérosité, soit par des fausses membranes, d'autres d'une formation plus ancienne, étaient ridées à leur surface, comme si, une partie de la sérosité qu'elles avaient contenu ayant été résorbée, la lame épider mique qu'elle avait soulevée se fat ensuite retirée sur ellemême.

Si on ouvrait ces bulles, qu'on laissat écouler la sérosité, et qu'ou enlevat la fausse membrane que plusieurs renfermaient, la surface externe du derme, dénudée, paraissait d'un rose assez prononcé, analogue à celui de taches primitives sur lesquelles reposaient les bulles elles mêmes.

Les croûtes, de même dimension que les bulles auxquelles elles avient succédé, étaient, comme cos demirées, les unes isolées, les autres disposées sons forme de bandes. Ces croûtes, dont la couleur variait du jaune à un brun assez foncé, adhérentes à la peau, assez épaisses à leur centre, étaient béaucoup plus minces et comme squameuses et épidermiques à leur circonférence. Si ou les détachaît de la peau, on trouvait au dessous d'elles une surface rouge, ordinairement seche et quelquefois enduite d'une petite quantité d'une matière sero-purulente. Quelques, unes de ces croûtes en se desséchant et en se retirant avaient fait froncer circulairement l'épiderme avec lequé! elles se continuaient.

Indépendamment des altérations propres au pemphigus il existait sur le membre thoracique droit quelques vésicules du volume d'une grosse fête d'épingle, parfailement transparentes, ét entremêtées avec les builes du pemphigus; une large pustule phlyzaciée, à base dure et rouge, dont le centre était occupé par une croûte brunâre, s'était aussi développée à la face externe de l'avant-bras et près de l'articulation du condé.

Le membre thoracique gauche présentait aussi tous les degrés du pemphigus; les bandes rouges et saillantes y simulaient même plus exactement des arcs de cercle; quelquefois même elles cernaient une poition de peau parfaitement circulaire, disposition plus générale encore sur le tronc. Les bulles fout-à-fait récentes y étaient en plus grand nombre, et, quoique complètement transparentes, la plupart renfermaient une fausse membrane inflirée de sérosité, présentant dans les plus avanctor, tantôt quel-

ques points d'un blanc mat, tantôt l'infiltration sanguine

Le membre abdominal droit était celui où les bandes saillantes rouges étaient le plus exactement reconvertes de bulles. Une de ces bandes, quoique très longue, avait la disposition suivante : partant de la partie externe et supérieure de la cuisse, au niveau du grand trochanter elle descendait obliquement, en dedans, vers le scrotum, puis en se contournant, gagnait la partie interne du genou qu'antérieurement elle cernait d'une manière incomplète et remontait, en serpentant, jusqu'au point d'où je l'ai supposée partir. Cette bande allongée était composée de plusieurs autres plus petites représentant des arcs de cercle plus ou moins grands; elle avait d'ailleurs tous les caractères que j'ai assignés à celles qui existaient sur les memhees supérieurs. L'espace que circonscrivait cette bande était occupé par des points de peaussaine et par d'autres taches rouges irrégulièrement groupées et recouvertes de hulles et de vésicules. C'était surtout sur le trajet de cette bande qu'on rencontrait les plus larges bulles du pemphipante que cette guirlande bulleuse avait une ana-logie frappante avec les groupes d'herpès circinatus qui existaient sur l'autre cuisse et surtout sur le tronc.

Les bulles étaient plus nombreuses sur ce membre que partout ailleurs. Affecté depuis moins long-temps, il ne présentait aucune des croûtes que j'ai dit exister sur les bras, et offrait une altération qu'on ne rencontrait pas sur les autres régions; je veux parler de légères excoriations dont les dimensions variaient entre celle d'une pièce de vingt sous et celle d'une de quarante. Sur aucune d'elles le derme n'était enlevé.

Le membre abdominal gauche ne présentait pas de bulles; mais dans plusieurs points il était le siège de taches rouges, circulaires, qui cernaient exactement une portionplus on moins étendue de peau saine, dont la largeur pariait entre celle d'une pièce de cinq sous et celle d'une pièce de vingt sous. Ces anneaux étaient presque tous recouverts on surmontés de vésicules transparentes du volume d'une grosse tête d'épingle ou d'une lentille (herpes circinatus).

Ces groupes d'herpès bien dessinés sur la région que je viens d'indiquer, l'étaient beaucoup mieux encore sur le trone. Un de ces groupes existait au-dessous du sein gauche, quatre à la région épigastrique, et plusieurs antres à l'hypogastre; c'était surtout à la partie postérieure du trone que ces groupes se rencontraient en plus grand nombre. Dans cette région, trois groupes situés l'un au-dessous de l'autre et réunis par leur circonférence, formaient une bande saillante de deux à trois pouces de long sur six on fuit lignes de large, qui présentait trois portions circulaires de peau sainés le centre de l'un de ces groupes était occupé par une croûte d'ecthyma plus saillante que la ligne rouge qui l'entourait, un furoncle assez gros était placé au centre d'un de, ceux que l'ou rencontrait sur l'omoplate du côté droit.

Enfin ce pemphigus avait aussi envahi les régions mentonnière et supérieure du col; ici les bulles étaient moins régulières, la sérosité qu'elles contenaient, plus promptement terne et les croûtes plus épaisses, se desséchaient moins rapidement. En outre, les follicules pileux de ces régions s'étaient enflammées et avaient fourni une matière d'un jaune-verdâtre, solide, analogue aux croûtes de l'impétigo. Les autres parties de la face et le cuir chevelu, étaient exempls d'éruption.

Toutes les régions que je viens d'examiner étaient le siège d'une chaleur considérable, d'une démangeaison et d'un fourmillement qui s'exaspérait d'une manière très notable dans les points qui, quelques heures après, devaient se couvrir de bulles. Ces symptômes étaient d'ailleurs d'autant plus prononcés que l'éruption était plus

confluente et plus voisine de sa formation, ils existaient à peine au brus droit jui lut le premier affecté.

L'état général du malade était assez salisfaisant; le thorax et l'abdomen ne présentaient aucune altération; les facultés intellectuelles seules étaient affaiblies; et depuis long-temps Grainprot était dans un état voisin de l'imbécilité. La circulation ne présentait aucun phénomène morbide. Le malade, confié aux soins éclairés de M. Kapeler, fut soumis au traitement suivant (l'imonade citrique, julep gommeux, bouillon; soupes; pansemens des surfaces excoriées avec du cérat simple.)

Pendant les premiers jours que Grainprot a passes à l'hôpital, de nouvelles bulles se sont développées principalement sur les cuisses et le tronc; mais toujours elles se sont montrées sur des plaques rouges saillantes, qui, d'abord isolées, se réunissaient bientôt aux bandes saillantes que j'ai indiquées, et en alteraient la forme. Le 20, on ajouta au régime du pain de gruau et des légumes, et le malade prit dans la journée quelques tasses de boullon aux herbes.

Le 22, on ne pouvait plus distinguer les bandes saillantes primitives qui existaient les jours précédens à la cuisse droite et faisaient relief au dessus du niveau de la peau saine. De nouvelles bulles développées sur des taches également saillantes affectaient à la cuisse gauche. Il même disposition en bande. Les groupes circulaires se multipliaient sur la région dorsale, qui ca et la offrait des bulles entremèlées de vésicules dévelopées sur ces taches elles-mêmes. Le malade se plaignait d'avoir en la veille deux selles liquides:

Le 25, les taches rouges augmentaient encore en nomhre; il s'était développé sur la face externe de la cuisse gauche unebulle de la dimension d'une pièce de cinq france environ, dont la base était entourée d'une auréole rouge, très itancliée et fortement détuchée de la veau stine avi Pentouralty I On withole ring ording the tol the atthis file to limonade, et on diminua de moitie la quantite d'aliment noLe 25 les annelus dythémateux et les groupes ch'elllaires vésiculeux du trond avaient augmenté de nombre, au point que la forme primitive de l'inflammation était obscurcie. Cependant à la région dorsale on pouvait en-core voir quelques groupes circulaires qui, réants à d'autrouvait des huit des figures varies, pormi lesquelles on trouvait des huit des hiftres très regoliers. Le dévocement augmentait. Le matade avait maign depuis son entres de augmentant. Le mande avan maggi depuis son contres a Phopital, son pouls depuis deux jours avant pris un gen de fréquence; la gravité du provissie augmental? Ce jour la, des personnessenez lesquelles Gramprot avan long-temps servi y crurent déson, faire transporter of malade cone elles jet mons avons le regret de d'avoir ple holls pro-courer de reuseignement el terrette avoir ple holls pro-courer de reuseignement el terrette avoir l'Essac de l'ambet l'un grave dont il était auteint. Soor les uses et s'oupes such b Je ferui remaiquei que le matade que fait le sajet de

cette observation; a eté deux années de suite affecte de pemphigus, et chaque fois, pendant les mois le muse de super de plus pemphigus, et chaque fois, pendant les mois les plus chands de l'amies, et que l'est subjentent à la deuxième attaque que l'eroption est devenue génet de

OBS. XXVIII. Pemphigus chronique offrant des builes solitaires et des groupes analogues à ceux de l'herpes phlyclenoide; amenorrhee; guerison (recueffic M. Guyot ). Françoise Bicard, agred de quarante deux ans convriere en chates, d'une bonne constitution, deput ans; ouvrière en châtes, a une bonne constitution, depuis plusieurs sinvées épréture de legéres, mais l'aque de limite dispositions. La mensuriation, qui s'est établié à l'age de dix-huit sins, a été presque constamient irrégulière et peu abondante; maricé à ving deux ans, et mêre de trois enfans, et les les a perdus a un se ble que avancé. Dépuis quatorze ana elle a des diceurs blanches ries a bonne. nues à la suite d'une blennorrhagie, Il y a cinq mois environ, à une époque menstruelle, elle fut prise d'un frisson qui dura plusieurs henres et futsuivi de fièvré. Le deuxième jour application de sangsues aux cuisses; les règlés ne revinrent, pas, et une éruption de bulles, isolées ou en groupe, apparut successivement aux cuisses, suit le trond et les membres supérieurs, dans le sens de la flexion. La démangeaison était forte et augmentait par le séjour au lit. La malade entre à l'hôpital Saint-Louis où, pendant plusieurs semaines elle fut traitée par les bains de son; la limonade et les pastifles soufrées. Elle sortit sans être guérie; passa, quelque temps chez elle, et entra à l'hôpital de la la contra la fament de la contra de la contra

Charité le 6 mars 1835-zueb eingeb alpog nos letigéd' Les membres thorachiques; notamment les avant-bras, dans le sens de la flexion, offrent des *groupes* irréguliers de billes aurondies, convexes, demi transparentes, de la grosseur d'un pois et plus, remplies d'un diquide limpide et lenn, séparées entre elles par des intervalles très petits, et tenn, separes entre elles par des intervalles très petits, dans lesquels la peau est rouge et injectée; sur quelques points, les bulles configentes se réunissent par leurs bords correspondans. On voit ca et la, quelques plutes isolées, no lamment à la levre supérieure, à la face interne des cuisses, au bas de la région lombaire. La basedes bulles solitaires est tantôt nettement circonscrite parla peau saine, saus rougeur, tantôt par un cercle rosé qu'on remarque à la base de toutes celles qui sont disposées en groupes. Loisqu'on donne issue à la sérosité et qu'on enlève l'épiderme, le derme sous-jacent paraît rougeêtre, grenu, humide et peu enflamme. La malade ayant l'habitude de percer les bulles à mesure qu'elles, apparoissent, très, peu ont pu suivre, leur, marche naturelle. Cependant on rencontre sur quelques points des croûtes formées, par leur; humeur sereuse, dessechée; elles sont d'une couleur brunâtre peu foncée, prochningues, légèrement coniques, grennes, inégales à leur base qui tient assez fortement au derme, légèrement ever de leur base qui tient assez fortement au derme, légèrement coniques, des ment est de leur base qui tient assez fortement au derme, légèrement coniques, or leur humeur sereuse de leur base qui tient assez fortement au derme, légèrement coniques, cans d'autres points les ment excerié ou simplement rouge. Dans d'autres points les

crontes sont moins épaisses, planes ou un peu convexes; enfin çà et là il n'existe, comme débris de bulles, que de légères exfoliations épidermiques, circulaires, adhérentes par un de leurs bords; sus-jacentes à des taches rosées ou brundires, disposition remarquable au-dessus de la fesse droite.neg de enfo 2000 finestinos les computer disposi-

L'éruption de ces bulles se fait toujours successivement, et la malade a cru rémarquer que la peau, sur les points ou elles vont se développer, offrait souvent une teinte plus animée et devenait le siège d'une démangeaison assez vive; chaque bulle atteint rapidement ses dimensions. le prinit est surtout notable; loisque la température du corps s'élève par le séjont au lit, par exemple.

La peau des avant-bras, dans le sens de la flexion, dout aucun des points n'a été exempt de bulles à la suite d'éruptions successives, paraît être plus épaisse que dans l'état sain. Les principales fonctions et en particulier celles de la respiration; de la digestion et de la circulation sont très régulières; il y a amétorultée depuis plusieurs mois (tisane d'orge avec un demi-gros d'acide nitrique, carbonate de le de la dose de vingt-quatre grains). Constipation que deux lavemens froids font disparaître.

D'Es q mais, on caulérise avec le intrate d'argent fondu plusieurs bulles à l'avant-bras gauche: vives cuissons dans la journée, apparition de nouvelles bulles que l'en cautérise. Le ro mars, continuation de la tisane nitrique et du carbonate de fer : autour des portions caulérisées il apparaît un grand nombre de bulles. Le zo mars, la malade conniença à prendée des bains simples qui furent journellement employés jusqu'au 1º avril. La décoction d'orge acidale avec d'adde nitrique, fut toujours la boisson habituelle : le carbonate de fer était porté à la dosc de 36 grains.)

-in Aurit; avrit, les cuisses n'offraient plus que quelques bulles isolées aux avant bras; l'éruption journalière se

composait d'un moins grand nombre de bulles, mais elle avait toujours lieu. Des bains alcatins avec quatre onces de carbionate de potasse furent préscrits. La malade en prit six en huit jours ; ils modifièrent pet soirétat. de nu ma 1 Le 8 avril, les règles parment pour la première fois depuis cinq mois, et coulèrent deux jours et peu abondamment. Le 12; cette femme eprouva, sans cause appreciable, de nonveaux accidens; chaleur à la peau, frequence du pouls, agitation, soif, céphalalgie, sans que l'exploration des viscères thoraciques outabdominaux pat ly faire découvrir la moindre altération : une saignée fot prescrite, mais il fut impossible de la pratiquer. Le 14 avril, la fièvre, ainsi que les autres symptômes ; avaient notable ment diminue. Le pemphigus offrait une modification très remarquable : les bulles n'étaient plus transparentes. C'était un fluide séro-purulent qui les remplissait, la peau des avant-bras était très animée, le sentiment de demangeaison avait fait place à une cuisson assez vive, et les bulles des cuisses et du tronc offraient une disposition semblable, La malade prit sept bains gélatineux et, à l'intérieur, la décoction de chicorée avec addition de deux gros de sulfate de soude; l'irritation de la peau se calma Le 21 avril, l'état de la malade était très satisfaisant, car de nouvelles bulles ne s'étaient pas formées, et tous les accidens généraux avaient disparu. On prescrivit un demi-gros de la liqueur de Pearson en trois doses; elle fut successivement portée jusqu'à un gros. La malade la supporta bien. De nouvelles bulles nel se manifesterent point. La peau n'offrait plus aucun symptôme d'inflammation. Des exfoliations épidermiques s'opéraient sur les avant-bras. Vers le 195 mai, le pli du bras offrit un groupe de très petites bulles qui pour la dimension, ressemblaient à celles qui avaient été précéldemment observées. Mais elles ne contenaient qu'une très petile quantité de sérosité. Elles disparment au bout de quelques jours, la surface des avant-bras n'en a pas offert depuis.

La liqueur de Pearson sat continuée à la dose d'un gros. La guérison se consolida de plus en plus. Au 8 mai, les règles arviverent et surent plus abondantes qu'elles n'avaient été depuis plusieurs années; elles coulèrent trois jours, Le 15 mai; la malade demanda sa sortie et promit de se présenter de nouveau, s'il survenait de nouvelles éruptions. Le 15 juillet; la guérison ne s'était pas démentie;

OBS. XXIX. Pemphigus infantilis; ulceration de la peau, inflammation gastro-intestinale ( recueillie par M. Gaide ). - Paqui Françoise , d'une faible constitution, âgée de sept mois, sevrée depuis trois, demeurant rue Saint-Bernard, nº 6, fut apportée, le 7 juillet 1828, par sa mère, à la consultation de l'hôpital Saint-Antoine. Six semaines auparavant, cette enfant avait en une ophthalmie qui après quinze jours de durée , s'était dissipée sans qu'on lui cût opposé aucun traitement. Cette inflanmation de la conjonctive fut bientôt suivie d'une maladie eutanée fort remarquable, qui envahit successivement la peau du col et celle de la partie antérieure et postérieure du trone. Les diverses altérations qui la constituaient et qui ne paraissaient être que des degrés différens d'une même maladie, avaient toujours débuté de la même manière ; enfin, la mère de l'enfant ne s'était pas aperque que cette éruption qui était survenue, dissit-elle, presque subitement et à-la-fois sur les diverses régions qu'elle occupait, cut été précédée de symptômes particuliers, and designification

Cette éruption se composait : 1° de bulles arrondies , à des degrés différens de développement ; 2° d'exceriations rouges , hunides , arrondies , offrant presque foujous une nicération dans leur centre ; 3° de croûtes peu nombrenses présentant quelques caractères particuliers.

1° Les bulles assez régulièrement arrondies, de la dimonsion d'une grosse l'entille, presquet toujours isolées et épaisse sur la péau du tono, étainst quelque lois réunis es aplus grandi nombre et en groupes ir régulièrs qu'ou semassquait surtout sur la région dorsale. Elles étaient entourées d'une auréole rosée qui disparaissait sous la pression du doigt. Ges bulles étaient formées par l'accumulation, entre l'épiderme soulevé et le derme, d'une certaine quantité de sérosité opaline, qui s'écoulait lorsqu'on déchirait l'épiderme assez fortement tendu.

La surface externe du derme, mise à nu, était ronge et présentait à son centre une ulcération grisatre, beaucoup plus petite que l'excoriation elle-même. Cette petite ulcération centrale, qu'on aurait pu convrir avec la tête d'une cpingle, correspondait à un point de la peau ramolli et imprégné d'une gouttelette de pus. Ces bulles hémisphériques et à centre ulcéré, existaient déjà depuis plusieurs jours, lorsque nous les examinames.

2º Les excoriations consécutives aux bulles dépouillées de l'épiderme offraient presque toutes, dans leur centre, une ulcération arrondie, qui n'était autre chose que celle qu'on observait dans les bulles intactes, mais qui ici avait ordinairement acquis plus de largeur et de profondeur. En effet; ces ulcérations avaient des dimensions qui approchaient de celles d'une lentille; quelquefois même, lors que les excoriations étaient confluentes ou assez rapprochées, elles se réunissaient pour former de petites bandes ulcéreuses, irrégulières, allongées, serpigineuses, analogues à celles qu'on rencontre dans quelques syphilides. Ces ulcérations n'étaient pas toutes également profondes; les unes n'intéressaient qu'une partie de l'épaisseur du derme, dont les aréo'es paraissaient d'autant plus larges que l'ulcération elle-même était plus profonde; il y en avait même qui s'étaient étendues à toute l'épaisseur de la peau. Chacune des excoriations était d'ailleurs, comme les bulles qui les avaient précédées, circonscrite par une auréole rosée.

3º Enfin les croûtes, assez rares à la vérité, existaient cà et là entre les bulles et les ulcérations. Ces croûtes, de la dimension des bulles primitives, étaient jaunâtres, peu

épaisses et adhérentes à la peau; quelques-unes présentaient à leur centre une dépression d'un jaune moins fonce et qui correspondait à la petite ulcération centrale. Toutes les régions affectées paraissaient le siège de douleurs assez vives, que la petite malade exprimait par des mouvemens et des cris qui devenaient plus fréquens lorsque le poids du corps portait sur une région où l'éruption était plus considérable.

Indépendamment de cette affection de la peau, depuis plusieurs semaines le ventre de l'enfant était dur, tendu, volumineux; la langue était un peu rouge, et il y avait un dévoiement assez abondant (pansement des régions malades avec des linges fenêtrés, enduits de cérat et recouverts de charpie ; boissons adoucissantes , nourriture légère et peu abondante; bains émolliens ). Le 13 juillet, de nouvelles bulles s'étaient développées, quelques-unes étaient tout-à-fait récentes; comme celles que j'ai déjà décrites, elles offraient une teinte opaline qu'elles devaient, non à la sérosité transparente qu'elles renfermaient, mais à une pseudo-membrane d'un blanc jaunatre. Si on enlevait cette fausse membrane, la surface papillaire du derme était, comme dans les bulles plus anciennes, uniformément ronge; mais le centre, au lieu d'être occupé par une véritable ulcération, présentait une petite tache blanchâtre qui marquait le point qui plus tard devait remplacer l'ulcération déjà indiquée; l'enfant n'avait plus de dévoiement ( même traitement ).

Le 15, il ne s'était pas formé de nouvelles bulles, mais il en existait encore plusieurs, la plupart disposées en groupes sur la pean qui recouvre les omoplates, et sur la partie inférieure gauche du thorax. Ces régions présentaient même une teinte rosée presque générale, due à la réunion des cercles inflammatoires qui entouraient les bulles ou les excoriations. Elles étaient aussi le siège de douleurs plus vives.

On applique quatre sangues sur une portion de peque saine occupant à peu-près le centre du groupe, situé sur Pomoplate gauche, et on continua le pansement habituel et les boissons adoucissantes.

Le 17, les sangsues appliquées sur le point indiqué avaient produit un soulagement très marqué; la peau et les excoriations elles-mêmes présentaient beaucoup moins de rougeur. L'enfant était tenu très proprement, les pansemens étaient faits avec soin. Plusieurs ulcérations, que nous avions vues aux visites précédentes, étaient tout-àfait guéries et remplacées par une cicatrice blanchâtre, arrondie, déprimée et favéolée. D'autres ulcérations étaient recouvertes d'une croûte noirâtre peu épaisse; ces croûtes, ainsi que les cicatrices, étaient encore entourées d'une auréole rosée, mais beaucoup plus terne que celle des bulles et des nicerations. L'amélioration qui avait suivi la première application de sangsues, engagea à en faire une seconde sur un point sain de la peau et voisin de la région inférieure gauche et postérieure du thorax, qui était occupé par un groupe bulleux analogue à celui qui dejà avait exigé l'emploi de ce moyen (continuation des bains tiedes et des boissons adoucissantes ).

Le 20 juillet, la petite malade était très bien; il n'existait plus que trois ulcérations groupées à la partie inférieure du thorax. Les croûtes détachées avaient laissé au-dessous d'elles de petites cicatrices isolées, analoges à celles que j'ài indiquées; celles qui ont succédé aux ulcérations confluentes sont serpigineuses, et simulent de petites bandés irrégulières qui pouvaient facilement, si on voyait la malade pour la première fois; létré attribuées à une toute autre, cause, qu'à celle qui les a produites Le 34 juillet, il ne restait plus aucume trace de la phlegmasie bulleux dont avait été atteinte cette infant; mais elle présentirée jour-là de nouveaux symptômes d'inflammation gastrointestinale, auxquels on opposa avec succès les bains et les adoucissaus. sons sel, servis aux ser of ambinopartino

Ons. XXX. Pemphigus chronique des deux jambes guéri par les préparations arsénicales; aliénation mentale ; vésicatoires aux jambes, sans succès. - M ...., agé d'environ cinquante ans, fit une maladie grave en avril 1827. On lui appliqua des sinapismes aux jambes, qui déterminerent une inflammation assez vive: elle fut spivie d'un suintement considérable. Cette inflammation et le suintement auquel elle donnait lieu, persistèrent pendant deux mois environ. M. fit un voyage dans le midi, et vers le mois d'octobre, les jambes et surtout la région des mollets, furent atteintes d'un pemphigus chronique, caractérisé par l'éruption successive de bulles de six à huit lignes de diamètre. On employa tour-à-tour les bains et les cataplasmes émolliens, les lotions saturnines et sulfureuses, sans ponvoir obtenir la guérison de cette maladie. De retour à Paris, et souffrant beaucoup de cette éraption, M. me fit appeler le 1er février 1828. La jambe droite était principalement affectée. Le mal occupait toute la partie postérieure externe et antérieure, jusqu'au bas de la jambe; mais tous les points n'étaient pas affectés de la même manière ni au même degré. On remarquait : 2º des éminences arrondies, rongeatres, de la dimension d'un haricot, douloureuses, solides, simulant des tubercules aplatis : elles constituaient un premier degré de l'éruption. Le lendemain, ces plaques étaient transformées en de véritables bulles, contenant de la sérosité transparente. 2º Onelques bulles, les unes intactes, tendues, bombées et remplies d'une humeur séreuse ; les autres affaissées et rompues. 5º Des croûtes aplaties, lamelleuses et jaunâtres, provenant de la dessiccation des bulles, 4º Des excoriations rougeatres, sanguinolentes, les unes circulaires comme les bulles qui les avaient produites; les nutres de formes différentes et plus larges, consécutives à

l'excoriation de plusieurs bulles réunies par leurs bords correspondans. De ces excoriations, les unes avaient l'aspect des vésicatiores récens; les autres celui d'un vésicatoire couvert d'une pseudo-membrane blanche on desséchée. 5º Entre ces diverses altérations, la peau était rougeatre dans quelques points, et dans un plus petit nombre avait sa couleur naturelle.

Cette inflammation ne dégageait pas beaucoup de chaleur; les douleurs n'étaient vives que par paroxysmes et à la suite d'efforts pour marcher; la progression étant apeu-près impossible, le malade gardait la chambre. Il me fit remarquer, et je l'ai constaté depais, que les paroxysmes douloureux avaient lieu principalement la mit, et que chaque éruption de bulles était précédée de douleurs vives dans les mollets. En parlant de ces douleurs, M. s'exprimait à-peu-près comme les individus affecés d'un zona douloureux. La jambe droite était tuméfiée et engorgée inférieurement, Sur la jambe gauche on observait des altérations analogues, mais beaucoup moins prononcées.

Les organes digestifs étaient sains; seulement il y avait une constipation très opinitaire et qui, malgré l'usage habituel des lavemens, se prolongeait parfois pendant quatre à cinq jours. Les urines étaient naturelles. Les organes de la respiration et de la circulation exerçaient régulièrement leurs fonctions. Le système nerveux paraissait seul affecté. M. était susceptible, très irritable, hargneux, bizarre; et il se plaignait parfois d'avoir la tête fourde. Je fis panser les jambes avec un linge fenêtré enduit de

Je fis panser les jambes avec un linge lenêtré enduit de cérat saturné, couvert de charpie, comme si elles eussent été atteintes d'une brûlure bulleuse. La charpie était détachée avec soin après avoir été imbibée d'eau de guimauvé: de deux jours l'un, le malade prenait un bain gélatineux, et chaque jour plusieurs tasses de bouillon de veau-sous l'influence de ce traitement, qui fut continué pendant environ trois semaines, plusieurs bulles se desséchèrent et furent remplacées par d'autres avec des alternatives de mieux et de pire. Constamment après le bain, les jambes devenaient plus tendues, et presque toujours après cet afflux il y avait évuption d'une ou plusieurs bulles; aussi le malade prenait - il avec répugnance ces bains auxquels il trouvait l'inconvénient d'attendir la peau. Un vésicatoire avait déjà été appliqué au bras. Je mis le malade à l'usage du phosphate de soude, puis du calomel, à doses laxatives, sans obtenir d'ainflioration. Vingt sangsnes furent appliquées sur la jamhe droité, et cette application ent plus d'inconvéniens que d'avantages. Les piqures s'enflammèrent et suppurèrent sans amélioration sensible dans l'état des parties affectées.

La ténacité de cette maladie et le bon état des organes digestifs me décidèrent à employer la liqueur de Pearson, Le malade en fit usage progressivement à la dose de 6, 3, 10, 15, 20, 25 et 30 gouttes. Le mieux se déclara dès le moment où elle fut portée à 20 gouttes. Les jambes étaient totalement guéries au bout d'un mois de l'usage de cette liqueur, qui fint continuée deux septénaires après la guérison. Indépendamment de cet effet carratif, la liqueur de Pearson produisit; 1° un léger dérangement des organes digestifs, que le malade désignait sous le nom de gonflement, mais point de voliques, point de diarrhée in de vomissemens; 2° une légère bouffisure du visage; avec quelques taches érythémateuses sur les doigts.

Ces deux accidens ont cessé par le sent effet de la suspension du remèdellement per la renegation de sistema es

Plus tard, ce malade, qui depuis long-temps était fort original; fut atteint d'une alténation mentale. Nons crames, M. Esquirol et moi, après avoir fait pratiquer plusieurs asignées sans succès, qu'il convenait d'appliquer des vésicatoires volans sur les parties qu'il ratient été autre fois occupées par le pemphigus. Ces applications n'exce-

ente archende de la company de

## afflux if y avait druption sique a plasieurs bulles; aussi

## one and Town Art. Rupia, alebres atohiques room of the land. It pesses In

§ 299. Le rupia est caractérisé par de petites bulles isolées, aplaties, remplies d'un fluide séreux, bientôt trouble, puriforme ou sanguinolent, auxquelles succèdent des croûtes noires, épaisses ou proéminentes, qui cachent des ultérations plus ou moins profondes. Il présente trois variétés? rupia simplex, rupia proeminens, rupia escharotics.

S. 300. Symptômes. - Le rupia simplex se développe ordinairement sur les jambes, quelquefois sur les lombés et les cuisses, et plus rarement sur d'autres régions du corps. Il s'annonce par une ou plusieurs bulles aplaties. de la dimension d'une pièce d'un franc, qui contiennent d'abord une humeur sérense et transparente Cette huis meur devient bientôt trouble et purulente, s'épaissit et se transforme en croutes de couleur chocolat, plus épaisses à leur centre qu'à leur circonférence, qui se continuent avec l'épiderme soulevé par la sérosité qui baigne leur pourtour Au-dessous de ces croûtes, qui se délachent naturellement au bout de quelques jours, ou accidentellement par le frottement on toute autre cause, le devme est exces rié. Cette ulcération superficielle, abandonnée à elle-même, se cicatrise ou se recouvre d'une nouvelle croûte, qui tombe plus tard, et peut être ainsi plusients fois, reproduite. Lorsque la cicatrisation est opénée, la peau conserve longtemps une teinte rouge livide om te luisupel M semiro

19 20 Dans le rupia *prominens*, les bulles sont plus larges, les croûtes plus épaisses, et les úlcérations plus profondes. Choque bulle est précédée d'une tachel rouge, circulaire, sur laquelle l'épiderme est souleré lentement par un liquide uoiratre plus ou moins épais, qui se concrète promptement et donne lien à la formation d'une croûte, dont l'épaissenr et l'étendue augmentent les jours suivans. La circonférence de cette croûte est entourée d'une auréole rougeâtre, de quelques lignes de largeur, sur laquelle l'épiderme est soulevé par un nonyeau dépôt de sérosité. qui devient la source d'une nouvelle incrustation qui ajonte à l'étendue de la première. L'auréole s'élargit aussi d'une manière lente à la base de la croûte primitive qui s'étend en surface et en épaisseur pendant frois on quatre jours, et quelquefois même pendant sept à huit iours. Alors la croûte paraît beaucoup plus étendue en surface qu'en épaisseur, et sa forme peut être comparée à celle d'une écaille d'hultre. Plus souvent, en même temps que la croûte s'élargit, elle s'élère, devient conique, et finit par ressembler assez bien au mollusque univalve. connu sous les noms de lepas on de patelle. Cette croute. ordinairement fort adhérente, ne peut être détachée qu'à l'aide d'applications humides et émollientes. La peau, mise anu, offre une ulceration d'une étendue et d'une profondeux variables. Si la partie affectée reste ex posée à l'air, sine nouvelle croûte se reforme plus ou moins vite, ou bien l'ulcération s'étend en profondeur, et peut acquérir en la .. genr la dimension d'une pièce de cinq francs, dont la surface est blafarde et saignante. Ces pleères, qu'on désigne vulgairement sous les noms d'ulcères atoniques, et dont la guérison ne s'obtient que lentement, sont toujours remplaces par des cicatrices sujettes à se rompre, et dont la teinte violagee brunatre persiste fort long temps joings entrone 39 Le rupia escharotica se développe spécialement chez les enfans cachectiques et quelquefois chez des vieillards on chez des adultes atteints de rhumatismes chroniques on de syphilis constitutionnelle, sur les jambes, les ouisses, le scrotum, l'abdomen, les lombes, le col et la partie supérieure de la poitrine, et bien rarement sur les membres supérieurs. Il débute par une ou plusieurs taches rouges, livides, sur lesquelles l'épidrme est bientôt légèrement soulevé par une humeur séreuse ou séro sanguinolente. Ces bulles s'élargissent d'une manière irrégulière; la sérosité se trouble et prend une teinte noiratre. Bientot elles se rompent et le derme, mis à nu, paraît ulceré, ramolli et gangréné sur plusieurs points; une humeur sanguinolente et très fétide baigne la surface de cette ulcération, dont les bords sont livides et peu douloureux. Chez des adultes, j'ai vu le rupia escharotica avoir la dimension du rupia proeminens, et de petits lambeaux de peau et de tissu cellulaire mortifiés, se détacher lentement de la surface de ces ulcères. Chez les enfans, les bulles du rupia escharotica n'acquièrent pas ordinairement de si grandes dimensions; mais les bulles se succèdent en plus grand nombre, les ulcérations deviennent très douloureuses, occasionent de la fièvre et de l'insomnie, et la mort peut survenir dans l'espace de deux à trois septénaires. Dans tous les cas, la cicatrisation de ces ulceres se fait toujours long-temps attendre. On rencontre souvent l'ecthyma avec le rupia simplex et rarement avec le rupia escharotica; l'ai observe plusieurs exemples de rupia compliques de purpura et de rhumatismes chroniques, et, comme M. Plumbe , j'ai vu plusieurs fois cette éruption survenir chez des individus atteints de syphilis constitutionnelle.

\$. 501. Causes. — Les serophileux et les enfans du peuple, doués d'une constitution délicate, ou affaiblis par des maladies antérieures, sont prédisposés au rupia qui se montre surtout pendant l'hiver chez ceux qui sont mal vêtus, mal logés ou mal nourris, et particulièrement à la suite de quelques inflammations cutanées telles que la variole, la scarlatine, la rougeole, etc. J'ai vu le rupia compliqué avec le pourpre hémorrhagique. Le rupia se développe aussi chez les vieillards et quelquefois chez les adultes.

RUPIA. 305

§. 302. Diagnostic. - Les petites bulles aplaties du rupia contiennent le plus souvent un fluide trouble et sereux. Elles ne peuvent être confondues avec les bulles larges, transparentes et proéminentes du pemphigus. D'ailleurs, la croûte rugueuse, épaisse, souvent proéminente du rupia et ses ulcérations sont bien distinctes des croûtes lamelleuses du pemphigus. Cependant le pemphigus infantilis, dans lequel la peau est quelquesois ulcérée au centre des bulles, semble faire une sorte de transition entre ces deux maladies. Le rupia diffère de l'ecthyma par sa forme primitive, qui est bulleuse, tandis que celle de l'ecthyma est pustuleuse; la base des pustules de l'ecthyma est fortement enslammée, la credite dont elles se couvrent plus tard est dure et comme enchâssée dans le tissu de la peau; la cir-conférence des bulles du rupia n'offre point la même inflammation, et ses croûtes sont beaucoup plus larges, plus proéminentes et moins adhérentes que celles de l'ecthyma. Il faut convenir cependant que les bulles du rupia deviennent très vite purulentes, et que le diagnostic est souvent d'autant plus difficile qu'on rencontre quelquefois les deux éruptions en même temps sur le même individu. Cependant les croûtes proéminentes et les ulcérations profondes et souvent rebelles du rupia sont bien distinctes des croûtes enchassées et des ulcérations de l'ecthyma. Le rupia escharotica ne peut être confonduni avec la pustule maligne qui est entourée d'une large base érysipélateuse, ni avec les engelures bulleuses et gangréneuses des mains et des pieds.

§. 305. Pronostic. — Le rupia n'est jamais une maladie grave; le rupia escharotica n'offre lui-même de danger qu'autant que l'éruption est considérable. Lorsque le rupia se développe sur la peau des jambes, îl est toujours suivi d'ulcérations rebelles. La durée de la maladie ne peut être calculée approximativement qu'autant qu'on tient compte de l'âge du malade, du nombre et de l'étendue des bulles ou des ulcérations, du degré d'altératendue des bulles ou des ulcérations, du degré d'altéra-

tion de la constitution et de l'influence que peuvent exercer quelques maladies concomitantes, telles que les scrophules ou des inflammations chroniques des organes

digestifs et des poumons.

S. 304. Traitement. - Le traitement du rupia est général ou local. Le premier a pour but de modifier la constitution plus ou moins profondément altérée. Le lait d'une nourrice pour les enfans à la mamelle épuisés par la faim, la misère ou un lait de mauvaise qualité; des viandes de bœuf et de mouton, et un vin généreux étendu d'eau pour les enfans et les adolescens à chairs molles ou scrophuleux; des alimens appropriés au nombre et à la nature des maladies concomitantes, si la constitution s'est altérée sous leur influence; telles sont les règles du régime: ce sont les premiers soins et les plus importans.

Le traitement local peut être ainsi résumé :

On ouvrira les bulles du rupia simplex, si elles contiennent de la sérosité. On les couvrira d'un linge fenêtré, sur lequel on appliquera une petite quantité de charpie, et l'on maintiendra le tout au moyen d'un bandage com-

pressif.

Dans le rupia simplex et dans le rupia proéminens, après la chute des croutes, les bulles ulcérées devront être lavées avec de l'eau de guimauve, si elles sont douloureuses; elles seront animées par des lotions faites avec le vin sucré ou une solution de crême de tartre, lorsque l'inflammation paraîtra au-dessous du degré nécessaire à la production d'un nouvel épiderme, ou à la formation d'une cicatrice. Souvent j'ai fait saupoudrer les ulcères du rupia avec la crême de tartre, et c'est de tous les topiques celui que j'ai vu réussir le plus constamment.

Le repos et la position horizontale des membres, et une compression méthodique, hâtent la cicatrisation des ulcérations. Les bandelettes agglutinatives peuvent être employées dans quelques cas de rupia solitaire ou peu nombreux des jambes ; mais une fois la forme ronde des ulcères modifiée, il convient de remplacer les bandelettes par un linge fenêtré couvert de charpie, maintenu par un bandage compressif. Si on persiste dans l'emploi des bandelettes. les chairs deviennent presque toujours violacées et fongueuses, ce qui nécessite des cautérisations rénétées. Celles qu'on pratique avec le nitrate d'argent sont souvent salutaires. On peut aussi , dans quelques cas , cantériser avec les acides nitrique ou muriatique, ou avec le nitrate acide de mercine

Lorsque l'éruption s'est étendue à plusieurs régions du corns. il faut avoir recours aux bains alcalins et aux bains sulfureux, alternés avec les bains simples; lorsqu'ils produisent une trop vive excitation, on les rend moins actifs en diminuant la dose de leurs principes constituans.

Pour nettover la peau et détacher les croûtes, et afin de mieux apprécier l'état des excoriations, le fais presque toujours administrer un bain tiède aux malades qu'on recoit dans nos hopitaux. Les scrophuleux prennent un bain sulfureux, et je le renouvelle quelquefois pendant le traitement.

### Historique et observations particulières.

S. 305. A peine existe-t-il quelques observations particulières sur le rupia. Cependant cette maladie est peutêtre plus fréquente que le pemphigus. Si elle est généralement moins bien connue des médecins, c'est que les bulles qui la caractérisent sont toujours peu nombreuses, et bientôt remplacées par des croûtes et des excoriations que plusieurs chirurgiens ont décrites sous le nom d'ulcères atoniques, d'ulcères croûteux, etc. Willan et Bateman ont donné les premiers une bonne description de cette maladie; Lorry (1) semble l'avoir entrevue; M. Plumbe (2)

(2) Plumbe (Sam.) A pract. treat. on diseases of the skin in-8, Lond., 1824, p. 156.

<sup>(1) «</sup>Horret sopè cutis crustis superpositis, et rupium ad instar sese mutuo excipentibus » (Lorry, De morb. cut., p. 81). Fid. p. 76: Nasci pustulas illico cruore nilenas, etc. cruore plenas, etc.

a cité un cas de rupia aggrave par les préparations mercurielles.

OBS. XXX. Rupia aux jambes chez un enfant. -Pai soigné un enfant du peuple, agé de huit ans, blond, pâle, et d'une constitution lymphatique et scrophuleuse, chez lequel trois bulles aplaties, de la dimension d'une pièce de dix sols, remplies d'une sérosité sanguinolente, entourées d'une auréole enflammée, s'étaient développées à la partie inférieure et externe de la jambe droite. Deux autres bulles, ayant la même forme et les mêmes dimensions, existaient également à la partie externe et inférieure de la jambe ganche. Ces bulles, qui étaient apparues depuis vingt-quatre heures , se rompirent le jour même où je fus appelé, mais se vidérent incomplètement. Le surlendemain, chacune de ces bulles fut remplacée par une croûte mince et brune, adhérente à la peau (tisane de houblon, pansement avec du cérat saturné, étendu sur un linge fenétré, lotions d'eau de sureau). Je revis cet enfant huit ou dix jours après. Les croûtes avaient été plusieurs fois détachées pendant qu'on ôtait les bas du petit malade, dont les jambes n'étaient pas pansées régulièrement, et elles s'étaient constamment reproduites. Je conseillai d'enlever les croûtes avec un cataplasme émollient, de couvrir la peau enflammée et privée de son épiderme d'un linge fenêtré enduit de cérat saturné, d'appliquer par dessus un peu de charpie, et de maintenir le tout au moyen d'un bandage compressif. Quinze jours après, l'enfant était guéri; mais la peau a conservé longtemps une teinte violacée dans les points où les bulles s'étaient développées.

Obs. XXXI. Rapia aux jambes; ecthyma et pétéchies, ædème des pieds, emploi de la crème de tartre.

Dans le mois de mai de l'année 1823, je donnai des soins à un porteur d'eau, pour un ecthyma dont les larges pustules avaient principalement occupé les cuisses. Cet

homme, âgé de cinquante-six ans, était pâle, maigre et usé. Mal vétu, mal logé, mal nourri, souvent exposé au froid et à l'humidité, il avait éprouvé plusieurs catarrhes pulmonaires et de fréquentes attaques de diarrhée. Toute-fois, le deux juillet 1823, je ne trouvai point chez lui de signes d'inflammations gastro-pulmonaires. Trois bulles aplaties, ayant une base, large et peu enflammée, existaient sur la partie inférieure et externe de la jambe gau-che. Deux jours après, elles se transformèrent en croûtes brunes qui devinrent plus épaisses les jours suivans. Il y avait en outre six ou sept pétéchies et une petile ecchy-mose à la partie inférieure de la jambe, près de son articulation avec le pied, qui était œdémaleux. N'espérant pas que la cicatrice se formât facilement sous les croûtes, je conseillai de les enlever avec un cataplasme émollient, de couvrir ensuite les excoriations superficielles qu'elles protégeaient, d'un linge fenêtré enduit de cérat saturné et d'un petit plumaceau de charpie, maintenus par un ban-dage compressif qui s'étendrait de l'extrémité du pied à la partie moyenne de la jambe. Les pansemens ne furent point pratiqués régulièrement. Ce malade continua de se livrer à son travail ordinaire, autant que ses forces le lui permirent. Les deux excoriations devinrent sanguinolentes et douloureuses, et ne tardèrent pas à faire des progrès. Un mois se passa de la sorte. Le malade prit enfin le parti de garder le repos. On veilla à ce que sa nourriture fût saine. La jambe gauche fut tenue placee horizontalement une partie du jour; on aviva les excoriations en les saupoudrani de crème de tartre; un bandage compressif fut appliqué et renouvelé régulièrement. Trois semaines s'étaient à peine écoulées, que l'œdème du pied, les pétéchies et l'ecchymose étaient disparus, et les excoriations remplacées par deux cicatrices violacées. Plus tard on substitua placees pur ueux communication placees pur ueux communication par ueux communication placees pur ueux communication placees placees pur ueux communication placees pla

M. Gaide). - Une semme d'une vingtaine d'années et d'une constitution molle, se présenta à la consultation de l'hô-pital Saint-Antoine, le 22 juin 1828, portant à la partie interne de la jambe droite une escharre de la dimension d'une pièce de trente sous, très irrégulièrement arrondie, et présentant sur l'un de ses bords un petit promontoire de pean saine, qui s'enfonçait jusqu'à moitié de l'escharre envi-ron. Cette escharre, d'un noir foncé, commênçait à se détacher de la peau saine, qui était enflammée dans une assez grande étendue à son pourtour, où elle était rouge, tendue, luisante et douloureuse. Il existait autour de cette escharre un empâtement assez considérable. La malade y ressentait une douleur vive et une chaleur incommode. Cette affection avait commencé plusieurs jours auparavant par une grosse cloche (nom vulgaire des bulles) de la largeur de l'escharre ; cette cloche s'était rompue et avait été remplacée par une croute noire; c'était le nom que la malade donnait à l'escharre. Il n'existait aucun des symptômes généraux qu'on observe dans la pustule maligne, et cette femme n'exerçait point une des professions dans lesquelles on la contracte habituellement : c'était évidemment un exemple de rupia gangréneux solitaire (compresses d'eau de guimauve froide dans le jour, cataplasmes émolliens pen-dant la nuit). Le 24 juin cette femme revint à l'hôpital; dant da nati). Le 21 juin cette remme revint at nopitai; le petit promontoire de peau saine qui existait le 22 avait complètement disparu. L'escharre avait une forme arrondie et elle était beaucoup plus isolée de la peau saine; entre elle et cette dernière; il existait un sillon d'une ligne environ, dont le fond, d'un gris-noirâtre, était analogue à celui qu'on observe autour des escharres produits. duites par un morceau de potasse caustique. La rougeur environnante était beaucoup diminuée, Le 2 juillet, l'escharre se détache; l'ulceration n'intéresse pas toute l'épaisseur de la peau, sur laquelle on distingue les aréoles du derme; dans quelques autres points, la peau est complètement détruite et remplacée par une sorte de couenne blanchêtre, peu épaisse, et humectée de sang. Le repos, quelques applications de crême de tartre amenèrent assez rapidement la guérison de cet ulcère, qui paraissait plus local que ne l'est ordinairement le rupia.

OBS. XXXIII. Rupia; guérison suivie d'accidens fébriles dissipés par une saignée (recueillie par M. Guyot).

— Moireau, âgé de vingt-deux ans, marchand de papier peint, d'une mauvaise constitution, entra le 24 décembre 1832 à l'hópital de la Charité. Lorsque je le vis pour la première fois, il était depuis plusieurs jours en traitement pour un rupia dont les bulles avaient disparu, et avaient fait place à des croûtes brunâtres mélées de lignes jaunes, assez proéminentes. Dans deux points de la surface externe et inférieure de la jambe droite, la chute de ces croûtes avait laissé à nu des ulcérations ovalaires de quatre lignes environ de largeur sur six de longueur: elles étaient peu profondes et d'un rouge blafard.

Le traitement, qui d'abord avait consisté dans les émolliens, fut changé dans les premiers jours de janvier, époque à laquelle des pansemens avec le linge fenêtré et la charpie furent substitués aux cataplasmes et aux lotions d'eau de goimauve. Plus tard, la compression et la cautérisation avec le mitrate d'argent fondu, aidée de bains sulfureux, que le malade prenait habituellement, complétèrent la cicatrisation, qui fut presque entièrement achevée le 20 janvier. Jusque-la la santé générale avait été bonne; mais alors le malade éprouva, sans cause connue, hors la guérison de ses ulcères, des frissons inréguliers, qui se continuèrent pendant toute une journée. Le 20 au soir, il s'y joignit de la chaleur, un état de malaise général, une douleur vague à la base de la poirtine, de la céphalalgie, de l'élévation et de l'accélération dans le pouls. La nuit du 20 au 21 fut agitée et sans sommeil. A la visite du 21, la face était colorée, la douleur de tête moins intense; mais le scritiment

de constriction à la poitrine était aussi vif; un instant on crut reconnaître de la crépitation à la base du poumon droit; mais un nouvel examen ne fournit plus le même résultat. Le malade toussait peu, et la poitrine résonnait bien à la percussion; il n'expectorait pas. La langue était humide, naturelle, l'épigastre et le reste de l'abdomen étaient indoleus. La veille, le malade avait été à la garderobe; le pouls était large, développé et fréquent, la peau chaude, la soif assez intense (tisane d'orge, diète, saignée de trois palettes). Le 21 au soir, diminution de la céphalalgie, persistance des autres symptômes. Le 22 au matin, le malade a reposé deux heures; la peau est moins chaude, le pouls moins fréquent (tisane d'orge, diète). Le soir, exacerbation marquée; jusqu'au 24, persistance de la fièvre; mais alors elle diminue sensiblement. Le malade sent renaître l'appétit (tisane de gomme édulcorée, bouillon coupé, lavemens émolliens.) Les symptômes se calment de plus en plus. Le 26 apyrexie complète : on donne des alimens. Rien de notable le 27. Le 28 le malade demande sa sortie. Les ulcérations du rupia étaient complètement et solidement cicatrisées; mais sur les points affectés, la peau conservait une teinte bleuâtre.

#### Inflammations bulleuses artificielles.

§. 306. l'ai compris, sons ce nom, les ampoules, les vésicaloires, et d'autres éruptions bulleuses, produites par des causes locales, évidentes.

#### Ampoule.

#### VOCAB. Art. Ampoule, Cloche, Pincon.

\$. 307. On désigne, sous le nom d'ampoules, les bulles développées aux pieds et aux mains, à la suite d'une forte pression, d'un pincement ou de frottemens rudes et répétés. Les ampoules produites par des frottemens sont précédées de rougeur, de chaleur et d'un gonflement douloureux de la peau. Un fluide séreux s'épanche sous l'épiderme qui se soulève sous la forme d'une bulle arrondie, plus ou moins étendue, à la surface de laquelle le tact est très obscur ou tout-à-fait nul.

Lorsque les ampoules sont occasionées par une pression violente et subite, lorsqu'un doigt, par exemple, est vivement pincé ou serré entre deux corps durs, elles se développent presque instantanément. La sérosité qui les forme est sanguinolente et leur couleur est violacée ou noirâtre : on leur donne vulgairement le nom de pincons. Dans les ampoules du talon , l'épiderme, épais et résistant, est soulevé d'une manière uniforme, et souvent on ne peut les reconnaître qu'à la saillie arrondie qu'elles forment, à la tension extrême et à la douleur qu'elles occasionnent.

Abandonnées à elles-mêmes, les ampoules s'affaissent; la sérosité est résorbée ou s'écoule après l'incision ou la déchirure de l'épiderme. La rupture spontanée des ampoules du talon est toujours tardive; la sérosité qu'elles renferment devenue brunâtre et d'une grande fétidité, s'écoule par des onvertures qui se forment dans l'épiderme macéré et en partie détruit.

§. 308. Les bulles des ampoules ne peuvent être confondues qu'avec celles de la brûlure ou des engelures. Pour les en distinguer, il suffit de remonter à la cause qui les a produites, lorsque leur situation n'en décèle pas suffi-

samment l'origine.

S. 300.Il faut pratiquer une ou plusieurs petites ouvertures aux ampoules des quelles sont formées, afin de donner issue à la sérosité qu'elles contiennent; lorsqu'elles sont volumineuses, on les incise dans toute leur longueur. Lorsqu'on néglige d'ouvrir les amponles situées sous le talon, elles penvent être suivies de petites fistules d'où suinte une matière ichorense très fétide. Dans ce cas, il

fant enlever avec des pinces et des ciseaux la portion d'épiderme décollée , appliquer ensuite un cataplasme émol-lient sur la partie malade , et plus tard envelopper le talon de compresses trempées dans une dissolution d'acétate de plomb. Au bout de quelques jours, l'inflammation cesse et un nouvel épiderme est formé.

# meze as Vésicatoire.

\$. 310. On donne le nom de vésicatoire à une large bulle ordinairement produite par l'application des cantharides sur la peau. Cette inflammation artificielle est considérée si généralement comme un remède, qu'on ne verra peut-être pas sans étonnement que j'en parle dans cet ouvrage. L'étude pathologique des vésicatoires me paraît cependant d'autant plus importante qu'ils peuvent donner lieu à des accidens graves.

S. 311. La formation de la bulle des vésicatoires est d'autant plus prompte que le topique employé est plus actif, la peau plus irritable et la constitution plus forte. La sérosité épanchée entre le derme et l'épiderme est citrine et transparente: plus rarement elle a la consistance d'une sorte de gelée jaunâtre. Après qu'on a évacué complètement la sérosité d'un vésicatoire, si on comprime l'épiderme au moyen d'un appareil convenable, le lendemain il semble faire corps avec la peau, et un nouvel épiderme se forme au-dessous du premier, dont la chute a lieu plus tard. Enlève-t-on au contraire l'épiderme, le contact de l'air sur la peau enflammée produit une douleur si vive, que les malades la comparent à celle de la brû-lure. Après la rupture de la bulle, la peau paraît injectée, herissée de petits points rouges, correspondant probablement aux papilles. Lorsqu'on continue d'irriter la peau ou d'entretenir un vésicatoire, se surface se couvre quelquefois d'une fausse membrane blanchâtre, qu'on ne peut

détacher sans faire couler quelques goultelettes de sang, et à laquelle succéderait bientôt une cicatrice ou un nouvel epiderme, si une nouvelle irritation ne donnaît lieu à la formation du pus. Cette fausse membrane est constituée par de la fibrine, comme les pseudo-membranes des séreuses (Dawler); mais elle en diffère en ce qu'on n'y a jamais constaté de traces d'organisation. Lorsque la peau a été long-temps entretenue dans cet état d'inflammation, elle devient saignante et se couvre quelquefois de végétations mamelonnées, comme tuberculeuses, séparées par des fissures. Ces végétations sont produites par une véritable hypertrophie des papilles du derme.

Les vésicatoires peuvent aussi s'ulcérer sur plusieurs points de leur surface: un adulté, dont les avant-bras s'étaient paralysés à la suite de plusieurs attaques de coliques de plomb, fut traité avec succès à l'hôpital de la Charité (en 1828) par la strychnine à la dose d'un quart', puis succès-sivement d'un tiers et d'un demi-grain qu'on mettait sur deux vésicatoires placés à la face dorsale des àvant-bras; ces vésicatoires ne tardèrent pas à devenir douloureux et à offrir plusieurs petites ulcérations qui paraissaient intéresser presque toute l'épaisseur du derme dont de petits flots non ulcérés se dessinaient en relief à leur surface. l'ai souvent employé la strychnine de cette mamière et n'ai, plus observé cet accident.

Lorsque les ulcérations n'ont pas intéressé toute l'épaisseur du derme, les cicatrices ont un aspect foyéolé qui rappelle la disposition de ses aréoles.

Les vésicatoires sont violacés et saignans dans quelques maladies graves. Ils peuvent aussi être frappés de gangrène.

Le pigment, les follicules sébacés, les follicules pileux et les poils éprouvent quelquefois un développement anormal à la suite de l'application des vésicatoires.

Ces exutoires occasionnent souvent des démangeaisons pénibles, de la douleur, de l'insomnie, surtout chez les enfans. Ils peuvent donner lieu à des inflammations douloureuses des ganglions lymphatiques de l'aisselle, de l'aine et du col. Lorsqu'ils sont appliqués au bras, à la cuisse ou à la nuque, l'inflammation s'étend même quelquefois aux régions voisines et au tissu cellulaire sous-cutané. Les vésicatoires d'une très grande dimension sont presque toujours suivis d'une réaction fébrile; comme la brûlure, ils peuvent provoquer l'inflammation des organes digestifs, des irritations du cerveau ou du système nerveux, etc.; leur application, dans les maladies aigues, est presque toujours suivie d'un redoublement. M. Richard a vu une fièvre intermittente provoquée par un vésicatoire, et chaque accès précédé d'une vive douleur dans la peau enflammée; j'ai été témoin d'un semblable accident. Ayant fait appliquer deux vésicatoires sur la face dorsale des avant-bras d'un adolescent atteint d'une paralysie saturnine, la douleur et l'inflammation de la peau produisirent un violent accès de fièvre, qui fut même accompagné de syncope.

Corvisart pensait que la sécrétion des vésicatoires pouvait être assez abondante pour épuiser les forces de certains malades; on a fait aussi la même remarque relativement

aux larges brûlures.

S. 512. Les bulles produites par les emplâtres vésicans peuvent être distinguées, par la nature spéciale de leur cause, de celles de la brûlure, de l'engelure et du pempligus. Indépendamment d'autres circonstances tirées de leur forme, de leur situation et de leur étendue, les vésicatoires en suppuration, ou desséchés et couverts de squames, diffèrent par leur mode de formation des ulcérations superficielles et des étals squameux circonscrits qui succèdent à certaines inflammations bulleuses ou vésiculeuses.

Lorsque les vésicatoires ont été long-temps entretenus, ou qu'ils ont produit d'heureux effets, soit sur la constitution, soit sur la marche d'une affection locale, ils sont du nombre des inflammations qu'il est dangereux de supprimer brusquement. Toutesois, lorsque la maladie qui en a provoqué l'application est guérie, si elle n'est pas constitutionnelle, héréditaire, ou sujette à récidive, il convient d'opérer graduellement la cicatrisation de ces inflammations artificielles en les pansant avec un topique adoucissant, ou seulement en s'abstenant de les irriter. Si les organes digestifs sont sains, on donne ensuite un ou plusieurs purgatifs.

Les végétations produites par les vésicatoires doivent être cautérisées, ou mieux excisées avec des ciseaux

courbes sur le plat.

Les bains sulfureux hâtent la résorption des taches pigmentaires produites par les vésicatoires.

## Historique et observations particulières.

§. 313. Les vésicatoires ont été étudiés, dans ces derniers temps, sous le rapport anatomique, par M. Villermé (1) et par M. Gendrin (2). MM. Brandes et Reimann ont analysé l'humeur des helles (3). M. Broussais (4) a parfaitement établi que les vésicatoires employés comme révulsifs dans les inflammations chroniques de l'estomac, étaient plus souvent nuisibles qu'atiles. Ils peuvent provoquer des accidens plus ou moins graves dans d'autres conditions.

Les effets dissimulés de la poudre de cantharides peuvent être une cause d'erreur pour le diagnostic

(Obs. XXXVI).

OBS. XXXIV. Fièvre intermittente occasionée par un vésicatoire ( Bichard , Annales de la médecine physiologique, t. III). — M. X..., officier de chasseurs, entra dans mes salles pour y être traité de douleurs vagues perques dans la poitrine, et qui paraissaient dépendre des fati-

<sup>(1)</sup> Villermé. Art. fausse membrane, Dict. des sc. médicales.
(2) Gendrin. Hist. anat. des inflammations, t. 1, p. 416, in-8. Paris, 1826.

<sup>(3)</sup> Bulletin des sc. médic., t. x, p, 330.

<sup>(4)</sup> Histoire des phlegmasies chroniques , t. 111 , p. 96 , in-8. Paris , 1822.

gnes que faisait naître une équitation répétée. Rien n'an-nonçait qu'il existât une irritation étendue de quelqu'un des organes contenus dans la cavité thoracique; et un léger catarrhe venait seul confirmer la déposition du ma-lade. Pendant long-temps, un régime et des boissons adoucissantes furent employés; mais leur effet n'ayant pas répondu à l'attente du malade, nous appliquâmes quelques sangsues et ensuite un vésicatoire au bras gauche. Je m'absentai à cette époque de l'hôpital, et quand je revins, trois jours après, j'appris que M. X... avait éprouvé chaque jour un accès de fièvre assez violent, et que cet accès était venu aux mêmes heures : de plus, j'appris que la suppuration ne paraissant pas suffisante au chirurgien de panse-ment, celui-ci avait chaque jour stimulé la plaie avec de nouvelles cantharides, et que la douleur vive qui en ré-sultait était chaque fois le prélude de l'accès. Ne doutant plus dés-lors que l'irritation produite par le vésicatoire ne fut la cause de la fièvre intermittente, je fis appliquer dessus un cataplasme arrosé de laudanum, et dès ce moment la douleur et la fièvre ne se reproduisirent plus.

OBS, XXXV. Eczéma du bras provoqué par un vésicatoire. — M. Ch..., âgé de trente-deux ans, d'un tempérament sanguin, était sujet depuis plusieurs années à un
coryza chronique, qui donnait lieu à un écoulement habituel et très abondant d'une humeur séreuse et muqueuse.
Ce flux était continu; de sorte que, lorsque M. Ch...
voulait écrire, il était souvent obligé de tenir un mouchoir
sous son nez, pour recevoir l'humeur qui en découlait. Lorsque ce flux, qui paraissait avoir été provoqué par l'usage
habituel du tabac, yenait accidentellement à se supprimer,
M. Ch..., qui jouissait d'ailleurs d'une bonne santé, ne
tardait pas à éprouver de la céphalalgie et de la pesanteur
de tête, dont il était débarrassé anssitôt que cette sécrétion
morbide se rétablissait. Après avoir essayé différens moyens
contre cette maladie incommode, M. Ch..., se décida à

se faire appliquer un vésicatoire au bras. L'emplâtre vésicant qui fat employé est vulgairement connu sous le nom de vésicatoire anglais. Il produisit une large bulle; le lendemain et le surlendemain, la suppuration s'établit comme cela a lieu ordinairement.

Plusieurs jours après, M. Ch... me fit appeler pour examiner une éruption qui s'était développée autour de son vésicatoire, et qui lui causait une démangeaison si vive qu'il ne pouvait résister au besoin de se gratter. Cette inflammation accidentelle occupait presque la totalité de la partie antérieure et externe du bras. Elle consistait en vésicules et en excoriations superficielles. Il n'y avait qu'un petit nombre de vésicules intactes. Elles étaient très petites, à peine visibles à l'œil nu, et baignées par une sérosité jaunâtre très abondante qui suintait des excoriations. Les linges des vésicatoires étaient rapidement pénétrés de cette humeur plusieurs fois le jour. Les excoria-tions m'offrirent l'aspect de l'eczéma aigu et ulcéré, c'est-à-dire une surface rouge, inégale, parsemée de gouttelettes de sang et de petits points distincts, rouges et circulaires, correspondans aux vésicules détruites. Le vésicatoire était devenu chaud, saignant et douloureux (cataplasmes de mie de pain et de décoction de racine de guimauve : lotions fraiches et émollientes , bain tiède . régime anti-phlogistique). Malgré ce traitement, l'eczéma se propagea, les jours suivans, jusqu'au pli du bras. Les démangeaisons devinrent tellement insupportables, qu'elles donnèrent lieu à une insomnie fatigante et à beaucoup d'agitation dans le jour. L'écoulement du nez avant toujours lien, je supprimai le vésicatoire quinze jours après l'avoir fait appliquer. L'eczéma n'en persista pas moins encore environ vingt jours, époque à laquelle il ne restait plus qu'un peu de rougeur à la peau. Plus tard un séton a été appliqué et entretenu à la nuque, et le flux nasal a essé. des guerre disait é rouver, et qui -- monrout ani

OBS. XXXVI. Accidens divers: pemphigus simulé à l'aide de la poudre de cantharides. — Bouillot (Fran-çoise), journalière, âgée de cinquante-neuf ans, entra à l'hôpital Saint-Antoine le 6 avril 1828. Cette femme, dont la peau est pâle et terne, se plaignait (1) d'éprouver de temps en temps des vomissemens; elle accusait en outre une douleur épigastrique, une constipation habituelle. Cette malade fit mise au régime des gastrites chroniques, et prit quelques doses de eigué. Sous l'influence de ce traitement, suivi pendant plusieurs mois, les vomissemens et les hématémèses dont ils étaient parfois accompagnés disparurent entièrement; une hématurie, dont le malade avait éprouvé quelques atteintes, cessa presqu'en même temps. Peu de temps après, un érysipèle assez intense se montra à la facc, et disparut assez vite à la suite d'une saignée; mais bientôt les lèvres de la petite plaie, quoiqu'elle eut été pratiquée avec un instrument propre et bien affilé, s'enflammèrent; le tissu cellulaire sous-cutané devint lui-même le siège d'un petit noyau d'engorgement, autour duquel on fit deux applications de sangsues. Le bras fut couvert de cataplasmes émolliens. Au-dessous de ces topiques se développèrent bientôt de petites vésicules très nombreuses et très rapprochées, qui se rompant presque immédiatement après leur formation, laissaient à presque immediatement apres seur formation, laissaiera a nu la pean excoriée. Bientôt aussi cette première éruption fut remplacée par une autre; des bulles dont la dimen-sion variait entre celle d'un pois et celle d'une amande, se montrèrent sur la partie inférieure du bras; ces bulles offraient cela de particulier, que presque toujours elles avaient chacune la forme d'un arc de cercle, ou bien étaient trop petites pour que, prises séparément, elles affectassent une forme déterminée. Elles se succédaient de

<sup>(</sup>t) Cette femme ayant simulé une éruption, il est possible que plusicurs accidens qu'elle disait éprouver, et qui se trouvent notés dans cette observation, n'aient point réellement existé.

manière à former, par leur réunion ou leur rapprochement, des arcs de cercle plus ou moins réguliers. Presque toujours ces bulles se développaient sur les bords supérieur, inférieur et externe de l'excoriation primitive. Celle-ci ne s'accroissait que dans ce sens, et son bord interne continuait de former une ligne parallèle à l'àxe du bras. Les éruptions successives des bulles avaient été tellement rapides, que le 6 septembre, malgré l'emploi de quatre nouvelles saignées de quatorze onces chaque, faites à peu de jours de distance, toutes aussi conenneuses que dans le rhumatisme articulaire le plus intense, et malgré deux applications de sangsues dans le voisinage de l'éruption, l'excoriation qui résultait de la rupture des bulles avait, tant au-dessos qu'an-dessons de l'arti-culation huméro-cubitale, environ six à sept ponces de hanteur sur (rois de largeur. Les bords externe supérieur et inférieur de cette large excoriation étaient irrégulière-ment arrondis; dans leur voisinage existaient des bulles régulières ou irrégulières, du volume d'une noisette envi-ron, et qui contenaient de la sérosité transparente ou lé-gèrement opaline; les unes étaient séparées de l'excoria-tion par de la peau saîne, les autres la touchaient par leurs bords. La surface de l'excoriation était légèrement proéminente, et présentait une foule de petits mamelons composés de petites saillies (papilles allongées) séparées par des intervalles linéaires légèrement courbes. Cette excoriation, qui fournissait une assez grande quantité de pus, était dans quelques points récouverte de fausses-membranes, et dans quelques points reconverte de lanses-meintotanes, et dans quelques antres présentait de petits flots ponrvus d'un épi-dernie mince et transparent, comme l'épithélium des membranes muqueuses dont il offrait la ténire rose, L'ex-coriation de la pean présentait en outre une partieu-larité très remarquable. Si ou perçait avec une épingle ou si on pressait entre les doigts un ou plusieurs de ces ou si on pressait entre les auges un va puilles, on en unamelons formés par l'élongation des papilles, on en 21

es primait une petite nappe de sérosité. Plusieurs fois lors des pansemens et après avoir abstergé la surface de l'excorfation, nous avons pu constater ce phénomène. Toute la région affectée était le siège de douleurs très vives que la malade comparait à celles qu'occasionnerait une lame de canif enfoncée successivement dans plusieurs points du hrast les douleurs n'avaient pas toujours la même intensité; elles étaient plus prononcées après le pansement; presque toujours celui-ci était suivi d'un violent frisson qui se prolongeait pendant deux ou trois heures et qui était

remplacé par une chaleur considérable.

mpiace par une chaieur considerable. Les douleurs, très vives au-dessous de l'excoriation, l'étaient aussi à la partie interne du bras et sur la face dorsale de l'avant-bras et de la main, au dessous de la peau saine; toujours accompagnées d'une violente céphalalgie, elles cessaient après quelques heures de durée, et se renouvelaient ordinairement au milieu de la nuit pour disparaî tre à quatre ou cinq heures du matin : la sensation morbide de la chaleur était peu considérable et loin d'être proportionnée à la douleur. La face de la malade était pâle, la langue légèrement jaunâtre; il n'y avait aucun symptôme abdominal, à part la constipation qui durait quelquefois de huit à dix jours, et souvent était suivie de selles sanguinolentes. Le pouls s'accélérait dans les crises, et la douleur cansait une insomnie presque complète. Depuis la formation des bulles, la peau excoriée avait été pansée avec du cérat simple étendu sur un linge fenêtré; la malade avait pris des bains locaux émolliens, el malgré ce traitement et les anti-phlogistiques qui l'avaient précédé, presque tous les jours elle avait eu de nouvelles éruptions bulleuses, toujours annoncées par une exacerbation marquée dans les douleurs brachiales, exa-cerbation telle que la malade, avant le pansement, annonçait l'apparition ou la non-apparition de nouvelles bulles, et qu'elle indiquait même les points de la

vesicatoria.

circonference et de la surface primitivement exoncée
qu'elles occuperaient, et cela avec la plus grande exactitude, surtout si l'éruption était nombreuse, (1)

Plusieurs fois nous avons trouvé à cette altération de la peau un aspect plus satisfaisant; la suppuration y etait moins abondante, et même la plus grande partie de la surface excoriée était recouverte d'un nouvel épiderme, mince et rosé comme l'épithélium de la membrane muqueuse des lèvres; les douleurs alors étaient moins vives, et nous aurions pu croire à une guérison prochaine, quand tout-à-coup survenait une nouvelle éruption de bulles qui apparaissaient indistinctement sur des points qui n'avaient point été encore affectés, ou sur ceux qui étaient reconverts d'un épiderme de nouvelle formation.

Depuis le 6 septembre jusqu'au 1. soctobre, on avait pansé l'exceptiation avec du cérat camphré étendu sur du papier de soie, maintenu par une compresse et une baide à l'aide de laquelle on exerçait une légère compression; sans pouvoir obtenir même une amélioration qui, durât trois jours de suite. Le 15 octobre, on prescrivit des bains alcalins locaux, préparés avec deux gros seulement de carbonate de potasse, et ce moyen n'ent pas plus de auccès que ceux qui avaient été d'abord employés. Il s'est fait encore de nouvelles éruptions bulleuses, précédées, camme les premières, de douleurs extrémement vives, caractérisées par le soulèvement régulier ou irrégulier, linéaire ou ovalaire de l'épiderme et accompagné d'une infiltration séreuse du tissu inter-aréolaire et papillaire du derme, employée de l'épiderme et accompagné d'une

<sup>(1)</sup> le transcris ici mes notes telles que jo les ai recueillies ; mais je quois devoir faire observes qu'ayant reconna, plus tard que cette femme avait produit des bulles avec de la poudre de contidrates, il se pourrait que, clès cette époque, elle nons en est imposé sur l'origine de ses douleurs et sur le mode de formation des hulles.

Le 8 octobre, on tenta de s'opposer, à l'aide d'une forte compression, à la formation de nouvelles bulles; les bains alcalins furent crosses; toutes les bulles furent ouvertes avec une lancette, et, la sérosité s'étant écoulée, on appliqua avec le plus grand som un bandage fortement com-pressif qui s'éténdait depuis l'extrémité des doigts jusqu'à l'épaule. La malade supporta courageusement l'application reparier, la manue appoint de cet appareil génant et douloureux, qui renouvelé chaque jour avec le même soin que la première fois, empêcha jusqu'au 17 octobre le développement de nouvelles bulles. Cependant, malgré la compression, cette femme conti-nuait, disait-elle, de ressentir jour et nuit les douleurs aiguös qui précédaient ordinairement la formation des bulles, et ce ne fut qu'à l'aide de préparations opiacées administrées à l'intérieur, qu'on parut parvenir à procurer du sommeil. Le 14, la surface qui avait été le siège de l'éruption bulleuse était entièrement recouverte d'un nouvel épiderme. Cette amélioration remarquable persista le 15 et le 16; mais pendant la nuit de ce dernier jour, la malade éprouva de nouvelles douleurs très aigues, nonseulement dans le bras droit, mais encore à la région épigastrique où elles avaient absolument les mêmes caractères. Le 17, à quatre heures du matin, ces douleurs étaient si vives (1), que la malade desserra le bandage dans la partie supérieure du bras. Le matin, quand nous le découvrimes, nous trouvâmes toute la région primitivement affectée reconverte de nouvelles bulles, dont les dimensions variaient depuis celle du petit doigt jusqu'à celle de la main; jamais l'éruption n'avait été-aussi nombreuse. La plupart des bulles étaient tendues et remplies d'une grande quantité de sérosité transparente; dans quelques autres, le

<sup>(</sup>t) Ces douleurs étaient probablement feintes, la malade est couvenue depuis, que ce jour-là elle avait desserré le bandage pour appliquer de la poudre de cautharides sur la peau:

fluide était accumulé dans leur portion la plus déclive, et l'épiderme, sur le point opposé de leur circonférence, paraissait ridé et comme réappliqué sur la couche papillaire. Toutes ces bulles furent ouvertes et le bandage compressif réappliqué; l'épiderme s'enleva les jours suivans, et quoique les douleurs persistassent avec une très grande intensité, à peine, du 17 au 24 octobre s'était-il formé deux ou trois bulles du volume d'une pièce de cinq sols, qui, tout-à-fait plates au moment où nous ôtions le bandage, se remplissaient d'une plus grande quantité de sérosité dans le court intervalle qui existait entre l'enlèvement et la

réapplication de l'appareil.

Le 24, après de nouvelles douleurs brachiales et épigastriques fort aigues, et malgre la compression, il se fit une nouvelle éruption de bulles aplaties. Mais cette éruption et peut-étre plusieurs de celles qui l'avait précédée. avaient été probablement produites par de la poudre de cantharides que la malade s'était furtivement procurée et que, pendant la nuit, elle avait appliquée sur le bras, afin de prolonger son séjour à l'hôpital. En effet, au moment ou l'on enleva le bandage, nous apercumes sur la peau quelques petits points bruns que nons crûmes être de la poudre de cantharides. Le lendemain et le surlendemain, nous n'en pûmes découvrir, soit que la malade n'en eût point appliqué ces jours-là, soit qu'elle eut exactement enlevé cette poudre, une ou plusieurs heures avant la visite. Mais le 27, nous trouvames sur l'épaule une assez grande quan-tifé de la même poudre, dont les petits grains bruns ou d'un vert brillant furent fac lement reconnus par nons et le pharmacien, pour de la pondre de cantharides. Alors nous visitames le lit et les vêtemens de cette femme, avec le plus grand soin, et nous trouvâmes renfermés dans un linge deux onces de farine de moutarde et un large morceau de toile sur lequel était étendue de la poudre de cantharides, que cette femme convint avoir dérobée

dans l'appareil. Elle avoua même qu'elle avait appliquée de cette poudre sur le bras dans le but d'y provoquer une éruption de nouvelles bulles et probablement aussi une éruption de nouveiles oulles et propamement aussi dans celui de prolonger son séjour à l'hôpifal. Mais elle a constamment soulenu et affirmé que l'application des can-tharides avait été faile, pour la première fois, le 24 octo-bre. Depuis cette époque, cette femme ayant été exacte-ment surveillée et le bandage compressif ayant été soigneusement applique autour du bras et des épaules. la guerison complète des bulles et des excoriations s'est opérée en quatre ou cinq jours et de nouvelles éruptions n'ont

\$. 314. D'autres causes peuvent encore donner lieu au développement de bulles artificielles. M. Brachet rapporte qu'il a produit une éruption pemphigoide sur le bras paralyse d'un homme en le soumettant au courant d'une forte pile galvanique, et que cette éruption se dessécha le septieme jour. Wichmann (1), MM. Bourdois, Thillaye et Guérin (2) ont vu des éruptions érysipélateuses et bul-leuses produites par le rhus toxicodendrum et le rhus radicans

\$ 3 i 5, Enfin M. Gab. Pelletan a publié; dans le jour-nat de Chimie médicale (3), l'exemple d'une éruption bulleuse produite sur les doigts par des boulettes de mortaux-rats, preparées avec une poudre de noix vomique, de flounge d'Italie et d'amande amère.

<sup>(1)</sup> Wichmann, Idean zur Diagnostie, t. B. p. 75. — Now, mem. de l'Acad. de Bertin 1979 en le 1880 de 1

<sup>1(2)</sup> Cazette medicale, t. rr, p. 493, al oat lusaur tralling tray and

nous visitames le lit et las vêtemens de cette femme, avec le plus grand soin, et gods trouxames repfermés dans un linge deux onces de facine de montarde et un lavge morceau de toite sur lequel était étendne de la poudre de cantharides, que cette femme convint avoir dérobée

#### INFLAMMATIONS VÉSICULEUSES.

VOCAB. Art. Vésicules

§. 316. Ce groupe est caractérisé par des vésicules, c'est-à-dire par de petites élévures sércuses, transparentes, ne différant des bulles que par un moindre volumé, et formées par une gouttelette de sérosité, déposée avec ou sans lymphe coagulable au - dessous de Tépidermé. Ces petites gouttes de sérosité peuvent être résorbées, où s'épancher à la surface de la peau après la rupture des vésicules. Celles-crisont suivies de desquamation, d'excoriations superficielles, ou remplacées par de petites croûtes minces et l'amelleuses.

Les inflammations vésiculeuses sont au nombre de cinq: Pherpès , l'eczéma, l'hydrargyrie , la gale , la suette mifiaire et les sudamina , auxquelles il faut encoré ajouter la syphilide vésiculeuse et les vésicules artificielles.

\$ 317. Le caractère vésiculeux de la gale a été contesté par Bateman, qui la range parmi les pustules; cette erreur a été relevée par M. Biett. D'un autre côté, Bateman a classé dans les vésicules la vaccine, les aphtnes, le rupia et la varicelle. Or, la vaccine est incontestablement une inflammation pustuleuse. Les aphthes ne sont point une maladie de la peau, et le rupia est une affection bulleuse. Relativement à la varicelle, je conviens que sur trois ou quatre variétés que présente cette maladie, et désignées par les pathologistes anglais sous les noms de chicken-pox. swine-pox, hives, small-pox modificated, une au moins, le chicken pox, est parfaitement vésiculeuse; mais il est certain aussi que les autres variétes, et en particulier la small pox modificated (variole modifiee), sont constamment des maladies pustuleuses. Par ce double caractère ; la varicelle forme la transition entre les inflammations vesiculeuses et pustuleuses. Libre de la rattacher à l'un ou à l'autre de ces groupes , j'ai préféré la classer dans les pustules , afin de la rapprocher de la variole dont elle n'est qu'une modification.

Il se développe accidentellement des vésicules dans d'autres maladies, mais elles sont alors peu nombreuses et

constituent de véritables complications,

S. 318. L'apparition des vésicules sur la peau n'est pas précédée de rougeur appréciable dans la gale, et surfont dans les sudamina. Cette rongeur est an contraire très évidente dans l'herpès, l'eczema, l'hydrargyrie et la suette miliaire. Elle se montre sous la forme de points ou de taches rouges plus ou moins considérables, sur lesquelles les vésicules se dessinent. Les dimensions de quelques vésicules sont assez considérables dans plusieurs variétés d'herpès. Les vésicules de l'eczéma sont si petites au contraire, qu'elles ne peuvent être facilement distinguées qu'à la loupe. Quelquefois même on ne peut reconnaître qu'une élevure est vésiculeuse qu'en la percant avec une épingle dont la pigûre donne issue à la sérosité. La forme des vésicules n'est pas moins variable. Les vésicules de la miliaire sont globuleuses, celles de l'herpès labialis larges et aplaties, celles de la gale acuminées,

Les vésicules penvent être éparses ou former des groupes plus ou moins considérables; leur éruption est tantêt simultanée, tantêt successive; la durée de chacune d'elles

varie entre quelques heures et plusieurs jours.

§. 319. Les vésicules peuvent se terminer 1° par la résorption de l'humeur qu'elles contiennent et une légère desquamation; 2° par la transformation de cette humeur en que matière purulente, et plus tard en croûtes minces et lamelleuses, sous lesquelles se forme un nouvel épiderme; 3°, par. l'excertation de la peau, qui fournit d'abord une sécrétion sero purulente, et devient ensuite le stège d'une desquamation habituelle; 4° enfin très rarement par ulcération, comme dans le zona et la syphilide vésiculeuse.

Dans la suette miliaire, les vésicules ne sont susceptibles que du premier mode de terminaison. Dans l'herpès, elles offrent souvent le second, et il n'est aucun d'eux que l'eczéma ne puisse présenter.

Les phlegmasies vésiculeuses peuvent se compliquer avec les inflammations exanthémateuses, pustuleuses, etc., Deux d'entre elles, la gale et la suette miliaire, sont contagieuses; les autres ne le sont pas, et leur étiologie est souvent très obseure.

\$. 520. Les inflammations vésiculeuses sont bien distinctes des exanthémateuses. Elles le sont moins des bulleuses dont elles diffèrent cependant par la moindre dimension des élevures qui les curactérisent. Ainsi, les bulles du phemphigus ne peuvent être confondues avec les petites vésicules de l'ezzéma, de l'hydrargyrie et de la suette miliaire. En outre, chacune de ces maladies a des caractères particuliers.

Les caractères qui séparent les vésicules des papules, des tubercules, etc., ont été définis 8, et seront ultérieu-

rement exposés.

Les croûtes, les squames furfuracées et les taches rouges qui succèdent à quelques inflammations vésiculeuses, sont plus difficiles à distinguer des altérations analogues qu'on observe à la suite d'autres éruptions. En traitant de chaque inflammation, je ferai counsitre les moyens d'établir le disgnostic dans ces cas difficiles.

Sous le double point de vue du pronostic et du traite ment, les inflammations vésiculeuses n'offrent point de caractères commuus et génériques

"" Il le plus erdinalisement suè un des edite, du corps, sous la forme d'ime bande demi vircuiaire formée par pissieur groupes de vésicules agglomérées, sisceptibles de se trans-

#### par ul realion, comme depes on se plus et la se plus de la

#### 1 (1902) Ant. Vocab. Art. Dartres, Herpes, Teller.

S. 321. Je désigne avec Willan et Bateman, sous le nom d'herpes, un genre de phlegmasies cutanées, non contagieuses, caractérisé par des groupes de vésicules, enflammes à leur base, distincts, sépares par des intervalles où la peau reste saine, et dont la dessication individuelle a lieu dans l'espace d'un à deux septénaires. Les diverses espèces d'herpès, rapprochées par la forme circulaire des groupes des vésicules , diffèrent entre elles par le siège (herpès labialis; herpès præputialis) ou par Parrangement des groupes vésiculeux, taniot épars et dis-séminés (herpès phlyciænoides), ou disposés en forme de demi-ceinture (herpès zoster), ou en anneau (herpes car-cinatus), ou enfin par la couleur du limbe qui les en-toure (herpès iris). Pris dans cette acception, devenue classique, le mot herpes n'est point synonyme des mots vagues et indéterminés dartre et tetter, par lequel les anciens pathologistes français et anglais l'avaient traduit. Il représente des affections la plupart distinctes de celles que Lorry et quelques autres pathologistes ont groupées sous le nom d'herpes; et il offre en outre un sens précis et rigoureux qu'il n'a pas dans la nomenclature de ces différens auteurs.

## Herpes zoster ou Zona. Hallat ougant

VOCAR. Art, Zona, seu de Saint-Antoine, dartre phlycténoide en zone, herpès zoster, érysipèle pustuleux, Ignis sacer, etc.

\$.522. L'herpès zoster est ainsi nommé parce qu'il apparaît le plus ordinairement sur un des côtés du corps, sous la forme d'une bande demi circulaire formée par plusieurs groupes de vésicules agglomérées, susceptibles de se trans-

former, par leur réquion, en bulles irrégulières, et dont la guérison est ordinairement complète après deux, trois ou

qualre septénaires.

S. 323. Symptomes. — L'éruption du zona peut être discrète et caractérisée par des groupes de vésicules épars et peu nombreux; plus rarement elle est confluente, de manière à ce que les vésicules des groupes, aplaties et violacées, se toucheut ou se réunissent par leurs bords correspondans; dans ce cas, l'épiderme peut être soulevé et détaché . de la peau en larges lambeaux, comme dans les brûlures vésiculo-bulleuses.

Je n'ai point observé le zona sous forme chronique, Willan ne fait point mention de cette variété, admise par Lorry et M. Alibert, et dont Borserii cite un exemple: « Hanc speciem tamen diutinam non vidi, nisi semel in vetula quam stigmata pustularum sub omoplata sinistra ad aliquot menses summo cruciatu atque ar-

dore pertinaciter divexarunt. » (1)

§ 524. Le zona peut se développer sur toutes les régions du corps: le plus souvent il se montre sur le tronc, que lquefois sur le col, sur la face et sur le cuir chevelu, sur les bourses et sur les membres. Comme l'érysipèle, mais plus rarement que lui, il est quelquefois précédé d'un frisson plus ou moins prolongé, de céphalalgie, d'agitation, d'insomnie, de nausées, de soif, de perte d'appétit; le pouls s'accélère, la laugue se couvre d'un enduit jaundre ou blanchâtre, le malade répugne à se livrer à ses occupations ordinaires, etc.: plus souvent on n'observe pas ces symptômes précurs urs. La veille de l'éruption, le malade se plaint de picotemens, de cuissons, d'une chaleur brûlante, ou de douleurs aigués dans la région que le zona doit envahir.

J'ai dit, dans la première édition de cet ouvrage, que

sur dix cas de zona on en observait huit sur le côté droit du corps, sans que la cause de cette disposition anatomique fût connue. Depuis, MM. Schédel et Cazenave out également avancé que dix—neuf fois sur vingt, cette éruption se montrait sur le même côté du corps. Aujourd'hui ces proportions ne me paraissent pas exactes; sur cinquante-trois cas de zona que j'ai notés depuis quelques années, trente-sept sculement s'étaient développés du côté droit. Je dois même ajouter que Reil prétend avoir observé le zona presque toujours du côté gauche, et que sur vingt-cinq cas, C. F. Id. Mehlis en a noté seize du côté gauche et neuf seulement du côté droit. La différence de ces résultats prouve évidemment que le calcul de ces proportions n'offrira de résultats certains que lorsqu'il aura été fait sur des bases beaucoup plus larges.

1° Le zona du trone est de toutes les variétés de cette maladie la plus fréquente. Les parois de l'abdomen en sont plus souvent le siège que celles du thorax. Le zona part d'un des points de la ligne médiane, se porte en dehors pour rejoindre le voisinage de la colonne vertébrale et forme de cette manière une espèce de demi-cein-ture ou de demi-zone. Je n'ai jamais vu le zona former un cercle complet; dans ce cas, il serait à-peu-près impossible de le distinguer de l'herpès phlyoténorde. Pline, Turner, Roussel ont parlé de cette disposition du zona; mais ils n'en out point rapporté d'observations authentiques. L'exemple publié par M. Montault mérite d'être cité(1): P. àgé de vingt-six ans, é prouve des symptomes d'embarras gastrique; le septième jour, douleur vive dans le côté droit, sans toux ni gêne de la respiration; pendant trois jours, tisane d'orge miellée, bains tièdes; après quot parurent sur le côté droit, en bas et en dehors de l'aisselle, des plaques érythémateuses au milieu desquelles de petites

<sup>(1)</sup> Journ. hebd., 2º série, t. 1v, p. 259 (Zona formant une ceinture complète autour du tronc.)

vésicules blanchâtres ne tardèrent pas à paraître; de ce point l'éruption gagna successivement le devant de la poitrine, la partie postérieure du tronc, puis en dernier lieu le côté gauche, etc.

Le zona du tronc, dans son état et au summum de son développement, se présente sous la forme d'une bande demi circulaire plus ou moins large, formée par plusieurs groupes airondis ou ovales de vésicules argentées, grises, ou jaunâtres, quelquefois mélangées de bulles irrégulières, entourées d'une auréole rouge et qui sont pleines d'une sérosité transparente ou sanguinolente. Il s'annonce par, des taches irrégulières d'un rouge assez vif, qui se montrent quelquefois aux deux extrémités de la zone, pour se rejoindre par des taches intermédiaires, ordinairement d'une plus petile dimension. Bientot ces taches sont surmontées de petites vésicules blanches, argentées, transparentes, de la forme et du volume de petites perles; dans l'espace de trois à quatre jours, elles acquièrent la dimension d'une petite lentille ou d'un gros pois. Alors les taches sur lesquelles les vésicules se sont développées deviennent plus animées, et la rougeur dépasse de quelques lignes la circonférence de chaque groupe de vésicules. Au bout de cing a six jours, l'humeur qu'elles renferment prend une teinte opaline, devient séro-purulente, et lorsque l'inflammation est très intense, les vésicules ne tardent pas à contenir de véritable pus. Il en est qui se rompeut spontanément du deuxième au quatrième jour, et la ssent échapper une sérosité limpide et inodore: l'épiderme se détache et le réseau vasculaire du derme mis à nu suppure pendant quelques jours. D'autres, et c'est le plus grand nombre, se dessèchent, se couvrent de petites croutes brunes ou jaunaires, ordinairement lamelleuses, parfois proeminentes, disposées sous forme d'une bande qui rappelle la direction de l'éruption, et qui ne tardent pas à se détacher de la peau; d'autres enfin se flétrissent ou avortent, et l'humeur qu'elles contiennent est résorbée.

L'apparition de la plupart des groupes vésiculeux du zona est successive; pendant que les premières vésicules deviennent purulentes et se dessèchent, d'autres groupes se montrent dans leurs intervalles et suivent la même marche Dans le zona des parois du thorax, ces nouveaux groupes se développent quelquefois sur l'épaule, de manière à former une espèce de T par leur réunion avec les premiers. On remarque aussi une semblable disposition des groupes de vésicules, lorsque dans le zona des parois de l'abdomen, les nouveaux groupes s'étendent sur la partie supérieure

de la cuisse correspondante.

Apres huit jours, au moins, et trois semaines au plus, à dater de l'invasion , toutes les croûtes des vésicules du zona discret sont ordinairement détachées. Cette maladie ne laisse alors d'autres traces que des taches d'un rouge foncé, qui disparaissent peu-à-peu et dont la disposition oblique et en baudes régulières décèle encore le caractère de l'éruption qui les a produites.

Cette terminaison de l'éruption n'est pas aussi prompte lorsque les vésicules ont été confluentes et très inflammées; en se desséchant elles se couvrent de croûtes d'un jaune brun, très adhérentes, au-dessous desquelles la peau

s'ulcère quelquelois et se cica trise lentement.

On observe quelquefois une autre marche de l'inflammation : la peau surmontée de vésicules est frappée à la partie postérieure du tronc, de gangrène ou de ramollissement, soit par l'effet de l'inflammation, soit par suite de la compression que cette partie de la peau éprouve dans le coucher en supination. Les escharres à hords den-telés et irreguliers n'intéressent pas constamment Joute la peau, comme jo m'en suis plusieurs fois assuré, en prome-nant une aiguille à leur surface, ou en faisant pénétrer. Sa pointe dans son épaisseur. Elles se séparent plus ou moins rapidement, suivant leur étendue et leur épaisseur, suivant l'âge et le degré de force des malades. Si on examine la peau après la chute de ces escharres, il semble qu'on ait enlevé avec un emporte-pièce une couche du derme qui est resté blanc, mais dont les aréoles présentent de petites taches rougeatres, correspondantes aux prolongemens celluleux et vasculaires qui le pénètrent, Ces excoriations sont très irrégulières et surmontées par de petits îlots de peau rouge et non autrement altérée. Lorsque l'éruption est confluente, la peau qui entoure ces surfaces excoriées reste long - temps rouge, et la guérison se fait attendre. Les cicatrices de ces ulcerations sont indélébiles; j'en ai vu plusieurs qui ressemblaient à celles que la peau présente après la guérison des brûlures profondes.

Les symptômes généraux qui accompagnent le développement du zona, la fièvre, la soif, la céphalalgie, etc., diminuent ordinairement d'intensité et cessent quelquefois même entièrement, lorsque l'éruption s'est opérée Une douleur locale, quelquetois fort aigue, analogue à celle que cause la brûlure, persiste jusqu'à la fin de la maladie et occasionne une insomnie fatigante. Par fois cette douleur se fait sentir plusieurs sem ines ou quelques mois après la disparition complète de l'inflammation des tégumens. Je l'ai vue même constituer le principal caractère d'un zona avorté ou incomplet : un malade qui portait un seul groupe de vésicules d'herpès au-dessous de l'omoplate, accusait en même temps une douleur très aigue, bornée exclusivement au côté gauche de la poitrine et qui s'étendait, sous forme de bande, de la colonne vertébrale au

grnum. 2017 anoi al ab ser atza situag al ab la sernal el 2º Le zona du col est plus rare que le précédent. Je l'ai vu accompagné d'une inflammation très vive des ganglions lymphatiques sous-mastoidiens.

mation se propage quelquefois dans la bouche dont elle

n'envalut également qu'un des côtés. Un vieillard, âgé de soixante-dix ans, entra, le 3 janvier 1827, à l'hôpital de la Pitié, pour s'y faire traiter d'un catavrhe pulmonaire : le 15 janvier, dans la nuit, il se manifesta une inflammation resiculeuse sur la jone gauche, qui depuis trois ou quatre jours avait été le siège de douleurs vives dans la direction des branches et des ramifications de la septième paire de nerfs. La peau de ce côté du visage offrait de petites taches rouges légèrement violacées, disparaissant par la pression, qui ne tardèrent pas à se transformer en petits groupes de vésicules semblables à ceux d'un zona du tronc. Bientôt la membrane muqueuse de la moitié gauche de l'arcade de la machoire supérieure, déponyue de dents, et la face interne de la joue gauche, furent couvertes de vésicules isolées ou en groupes, et de quelques bulles irrégulières, d'un diamètre variable, analogues à celles de la face. On distinguait aussi de semblables vésicules sur le côté gauche de la voûte palatine. Elles étaient plus nombreuses sur cette dernière, près de l'arcade alvéolaire; toutes avaient une forme irrégulière, ronde, ovale ou allongée, et semblaient entourées d'une légère anreole à leur circonférence. Cette inflammation fut accompagnée, au début, de frissons prolongés et de constipation. Le 14, l'humeur des vésicules situées autour du paroce sétait en partie convertie en croûtes flavescentes; d'autres vésicules qui commençaient à paraître étaient plus proeminentes; il y en avait un petit groupe sur la tempe. La veille, le malade avait éprouvé des douleurs très vives dans le côté gauche de la face et une forte céphalalgie dans le même côté de la tête. Le 26, les vésicules de la tempe et de la partie externe de la joue (les premières apparues) étaient desséchées, celles de l'intérieur de la bouche étaient encore reconnaissables, les douleurs toujours bornées à la moitié gauche du visage, avaient reparu et persisté pendant toute la nuit. Le 17, les vésicules de la face étaient remplacées par des croûtes brunes, minces aux endroits où les vésicules étaient isolées, épaisses et ausplogues à celles de l'impétigo dans les points, où elles avaient été confluentes; celles de l'intérieur de la bouche, qui avaient disparn à la suite d'une desquamation de l'épithélium, étaient remplacées par de petites taches rouges, un proposite de la confluence de la confluence

4º Le zona envahit plus rarement le cuir chevelu. Amb., agé de quarante-sept ans, ressentit, le 27 octobre -1827, une douleur cuisante dans l'œil et le sourcil gauches, et qui se propagea bientôt au côté gauche du front et du crane, sans s'étendre inférieurement sur la face. Douze heures après l'invasion de cette douleur, des vésicules disposées en groupes se montrèrent sur les paupières de l'œil gauche, qui étaient contractées et laissaient soin-ter une humeur séreuse entre leurs bords. Le lendemain, le côté gauche du front et du crâne jusqu'à la suture lambdoïde fut occupé par de petits groupes de vésicules, semblables à ceux des paupières; aucun d'eux ne dépassait la ligne médiane pour se porter du côté opposé. Le 30 octobre, ces petits groupes de vésicules, épars sur le front et le cuinchevelu, offraient les dispositions suivantes : parmi les vésicules, les unes récemment apparues, aussi petites qu'une lête d'épingle et transparentes, contenaient un liquide jaune, très clair et limpide; d'autres étaient primitivement plus volumineuses, ou accidentellement formées de la réunion de plusieurs petites; enfin, de plus anciennes, tout-à-fait desséchées, étaient remplacées par une petite croîte noire, comme enchassée dans la peau. Tous ces groupes se desséchaient comme après leur développement sur d'autres régions du corps. sq tob infor emph

"5° Le zona perpendiculaire ou parallèle à l'axe d'un membre est moins rare; J'en ai recueilli plusieurs exemples; quelques autres ont été insérés dans les recueils périodiques. Lorsque le zona envahit l'un des membres abdominanx, les groupes vésiculeux sont épars sur la région lombane droite ou gauche, sur la cuisse, la jambe et le pied correspondans.

"Fil va aussi, mais rarement, le zona occuper exclusivement un core de la peau du pénis, des bourses, de l'aime et de la marge de l'anus.

Taissent accidentellement au milieu des vésicules qui le caracte isent. Les ganglions lymphatiques de l'aisselle sont souvent enflammes dans le zona du thorax; j'ai vu ce dernier compliqué d'une pleurésie développée du même cole, et qui fut momentanément méconnue, la douleur locale et la toux ayant paru suffisamment expliquées par l'inflammation de la peau. Plusieurs fois aussi, j'ai vu le zoni des parois du thorax accompagné d'une bronchite plus ou moins intense. Parmi les dérangemens intérieurs qui peuvent être llés ou coincider avec cette inflammation de la peau, il n'en est peut être pas de plus fréquens que conx de l'estomac et de l'intestin. Outre que les phénomenes précurseurs du zona décèlent ordinairement un dérangement antérieur des organes digestifs, ce dernier persons quelquelois plusieurs jours après le développement complet de l'éruption. l'ajouterai que d'autres conditions morbides accompagnent presque toujours cette inflamma-tion vésiculeure de la peau. L'une de ces conditions est une espèce de névralgie affectant les ners intercostanx; dans le zona des parois du thorax; les nerfs lombaires, dans celui des parois de l'abdomen ; le crural ou le sciatique, dans celui des membres abdominaux , etc. ; névral-gre forte ou l'égère ; qui non-seulement précède toujours -iborde allouver est embl societé si les costs : empione

<sup>- (1)</sup> Entwurf einer speciallen Therapie, t. II, p. 213.

le develonnement de l'inflammation vé iculeuse de la peau. mais qui lai survit quelquefois pendant plusieurs moit set réclame des métications particulières Sous ce ramort. comme sous celui de leur caractère extérieur, al via une certaine analogie entre les vésicules du zona et celles de l'herpes labialis produit par la fièvre intermittentes Une autre condition est l'état cogenneux du sanguage ilai observe chez presque tous les malades affeints du zona bet auxquels pai fait pratiquer des saignées sur al el nortain. 326 Observations anatomiques - Pendant la viel. on neut étudier la disposition anatomique des vésiones et des bulles den les ouvrant avec la pointe d'une énincle ou d'une lancette. On reconnaît alors qu'indépendamment de la sérosité qu'elles contiennents il existe dans la plupart d'entre elles une petite fausse membrane très adhérente à la surface du réseau vasculaire de la peau. Ce reseau duin rouge vif surmonté de petites granulations formées par les papilles, offre parfois de petits points d'un muse violace sont out dans les vésionles pinis contiennent de lla sérosité sanguinolente. La quantilé de séroseté énauchée est quelonefois très oen considérable Sur plusieurs vieillards, Pai noté les dispositions suivantes des devures des groupes, bien détachées de da peau distinctes on cohérentes, de la dimension des grosses vésicules du zona, étaient violacées, aplaties, et ne se déchiraient pas par la pression du doigt. A la rue, it était impossible de regonnaîlie si elles contenarent ou non un fluide; mais une goutte de sérosité limpide s'écoulait dorsqu'on détachait l'épiderme avec la pointe d'une épingle, et ou voyait alors que la temte violette et la dureté, des élevares étaient dues à nue veritable elongation des papilles. Dans un cas où le ma-lade succomba, pleus locdasion de constater que les vaisseaux qui pénètrent à travers les aréoles du derme étaient tresinjectes dans les points correspondans là ceux mules no sicules s'étaient développées le shipier le l'ergande de

La pseudo-membrane n'existe pas ou est moins apparente dans les vésicules et les bulles devenues purulentes. Celles dont la surface a été frappée de gangrène, ou qui ont été suivies d'excoriations offrent d'autres dispositions que l'ai pu facilement étudier sur le cadavre d'une femme d'un âge avancé, affectée d'un zona confluent du côté droit de la partie supérieure du thorax, et qui, vers la fin de cette maladie; mourat à l'hôpital Saint-Antoine d'une inflammation de la membrane muqueuse gastro-pulmonaire. Les excoriations étaient dentelées, très irrégulières, et surmontées ca et là de petits îlots de péau saine ou simplement rouge à sa surface. La pean était détruite à une inégale profondeur sur eles points exceriés ; sur tous elle était ramollie; sur plusieurs elle présentait à peine la consistance d'une gelée de groseille; les fibres des aréoles du derme n'étaient plus distinctes; enfin , sur quelques antres points, la peau détachée du tissu cellulaire sonscutané : était légèrement trouée; sur quelques autres, elle était détruite dans une étendue assez considérable. Léstissi cellulaire n'était rouge et enflammé que dans certains points, Les herfs sous cutanes et principalement ceux que fournit le plexus cervical , examinés avec le plus grand soin, ne présentèrent aucune altération appréciable. Ce zona, quoique confluent, avait été peu Etnicht violacies, eplatics, et ne se déchire xuaruchob

in §. 32½. Causes, — Les causes du zona sont peu commus; sil est plus commun dans l'été et l'automne, survout lorsque la température nest variable. L'en al observé un très grands nombre d'exemples pendant l'été et l'automne de 30½ étéoffrey; au contraire, à avut un grand nombre de personnes en être atteintes dans le mois de mars 1/1/8. Les adultes en sont plus souvent affectés que les enfans et, les vioillards. Fai su quelques personnes en éprouyer plusieurs nécedives dans l'espace de sept à huit ans, comme, d'autres en éprouyent de l'érysipèle, de l'auticaire, etc.: on l'a vuêtre

héréditaire (1); il n'est ni contagieux ni épidémique. Geoffroy (2) dit, il est vrai, « que beaucoup de personnes furent atteintes du zona dans le mois de mars 1778 », mais il remarqua aussi que les maladies qui régnèrent principalement furent des affections catarrhales de la tête et de la poitrine. Tout récemment on a signalé comme un exemple d'épidémite de zona, cette observation de Geoffroy et plusieurs cas de cette maladie que le hasard ou d'autres circonstances avaient rassemblés dans le même hôpital. Les maladies véritablement épidémiques attaquent les masses.

S. 328. Diagnostic. - Les groupes de vésicules qui caractérisent l'herpes phlycténoïde, diffèrent de cenx du zona, en ce qu'ils envahissent toujours plusieurs régions du corps, telles que la nuque, les régions parotidiennes, les parois du thorax, les aisselles, les parties génitales, etc. et ils n'offrent jamais la forme régulière d'une demi-zone. D'autres caractères distinguent encore le zona de l'herpes phlycténoïde et des autres variétés de l'herpès. En général les vésicules de ces dernières sont moins volumineuses et ne sont jamais suivies d'excoriations profondes ou des escharres qu'on observe quelquefois dans le zona. Il n'a de commun avec l'érysipèle que les désordres fonctionnels des organes digestifs qui les accompagnent ou les précèdent assez fréquemment l'un et l'autre; on ne trouve dans les caractères extérieurs de l'érysipèle aucun des symptomes locaux du zona. Cependant l'herpes zoster a été décrit par quelques auteurs comme une espèce d'érysipèle, probablement parce que ce dernier est quelquefois surmonté de bulles. Mais on ne peut confondre les groupes de vésicules du zona avec les bulles irrégulières et souvent très larges qu'on observe dans l'érysipèle. Il est vrai que les vésicules du zona , lorsqu'elles sont cou-

<sup>(1)</sup> London medical gazette, t. 11, p. 632.

<sup>(2)</sup> Mémoires de la société roy. de méd., t. II, 1778. 17 q . Sibem tie 1 (1)

fluentes, se transforment quelquefois en bulles irregulières; mais elles sont entourées d'auréoles qui s'étendent à mesure que la maladie fait des progrès et que les vésicules et les bulles se rapprochent de l'époque de leur dessication. D'ailleurs le zona présente constamment une forme tout-à-fait étrangère à l'érysipèle. Dans ce dernier la tuméfaction de la peau, beaucoup plus prononcée que dans le zona, est accompagnée du boursouflement du tissu cellulaire sous-cutané. Enfin l'érysipèle, se termine par une desquamation générale de la partie sur laquelle il siégeait tandis que la chute des croûtes du zona est bornée aux seuls points que les bulles et les vésicules ont occupés. La forme du zona suffit pour le distinguer du pemphigus. Le zona n'occupe, pour ainsi dire, qu'une bande. de la peau; le pemphigus est caractérisé par une large bulle solitaire, ou par des bulles nombreuses éparses sur plusieurs régions du corps et ne s'étendant jamais en forme de ceinture. Dans le zona, la rubéfaction forme autour de chaque groupe de vésicules une auréole qui devient de plus en plus large , à mesure qu'elles marchent vers la suppuration ; dans le pemphigus, on n'observe que de légères auréoles; elles sont même quelquefois nulles on imperceptibles; la rongeur de la peau disparaît à mesure que les bulles s'étendent ou se dessèchent. bood ret

ms. 329. Pronostic. — L'herpès zoster n'est jamais une maladie séquéese chez les enfans et les adultes, chez les vicillards il peut être suivi d'escharges on d'ulcérations gangiéneuses, itoriours graves. L'ange cite deux cas où cette maladie fut mortelle (1). Plater et Hoffmann, sans doute confait allusion à des cas analogues, lorsqu'ils ont dit que le zona était une maladie dangereuse, et maligne. Loreys Berserii "Geoffcoy, etc., n'out pas tenu comple de ces faits exceptionnels 5 pour eux le zona n'est point une

maladie sérieuse: assertion vraie, car sur plusieurs centaines dezonaque l'ai traitées, à peine pourrais je citer cinq ou six cas où il s'est terminé par la mort et constamment chez des vieillards. Si Pline, le naturaliste, a avancé que cette maladie devenair funeste lorsqu'elle formait une ceinture complète autour du corps, les remarques contradictoires, de Turner, et l'observation, de M. Montault prouvent que cette assertion est inexacte.

L'herpès zoster sert quelquefois de crise à des maladies plus graves. On connaît l'observation intéressante de J. W. Gulbrand, de vertigine periodica per zonam soluta. On a cité le cas d'une pleurésie, consécutive à la guérison d'un ulcère, guérie par l'éruption de l'herpès zoster (1). Mais dans cette observation, les signes et les caractères de la pleurésie n'ont pas étérigoureusement indiqués. D'un autre côté, la marche du zona peut être modifiée par des maladies persistantes ou concomitantes. Deux femmes, placées dans le service de M. Récamier, étaient atteintes de névralgie sciatique : des groupes vésiculeux d'herpès zoster se montrèrent cà et la sur la cuisse et la jambe malades ; mais au lieu de s'accroître, de se développer, de parcourir, en un mot , la marche accoutumée du zona , elle se flévrirent et se séchèrent presque des leur début, et du quatrième au cinquième jour on ne voyait presque plus de traces de l'éruption. (2) ( ... ] engitarion re sal la cairo ral to as

Si 33o. Traitement: ... Lorsque le zona est précédé de douleurs vives, de chaleur et d'élévation du pouls, etc. ; une saignée du bras ou rapplication de quelques sangsnes à l'anus ou à l'épigasteriest quelquefois utile; le plus souvent ces accidens se calment par le repos, le régime, et les hoissons etempérantes. Ces premiers symptômes peutent diminuer d'intensité ou persister avec la même force

<sup>(</sup>i) Plearity, with an eruption of horpes apparently critical (Lond. med. gaz.

<sup>1.(2)</sup> Revue medie, t. xxv, p. 435 and unen et revuesere et , eelee

pendant plusieurs jours et exiger de nouveau l'emploi de la saignée, surtout lorsque le sang fourni par la première a été conenneux. Pai ainsi combattu avec succès l'insomnie et lès douleurs dans un certain nombre de cas de zona fébriles. Lorsque les matades se refusaient à l'emploi de la saignée, je faissis "appliquer une "guirlande de sangsues vers les points les plus douloureux; et je preservisis une pilule ou une potion narcotique pour le soir." Le prompt soulagement qu'on obtient ainsi, se fait toujours attendre plusieurs jours lorsqu'on se borne à une methode purément expectante. En résumé, les émissions sanguines, missibles chez les vieillards, inutiles chez les adultes lorsque l'écuption est pen considérable ou pen animée, sont utiles dans les zona très douloureux et fébriles, lorsque l'âge et la constitution des malades permettent de les employer."

Tai vu administrer et j'ai essayé, depuis quelques années, l'émétique au début du zona, lorsqu'il était accompagné de symptômes gastriques; je puis assurer que ces symptômes ont persisté sans être modifiés avantageusement, presque toujours jusqu'au moment de la dessication compléte des vésicules; j'a' méthode purement expectante donne un meilleur résultat.

Les topiques émolliens s'opposent à la dessication des vésicules et favorisent les excoriations. Les liminems opiacés ont le même inconvénient, mais ils calient les douleurs et procurent du sommeil lorsqu'ils sont étendus sur les vésicules excisées ou excoriées. Ils ne produisent jamáis la répercussion du zona que quelques auteurs ont paru rédôtier.

Lorsque l'éruption est confinente et l'épiderme soulevé ou détaché sur une large surface, ou bien encoire lorsque les malades ne gardent pas le lit (ce qui a lien le plus ordinairement) il convient si on ne cautérise pas les vésic cules, de préserver la peau enflammée du frontement des vétemens, en la saupondrant d'amidon ou en la couvrant de papier de soie imprégné d'huile et de laudanum ou d'un linge fenetré enduit de cérat et recouvert d'une couche mince de charpie.

Les malades, surtout ceux d'un âge avancé, doivent avoir soin de se coucher habituellement sur le côté sain; sais cette précaution, ils s'exposent à produire de petits points gangréneux sur un ou plusieurs groupes. Lorsque ces petites escharres sont formées, on les couvre d'un morceau de diachylum gommé. Après leur chute, la peau ulcérée ou perforée doit être pansée avec un linge fenêtré enduit de cérat camphré et couvert de charpie sèche. Si les escharres sont larges et profondes, on les couvre d'un morceau de diachylum gommé. Ile pansemens-doivent être faits et renouvelés avec soin, de légères cautérisations avec le nitrate d'argent bâtent couvent la cicatrisation. A l'intérieur, l'ean vineuse, le vin, la décoction de quinquina, sont les boissons des vieillards.

Turner avait conseillé d'exciser les vésicules; M. Serres a proposé de les cautériser, dans le but d'abréger la durée de l'éruption et d'en diminuer les douleurs. J'ai essayé cette méthode; les cinq premières expériences ne lui furent pas favorables; chez tous les malades la cautérisation fut douloureuse, sans que la durée du zona fut abrégée. Depuis, j'ai répété et varié cette expérience, et il me semble démontré aujourd'hui; 1º que si après avoir ouvert ou excisé les vésicules, on touche légèrement leur intérieur avec le nitrate d'argent, de manière à produire seulement une petite croute très superficielle, comme cela se pratique souvent pour les aphthes, la durée du zona est diminuée; et qu'elle est prolongée, au contraire, si la cautérisation est faite avec peu de soin et trop profonde; 2° que les vésicules convenablement cauterisées sont plus rarement suivies d'excoriations ou d'escharres que celles que l'on abandonne à elles-mêmes, surtout chez les vieillards, et lorsqu'elles sont situées à la partie postérieure du tronc; 39 que cette méthode; qu'on peut négliger dans les zona lègers et discrets, doit être employée toutes les fois que des excoriations et des escharres sont à redouter sur un ou plus sieurs groupes, au tronc, au visage, etc.; 4º enfin qu'en touchant légèrement la surface des taches rouges qui précèdent les vésicules, et notamment celles qui apparais ent après les premiers groupes, on arrête presque toujours leur développement, mais sans modifier les douleurs vives

qui les accompagnent. O quant aux douleurs sous cutanées plus ou moins vives qui persistent quelquefois pendant plusieurs mois après la disparition du zona dans les régions où il est apparu, elles sont ordinairement combattues avec succès par la jusquiame, la belladone la pondre de graine de stramonium, administrées intérieurement, ou enfin par des douches de vapeur et l'application de vésicatoires volans sur le trajet des nerfs affectés. Une vieille femme, à laquelle une semblable névralgie faisait éprouver les plus vives douleurs, fut rapidement guérie en prenant trois fois par jour un gros de souscarbonate de fer; que lui prescrivit le docteur Bright (1). J'ai vu cependant plusieurs exemples de ces névralgies qui n'ont point cédé à ces moyens et à beaucoup d'autres. Je ne puis mieux comparer ces douleurs rebelles qui survivent au zona, qu'à certains tics douloureux, dont la résistance aux agens thérapentiques est quelquefois vraiment deplorable, we all known and a motore, solucieby sel being

# Historique et observations particulières,

specifical criticals

S. 331. Celse a indiqué les principaux caractères du zona dans la description de la première espèce d'ignis sacer. « Exasperatumque per pustulas continuas, quarum nulla altera major est, sed plurimæ perexiguæ. In - (1) Lond. med. gazetto, t. x. p. 328. juojaus . comin-selle & omnobe his semper ferè pus, et sæpè rubor cum calore est, serpitque id nonnunquam sanescente eo quod primum vitiatum est; nonnunquam etiam exulcerato, ubi ruptis pustulis ulcus continuatur, humorque exit qui esse inter saniem et pus videri potest. Fit maxime in pectore aut lateribus, etc. (1), » Scribonius Largus le regarde comme une espèce d'herpès et le distingue de l'ignis sacer (2). « Zona quam Grœci ερπητα dicunt. » Pline le désigne sous le nom de zoster (3). Plusieurs autres noms lui ont été donnés. Zona ignea, zona serpiginosa (Schwartz), herpes zoster (Willan), érysipèle zoster (Sauvages), érysipèle phlycténoide (Cullen), dartre phlycténoide en zone (Alibert), cingulum, ceinturon, feu sacré, etc.

Schenck (4) cite un cas de zona des lombes et de la cuisse guéri par une saignée du pied. Tulp (5) a bien décrit le zona du tronc. Turner a publié des observations ou des remarques sur le zona du tronc, du col et des membres (6). Dans la première édition de cet ouvrage, j'ai fait connaître celui de la face et de la bouche. Bergius (7), Jos. Frank (8), M. Cazenave (9), ont publié des observations sur le zona de la tête et du cuir chevelu; Hoffman a vu l'éruption du zona précédée d'anxiété et de delire(10). MM. Serres(11), Bedor(12), Ern. Geoffroy(13, Velpeau (14), etc., ont publie des observations en faveur

<sup>(1)</sup> Celsi, De re medica, Lib. v, cap. 28, S. 4.

<sup>(2)</sup> Scribonius largus. De composit. medicam. , cap. 99, cap. 100.

<sup>(3)</sup> Nat. hist., lib. xxvi, cap. 11. fr. 1189 1 dr. 1199 (4) Obs: med., in-fol., lib. v, p. 639.

<sup>(5)</sup> Obs. med., lib. III. cap. 44 (Excedens pracordiorum herpes.) (6) On diseases of the skin, chap. 5 . p. 80. 100 and the col rights and

<sup>(5)</sup> Eph. nat. cur. dec. 11, au. 3, obs. 171.

<sup>(</sup>a) Journ. hebd., t. 1, p. 317.

<sup>(10)</sup> Bergius. Instit. med. De igni sacro, t. 11, p. 34. (Hoffmanni Observatio).

<sup>(11)</sup> Journ. des hovitaux, in-fol. p. 41, 62, 89.

<sup>(12)</sup> Journ. hebd., 2º serie, t. I, p. 271. 200, 9, 17 3 inter series (13) Resue med., t. x. p. 56. 88, et al. 78. 201, 200 at 110 at 11

<sup>(14)</sup> Nouvelle biblioth. med., t re, p. 435 at , near it was , and , leveline at (

de la cautérisation des vésicules. Pinel (1) et M. Louis (2) ont rapporté des cas de douleurs persistant plusieurs années après la disparition de l'éruption; M. Molinié (3) et M. Lesénécal (4) ont inséré dans leurs dissertations pluseurs exemples de zona du tronc et des membres. Dans les deux observations suivantes, le zona s'est développé dans des régions où on l'observe assez rarement.

OBS. XXXVII. Zona du côté gauche de la face et de l'intérieur de la bouche .- Mal ... (Michel), agé de vingtsept ans, scieur de pierre, demeurant rue des Brodeurs, nº 24, entra à l'Hôtel-Dieu le 29 mars 1826. D'un tempérament sanguin et vigoureux, il fut atteint, en 1824, d'une blennorrhagie simple; elle guérit dans l'espace de six semaines. Depuis lors il n'a point fait usage de préparations mercurielles. Il mène une vie sobre et régulière. Le jeudi 23 mars, cet homme éprouva, sans cause connue, de petits élancemens dans l'oreille gauche. Le 24, ils devinrent plus forts et se propagèrent au cou. Le 25, en fumant comme à son ordinaire, il sentit un fort picotement à la langue. Un de ses camarades l'examina et lui dit qu'elle était blanche. Lorsque Mal.... eut cessé de fumer, le mal d'orcille devint très violent. Dans la nuit du samedi au dimanche, il se forma sur la joue gauche, près de l'oreille, de petites cloches qui, le lundi et le mardi, se multiplièrent et se montrèrent sur le menton. Le mardi soir, le malade sortit et fut saisi par le froid. De retour chez lui, il trembla pendant trois heures. A ce frisson succéda une chaleur qui dura toute la nuit. Mal... ne fit aucun remède contre cette maladie jusqu'au dimanche. Il fit couler quelques gouttes d'huile d'olive dans l'oreille

<sup>(2)</sup> Journ. hebd., t. vi, p. 361.
(3) Molinié. Diss. sur le zona, in-8. Paris, 1803.

<sup>(4)</sup> Lesénécal, Diss. sur le zona, in-4°. Paris, 1814. intolidad silleran Vi 111

douloureuse, et se lava la bouche à plusieurs reprises avec de l'eau vinaigrée. Le mercredi 29 mars ; jour de son enrée à l'hôpital, la malade de Mal... présentait les caractères suivans:

La joue gauche est tuméfiée, dure et chaude. Depuis Poreille jusqu'au menton, sur une létendue en largeur de trois travers de doigt, existe une bande de bulles et de vésicules arrondies, de différentes dimensions. Les vésicules on d'une démi-ligne à une ligne de diamètre, et sont éparses ou disposées en groupes. Les bulles sont beaucoup plus volumineuses que les vésicules, mais moins nombreuses; elles ont de quatre à six lignes de diamètre. Plusiens vésicules sont placées vers leur circonférence. Quéquesines de ces bulles et de ces vésicules sont transparentes, et contiennent une sérosité limpide; d'autres sont d'an blauc mai et renterment une humeur qui ressemble à du pus. Ces bulles et ces vésicules sont entremèlées de croûtes irrégulières jaunâtres et molles.

Le conduit auditif externe est le siège d'une sécrétion puriforme abondante. On n'y aperçoit point de rougeur ni d'ulcération; mais plusieurs petiles vésicules existent sur

de pavillon de l'oreille: and of the company

La moitié ganche de la langue est tuméfiée; épaisse, rouge, converte de plaques blanches, molles, irrégulières. Les unies ont le volume des vésicules de la peau, les autres se rapprochent des bulles par leur plus grande dimension. L'épaisseur de ces plaques est égale à celle d'une feuille de papier. Quelques-innes de ces plaques formées par l'épithélium épaissi, sont presque détachées; de semblables plaques blanchâtres existent à la face inférieure de la langue, sur la paroi interne de la joue gauche et sur la moitié gauche des geneives et de la lèvre inférieure; mais on n'en voit point sur le palais ni sur la lèvre supérieure. Enfin cette affection est limitée d'une manière extrêmemement exacte par la ligne médiane : la moitié droite de la

houche et en particulier da moitié droite de la langue ont leur couleur et leur aspect naturels of jestimair une'l els a salive secretce en abondance est filante; l'haleine est fétide, mais n'a point l'odeur particulière qui s'exhale de la bouche chez les personnes qui ont usé des préparations mercurielles. Le malade assure n'avoir ni mauvais gont ni chaleur dans la bouche. Aujourd'hui, la doutleur qu'il a éprouvée à l'oreille est beaucoup moins intense. Point de céphalalgie, point de toux; appétit peu prononce, soif nulle, constipation depuis trois jours, point de douleur à l'abdomen, même à la pression; prines naturelles, pouls fort, plein, non fébrile ( saignée du bras de trois palettes, eau de veau , lavement , gargarisme d'eau d'orge avec miel rosat , bouillon . - 30 mars, les vésicules et les bulles qui existaient la veille se sont changées en croûtes jaunâtres. Cinq nouvelles vésicules, grosses comme la tête d'une épingle, demi transparentes, contenant un liquide blanchâtre, se sont formées dans la nuit. Plusieurs des plaques blanches qui couvraient le côté gauche de la langue se sont détachées. Le pouls est plus fréquent que la veille et moins plein (eau de veau, bouillon, gargarisme). - 2 avril, la langue ne présente plus de plaques blanches que sur son bord. La moitié gauche de la surface supérieure de cet organe paraît d'un ronge vif, et est boursouflée depuis la desquamation. La moitié droite est converte d'un léger enduit blanchâtre. Il n'y a plus de bulles ni de vésicules sur la face, sur laquelle on ne distingue que des croûtes (equ de veau, bouillon, gargarisme). 5 avril. Il ne reste aucune trace des plaques blanches dans l'intérieur de la bouche. Le bord gauche de la langue présente un sillon longitudinal, borné supérieurement et inférieurement par une ligne saillante et rouge. La surface supérieure de la moitié ganche de la langue est encore ronge et inégale. Lorsque le malade tire la langue de la bouche, la pointe de cet organe se dévie du côté gauche.

La salivation est beaucoup moins abondante que les jours précéders ; la jour gauche est moins tendue; les rest plus rouge ni chaude; les croîtes qui ont succédé aux bulles et aux vésicules développées sur le menton ; ressemblent un peu à celles de l'impétigo figurata. On remarque, près du pavillon de l'òreille; trois croîtes différentes des antres; elles sont broues , sèches , semblables à une petite lame de corne, et sont enfoncées un peu au-dessous du niveau de la peau (cataplasme). — 28 averil , toutes les croîtes sont tombées depuis qu'on a appliqué sur la joue des cataplasmes pendant la nuit. Quelques points de la peau du memon sont calleux et indurés comme les tubercules qui succèdent à la mentagre. Mal.... était complètement rétabli le 28 avril , 1826.

Oss. XXXVIII. Zona développé sur le côté gauche, du col, de la face, du conduit auditif externe, et sur une partie du cuir chevelu du même côté. — Baptiste Lambert, agé de dix-sept ans, menuisier, se présenta à la consultation de l'hôpital Saint-Autoine, le 24 août 1828. Ce jeune homme, d'un tempérament sanguin; d'une forte constitution, avait ressenti, le mardi 19 août, de la pesanteur à tête et dès démangeaisons dans les régions qu'orcupe l'éruption. Sur la partie latérale gauche du col, au-dessus de la clavioule, derrière le pavillon de l'oreille, sur la jone et dans la barbe, sur la partie antérieure et externe du côté gauche de la poitrine, on voyait plusieurs groupes de vésicules de zona.

Ces groupes sont tous le siège d'une rougeur pronoucée qui disparait sons la pression du doigt pour reparaître immédiatement après. Sur quelques-uns de cès groupes moins avancés que le plus grand nombre, de petites vésicules surmontent les plaques rouges sur lesquelles elles font une légère saillie. Sur le côté droit, derrière l'oreille et sur le cuir chevelu du même côté, ces vésicules sont plus apparentes que celles des groupes disséminés dans la barbé et sur le

menton. Le malade assure que ces dernières ne se sont développées que depuis hier. Un gronpe existe au-devant du conduit auditif, à la racine des cheveux; un autre se trouve dans le conduit auditif lui-même.

Les parties occupées par l'éruption sont peu douloureuses; l'état de la constitution est satisfaisant. L'appétit est bon.

Le malade ne fut astreint à aucun régime; à la fin du deuxième septénaire; il ne restait de cette écuption que des taches violacées, qui rappelaient la forme des groupes vésiculenx.

# Herpes phlyctenoides.

VOCAB. Art. Herpès miliaire, Herpès phlycténoide.

§. 332. L'herpès phlycténoïde est caractérisé par des groupes de vésicules globuleuses et transparentes, du volume d'un grain de millet ou d'un très petit pois, qui apparaissent en nombre plus ou moins considérable, sur des taches rouges', ordinairement circulaires, éparses sur le troine ou d'autres régions du corps.

§: 333. Symptômes. — Cette variété de l'herpès, bien décrite et figurée par Bateman, se développe quelquefois exclusivement sur le front, les joues, le col, plus souvent sur les membres, d'où elle se propage sur plusieurs autres points. Willan et Bateman pensent que l'herpès phlycténoïde est toujours une maladie aigué. Je Pai vu devenir chronique par l'éruption successive de plusieurs groupes de vésicules.

"Un sentiment de fourmillement, de démangeaison ou de cuisson douloureuse, de chaleur âcre sur les points où cette éruption doit apparaître; est suivi de la formation de petits points rouges presque in perceptibles; groupés autour, les uns des autres, de manière à former bientot une surface irrégulière, dont la largeur varie entre

celle d'un écu de trois francs et celle de la paume de la main. Quelques heures après, ou le lendemain au plus tard, des vésicules dures, rénitentes, globuleuses, transparentes, dont le volume varie entre celui d'un grain de millet (herpès miliaire), ou celui d'une petile perle, ou d'un gros pois, remplies d'une lymphe ordinairement incolore ou citrine et quelquefois brunâtre chez les vieillards, s'élèvent sur les taches rouges en groupes irréguliers plus ou moins considérables, ordinairement composés de douze à cinquante vésicules. A ces groupes, quelquelois au nombre de deux seulement, succèdent plusieurs groupes semblables. Les tégumens conservent leur teinte naturelle entre ces différens groupes, mais rarement entre les vésicules qui les composent; le fourmillement et la cuisson deviennent plus vils par l'augmentation de la chaleur extérieure, et par celle du lit pendant la nuit. Le volume de la plupart des vésicules s'accroît rapidement, quelques unes même acquièrent des dimensions assez considérables, et parais-sent formées par la réunion de plusieurs vésicules confluentes. A peine vingt-quatre ou trente-six heures se sontelles écoulées après la formation de ces élevures, que l'humeur qu'elles contiennent est déjà trouble. Les plus petites prennent une teinte laiteuse, et les plus volumineuses, devenues brunâtres, sont remplies d'une séresité sanguinolente. Toutes s'affaissent ou se rompent du sixième au dixième jour, pendant que de nouveaux groupes se développent. L'humeur des petites vésicules est quelquefois résorbée, et plusieurs groupes semblent avorter; celle qui est contenue dans leur intérieur se transforme en croûtes jaunes ou noirâtres ; qui se détachent ordinairement du dixième au douzième jour. Les points affectés conservent pendant quelque temps de la rougeur ou une teinte rouge livide; il reste parfois un sentiment de piqure ou de cuisson semblable à celui qui survit assez frequemment à la disparition du zona. Plusieurs semaines après la guérison

ı.

des vésicules, de petites taches jaunes circulaires indiquent encore le siège qu'elles ont occupé.

Entre ces groupes irréguliers, la peau présente quelques cà et là des vésicules et quelques pustules accidentelles. Dans quelques cas rares, les groupes de vésicules ont une forme régulière et circulaire, et les aires des taches sont couvertes de vésicules non fluentes. Cette variété, connue en Angleterre sous le nom de nirles, est presque toujours accompagnée de vives douleurs et d'un dérangement notable de la constitution.

Le développement de l'herpès phlycténoïde est quelquefois lié à un léger trouble des organes digestifs, annoncé par la lenteur des digestions , la soif , la chaleur stomacale , le météorisme du ventre, etc. C'est même dans certains cas cette affection intérieure qu'il importe le plus de combattre. On observe aussi d'autres symptômes précurseurs : un malade accusa pendant deux jours des donleurs vives, semblables à celles du rhumatisme on de la sciatique, et l'éruption occupa bientôt les deux membres inférieurs. Elle peut se rencontrer sur des individus affectés d'autres maladies. J'ai vu, chez un individu atteint d'un catarrhe pulmonaire, un herpès phlycténoïde se développer sur la face, sur la partie antérieure du thorax, sous les aisselles , sur les membres et sur le scrotum , et s'annoncer par des plaques rouges, d'un à plusieurs pouces de diamètre , dépassant légèrement le niveau de la peau, surmontées d'abord de petites vésicules miliaires, rapprochées, rougeatres, difficiles à distinguer à l'œil nu, faciles à constater en piquant légèrement les plaques avec la pointe d'une épingle. Parmi les plaques du scrotum, qui forent bientôt surmontées de vésicules, il en existait deux ou trois de la dimension d'une pièce de vingt sous, dont le caractère anrait pu facilement être méconnu, si on avait fait moins d'attention aux autres groupes. Cette inflammation culanée n'eut aucune influence salutaire ou nuisible sur la marche de l'affection catarrhale.

- marche de l'aticction catarrhale.

  La durée de l'herpès phlycténoïde est assez variable; ordinairement de deux à trois septénaires, elle est quelquefois plus considérable; les taches qui succèdent aux vésicules penvent se prolonger pendant plusieurs mois. \$.334. Causes. Comme celles du zona, les causes de l'herpès phlycténoïde sont fort obscures. Il est plus fréquent chez les adultes que chez les enfans et les vieillards, et se développe quelquefois à la suite de veilles, de chapitales de la contraction de la grins ou d'autres actes qui excitent et modifient le système nervenx.
- §. 335. Diagnostic. L'herpès phlyclénoïde ne peut tire confondu avec le pemphigus: le premier est carac-térisé par des vésicules, et le second par des bulles. Quelques circonstances peuvent cependant jeter de l'obs-curité sur le caractère distinctif de ces deux maladies. D'abord M. Alibert a autrefois décrit le pemphigus sous le nom d'herpès phlyctænodes ou de dartre phlycténoïde; mais ce n'est pas la première fois que deux affec-tions différentes ont été appelées du même nom : pour éviter l'erreur, il suffit d'en être prévenu. D'un autre côté, l'habitude qu'on a depuis long-temps de se servir indis-tinctement des mots bulle et phlyctène aurait dû engager Bateman à ne pas employer l'épithète phlycténoïde, qui teud aussi à propager cette confusion. L'ancienne dénomination d'herpes miliaris, ou toute autre qui eût rappelé le volume des vésicules on leur disposition en groupes, eût été certainement préférable. L'herpès phlycténoïde se rap-proche du pemphigns, lorsque les bulles sont peu voit-mineuses, comme on l'observe souvent dans le pemphigus pruriginosus; mais les bulles du pemphigus sont rarement en groupes. D'ailleurs, dans le pemphigus pruriginosus, les bulles sont petites et rondes, et mélangées de papules; tandis que dans l'herpes phlycténoïde, lorsque les vési-

cules sont larges, elles sont irrégulières et anguleuses. Lorsque l'herpès phlycténoïde est compliqué de bulles accidentelles, il peut être confondu avec le pemphigus compliqué d'herpès; ces deux états forment une sorte de transition entre ces deux maladies. Les bulles du pemphigus aigu diffèrent trop des vésicules de l'herpès phlycténoïde, pour que le diagnostic soit incertain et difficile.

Dans l'eczéma, les vésicules sont rarement en groupes; cependant j'ai vu quelques exemples de cette disposition; mais les vésicules de l'eczéma sont plus petites et moins

saillantes que celles de l'herpès.

S. 336. Prognostic et traitement. - L'herpès phlycténoïde, dont les dangers ont été singulièrement exagérés par quelques pathologistes, occupe rarement un grand nombre de régions de la peau. Lorsqu'il est aigu, et c'est le caractère qu'il affecte presque constamment , il guérit naturellement dans l'espace d'un à trois septénaires, chez les individus bien constitués. Sa durée peut être abrégée par la cantérisation des vésicules. Je l'ai vu céder facilement aux bains froids ou tempérés, aux lotions émollientes et narcotiques fraîches, aux boissons délayantes et à la diète antiphlogistique, sans qu'il ait été nécessaire de recourir aux émissions sanguines. Cependant, dans l'herpès phlycténoïde comme dans l'herpès zoster, chez les individus robustes, et toutes les fois que l'éruption considérable, très douloureuse, provoque l'insomnie, la saignée procure un soulagement notable; souvent le sang est couenneux a noit made a standard and a see

La chaleur extérieure et celle du lit augmentent la douleur. Les fomentations et les cataplasmes frais sonfagent quelquefois, lorsqu'on les applique sur des gronpes très enflammés; mais comme ils empêchent la dessication des vésicules , ils sont en général plus nuisibles qu'atiles.

Lorsque cette maladie se développe chez les enfans, Underwood conseille de leur faire prendre le suc de panais sauvage à la dose d'une à cinq cuillerées à soupe, mêlées . avec une ou plusieurs cuillerées de lait.

En résumé, lorsque l'éruption est aiguë et peu considérable, il faut, surtout chez les enfans, que la cautérisation effraie, abandonner à elle-même cette légère inflammation, dont la guérison spontanée est prompte et certaine. Chez les adultes, lorsque l'éruption est considérable, il faut cantériser légèrement les vésicules et, si la douleur est très vive, pratiquer une saignée. Lorsque la maladie est rendue chronique par des éruptions successives de groupes de vésicules, et ce cas est très rare, l'expérience a prouvé que l'emploi des purgatifs favorisait la guérison de ces éruptions, dont le développement paraît dû quelquefois à un état couenneux du sang, et plus souvent à des causes inconnues. Les douleurs vives qu'on observe assez fréquemment à la suite de l'herpes zoster, ont lieu plus raiement dans l'herpes phlyclénoïde; il laisse aussi moins souvent des cicatrices sur les points qu'il a occupés and and

#### Historique et observations particulières. 980

§. 337. Bateman pense que cette variété de l'herpès a été indiquée par Galien sous le nom d'μπος μγριος (herpes miliaris). Les passages cités par Foës (1), et ious ceux que j'ai consultés à l'aide du noyus Index in omnia quœ exstant Galeni opera. In-fol., Basileæ, 1562, m'ont paru trop vagues pour être susceptibles d'une interprétation rigourense; et je vois autant de caractères propres à l'eczéma, qu'à l'herpès dans cette observation d'une dame romaine, qui, suivant Galien (2), avait un herpès à la malléole. Aétius (3) reproduit Galien. Même vague, même incertitude d'ans les descriptions de l'herpès miliaire jus-

R-PRINTERED

<sup>(1)</sup> OEconomia Hippocratis, art. Epwis.

<sup>(2)</sup> Galeni meth. med. in-fol. Basil., 1561; t. 111, p. 184. and see 2019 (

<sup>(3)</sup> Actius. Tetrii serm. 2 , in fol.; cap. Lx; p. 73.

qu'à Turner (1), qui en assigne clairement les caractères. Willan et Bateman (2) en out donné une meilleure description et une assez bonne figure. Russel (3) la décrit sous le nom très impropre d'herpès exedens. J. Frank (4) en a donné une description peu exacte et obscurcie par de faux rapprochemens. Underwood (5) a fait mention de son développement chez les enfans, et M. Alibert, dans sa monographie des dermatoses, a décrit cette variété de l'herpès sous le nom d'olophlyctide miliaire.

OBs. XXXIX. Herpès phlycténoïde à la face, précédé d'une pleurésie et d'un érysipèle. - Roger, typographe, âgé de trente-neuf ans, d'un tempérament bilieux et nerveux, demeurant rue Sainte-Marguerite, fut admis à l'hôpital de la Pitié le 14 janvier 1826. Il était atteint d'une pleurésie; elle fut combattue et guérie par les émissions sanguines; quarante sangsues furent appliquées sur le point douloureux; le surlendemain, une saignée du bras fut pratiquée; deux jours après, elle fut répétée et seize sangsues furent ensuite appliquées à l'épigastre. Quelques jours après , un érysipèle se développa à la face. ( huit sangsues sous chaque oreille ); le lendemain huit sangsues furent encore appliquées à chaque tempe. La guérison de l'érysipèle fut rapide; la face conserva seulement un peu de bouffissure. Le 12 février 1826 un herpès phlycténoïde apparut sur le visage qui était alors le siège d'une desquamation assez abondante. On distinguait plusieurs groupes de vésicules sur les régions malaire et massétérine de la joue gauche et sur les régions frontale, temporale et nasale du côté droit. La plupart de ces vésicules avaient environ une ligne de diamètre; celui des (1) Arreaine of diseases incident so the skin, in S. London, 1731, fifth ed., P. 74.

<sup>(2)</sup> Delineations of cutaneous diseases, pl. XLIX. (3) De herpetibus, in-8°, p. 29.

<sup>(4)</sup> Praxeos univ. medic. præcepta. Art. herpes miliaris.
(5) On the diseases of children. Eighth, edit. in-8, p. 182

autres était un peu plus considérable. Ces vésicules dépourvues d'auréoles, contenaient une sérosité blanchâtre et semi - transparente et ne se distinguaient de la peau qui les entourait, que par leur couleur blanche et comme argentine. Dans les intervalles qu'elles laissaient entre elles la peau avait conservé la teinte pâle qu'elle avait pris depuis la guérison de l'érysipèle; le développement de ces vésicules ne fut point accompagné de chaleur ni de douleur à la peau. La langue était un peu rouge, et cependant les fonctions digestives étaient régulières et le sommeil naturel. Le 18, les vésicules étaient desséchées et remplacées par de petites croûtes minces et brunes; quelques autres étaient jaunâtres et plus épaisses. Une gastro-bronchite succéda à cette légère inflammation de la peau et le malade prolongea encore quelque temps son séjour à l'hôpital.

OBS. XL. Herpès phlycténoïde développé sur le tronc, la face et les membres inférieurs, précédé d'un catarrhe de vessie et suivi d'une bronchite. - Pierre Fort, horloger , âgé de soixante-onze ans, demeurant rue de la Calandre nº 3q, vint me consulter an bureau central des hôpitaux, le 19 mars 1826. Ce vieillard est bien constitué; son teint est jaune et bilieux. Trois semaines auparavant, il avait éprouvé les préludes d'une rétention d'urine. Le 14, à la suite d'un déjeuner au cabaret, elle devint complète; la fièvre s'alluma et dura pendant quarante-huit lieures; époque à laquelle, après avoir bulargement d'une tisane faite avec de la graine de lin , la réglisse , l'orge et le chiendent, il put uriner sans le secours de la sonde. Depuis lors. Fort urine six à sept fois par jour, et rend environ une pinte d'urine qui dépose ordinairement une matière blanchâtre. Il n'éprouve point de douleur à l'hypogastre, ni les autres symptômes de l'inflammation chronique de la vessie. Il venait réclamer des conseils pour un autre maladie (herpès phlycténoïde compliqué de bronchite), qui s'était déclarée le 17 mars, pendant les sueurs abondantes qui terminèrent le violent accès de fièvre que la rétention d'urine avait provoqué. Dans la muit du 16 au 17, plusieurs groupes de vésicules apparurent sur le côté droit de la partie antérieure de la politine, quelques vésicules se développèrent sur les lèvres, sur les ailes du nez et sur les oreilles, dans la journée du 17 mars. Le lendemain, il se plaignit de picotemens dans la peau des fesses, sur lesquelles il ne pouvait s'appnyer sans douleur. L'éruption s'y était propagée.

Le 19 mars 1826, on distinguait plusieurs vésicules intacles, 1º sur le nez, sur les lèvres et au-dessous des oreilles; il en existait un grand nombre sur l'oreille droite; elles étaient plus rares sur l'oreille gauche; 2° sur la partie autérieure de la poitrine plusieurs groupes de vésicules miliaires parvenues à différens degrés de développement; les unes sont pleines d'une sérosité transparente, tandis que les autres sont troubles et séro-purulentes; 3º sur les fesses, deux groupes bien distincts, formés par des vésicules un peu plus volumneuses que les précédentes. Toutes ces vésicules ont des dimensions beaucoup plus considerables que celles de l'eczema ; leur base; peu enflammée, est cependant entourée d'un petit cercle rouge. Je constatai, en outre, l'existence d'une bronchite. Appétit peu prononce; sommeil interrompu par des quintes de toux; expectoration assez abondante (tisane pectorale; looch; diete végétale ). Le 24, la plupart des vésicules étaient desséchées; celles qui étaient moins avancées avaient un petit point jaune à leur centre; les autres avaient été détruites par le frottement. Le 26, toutes les vésicules qui n'avaient pas été détruites étaient transformées en petites croûtes noires, ovales, de la dimension de très petits grains de riz. Le 28; de petites taches rouges indiquent les points ou la chute des croûtes s'est opérée. La bronchite à encore persisté quelque temps.

## Herpes circinatus.

VOCAB, Art. Ringworm.

§. 338. L'herpès circinatus est caractérisé par de petites vésicules globuleuses très rapprochées, et disposées en forme d'anneaux ou de bandes circulaires, de manière à former des ovales complets, dont le centre est ordinairement intact, et dont les bords, surmontés de vésicules, sont d'un rouge plus ou moins vif. Sa durée est ordinairement d'un à deux septénaires; elle peut être beaucoup plus longue, lorsque l'éruption des anneaux vésiculeux est successive. Il apparaît sur le cou , les joues , les bras ou les épaules, etc., sous la forme de taches rouges enflammées, circulaires ou ovales, d'un-demi-pouce ou deux pouces de diamètre, et dont le développement et l'existence sont accompagnés d'une démangeaison et d'un sentiment de fourmillement très incommode. La rougeur est moins vive au centre des petites taches que vers leur circonférence; elle est tout-à-fait nulle sur les aires des plus grandes , où la peau conserve sa teinte naturelle. Bientôt de petites vésicules globulenses, très rapprochées, dont la base est légèrement enflammée, et qui contiennent un fluide transparent, se développent sur la circonférence des taches, en même temps que leur intérieur acquiert momentanément une teinte rouge un peu plus foncée. Du quatrième au sixième jour de l'éraption, la rougeur diminue; les vésicules de la circonférence se troublent, se rompent, ou se recouvrent de petites croûtes brunâtres fort minces, dont la chute a lieu du dixième au quinzième jour, pendant qu'une légère desquamation s'opère au centre des taches, lorsque la rougeur s'y est propagée. Quelquefois aussi l'humeur des vésicules est résorbée; elles se flétrissent, et cette absorption est suivie d'une exfoliation presque insensible de l'épiderme. Les anneaux d'un petit diamètre, surmontés de très petites vésicules, offrent surtout cette dernière terminaison, que l'on observe rarement lorsque les ovales sont très larges et les vésicules plus volumineuses.

L'herpès circinatus n'est jamais accompagné de désor dres fonctionnels généraux, à moins qu'il ne soit compliqué d'une autre maladie. Il peut se prolonger pendant plusieurs semaines, torsque les taches et les vésicules qui le caractérisent se développent successivement sur diverses régions du corps. J'ai vu de ces groupes vésiculeux en anneau, épars sur la peau surmontée de bulles de pemphigus.

Plusieurs enfans d'un même collège ou d'une même famille sont quelquefois atteints de l'herpès circinatus; cette circonstance a conduit quelques auteurs à penser qu'il était contagieux; mais cette simultanéité de développément peut tenir à d'autres causes, à l'impression du froid

par exemple.

Les médecins anglais ayant d'abord désigné l'herpès circinatus sous le nem de ringworm (ver en anneau), par lequel on a également indiqué une variété de favus (porrigo scutulata), maladie incontestablement contagieuse, cette confusion dans la nomenclature a pu contribuer à propager l'opinion que l'herpès circinatus pouvait se transmettre d'un individu à un autre. L'herpès circinatus ne se reproduit pas par inoculation.

On observe l'herpès circinatus principalement chez les enfans, les jeunes gens, les femmes, les personnes blondes dont la peau est fiue et délicate: il est assez ordinaire de voir ces anneaux herpétiques sur les joues et le menton des jeunes filles. Les causes de l'herpès circinatus chronique, caractérisé par des éruptions successives, sont tout aussi inconnues que celles de l'herpès phlycténoïde ou du pemphigus qui affecte la même marche.

L'herpès circinatus étant la seule maladie de la peau

qui se montre sous la forme d'une tache érythémateuse entourée d'une auréole de vésicules, il est facile de le reconnaître, lorsqu'elles ne sont pas détruites. Sont-elles flétries et remplacées par une légère exfoliation de l'épiderme sur un fond rouge exactement circulaire, cet état de la peau peut être confondu avec l'erythema circinatum à son déclin, ou avec une plaque de lèpre déponillée de squames. Dans le premier cas, quelques débris de vésicules sur un ou plusieurs anneaux éclaireraient le diagnostic; dans le second, l'erreur est à-peu-près impossible. Les anneaux érythémateux de la lèpre vulgaire en voie de gnérison disparaissent très lentement; et il est bien rare qu'il n'existe pas en même temps d'autres plaques lépreuses stationnaires ou dont la guérison est moins avancée. Quant au fayus en écu ou en anneau (porrigo scutulata), c'est une maladie contagieuse, d'une durée longue et indéterminée, et dont les croûtes offrent des caractères particuliers.

Bateman conseille, pour calmer la démangeaison qui accompagne le développement des vésicules, de recourir, à des lotions faites avec de l'eau dans laquelle on aura dissous du sulfate de zinc, du borate de soude ou de l'alun. L'application fréquemment renouvelée de linges imbibés d'eau froide atteint parfaitement le même but. On a aussi recommandé les bains alcalins où les lotions salines. J'emploie souvent, avec succès, la cautérisation légère avec le nitrate d'argent. En résumé, le traitement de l'herpès circinatus est le même que celui de l'herpès phlyeténoïde.

#### Historique et observations particulières.

\$.55g. Celse, après avoir évidemment indiqué le zona sous le nom d'ignis sacer, ajoute : « Allerum aulem est in summœ cutis exulceratione, sed sine altitudine, latum, sublividum, inæqualiter tamen, mediumque sanescit, extremis procedentibus, ac sæpe id quod jam sanum vi. debatur, iterum exulceratur (1). » Ce passage, qui, suivant Bateman, paraît se rapporter à l'herpès circinatus. n'est pas susceptible d'une interprétation rigonreuse, et me semble plutôt rappeler une variété de psoriasis palmaire (dartre squameuse centrifuge, Alibert). Turner a désigné d'une manière claire et positive cette variété de l'herpès sous les noms de serpigo et de ringworm (2). On trouve dans le Journal hebdomadaire, t. IV , p. 197, et dans la Lancette française, t. v, p. 9, quelques remarques sur cette variété. J'ai cité un exemple de sa complication avec le pemphigus (Obs. XXVII).

#### with arms of the second Herpes labialis.

ode Deart was the per the state of the best will VOCAB. Art: Exanthema labiale, hydroa febrile, etc., éruption des lèvres.

\$. 340. Une légère chaleur locale, bientôt suivie d'un sentiment de cuisson ou de tension, précède et accompagne le développement des groupes de vésicules qui caractérisent l'herpès labialis. Ordinairement ces groupes forment sur la surface des levres une sorte d'anneau irregulier dont la circonférence s'étend inégalement sur le menton, les joues et les ailes du nez. L'humeur des vésicules, d'abord transparente, devient trouble dans l'espace de vingt-quaire heures; elle offre ensuite une teinte d'un blanc jaunatre, et finit par présenter un aspect puriforme. Des le quatrième ou le cinquième jour de l'éruption, les vésicules se rompent on se dessechent; le fluide qu'elles renferment s'écoule ou se transforme en croûtes noirâtres, qui se détachent ordinairement du huitième au douzième jour, époque à laquelle il ne reste plus de traces de cette légère inflammation. Lorsqu'on enlève les croûtes avant

summer while exist you

<sup>(</sup>i) De re medica, lih. v, sect. 28.
(2) De morbis cutaneis, p. 73, in-8. Lond. 1736.

leur entière dessiccation et la formation d'un nouvel épiderme, il s'en forme d'autres dont la dessiccation et la chute se font plus long-temps attendre. Cette éruption est toujours accompagnée d'une tuméfaction plus ou moins considérable des parties affectées.

L'herpès labialis peut être produit directement par l'action de causes extérieures sur la peau des lèvres, par l'impression du froid, par le passage d'une température élevée à l'air froid et humide, par le contact de corps acres ou irritans, etc.; souvent il apparaît dans le cours et surtout vers le déclin d'une stomatite, d'un corvza, d'une angine, d'un catarrhe ou d'une pneumonie; plus souvent encore à la suite d'accès de fièvre intermittente, circonstance qui n'a pas été clairement indiquée par quelques auteurs qui ont parlé de cette légère inflammation. Tous ont cependant remarqué qu'elle était souvent précédée ou accompagnée d'aphthes ou de vésicules dans la bouche. J'ai vu l'herpès labialis développé dans cette cavité et sur la voûte palatine, accompagné de gêne dans la déglutition, de douleurs à l'épigastre, de rapports, de nausées, ctc.; son apparition a quelquefois lieu lors de la diminution ou de la cessation d'une phiegmasie des viscères.

L'herpès labialis ne peut être confondu avec aucune autre affection des lèvres. La disposition des vésicules en groupes isolés, leur marche régulière, le volume considérable que plusieurs d'entre elles acquièrent, leur dessication sous forme de croûtes, sont autant de circonstances qui ne permettent pas de confondre l'herpès labialis avec l'eczema développé sur les lèvres : il est quelquefois plus difficile de distinguer

cet herpes des vésicules artificielles.

L'herpes labialis est quelquefois d'un bon augure dans les fièvres et l'indice d'une prompte terminaison. In febricantibus assiduè fiunt pustalæ circà labia et nasum; juxtà febris solutionem (1). Comme dans une foule de

<sup>(1)</sup> Actius. Tetr. 11, sermo 1, in-fol.; p. 234.

traductions ou d'ouvrages latins, le mot pustulæ est pris

Cette affection de la peau, qui n'offre par ellemême aucun danger, exige rarement d'autre traitement que celui des maladies qui provoquent son développement. Cependant lorsque les vésicules sont nombreuses et confluentes, lorsque la douleur, la chaleur et la tuméfaction des lèvres sont considérables, des lotions fraîches et émollientes procurent un soulagement que le peu de gravité du mal fait souvent négliger. Pour hâter la dessicoation des vésicules, on peut aussi les cautériser légèrement avec du nitrate d'argent.

#### Historique et observations particulières.

\$.341. Hippocrate indique clairement cette éruption(1). Observée par une foule d'auteurs, elle a été décrite dans ces derniers temps par Willan (2), et par Bateman, dans son synopsis; d'autres en ont fait mention sous le nom d'eruption des tèvres (3), d'exanthema labiale (Jos. Franck.), ou d'olophlyctide labiale (Alibert). Je n'en rapporterai point d'observations particulières: l'étude de cette légère inflammation n'offre qu'un faible intérêt; plusieurs pathologistes n'en ont fait mention que comme d'un symptôme commun à plusieurs maladies aiguës.

#### Herpes præputialis.

VOCAB. Art. Aphtha, ulcuscula præputii.

§. 342. L'herpès præputialis est caractérisé par un ou plusieurs groupes de petites vésicules globaleuses qui se

(c) Action, The congra

(3) Journ. gén. de médecine, t. XXXII , p. 240.

<sup>(1)</sup> Febres in quibus ulcerantur labia fortassis intermittentes. (Hippocrate. Traduction de Van der-Linden, t. 1, p. 821.)

<sup>(2)</sup> On the diseases in London, in-12, p, 6. 1801.

développent sur la face interne ou sur la face externe du prépuce, quelquefois sur ces deux surfaces à-la-fois, et dont la guérison a ordinairement lieu dans l'espace d'un

à deux septénaires.

L'herpès præputialis débute par une ou plusieurs taches de six à huit lignes de diamètre bien circonscrites, et d'une teinte rouge assez animée. Elles sont accompagnées d'un léger prurit, plus prononcé vers leur centre, sur lequel s'élèvent, du deuxième au quatrième jour, de petites vésicules globuleuses, contenant un fluide sérenx et transnarent, et qui, à cause de leur extrême ténnité, paraissent avoir la même couleur que la peau sur laquelle elles se sont développées. Bientôt la chaleur et la démangeaison deviennent plus considérables, le volume des vésicules augmente, et, le quatrième ou le cinquième jour, l'humeur qu'elles contiennent se trouble et prend un aspect pruriforme. Lorsque l'éruption a lieu sur la partie interne du prépuce, les vésionles se rompent souvent dès le quatrième jour : l'épithélium se détache, laissant à nu le réseau vasculaire enflammé. Ainsi s'établit une ulcération superficielle, que sa couleur rouge on blanchâtre et ses bords un peu élevés ont quelquefois fait confondre avec des ulcères syphilitiques.

Le caractère de cette affection est moins équivoque, lorsque les vésicules se sont développées à l'extérieur du prépuce. La matière contenue dans les vésicules est résorbée ou se dessèche vers le cinquième ou le sixième jour; dans ce dernier cas, elle se transforme en petites croûtes sèches, lamelleuses ou conoïdes, qui se détachent vers le huitième ou le dixième jour, époque à laquelle la guérison est complète, si les parties affectées n'ont point été irritées par le frottement. Il est rare que l'inflammation du prépuce soit assez intense pour déterminer l'engorgement des ganglions lymphatiques de l'aine, M. Evans a vu cependant plusieurs exemples d'une semblable complication; mais

l'inflammation des ganglions ne s'est jamais terminée par L'excitation continuelle des organes de la génération, le contact des fluides sécrétés par le vagin ou l'utérus atteints d'inflammations chroniques, sont, de toutes les causes assignées à cette maladie, celles dont l'influence me paraît la mieux démontrée. J'ai vu cette affection se reproduire ainsi plusieurs fois sur un même individu. Dans des cas semblables, M. Pearson pense qu'elle peut être occasionée par l'usage des préparations mercurielles; d'autres croient avoir observé qu'elle se développe plus fréquemment chez les sujets qui ont éprouvé une ou plusieurs atteintes de la syphilis. M. Copeland assure qu'elle est quelquesois symptomatique d'une phlegmasie ou d'un rétrécissement du canal de l'urethre. M. Evans et M. Samuel Plumbe affirment, au contraire, que le plus souvent son existence est liée à une affection des organes digestifs. Enfin tous reconnaissent que l'herpès præputialis n'est point contagieux, M. Evans rapporte, il est vrai, qu'un de ses amis ayant introduit sous l'épiderme du bras, vers le lieu où l'on pratique ordinairement l'inoculation, de la lymphe prise dans une vésicule située sur le prépuce, il s'ensuivit le développement d'une vésicule beaucoup plus large que celle qui avait fourni le fluide inoculé; mais cette expérience plusieurs fois renouvelée n'ayant plus donné le même résultat, d'ailleurs peu concluant, la production de cette variété de l'herpès, d'après M. Evans lui-même, paraît indépendante d'une cause spécifique.

Les vésicules de l'herpès præputialis ne peuvent être confondues avec les pustules et les tubercules syphilitiques qui se développent quelquefois sur le prépuce; chacune de ces formes phlegmasiques a des caractères bien tranchos. La venerola vulgaris (Evans ) est de toutes les maladies des organes de la génération, celle qu'il serait le plus facile de confondre avec l'herpes prieputialis. Touter fois, la première s'annonce par une pustule solitaire, tandis que l'herpes est formé, dans le principe, par un groupe de petites vésicules. Les croûtes minces et écailleuses de l'herpès præputialis ne pourront pas non plus être confondues avec les croûtes épaisses de la venerola vulgaris. Le diagnostic offre plus de difficulté, lorsque ces affections se développent à la face interne du prépuce, et qu'elles sont exceriées. Les malades ne peuvent souvent dire si l'inflammation était primitivement vésiculeuse ou pustuleuse. Le prépuce peut être accidentellement enflammé, dans un cas d'herpès praputialis, de manière à rendre le diagnostic incertain pendant quelques jours. Cependant les excoriations superficielles de l'herpès sont bien distinctés des ulcérations syphilitiques , remarquables par feur profondeur, leurs bords durs et élevés, et la petite pseudo-membrane grisatre qui les recouvre. Enfin ; les petites croûtes minces et aplaties de l'herpès ne penvent, être prises pour les croûtes des pustules syphilitiques.

L'herpès præputialis est une maladie pen grave, dont la guérison a lieu ordinairement dans l'espace d'un à denx septénaires. Lorsque l'herpès præputialis se développe à la partie externe du prépuce, il est rare que l'on soit consulté pour cette légère inflammation, à moins que les vésicules n'aient été excoriées ou enflammées par le contact des vêtemens, ou par l'application intempestive de quelques topiques irritans. Il convient, au reste, d'abandonner cette éruption à elle-même, car tout ce qui tend à entraver sa dessiccation prolonge sa durée. M. Evans a en connaissance d'un cas dans lequel elle fut d'environ six semaines, par le soin qu'on prit d'empêcher, à l'aide de diverses applications, les petites ulcérations des vésicules de se couvrir de croûtes. Lorsque les vésicules sont situées à la partie interne du prépuce, et qu'elles sont excoriées, on en obtient constamment la guérison en introduisant une petite quantité de charpie fine entre le gland et le

1.

prépuce, et par le seul usage des lotions fraîches et saturnines. L'herpès præputialis peut se reproduire à des époques assez rapprochées pour offrir tous les caractères d'une maladie chronique; dans ce cas, il existe souvent en même temps une inflammation chronique de l'urethre : on abrège la durée de l'herpès præputialis en cautérisant superficiellement les vésicules otni oced at à designo a la passantaelle

### Historique et observations particulière s.

- § 343. L'herpes præputialis, vaguement indiqué sous les noms d'aphtha, d'ulcuscula præputti, également appliqués à des aphthes ou vésionles solitaires ; a été décrit avec soin. par Royston (1), par Kecknie (2) et par Evans (3). J'en rapporterai un exemple. D'autres ont été publiés dans le journal hebdomadaire, 1. VII, p. 436, et le journal complémentaire It. xLFO p. 458; quelques remarques sur sa; coincidence avec les rétrécissemens de l'urêthre ont été insérées dans la Revue médicale, juin 1830. Enfin le lactua. rium a de recommandé contre cette éruption par M. Rothalius (Bull, des sc. med. de Ferussac , 1. XXII, p. 105.)

"I'al en phosieurs cas d'herpes præputialis, je vais en donsigne attituin exemple, and an acceptanting of a opposit

OBS. XLI. Herpes preputialis; légère inflammation d'un des ganglions lymphatiques de l'aine droite. -M. N. sa negociant , agé de quarante ans, marie, bien constitué, pere de quatre enfans, n'a jamais éprouvé de maladies veneriennes. Sa femmie, depuis plusieurs années, est sufette à une leucorrhée habituelle, toujours plus abondante après la revolution menstruelle. Le 3 août 1824, il vint me consulter pour une inflummation développée deapplientions, les pelites ulecrations des vericules

<sup>(1)</sup> History of an eruptive disease of the integuments of penis. (Medical and physical journ., t. xx(11.) (2) Observations upon herpes of the prepuce. (The Edinburghmedic, and physi-

puis trois jours sur le prépuce. Elle offrait les caractères suivans : à l'extérieur du prépuce et près de son ouverture existaient trois groupes de petites vésicules arrondies et semi-tranparentes. Chacun de ces groupes était composé de liuit à douze vésicules. A la surface externe du prépuce, on distinguait quelques autres vésicules, et plusieurs petites excoriations qu'on aurait pu couvrir avec la tête d'une épingle. La surface interne du prépuce était plus enflammée que l'externe. Le tissu cellulaire sous-culane était lui-même un peu tuméfié, et la peau du prépuce ne pouvait être ramence sans douleur vers la base du gland. Un des ganglions lymphatiques de l'aine droite était légé-rement tuméfié et douloureux. Tous les autres organes étaient dans l'état sain ( décoction d'orge acidulée ). Aucun changement ne fut apporté au régime. La partie affectée fut entourée de linges donx, destinés à la préserver du frottement. Les vésicules extérieures se rompirent des le lendemain on le surlendemain, et pour la plupart se couvrirent de petites croûtes minces et noirâtres. Une légère excoriation succèda aux vésicules de la partie interne du prépuce. Cette excoriation fut lavée plusieurs fois le jour avec de l'eau de guimauve, et le 15 août, l'affection du prépuce et l'engorgement de l'aine droite étaient disparus.

# Herpes vulvaris, herpes auricularis, herpes palpebralis, etc.

\$.314. Des vésicules semblables à celles de l'herpès præputialis se développent quelquefois sur la paupière supérieure, dans certaines ophthalmies; sur le pavillon de
l'oreille, dans l'otite externe; sur les grandes lèvres, chez
les femmès atteintes d'écoulement leucorrhéique, pendant
la grossesse, ou à la suite des couches. Une jeune femme
était accouchée depuis un mois; l'accouchement et ses

suites avaient été heureux, les lochies s'étaient terminées le quinzième jour, mais il y avait toujours un peu d'éconlement muqueux. Elle fit une longue course à pied, et le même jour elle sentit de la douleur au haut des cuisses, et des élancemens qui l'empêchaient de dormir; elle se lava avec de l'eau froide. Je l'examinai. Vers les points où la pesu des grandes lèvres se continue avec celle des cuisses, existaient deux groupes de vésicules, la plupart bien distinctes, globuleures et arrondies comme de petits pois, transparentes ou réunies de manière à former de petites bulles irrégulères. Du vagin s'écoulait une humeur maqueuse abondante sur les grandes lèvres, qui étaient le siège d'élancemens douloureux. Quelques baius de siège; des lotions émollientes et saturnines calmèrent promptement ces accidens.

J'ai aussi donné des soins à un jeune ouvrier, âgé de seize ans, bien constitué, et qui avait à la face dorsale des deux mains un grand nombre de vésicules semblables à celles de l'herpès labialis. Plusieurs de ces vésicules étaient desséchées, les autres contenaient une humeur sero-purulente. Cette inflammation vésiculeuse, dont la durée fut de sept à huit jours, s'était déjà développée plusieurs fois chez un jeune homme dont l'état était de broyer des couleurs, et qui avait l'habitude de se laver les mains avec de l'eau fortement acidulée, après les avoir frottées avec du savon noir. J'ai vu la même éruption se montrer à la paume de la main et sur la pulpe des doigts, sans cause appréciable. Retenue par un épiderme épais, l'humeur des vésicules avait été en partie résorbée.

## Herpes iris.

§. 345. L'herpès iris est caractérisé par de petits groupes de vésicules, entourés de quatre anneaux concentriques, érythémateux, de nuances différentes. Les malades com-

parent quelquesois cette éruption à de petites cocardes. Cette inflammation se développe le plus souvent sur la face dorsale des mains, sur le condepied, sur l'olécrâne, les malléoles, etc. Elle débute par de petites taches rouges circulaires, composées d'anneaux concentriques de nuances variées, et qui acquièrent successivement de deux à huit lignes de diamètre. Au centre de chacune de ces taches apparaît du deuxième au troisième jour une vésicule aplatie, d'un blanc jaunâtre, entourée elle-même de plusieurs autres plus pétites, disposées en anneau. La vésicule centrale est entourée par un premier cercle d'un rouge hrun obscur; celui-ci par un second, plus extérieur, ayant à-peu-près la même couleur que la vésicule centrale; ce dernier par un troisième, d'un rouge plus foncé; un quatrième où l'aréole se dessine le septième, le huitième, on le neuvième jour, et offre une couleur rose qui se fond insensiblement avec la teinte naturelle de la peau. De ces anneaux le troisième est ordinairement le plus étroit ; ils peuvent tous, mais surtout le premier, se couvrir de vésicules. Du dixième au douzième jour, l'humeur des vésicules est résorbée, ou elle s'écoule ou se dessèche à leur surface sous la forme de croûtes superficielles, qui se détachent avant la fin du second septénaire.

L'herpès iris a été öbservé le plus souvent chez les enfans et les femmes, seul ; on simultanément avec d'autres variétés de l'herpès. Il est bien distinct des autres variétés; c'est la seule maladie de la pean dans laquelle les vésicules soient entourées de plusieurs auneaux concentriques. Lorsque la vésicule centrale est détruite, et lorsque ses anneaux sont peu marqués, l'herpès iris peut être confondu avec les taches de la roséole annulaire; celle-ci en diffère cependait par la plus grande étendue des disques, qui dépassent quelquéfois celle d'une pièce de cinq francs, et par l'absence de débris de vésicules.

L'herpès iris guérit spontanément dans l'espace d'un ou

deux septimires. On en abrège la durée en cautérisant légérement les vesicules avec du nitrate d'argent. Lorsque la saignée est rendue nécessaire par quelque inflammation concomitante, la soustraction du sang abrège la durée de l'éraption.

#### Historique et observations particulières.

§. 346. Cette variété de l'herpès a été établie par Bateman, qui en a donné une description exacte et une bonne figure. M. Marshall-Hall en a publié une histoire détaillée (1). M. Ledeboer a rapporté le cas d'une maladie cutanée héréditaire, qu'il croit analogue à l'herpès iris (2). M. Alibert classe cette éruption dans le groupe olophilyctides.

OBS. XLII. Herpès iris des régions olécrâniennes et prérotuliennes. - Michel, âgé de vingt-sept ans, tapissier, demeurant rue de l'Oursine n° 61, fut admis au quatrième dispensaire le q mars 1826. Je lui donnai des soins, de concert avec M. Bayle, mon collègue. Le 5 et 6 mars, Michel avait éprouvé des démangeaisons aux lèvres, aux coudes, aux mains, aux genoux. Les jours suivans, ces parties se convrirent successivement d'une éruption vésiculeuse. Michel ne suspendit pourtant pas ses occupations habituelles. Il est fort, sanguin et bilieux, et avait été atteint de la même maladie au mois d'octobre précédent; il n'a jamais en d'autres affections de la peau. Le 9, les vésicules qui s'étaient développées sur les lèvres environ six on sept jours auparavant, étaient pour la plupart transformées en croûtes minces et brunes, et offraient les caractères de l'herpès labialis. Une seule vésicule, située sur la lèvre supérieure, contenait de la sérosité. L'herpès iris occupait les régions ofécraniennes des membres supérieurs, et rotulien-

<sup>(</sup>r) Case of particular eruptive disease (Edinburgh Med. and surg. Journ. 1820).

<sup>(2)</sup> Bulletin des Sciences médicales de Férussac, t. xvIII, p. 70.

nes des membres inferieus; il n'étail apparu que depuis quatre jours. Les véacules, au nombre de viligi environ au bras droit, et moins nombreuses au bras gauche, officaient la disposition suivante. Au centre d'une surface enflammée de quatre à six lignes de diamètre, on distinguait une petite vesicule d'un blanc jamaître, contenant un peu de sérosité et commençant à se dessécher; ce point jaunâtre était entouré d'un premier annéau d'un ronge brun, celui-ci d'un second, à-peu-près de la même couleur que la vés'cule centrale; le troisième, qui était le plus étroit, était d'un ronge foncé; et trois jours après, un qua-triéme annéau plus excentrique entoura les premiers sa teinte rose se fondait insensiblement avec la couleur naturelle de la peau.

Les véricules des régions roluliennes offraient une disposition tout-à-fait semblable. Je dois ajouter cependant qu'il existat sur le dos de la main droite et près des vésiques éveloppées sur le coude et sur le genon un petit nombre de vésicules globulenses semblables à celles de l'herpès phlyoténoïde, et qui contenaient une sérosité l'impide et transparente. Toutes ses vésicules étaient le siège d'un picotement très vis (saignée du bras, d'ane palette et demie; bain; tisane d'orge). Les jours suivans, la dessiccation des vésicules s'opéra, et le r5 mais 1826, on ne distinguait plus que de petites taches rouges circulaires sur les parties de la peau qui avaient été atteintés de cette legère inflammation.

Ons. XIIII. Stomatite; herpès iris. — Germain (François) serrurier, àgé de dix-neuf aus, demeurant roe du Faubourg-Montmartre, u. 7g, entra à l'hôpital de la Piné le 15 auril 1826, pour y être traité d'une stomatite et d'une maladie de la peau. Germain est d'un tempérament lymphatique; il a les cheveux châtains, la peau blanche et les chairs molles. Il n'a éprouvé que deux maladies, la petiteverole dans son onfance, et dans le mois d'ayril 1825 une

inflammation de la peau analogue à celle dont il est atteint aujourd'hui. Quoique l'affection de la bouche soit la maladie principale, je décrirai d'abord l'inflammation de la peau. Le 16 avrit il existe sur les membres supérieurs et inférieurs un certain nombre de taches, dont le diametre variable est de deux à huit lignes; une d'elles, ayant la forme et les dimensions d'une pièce de cinq sous, est située à la partie inférieure et externe du bras gauche, nne antre au pli du bras; six autres, dont deux du diamètre d'une lentille, se sont développées sur l'ayant bras droit, et un plus grand nombre sur le membre abdominal gauche. Deux d'entre elles, situées à la partie supérieure et externe de là cuisse, sont très rapprochées; les autres sont eparses et disseminées. On distingne sur le membre du coté opposé plusieurs autres taches, dont deux sur les fesses,

La plupart de ces taches sont formées de plusieurs anneaux concentriques rouges ou roses et rendus distincts par la différence des nuances. Leur centre est occupé par une petite croûte brune et mince, produite probablement par la dessiccation de l'humeur d'une vésicule. En effet, le malade assure avoir donné issue à de la sérosité en grattant ces taches, dont l'éruption a en lieu à une époque récente, mais qu'il ne peut préciser. Ces taches étaient circulaires, et les dimensions des cercles ou des anneaux concentriques étaient variables, mais proportionnées à celles des taches. Autour du point jaune central existait un premier anneau d'un rouge foncé : celui-ci était renfermé dans un second plus excentrique et d'une teinte rose; un troisième était d'un rouge fonce et obscur comme le premier; un quatrième enfin, d'une teinte rose, se fondait insensiblement dans la peau. Les jours suivans, le deuxième anneau devint blanc et vésiculeux; mais le malade le déchira avec ses ongles, et donna issue à quelques gonttelettes de sérosité. Toutes ces taches étaient le siège d'une démangeaison assez vive. Le 20, les petites croûtes de la partie moyenne

des taches étaient tombées, et laissaient voir une surface rose, recouverte par un nonvel épiderme.

L'affection de la bouche a commencé il y a environ douze jours, par des aphthes et une augmentation de la sécrétion de la salive. Deux jours après, la tuméfaction des lèvres fut suivie de celle de la langue, et bientôt de l'inflammation de la gorge. La déglutition devint difficile et douloureuse; le bord libre des lèvres se couvrit de croûtes brunes ou jaunes. Le 16, les commissures des lèvres sont saignantes et enflammées; leur membrane muqueuse, celle des gencives et de la partie interne des joues, la voûte palatine, sont convertes d'aphthes ou de taches blanches et proéminentes, qui se dessinent bien sur la membrane muqueuse enflammée. La langue est humide, et la surface supérieure est enduite d'un mucus épais et blanchâtre; la bouche est pâteuse, légèrement amère et tellement enflammée que le malade peut à peine l'entr'ouvrir. L'épigastre est douloureux; soif, constipation, apyrexie (diète, gargarisme adoucissant, tisane d'orge). Le 17, tuméfaction plus considérable des lèvres; taches blanches, confluentes sur la partie interne des joues (même prescription). Le 18, l'inflammation de la bouche a diminué et la sécrétion de la salive est moins abondante; constipation (lavement, bain, bouillon et lait). Le 19, desquamation de la surface supérieure de la langue, qui paraît d'un rouge animé comme dans la convalescence de la scarlatine. Le 20, le malade ouvre la bouche sans douleur, l'inflammation diminue progressivement les jours suivans, et la guérison de la stomatite est complète le 30 avril 1826.

#### Eczema,

VOCAB. Art. Eczéma, dartre squameuse humide, dartre vive, gale épidémique, teigne muqueuse, teigne furfuracée, etc.

§. 547. L'eczéma est une inflammation de la peau, non

contagicuse, seuvent bornée à une seule région du corps, caractérisée à son début par de très petites vésicules non profiniuenter, ordinairement très rapprochées ou entièrement agglomérées, qui se terminent par la résorption du fluide qu'elles contiennent ou par des excoriations superficielles, accompagnées d'une exhalation sèreuse (eaux rousses, vulgairement), auxquelles succèdent des squames, des furfures, ou de nouvelles éruptions vésiculeuses de même nature.

Souvent borné à une seule partie du corps, l'eczéma peut être général, et se montrer simultanément ou successivement sur plusieurs régions. Il offecte de préférence celles où les follicules sont nombreux et très apparens, le cuir chevelu ; les oreilles, et plus rarement la face, le tronc, le pourtour des ongles, la face dorsale des mains et les membres supérieurs. Il s'étend quelquesois sur les membranes muqueuses. Chez l'homme, on l'observe fréquemment à la partie interne des cuisses, au scrotum, à la marge de l'anus; chez la femme, il se développe parfois sur les membranes muqueuses du mamelon, de la vulve et du rectum; chez les enfans, il affecte spécialement la face et le cuir chevelu, et s'étend quelquesois jusque dans l'intérieur de la bouche, des sosses nasales et de l'oreille externe.

L'eczéma est aigu ou chronique. Dans tous les cas, la maladie est caractérisée par une seule ou plusieurs éruptions successives, sur une même région ou sur diverses parties du corps; quant aux vésicules, elles sont agglomées sur de larges surfaces, ou disposées en groupes irréguliers et rarement sous forme de bandes. Lorsque l'eczéma est général, on observe quelquefois sur le même individu toutes ces variétés à différens degrés et à différentes périodes. Dans d'autres circonstances, une d'elles se montre, seule, avec tous ses caractères distinctifs.

\$. 348. Symptomes. — Dans l'eczema aigu, l'éruption des petites vésicules est annoncée par un sentiment de

fourmillement, et quelquefois par un véritable prurit; elles apparaissent avec ou sans rougeur, chaleur et tension, et présentent dans leur disposition trois variétés bien déorites par Willan, 1° eczéma simplex; 2° eczéma rabrum;

5º eczéma impetiginodes.

1º Dans l'eczéma simplex, variété ordinairement très bénigne, la peau, surmontée de vésicules, conserve le plus souvent sa teinte naturelle entre les élevures. Il n'y a ni chaleur ni tuméfaction; les vésicules très petites, plus ou moins rapprochées, contiennent une gouttelette de sérosité limpide, et correspondent ordinairement aux petites saillies d'où sortent les poils qu'on observe très distinctement à la partie interne des bras, des cuisses, etc. Lorsque l'humeur des vésicules est résorbée, l'épiderme qui concourait à leur formation se ride et se détache sous la forme d'un très petit disque. Plus souvent encore, les vésicules, après quelques jours d'existence, se rompent ou sont détruites par le froitement; la gouttelette séreuse s'écoule, et donne lieu à la formation d'un grain jaunâtre qui ne tarde pas à se détacher, laissant un petit point rose, tantôt sec, tantôt humide, entouré d'un cercle blanchâtre. Dans ce dernier cas, on apercoit un très petit pore d'où suinte une goultelette séreuse qui, en se desséchant, forme une croûte de la grosseur d'une tête d'épingle. Quelquesois aussi des lamelles d'épiderme altéré et rendu plus épais par l'humeur desséchée des vésicules, sont détachées de la peau. Sonvent à cette époque, et sans causes connues, il se fait une nouvelle éruption qui suit en tout la marche de la première, et l'eczéma devient chronique.

Un de mes élèves, le docteur Levain, a fait connaître une variété de l'eczéma simplex qui n'avait pas été décrite par Willan, ni par aucun des pathologistes qui, depuis lui, ont fait une étude spéciale des maladies de la peau. Elle s'annonce par de petits groupes de vésicules, dont la dimension varie entre celle d'une pièce de dix à quarante sons. Les vésicules sont nombreuses, très petites, en tout semblables à celles des autres variétés d'eczéma, et par conséquent beaucoup moins volumineuses que celles qui caractérisent l'herpès phlycténoïde. Ces groupes sont disséminés sur la peau, qui n'est rouge que dans les points affectés. Sur ces taches rouges surmontées de vésicules, l'épiderme peut quelquéois être détathé et enlevé d'un seul'morceau. Sa face interne est humide et présente de petits points blancs ou d'un jaume foncé, produits par l'humeur des vésicules. Le derme est rouge, non ulcéré. Les groupes de vésicules ont une assez grande analogie avec ceux de l'herpès præputialis, et cette variété de l'eczéma semble être le moyen de transition entre ces deux érruptions vésiculeuses.

L'eczéma simplex envahit souvent toute la surface du corps, spécialement chez les enfans, les jeunes gens et les personnes irritables. Sa guérison est ordinairement rapide; ses récidives sont assez rares. Les maladies avec lesquelles on peut le plus facilement le confondre, sont les éruptions vésiculeuses artificielles produites par l'insolation et le lichen simplex. Pour éviter cette dernière erreur, il suffit de se rappeler que les vésicules contiennent de la sérosité, tandis que les élevures du lichen sont solidés et donnent

une gouttelette de sang lorsqu'on les perce.

2º L'inflammation de la peau est quelquesois plus intense (eczéma rubrum). La partie qui va être le siège de l'éruption se tumése, devient chaude, rouge et luisante comme dans l'érythème ou l'érysipèle. Elle est surmontée de petites vésicules confluentes, d'abord transparentes, puis promptement laiteuses, qui se rompent et donnent lieu à un écoulement de sérosité rongeâtre. Plus tard l'épiderme, imprégné de cette humeur épaissie, se ramollit sur quelques points, se détache sur quelques autres, se dessèche sous forme de lamelles jaunâtres peu épaisses, qui sont aussitôt remplacées par des croûtes légères,

provenant du desséchement de la sérosité qu'exhalent les surfaces malades. Enfin, la peau présente cà et là de petits points roses, autour desquels l'épiderme forme un véritable liseret, irrégulièrement découpé, qui indique la dimension des vésicules.

Lorsque l'eczema rubrum est très intense, la chaleur, la rougeur et la tension persistent, ou même augmentent pendant plusieurs jours : les vésicules naissent et se rompent rapidement. Le fluide qu'elles fournissent irrite les parties dejà très douloureuses; et son contact donne lieu à des excòriations superficielles plus ou moins étendues. La peau, rouge, privée de son épiderme, paraît parsemée d'une multitude de pores qu'on pourrait couvrir avec la tête d'une petite épingle, et d'où suinte une humeur roussatre, quelquefois avec une telle abondance qu'elle inonde le linge des malades (dartre squameuse humide). D'autres fois les petites vésicules se réunissent, se confondent et forment des bulles irrégulières, analogues à celles que l'on remarque dans certains érysipèles. L'épiderme, soulevé dans une grande étendue, se rompt, des flots de sérosité s'échappent, la couche sous-épidermique, mise à nu, fortement tuméfiée, présente, en outre des pores déjà indiques, des fausses membranes blanchâtres, molles, peu adhérentes. Enfin l'exhalation séreuse diminue et finit par se tarir; des lamelles épidermiques , d'abord humides et peu adhérentes , rendues jaunes et verdatres par l'humenr qui les imprègne, se dessèchent, tombent et sont ensuité remplacées par d'autres lamelles plus sèches et plus persistantes. La peau perd insensiblement sa tension et sa chaleur; la rougeur diminue, et les parties recouvrent lentement leur état naturel , dont le retour est annoncé par la formation d'un nouvel épiderme semblable à celui des parties saines. Mais souvent de nouvelles éruptions surviennent, et l'eczéma rubrum devient chronique.

3º L'eczema et l'impétigo ont entre eux une grande ana-

lationalitation vesicules. Se mon-trent, et peut-être pour l'étément de la peau dans lequel ils se développent (les follicules); aussi n'est-il pas rare de voir sur le même individu quelques régions de la peau affectées d'impétigo, tandis que d'autres sont envahies par l'eczéma: Il arrive quelquefois aussi que des surfaces plus ou moins considérables des tégumens sont surmontées d'un mélange de vésicules d'eczéma et de pustules d'impé-tigo, et plus fréquemment encore l'on voit les vésicules tigo, et plus fréquemment encore l'on voit les vésicules d'eczena devenir purulentes, et donner lieu à une variété que Willan a décrite sous le nom d'eczena impetiginates. Lorsqu'elle débute d'une manière aiguë, la tension, la chaleur et la rougeur sont considérables; ce n'est plus de fournillemens ni de démangeaisons que les malades se plaiguent; mais c'est d'élancemens, de douleurs très vives. Les vésicules deviennent rapidement purulentes; l'épiderme, soulevé sous la forme de larges lambeaux, s'imprègné de l'humeur qu'elles contiennent, et apparaît sous la forme de croûtes vérâtres, lamelleuses, qui ne tardent pas à tomber, et mettent à découvert une surface dont la rougeur et articultures une colle de service. tomber, et mettent à découvert une surface dont la rougeur est aussi intense que celle du caimin. Lorsque l'éruption est considérable, la matière ichoreuse qu'elle fournit est tellement abondante, que tous les appareils de pansemens, les draps, les couvertures en sont imprégnés; l'odeur en est des plus désagré-bles; elle est fade et analogue à celle que répand une large brûlure en suppuration. Ordinairement il existe autour de ces eczéma impétigineux un cercle rouge tuméfié, parsemé de petites vésicules transparentes, laiteuses ou desséchées, en tout semblables à celles qui caractérisent l'eczéma rubrum. Parfois les vésicules et les croîtes se rénouvellent, et la maladié devient chronique.

qui caractérisent l'eczema ruorum. L'autos les vessouses secroûtes se rénouvellent, et la maladie devient chronique. L'eczema impetigineux peut durer plusieurs semaines, se porter d'une partie sur une autre, ou enfin envahir presque tout le tégument externe; le plus souvent, cependant il n'occupe qu'une région. Lorsqu'il ne tend pas à passer à l'état chronique, tous les symptômes s'amendent, l'inflammation diminue, les croûtes lamelleuses tombent, l'épiderme se reproduit, et la peau violacée n'offre plus qu'une légère desquamation.

Les trois formes aigués que je viens de décrire offrent des nuances extrémement variées. Le plus souvent, les accidens ne s'étendent pas au-delà de la partie malade, ou des régions sur lesquelles l'éruption s'est déve oppée. Cependant lorsqu'elle est fort étendue, elle est accompagnée de symptômes généraux; le pouls devient fréquent; il y a de la soif, de l'anorexie; le sommeil est interrompu. Les douleurs sont exaspérées par la chaleur du lit; quelquefois les mouvemens sont impossibles ou fort douloureux. Les complications les plus fréquentes sont des ganglionites dans le voisinage des parties affectées, et chez quelques malades, surtout chez les enfans, une inflammation de l'estomac ou de l'intestin.

4º Eczema chronique. - Les trois variétés de l'inflammation de la peau qui constituent l'eczema aigu peuvent se présenter à l'état chronique; c'est même, il faut le dire. la tendance de l'eczema rubrum et de l'eczema impetioino. des. Souvent après la rupture des vésicules, l'inflammation s'aggrave, envahit les couches profondes de la peau, et même le tissu cellulaire sous-cutané. Excitée par des éruptions vésiculeuses répétées et par le contact d'un fluide ichoreux abondant, la peau s'excorie, présente des gercures que certains mouvemens rendent plus étendues et plus profondes, surtout si la maladie s'est développée entre les doigts, aux mamelons, à la marge de l'anus, aux jarrets, etc. Dans le plus grand nombre des cas, les régions affectées offrent d'abord l'aspect d'un vésicatoire en suppuration, et fournissent une sérosité purnlente d'une odeur désagréable, qui pénètre facilement les linges appliques sur la peau. Ces eczema fluens provoquent de vives démangeaisons accompagnées de cuisson : la peau, vivement enslammée, devient sanguinolente, d'une couleur violacée, et paraît parsemée d'une multitude de petits pores, d'où suinte une sorte de rosée séreuse. Fatigués par un prorit des plus violens, les malades ne parlent que d'ácreté du sang, de feu intérieur, etc. Ils ne penvent se livrer, au sommeil; lenrs souffrances, momentanément assouples, renaissent souvent tout-à-coup et sans causes appréciables; alors rien ne peut modérer l'ardeur qu'ils mettent à se gratter; une sérosité sanguinolente s'écoule de la peau déchirée; les démangeaisons deviennent inte-lérables, surtout dans les eczéma du périnée, de la marge de l'anus, de la vulve, du rectum; et lorsque la maladie est abandonnée à elle-même, cet état se perpétue souvent des mois, des années entières.

Lorsque l'inflammation est diminuée, l'eczéma chronique prend un autre aspect. Après un laps de temps plus ou moins considérable, les éruptions vésiculeuses ou vésiculo-pustuleuses deviennent plus rares, et finissent même par ne plus se reproduire; les croûtes qui, d'abord humides et épaisses, étaient aussitôt remplacées que détachées de la peau, deviennent de plus en plus minces, sèches et adhérentes; la peau se couvre de petites écailles jaunaires (dartre squameuse ou furfuracée de quelques auteurs), parmi lesquelles on rencontre quelques croûtes sanguines, suites de légères excoriations produites par les ongles du malade. L'exhalation séreuse est remplacée par une simple exfoliation épidermique plus ou moins abondante. Plus ces eczéma ont été intenses, plus leur durce a été longue, plus lenr disparition entière se fait attendre, et pendant long-temps on aperçoit encore des débris qui peuvent faire reconnaître l'existence antérieure de cettemaladie. S'ilse fait une nouvelle éruption vésiculeuse sur des surfaces qui ont été où qui sont encore affectées d'eczema, les nouvelles vésicules se rompent beaucoup plus vite que celles qui se développent sur des régions qui n'ont pas encore été envalies: à peine existent-elles pendant cinq ou six heures, ce qui tient sans doute au peu de résistance qu'offre l'épiderme de nouvelle formation. Enfin il arrive quelquefois que de petites éruptions vésiculeuses se forment sous l'épiderme épaissi et altéré.

5. 549. Après avoir décrit d'une manière générale l'eczémà à l'état aigu et à l'état chronique, et les principales variétés que cette maladie peut offirir, je vais indiquer les particularités qu'elle présente sur diverses régions du corps.

1º Eczema du cuir chevelu ( teigne muqueuse Alibert ; porrigo larvalis. Willan ). Extremement frequent chez les enfans à la mamelle sparvenus à l'âge de trois, cinq et huit mois, et à l'époque de la seconde dentition, il n'est pas rare chez les jeunes gens de l'un et de l'autre sexe, surtout chez ceux qui ont les cheveux blonds, la peau blanche et délicate, qui sont doués d'une constitution lymphatique ou scrophuleuse, et dont la tête est en forme de calebasse. Cette variété, séparée à tort de l'eczéma sous le nom de teigne ou de porrigo, occupe tantôt une partie de la tête seulement, tantôt toute sa surface, et s'étend presque toujours sur les oreilles, la nuque, le front et la face. Chez les très jeunes enfans, les vésionles de l'eczema, répandues sur le cuir chevelu et les tempes, forment bientôt des croûtes minces qui acquièrent une plus grande épaisseur à mesure que le suintement continue. Le cuir chevelu, tuméfié, fournit en abondance un fluide visqueux qui colle et enduit les cheveux en masse et par couches, et forme en se desséchant des croûtes lamelleuses jaunes ou brunes. Dans cet état d'acuité, la tête est chaude, le cuir chevelu rouge et tendu; les enfans sont en proie à une démangeaison dont rien ne peut exprimer la violence; elle redouble lorsqu'on leur découvre la tête ou qu'on l'expose à l'air; ils là frottent violemment contre leurs épaules ; pour peu que leurs mains soient libres , ils se grattent avec une vivacité inouie, et le sang coule sous leurs ongles, Lorque les cheveux ont été coupés avec

soin et les croûtes enlevées à l'aide de cataplasmes emolliens, le cuir chevelu, mis à nu sur quelques points, semble enduit d'une matière d'apparence caséeuse. Quelquefois l'inflammation se propage au tissu cellulaire sous-cutané, qui forme de petites tumeurs proéminentes, accompaguées d'une douleur très vive, très aigué, et qui se terminent ordinairement par la suppuration. Les ganglions de la nuque et des régions parotidiennes deviennent douloureux et se tuméfient. Dans quelques cas, les vésicules de l'eczéma sont mélangées de postules d'impétigo, et les croûtes sont alors beaucoup plus épaisses et plus adhérentes. Une grande quantité de poux se montre aussi en même temps sur le cuir chevelu.

L'eczema du cuir chevelu se propage tres souvent au front, aux tempes, à la face, à la nuque et aux épaules.

Si les enfans atteints de cette éruption sont entourés des soins convenables, si on fait tomber les croîtes au moyen de lotions et de cataplasmes émolliens, l'inflammation du coir chevelu diminue, et ordinairement le suintement se tarit au bout d'un ou deux mois. Si ces soins sont négligés, les linges qui enveloppent la tête imprégnés du fluide sécrété par les surfaces emflammées, augmentent le prurit, l'inflammation devient chronique et plus, profonde, les bulbes des cheveux s'enflamment, et leur chute peut avoir lieu sur une surface assez considérable; en même temps le enir chevelu sur quelques points enflammés prend un aspect furfuracé (teigne furfuracée. Alibert).

Lorsque le suintement ichoreux s'arrête tout à-coup, naturellement ou à la suite de médications intempestives, et amène le desséchement trop prompt des croûtes, les enfans déviennent moirres, taciturnes, inquiets, mal portans. D'un autre côté, lorsque la sérosité coule avec abondance, lorsqu'elle arrose et pénètre de toutes parts le cuir chevelu, les principales fonctions s'exécutent souvent avec la plus partaite régularité, et la santé des enfans s'améliore quelque-

fois pendant toute la durée de cette inflammation. J'ajoutérai même que pendant la dentition, ceux qui sont alicetés d'expéria de la fixe et du coir chevelu, ont rarement des convulsions ou des diarrhées abondantes rebelles; cette observation s'accorde avec celle de Billard, qui dit avoir vu, à l'hospice des Enfans-Trouvés, un assez grand nombre d'enfans à la mamelle, atteints d'ezgème du cuir chevelu (teigne muqueuse); qui, après la guérison lente et naturelle de cette inflammation, ont offert un état de santé et de fraîcheur remarquables.

Chez les adultes, l'eczema chronique du cuir chevelu atteint specialement les individus lymphatiques ou scrophuleux; à l'âge critique, les femmes en sont plus souvent affectées que les hommes. La plupart de ces eczéma, d'abord fluens et humides, deviennent plus tard squameux et furfuracés; alors la tuméfaction, la rougeur et la chaleur de la peau sont presque nulles; le cuir chevelu, dépouillé des squames qui lereconvraient, paraît légèrement rouge et luisant. Les squames sont quelquefois d'une couleur argentine et nacrée, et ressemblent assez bien aux pellicules dont les plames des jennes oiseaux sont enveloppées. Quelquefois des paquets de cinq à six cheveux sont enchatonés dans ces squames, qu'its dépassent par leur extrémité libre et par leur extrémité adhérente. Dans cet état, l'eczema ne provoque que des démangeaisons peu vives, et la tête n'exhale aucune odeur. A mandeith an an inca sering

Quelquefois l'eczéma chronique du cuir chevelu se propage aux oreilles et aux sourcils, attaque le bord libre des paupières, provoque la chute des cils, et détermine des ophthalmies chroniques rebelles.

On observe rarement l'eczéma du cuir chevelu chez les vieillards, probablement à cause des changem ens survenus dans l'organisation de la peau. Je l'ai vu quelq uefois coincider avec une sécrétion folliculeuse cérumineuse abondante.

2º Eczema de la face. - L'eczema de la face chez les iennes en fansaccompagne souvent celui du cuir chevelu et des oreilles; plusieurs auteurs l'ont décrit sous le nom de croute laiteuse. Il se montre ordinairement sur le front. les joues et le menton; les petites vésicules qui le caractérisent disposées en groupes irréguliers, dépassent à peine le niveau de la peau, qui acquiert bientôt une teinte érythématense; au bout de quatre à cinq jours ces vésicules se rompent, donnent issue à un fluide visqueux et jaunatre, qui se concrète et se transforme en croûtes minces jaune verdatre: de nouvelles vésicules ne tardent pas à se développer à la circonférence de ces groupes ou dans leur voisinage. l'humeur qu'elles contiennent s'épanche à la surface de la peau, en même temps qu'un suintement considérable s'établit au-dessous des premières squames ou croûtes, et ajonte encore à leur épaisseur et à leur étendue. Si cette maladie est abandonnée à elle-même, plusieurs éruptions ont lieu, jusqu'à ce que toute la face soit pour ainsi dire enveloppée de lamelles jaunatres. Souvent l'humeur séreuse ou séro-purulente est très abondante (eczema impetiginodes): au-dessous des lamelles et des croûtes , la peau est d'un rouge très animé, parsemée d'une multitude de petits pores, couverte de légères fausses membranes d'un blanc laiteux; elle se gerce, s'excorie sur les joues, vers les commissures des lèvres, dans l'enfoncement qui les separe du menton; ces gercures sont augmentées par la succion, les pleurs et les cris. Plus tard, l'eczema de la face présente tous les caractères d'une inflammation chronique; les vésicules sont rares, l'éconlement, devenu pen abondant, se tarit, et la peau se recouvre de lamelles seches et grisatres qui se détachent sans se reproduire; les surfaces malades, pourvues d'un épiderme très mince, restent encore long-temps érythémateuses, et deviennent le siège d'une desquaigation furfuracée, qui, elle-même finit par cesser. Jamais les excoriations et les fissures qui accompagnent les eczéma de la face ne laissent

de cicatrices. Celles que l'on observe quelquesois sont le résultat des exceriations que les enfans se font avec leurs onglès; pour les prévenir, il convient de leur envelopper les mains pendant la nuit; car j'en ai vu qui se mettaient le visage en saug à force de se gratter, lorsqu'on ne prenait pas cette précaution.

L'eczéma de la face se propage quelquefois aux bords libres des paupières, aux membranes muqueuses de la bouche, des fosses nasales et des conjonctives; l'épithélium, rapidement détruit sur celles qui en sont pourvues, est remplacé par de petites fausses membranes blanchâtres. Lorsque l'eczéma des paupières envahit les conjonctives, tous les symptômes d'une ophthalmie aigue se déclarent : les yeux deviennent rouges, larmoyans, sensibles à la lumière; les bords libres des paupières sont tuméfiés et cedémateux. Dans les fosses nasales, l'eczéma donne lieu à un prurit fort incommode et à un écoulement séreux très abondant. Cette maladie envahit rarement la bouche; je l'ai vue bornée à la levre inférieure, autour de laquelle elle formait une espèce d'anneau; quelquefois la membrane muqueuse buccale, rouge, tuméfiée, présente cà et là de petites ulcérations superficielles , analogues à des aphthes , et les enfans rendent la salive en abondance of disor solo montals

Chez les adultes, l'eczéma rubrum et impetiginodes de la face estsouvent accompagné d'une tuméfaction générale du visage et d'un cedème des paupières semblable à celui qu'on obseive dans l'érysipèle phlegmoneux. L'eczéma de la face diffère de cette dernière maladie en ce qu'il est d'une plus longue durée, et qu'au lieu d'une inflammation exanthémateuse simple ou compliquée de bulles, la peau offre une éruption vésiculeuse ou vésiculo-pustuleuse ordinairement accompagnée d'une chaleur prurigineuse. Quand l'eczéma de la face est passé à l'état chronique, l'exhalation estreuse est presque insensible; la face se couvre d'écailles furfuracées qui tombent et se renouvellent; les sourcils et

les parpières se dégarnissent quelquefois de leurs poils. Pat surtout observé cette variété, difficile à guérie, chez les jeunes fittes dymphatiques dont la menstruation métait point régulière, on chez lesquelles le flux menstruel ne s'était point encore établi. On la voit rarement chez les vioillards.

- 56 Eczema des greilles L'eczema des greilles est une des variétés qu'on rencontre le plus fréquemment chez les deux sexes, à tout âge. On l'observe souvent chez les femmes après la cessation de flux menstruel. Lorry en a bien ndiqué les caractères ( de auribus suppurantibus ). Les très jennes enfans en sont souvent atteints. Il coincide fréquemment avec l'eczema du cuiv chevelu et de la face dont il suit ou précède quelquefois le développement. Il ne faut pas le confundre avec l'intertrigo, sorte d'érythème de la partie postérieure des oreilles accompagné de fissures et d'un léger suintement. J'en ai aussi observé de nombreux exemples chez de jeunes filles de quinze à vingt ans : la plupart metaient point encore reglées, ou l'étaient fort irrégulièrement. Lorsque cet eczéma se montre à l'état aigu, les oreilles deviennent rouges, tuméfiées; leur volume est souvent doublé; un fluide roussatre s'écoule rapidement des vésicules, des fissures s'établissent, l'inflammation se prepage au conduit auditif aptour duquel se forment quelquefois de petits fovers purulens excessivement douloureux. L'audition est pervertie ou suspendue; les ganglions lymphatiques voisins s'enslamment. Le plus sonvent cet eczéme devient chronique; la peau se couvre de lamelles d'un jaune foncé, semblables à de légères couches de cire jaune fendillées; un fluide roussatre , dont l'écoulement augmente par la pression, s'échappe des fissures. Souvent, lursque les parties malades paraissent revenir à leur état naturel, tout-à-coup, sans cause connue, une 

L'eczema des oreilles est ordinairement très rebelle

chez les semmes à l'époque critique; il guérit au contraire très facilement et naturellement chez les enfaus, lorsqu'il s'est développé pendant le travail de la dentition. On a conseillé de placer dans le conduit auditif externe des morceaux d'éponge ou des bourrelets de charpie, afin d'empecher le rétrécissement de cette ouverture; cette précaution a plus d'inconvéniens que d'avantages. Dans l'eczema aigu des oreilles, on atteint mienx le but qu'on se propose par la saignée, les applications de sangues, les pediluves, les laxatifs. Dans les eczéma chroniques, le gonflement du tiscu cellulaire sous-cutané est rarement porté au point de rendre cette précaution nécessaire. Il est rare que l'eczéma des oreilles ne s'étende pas aux régions parotidiennes, massétériennes et au cuir chevelu; le plus ordinairement aussi les deux oreilles en sont affectées en même temps; mais la maladie n'est pas toujours au même degré de l'un et de l'autre côté. de dons roll she maisent

40 Eczema des mamelles. L'eczema des mamelles est beaucoup moins fréquent que ceux que je viens de décrire; je ne l'ai jamais vu chez les jeunes enfans. M. Levain en a recueilli plusieurs observations chez de jeunes femmes qui nourrissaient pour la première fois. Il importe de ne pas le confondre avec l'érythème on les gerçures qui sont beaus coup plus fréquentes que l'eczéma chez les femmes qui allaitent. On l'observe quelquefois, surtout à l'état chronique, chez de jeunes filles et chez des femmes qui n'ont jamais nourri. Quelquefois l'inflammation se porte d'un mamelon à l'autre ; de très vives démangeaisons se font sentir, une sérosité jaunatre ou roussatre flue abondamment des parties affectées, et imbibe rapidement les linges dont on les couvre. La membrane muqueuse des mames lons, enflammée dans toute son étendue, mais d'une manière inégale, offre de petites excoriations semblables à des égratignures linéaires quelques points sont d'un rouge anime, humides, parsemes de petites gouttelettes sero-sanguinolentes, quelques autres sont couverts de croûtes jaunâtres qui vont en diminuant d'épaisseur du centre à la circonférence. Cette inflammation est ordinairement accompagnée de démangeaisons très vives, qui augmentent à l'approche et pendant la menstruation. Les mamelons restent long-temps squameux ; ils suintent un jour et sont secs le lendemain. Enfin, après plusieurs guérisons et plusieurs rechutes, les démangeaisons diminuent, le suintement séreux cesse : il se forme un nouvel épithélium lisse et uni comme celui qui recouvre les parties saines. Je n'ai jamais observé chez l'homme l'eczema des mamelles. Il importe de le distinguer des crevasses ou gerçures simples, et surtout de ne pas le confondre avec les ulcérations syphilitiques; il est ordinairement très rebelle, peut durer des années, et réclamer un traitement actif à son début.

5º Eczéma de la région ombilicale. La peau de la région ombilicale office beaucoup d'analogie avec celle qui circonscrit les ouvertures naturelles; aussi l'eczéma du nombili ressemble: t-il beaucoup à celui du mamelon ou de la vulve. Il a été pris pour une blennorrhagie syphilitique. Chez les enfans qui viennent de naître, des tractions exercées sur le cordon ombilical, sa ligature et l'emploi des corps gras, donnent lieu quelquefois au développement de petites vésicules et à de légères excoriations distinctes de

celles de l'eczéma par leur peu de durée.

6º Eczéma de la partie interne des cuisses, du prépuce, du serotum, de la marge de l'anus, et de l'extrémité inférieure du rectum chez l'homme. Ces variétés d'eczéma sont fort rares dans l'enfance; elles sont plus fréquentes de trente à quarante ans qu'à toute autre époque de la vie. L'eczéma peut commencer par l'une ou l'autre de ces régions, se porter ensuite sur les autres ou les envalur toutes en même temps. Le sommeil est interrompu; les malades, tourmentés par un prurit habituel, sont irascibles,

agités ; les vésicules naissent, se rompent ou sont déchirées aussitôt après leur formation, de sorte qu'il est souvent impossible d'en rencontrer d'intactes. La peau est enduite d'une humeur ichoreuse; les malades se déchirent avec leurs ongles, des fissures se forment et donnent lieu à un écoulement séro-sanguinolent; le pénis, le scrotum, le périnée offrent de larges excoriations; la charpie et le linge dont on recouvre ces parties en sont promptement imbibés; la marche, le frottement, la chaleur du lit, quelquefois la présence de pediculi pubis ajoutent encore à l'irritation déjà si vive ; l'érection , l'émission des urines , la défécation sont quelquefois doulourenses. Dans la grande majorité des cas, cet eczéma devient chronique. C'est toujours une maladie longue et rebelle, contre laquelle les patiens sollicitent les remèdes les plus actifs; il est des cas cependant où ils doivent être employés avec beaucoup de ménagement. Un de mes malades, atteint d'un eczéma chronique de la marge de l'anus depuis vingt ans, fut accidentellement affecté d'une inflammation très grave de la membrane gastro-pulmonaire, qui céda à une diète rigoureuse, à l'usage du lait d'anesse, de boissons mucilagineuses et à l'application d'un cautère. Pendant l'acuité et la période la plus grave de cette maladie, l'eczéma de la marge de l'anus disparut complètement et se manifesta de nouveau après la guérison de l'inflammation gastropulmonaire. Ce balancement des inflammations intérieures et extérieures est bien digne de fixer l'attention des pathologistes et des thérapeutistes.

On a quelquefois confondu l'eczéma du scrotum et du périnée, etc., et surtout les fissures qu'il détermine, avec le lichen agrius ou des ulcérations syphilitiques.

9° Eczémade la partie interne des cuisses, de la vulve, de la marge de l'anus, des membranes muqueuses du vagin et du rectum. Les enfans sont rarement atteints de l'eczéma de ces régions; chez la femme adulte, il peut 394

commencer par l'une d'elles, se propager ensuite aux autres ou les envahir toutes à la fois. Comme celui des parties génitales de l'homme, il débute par de la chaleur et un prurit insupportable; les vésicules se rompent des leur naissance; les douleurs deviennent intolérables, des excoriations se forment; la maladie se propage aux grandes lèvres, à la membrane muqueuse du vagin, à la marge de l'anus et au rectum. Alors les cuissons , les démangeaisons sont extremement vives; l'emission des urines est douloureuse, un écoulement d'une odenr fade a lieu par les parties génitales externes. Le vagin, la face interne des grandes lèvres offrent de petites excoriations rouges superficielles; les malades se livrent quelquefois à l'onanisme avec une sorte de fureur, comme dans le prurigo pudendi; les rapports sexuels sont impossibles ou fort douloureux, Cette variété de l'eczema a été quelquefois prise pour

une affection syphilitique, et il est souvent difficile, lorsqu'elle est accompagnée d'un écoulement leucorrhéique, de déterminer si ce flux est la cause ou l'effet du développement de l'éruption vésiculeuse. Cependant les humeurs qui s'écoulent du vagin chez les femmes atteintes de leucorrhée ou de blennorrhagie, donnent bien plus souvent lieu à des intertrigo qu'à de véritables eczéma la lieu à des intertrigo qu'à de véritables eczéma la lieu de 8º Eczema des membres injérieurs et supérieurs. Les eczema des avant-bras, des bras et des cuisses ne présentent rien de particulier; ceux des jambes chez les vicillards ont été décrits sous le nom d'ulcères dartreux, Ils débutent ordinairement d'une manière chronique, et sont quelquefois accompagnés de varices et d'ulcérations. Le plus sonvent l'eczema des jambes a les caractères de l'eczéma rubrum. La peau, violacée, tendue, peu chaude, parsemée d'une multitude de petits pores qui laissent écouler un fluide ichoreux , roussatre , présente des excoriations d'un rouge vif, dont la surface est piquetée de

points d'un rouge plus foncé; d'antres parties offrent

des lamelles jaunatres, des fissures ou de larges excoriations. Rairement on trouve des vésicules intactes. L'éruption vésiculeuses e propage quelquefois à la face dorsale des pieds et des orteils, à l'intervalle qui les sépare, et alors on observe les mêmes phénomènes que dans les eczéma des mains et des doigts. Au resie, il faut distinger les eczéma primitis et suivis d'ulcères des éruptions vésiculeuses produites par le contact du pus qui s'écoule d'anciennes ulcérations. La guérison de ces eczéma est difficile; lorsque les excoriations sont guéries, lorsque le suintement séreux n'existe plus, que la ehute des crôtites a en lieu, il reste pendant long temps une exfoliation épidermique, un état squameux de la peau, qui conserve une teinte ronge, violacée, luisante, et la plus légère excitation renouvelle la maladie avec plus de gravité que lors des premières atteintes.

9° Eczéma du pli du coule, des aisselles, des jarrets.

— Ils offrent, dans leur développement et dans leur marche, heaucoup de resemblance avec œux qui se montrent à la marge de l'anus et aux environs des parties génitales de l'un et de l'autre sexe; ils sont cependant beaucoup moins douloureux : celui des aisselles est le plus rare, et offre souvent l'apparence de l'eczéma impétigineux. Dans ces régions, la chaleur est ordinairement considérable; elles sont dans un état habituel de moiteur; les follicules sont nombreux, les mouvemens répétés : de là la violence des démangeaisons, l'abondance de la sérosité et la formation d'excoriations et de fissures difficiles à guérit, Il importe de distinguer ces variétés des lichens confluens.

10° Eczéma des mains. — L'eczéma simplex se montre quelquefois dans l'intervalle des doigts, sur la face dorsale des mains, et sur la partie antérieure des poignets. L'ai vu ses vésicules disséminées aussi volumineuses et aussi acuminées que celles de la gale. Il est vrai que l'une de ces affections est contagieuse et que l'autre ne l'est pas; mais l'ex périence qui établit ce caractère, lorsqu'elle n'a pas été faite acciden-

tellement ne peut être conseillée. L'eczema rubrum se montre assez souvent sur la face dorsale des mains et des doigts, quelquefois dans leurs intervalles ou au pourtour des ongles: les vésicules, extremement rapprochées, peuvent donner lieu à la formation de bulles plus ou moins considérables. Lorsqu'il est borné au pourtour des ongles, ainsi que je l'ai plusieurs fois observé, il simule assez bien un onyxis, et lorsqu'il devient chronique, la peau de la face dorsale des mains s'hypertrophie et se couvre de croûtes larges. épaisses, jannes ou brunes ; l'intervalle des doigts offre des crevasses profondes, dont le fond est fortement enflammé et dont les bords sont surmontés de lamelles croûteuses. Il suinte de ces fissures un fluide séro-purulent, surtout pendant les mouvemens de flexion. Quand on passe la main sur les surfaces malades, elles paraissent rudes comme l'écorce d'un vieux chêne. Long-temps après, la peau reste dure, sèche, furfuracée, et se fendille facilement.

Dans l'eczema général, après plusieurs éruptions successives, l'inflammation se propage quelquefois à la paume de la main; alors la sérosité est déposée et relenue au-dessous de l'épiderme et non versée à la surface externe ; ce qui modifie notablement l'apparence de l'éruption. L'eczéma des ongles sera décrit dans un autre paragraphe (Voy. ONYXIS.) \$. 350. Complications. - Une foule d'observations, recueillies sous mes yeux par M. Levain, prouvent que l'eczéma peut coexister avec la plupart des maladies qui atlaquent le tégument externe. Très souvent on aperçoit des pustules d'impétigo au nillieu ou dans le voisinage d'une région occupée par l'eczéma; c'est même sa complication la plus naturelle et la plus frequente. Je l'ai vu coincider avec la lèpre, disséminé dans l'intervalle des plaques squameuses, et guerir pendant que cette dernière persistait, comme si chacune de ces maladies avait tenu à une condition particulière. Chez une jeune semme atteinte d'un psoriasis guttata fort étendu, existait en même temps un eczéma fluent de la face et des oreilles. J'ai vu l'eczéma coïncider avec des syphilides squameuses. Des bulles de rupia, des pustules d'ectliyma, des furoncles, se rencontrent quelquefois sur des individus atteints d'eczéma chroniques d'une ou de plusieurs régions du corps. Certains eczéma des parties sexuelles et du cuir chevelu sont accompagnés de pediculi qui excitent sans cesse les malades à se gratter. Quelquefois l'eczema précède la gale; d'autres fois il est occasioné par les pommades employées dans le traitement de cette maladie. Chez les enfans, des inflammations des membranes muqueuses coincident ou alternent souvent avec le développement de cette éruption. Lorsqu'elle est générale, lorsque la sécrétion est abondante et dure depuis long-temps, il peut. survenir de la toux ou du dévoiement. Ces accidens ont lieu plus souvent chez les vieillards affaiblis ou épuisés par des maladies antérieures. J'ai vu l'eczéma du cuir chevelu, de la face et des oreilles envalur les membranes muqueuses des yeux, du nez, du conduit auditif, et donner lieu à des ophthalmies intenses, à des otites et à des coryzas chroniques suivies d'écoulemens abondans et fétides. La grossesse peut développer l'eczema, compliquer et entraver son traitement : quelquefois il se déclare chez les nourrices après le sevrage. Chez les enfans, il envahit quelquefois la membrane muqueuse de la bouche. L'eczema des jambes, chez les vieillards, est assez fréquemment accompagné de pétéchies autour de la peau enflammée, d'ordème, de tumeurs variqueuses et d'ulcères qui retardent ou empêchent sa guérison. J'ai vu peu d'eczénia chez les phthisiques : souvent, au contraire, il coincide avec des gastrites, des enterites et des bronchites, surtout chez les enfans; chez ces derniers il est quelquefois remplacé par des convulsions. La conséquence pratique à déduire de ces observations . C'est que le traitement de l'eczéma doit être modifié suivant les âges et les idio-syncrasies , et surtout suivant le nombre , la nature et l'intensité de ses diverses complications.

398

S. 351. Observations anatomiques. - Les follicules cutanés sont essentiellement affectés dans l'eczéma. En effet, si cette maladie peut atteindre presque toutes les parties du tegument externe, elle se montre de préférence à la face interne des cuisses ; aux plis des coudes ; aux jarrets , aux aisselles, aux aines, au cuir chevelu, au scrotum, à la vulve, à la marge de l'anus, et généralement sur les endroits où les follicules sont le plus développés et le plus nombreux. L'eczéma du cuir chevelu est très fréquent chez les enfaus, et à cet age les follicules sont nombreux et plus volumineux; il est rare au contraire chez les vieillards. L'affection des follicules est égidente dans l'eczéma simplex. Enfin , l'eczéma se montre rarement dans les régions où l'existence des follicules est douteuse, à la paume des mains, à la plante des pieds, aux régions rotuliennes et olécraniennes. Dans l'eczéma simplex, le corps papillaire n'est point injecté; il l'est dans l'eczéma rubrum; les couches profondes de la peau et le tissu cellulaire sous-cutané sont quelquefois enflammés; lorsque la peau est exceriée, elle peut se couvrir de pseudo-membranes analogues à celles que l'on observe à la surface des vésicatoires. J'ai même vu, chez des vieillards, la peau des jambes atteinte d'eczema rubrum offrir de petits trous qu'on aurait pu remplir avec la tête d'une épingle, et de petites ulcérations sinueuses, très irrégulières, qui n'intéressaient pas toute l'épaisseur du derme ; la peau avait un apparence assez analogue à celle que présenterait une planche de bois d'acajou vermoulue à sa surface. Dans les eczema impétigineux chroniques j'ai observé à la surface de la peau de légers mamelons dus à une sorte d'élongation des papilles. L'épiderme éprouve lui-même diverses altérations; dans les eczema chroniques, il se résout en une sorte de poussière farineuse, ou se détache en petites lamelles, dont le centre d'un gris jaunâtre est plus adhérent à la peau que leur circonférence. Dans certains eczema des mains,

l'épiderme soulevé et desséché tombe en larges écailles jaunatres, plus épaisses lorsqu'elles ont été imbibées de sérosité. Enfin, dans quelques cas, l'épiderme est détruit; le derme est à nu ou recouvert par des croates dont l'épaisseur est variable. Le liquide sécrété par les surfaces malades, parfois séreux, limpide, peu odorant, est dans d'antres cas trouble, jaune, verdâtre, et plus ou moins consistant; il a une odeur fade, nauséabonde dans l'eczéma impétigineux, surtout lorsqu'il existe des pustules d'impétigo mélangées avec les vésicules de l'eczéma. En se desséchant, cette humeur donne lien à la formation de croutes qui ont quelque ressemblance avec celles de l'impétigo. Lorsque l'inflammation est vive, elle peut envahir les follicules pileux, la matrice des ongles, et déterminer la chute de ces appendices. En résumé, le siège primitif de l'eczéma est dans les follicules de la peau; mais d'autres élémens de cette membrane sont affectés dans l'eczéma rubrum et impetiginodes. Les papilles, toute l'épaisseur du derme, le tissu cellulaire sous-cutané et les ganglions limphatiques s'affectent quelquefois consécutivement : de là ces petits abcès qui se forment chez les enfans atteints d'eczema de la tête, et ces ganglionites douloureuses qui se terminent quelquefois par suppuration. D'autres maladies de la pean (l'acné, la couperose, la mentagre, l'impétigo) affectent aussi et plus évidemment les follicules. Il existe donc entre les maladies de la peau des différences qui doivent être recherchées ailleurs que dans les élémens anatomiques où elles se développent.

§. 552. Causes.— l'ai vu plusieurs eczéma impétigineux se déclairer ex clusiveiment pendant la grossesse, cesser avec elle, se renouveler pendant une deuxième et une troisième gestation, et guérir promptement après l'acconchement, quoiqu'ils eussent résisté à divers traitemens. Chez les enfans, le travail de la dentition et la qualité du lait de la nourrice, chez les femmes, l'aménorrhée et la dyaménor-

rhée exercent quelquefois aussi une influence remarqua-

ble sur le développement de l'eczéma.

L'impossibilité où l'on est, dans une foule de cas, de trouver une cause évidente ou probable, porte à penser que l'eczéma ést le plus souvent développé et entretenu par une altération cachée des fluïdes ou des solides. Dans cette maladie; comme dans présque toutes les inflammations indépendantes de causés externes, le sang est couenneux.

Si un malade guéri d'eczéma est atteint plus tard d'une nouvelle éruption, il est presque certain qu'il offrira le même genre et la même espèce: Cette spécialité de forme et probablèment de nature, dans les récidives, a eté observée dans le pemphigus, le favus, et dans plusieurs autres

maladies des tégumens.

Dans l'enfance et la jeunesse, l'eczema se montre à la tête; dans l'âge mûr, à la poitrine, à l'abdomen, et surtout aux organes sexuels; chez les vieillards, le plus souvent aux extrémités inférieures et à la marge de l'anus. D'après Billard, on remarque assez souvent l'eczema du tronc et des membres chez les nouveau-nes; il dit l'avoir rencontré chez des enfans à peine agés d'un jour. M. Levain, ayant accouché une feinme atteinte d'un eczéma impétigineux de tout le corps, vit chez son enfant, deux jours après, quelques groupes de vésicules sur l'avant-bras gauche, au cou et aux jarrets, et bientôt un eczema rubrum se déclara sur le front et au cuir chevelu. C'est à l'époque de la première et de la deuxième dentitions que les enfans sont spécialement atteints d'eczéma. Les femmes en sont plus fréquemment affectées que les hommes, surtout à l'âge critique. Les eczema chroniques du cuir chevelu, des oreilles, des sourcils et des paupières, sont communs chez les scrophuleux. L'eczéma n'est point contagieux; mais dans quelques circonstances, surtout lorsqu'il est fluent, l'humeur qui en découle peut déterminer sur les parties saines une emption vésiculeuse. M. Levain a vir un eczema

aigu de la vulve chez une femme dont le mari avait une semblable éruption très ancienne au scrotum; la première disparut promptement. Pai recueilli plusieurs faits semblables.

Dans presque toutes les maladies, on observe des récidives; dans aucune elles ne sont aussi fréquentes que dans freczéma. Vai recueilli une foule d'exemples de reclutes inattendues, déterminées par les variations de température, les erreurs de régime, les affections de l'âme, etc. Vai vu des eczéma gnérir et se reproduire douze ou quinze fois dans l'espace de plusieurs mois, même sous l'influence du régime le plus rigoureux et le plus régalier. Ces rechutes ont lieu surtout chez les personnes irritables et nerveuses. § 555. Diagnostic. — L'eczéma est de toutes les maladies

§ 355. Diagnostic. — L'eczéma est de toutes les inaladies de la peau celle qui présente les apparences les plus variées; car suivant qu'il est aign ou chronique, simple ou compliqué de pustules, il pent être caractérisé par des vésicules avec ou sans rougeur, par des excoriations humidés ou fluentes, par des squames croûteuses ou de petites écailles furfuracées.

Willan et Bateman ont rattaché à l'eczéma plusieurs éruptions vésiculeuses artificielles, qui, sous le rapport de leur nature et de leur traitement, en sont tout-à-fait distinctes. Tel est l'eczéma solare (coup de soleil), qu'on observe chez les laboureurs au temps des moissons, et chez les habitans des villes qui vont passer les beaux jours à la campagne. La peau de la face, du cou, des mains, et généralement toutes les régions habituellement découvertes, devenues érythématenses, présentent un très grand nombre de petites vésicules analogues à celles de l'eczéma, et qui se terminent rapidement par une légère desquamation furfuracée.

Quelques préparations mercurielles produisent une éruption vésiculeuse qu'on a rapprochée de l'éczéma, dont elle offre les caractères extérieurs; mais par sa nature et sa marche elle a plus d'analogie avec les inflammations artificielles (voyez hydrargyrie). Plusieurs autres substances, les emplâtres de poix de Bourgogne, de sparadrap, de diachylum gommé de cigue et d'opium; les suos de quelques plantes de la famille des euphorbiacées, l'huile de croton tiglium, les lotions sulfurcuses, les acides suffissimment étendits d'eau, etc., ont aussi la propriété de développer sur la peau de petites vésicules qui, par leur forme, leur disposition et leurs dimensions se rapprochent plus ou moins de l'eczéma; mais ces inflammations vésiculeuses artificielles en différent essentiellement par leur nature, et guérissent toutes avec une facilité et une promptitude qui contrastent singulièrement avec la ténacité et les fréquentes récidives de cette maladie.

Les vésicules de l'herpès sont globuleuses, environnées d'une auréole inflammatoire, beaucoup plus volumineuses que celles de l'eczéma et disposées en groupes. Les petites gouttelettes séreuses qu'on observe quelquelois dans le rhumatisme, dans les péritonites purpérales, dans les dothimentérites, etc. (voyez sudamina) sont dénuées des caractères inflammatoires et bien distinctes des vésicules de l'eczéma.

Lorsque l'eczéma simplex occupeles intervalles des doigls, les poignets, les plis du coude, les jarvets et la partie antérieure de l'abdomen, il l'est quelquefois difficile de le distin guer de la gale : c'est à tort que l'on a avancé que les vésicules de l'eczéma étaient topiours plates et agglomérées; je les ai vues aussi volumineuses que celles de la gale et comme elles éparses et un pen acuminées; mais la gale est essentiellement contagieuse, et l'eczéma ne l'est pas; celui-ci est presque toujours aign, la gale est constamment chronique; enfin, le prurit de l'eczéma est une espèce de cuisson, celui de la gale est une sensation plutôt agréable que pénible. Les petites papules rouges, solidés, prurigineuses du lichen ne contiennent point de sévosité comme

les vésionles de l'eczema simple. Dans le lichen confluent et enflammé (lichen agrius de Willan), lorsque les papules agglomérées en large; pliques ont été excoriées par les ongles, la peau devenue rouge et sanglante fournit un liquide séro-sanguinolent, qui prend, en se desséchant, un élat intermédiaire aux squames et aux croûtes facile à confondre avec l'eczema rubrum fluent; aussi ce degré avancé et très grave du lichen a-t-il été rapproché par M. Alibert des excoriations de l'eczéma, et fondu dans sa description de la dartre squameuse humide. Les petites pustules psydraciées de l'impétigo contiennent des leur naissance une humeur épaisse, jaune, verdatre. L'eczéma impeliginodes offre à son début ou des vésicules transparentes qui deviennent rapidement purulentes, ou , ce qui est plus rare, un mélange de vésicules d'eczéma et de pustules d'impétigo. Les croûtes de l'eczéma impetiginodes sont moins épaisses, plus sèches, plus compaetes que célles qui résultent de la rupture des pustules d'impétigo qui sont jannes, verdâtres, rugueuses, inégales, chagrinés et qui ressemblent assez bien à de la gomme du cerisier. L'eczema de la vulve et du vagin détermine un écoulement abondant qui pourrait être pris pour une blennorrhargie; mais il est rare qu'on ne rencontre pas quelques vésicules intactes dans le voisinage des parties affectées. Dans les cas de syphilis, les démangeaisons sont presque nulles; dans les eczéma des organes sexuels elles sont le plus souvent intolérables. Quelquefois il est difficile de distinguer les eczema chroniques devenus squameux, des lichens et du prurigo anciens développés aux parties génitales. Lorry me paraît même avoir confondu ces trois maladies rebelles dans sa description du prarigo pudendi: toutefois avant d'être parvenu à l'étal squanieux, l'eczema des parfies genitales est accompagne d'un snintement abondant au'on n'observe point dans les autres affections dont je viens de parler. L'eczoma du cuir chevelu, à l'état de desquamation,

n'est pas toujours facile à distinguer du psoriasis et du pityriasis capitis; cependant il est rare qu'on ne rencontre pas des lamelles jaunâtres et même des croûtes sur quelque partie du cuir chevelu ou des oreilles, ou sur quelque autre région du corps, ce qui n'arrive pas dans le pityriasis, maladie essentiellement furfuracée et qui ne flue jamais.

6. 554. Pronostic. - Chez les enfans, l'eczema du cuir chevelu et de la face est souvent une éruption salutaire. Lorsqu'il se montre pendant le travail de la dentition, il ne guerit ordinairement que lorsque les dents ont paru. Chez les jeunes filles dont la menstruation est irrégulière, l'eczema des oreilles et celui du cuir chevelu sont rebelles, et ne disparaissent le plus souvent que lorsqu'un changement favorable s'est opéré dans leur constitution. L'eczema chez les femmes parvenues à l'âge critique guérit difficilement : celui qui survient pendant la gestation ne disparaît ordinairement qu'après l'accouchement, Lorsque l'eczema est héréditaire, les guérisons sont souvent survies de récidires. Chez les cuisiniers, les chapeliers, les teinturiers, les eczema des mains sont d'une guérison difficile; chez les vicillards, les eczema des jambes, quelquefois accompagnés d'œdèmes et de tumeurs variqueuses, sont souvent incurables. L'eczéma résiste d'autant plus aux movens de guérison qu'il occupe une plus grande étendue, qu'il est plus ancien, plus invétéré et développé aux extrémités inférieures on sur le cuir chevelu. Chez les enfans et les vieillards c'est souvent une maladie qu'il est dangereux de querir, cities contro

§. 355. Tratement. — Rappeler l'influence que la dentition, la dysménorrhée, l'aménorrhée et la grossesse exercent sur le développement de quelques eczéma, c'est faire entrevoir les indications que leur traitement réclame. Il est des eczéma dont la guérison s'obtient à l'aide du temps et du régime; d'autres exigent l'emploi de moyens plus ou moins énergiques; il en est dont on ne peut espérer la

Bon nombre de guérisons, attribuées à l'emploi de médicamens pen actifs, doivent être presque entièrementrapportées à la puissance du régime, du repos et du temps, dont l'influence est très marquée surtout chez les gens du peuple livrés à des occupations pénibles, et admis dans les hôpitaux.

J'ai vo des enfans à la mamelle atteints d'eczéma du cuir chevelu, dont la guérison a été obtenue par un changement de nourrice. J'ai vu des adultes et des hommes d'un âge mûr atteints d'eczéma chronique des bourses, de la marge de l'anus et d'autres régions du corps , dont les symptômes étaient constamment aggravés par les plus légers écarts du régime. Il ne fant pas sans donte attacher trop de propriétés curatives à une foule de bouillons rafraîchissans, dépuratifs, etc., recommandes contre toutes les affections cutanées, et en particulier contre l'eczéma; mais, d'un autre côté, dans ces derniers temps, on a peutêtre trop négligé ces moyens, ou plutôt le régime alimentaire dont ils faisaient partie. Toutesois, il ne faudrait pas astreindre rigoureusement pendant un an ou plusieurs mois des individus d'ailleurs bien portans, et d'un certain âge, à un régime diététique rafraîchissant, leur constitution pourrait en souffrir.

J'ai vu plusieurs eczéma contre lesquels un grand nombre d'agens thérapeutiques avaient été impuissais taut que les malades avaient conservé leurs habitudes et s'étaient livrés à un exercice actif, et qui ont éédé aux mêmes moyens du moment que ces mêmes individus ont été soumis à un repos prolongé. Le temps finit aussi par modifier l'eczéma, et quelquefois par en amener la 'guérison. Des personnes atteintes d'eczéma chronique ont guéri sans se soumettre à aucun traitement.

Les bains simples ou émolliens, frais ou tempérés,

sont de la plus grande ut lité dans les eczéma simples dans les eczema fluens, squameux ou furfuraces, alors même que les parties affectées ne plongent pas dans l'eau. Wers le declin de ces affections, lorsqu'il n'existe plus que de la raideur et de la sécheresse à la peau, dans les eczéma chroniques de la face dorsale des mains, des doigts, etc. les bains de vapeurs aqueuses, et mieux encore les douches de vapeurs, sont utiles. Lorsque l'eczéma est passé à l'état squameux, les bains de mer, les bains alcalins déponillent facilement la peau des couches épidermiques accumulées à sa surface; mais ils augmentent presque toujours la rougeur, et les squames se reproduisent rapidement. Les bains locaux répétés plusieurs fois par jour, les lotions d'eau de graine de lin, de fleurs de mauve, de têtes de pavôts ou de lait pur, sont souvent utiles dans l'eczéma des parties génitales; les bains de siège tièdes, répétés deux fois le jour, procurent toujours un très grand soulagement. Si l'eczema s'est étendu sur la membrane muqueuse de la vulve, les injections d'eau de guimauve avec ou sans addition d'acétate de plomb, sont utiles. Les bains sulfurenx ont été aussi employés à cette période avancée de l'eczéma, sur tout chez les individus agés et affaiblis. Ils provoquent quelquefois de nouvelles éruptions; aussi ont ils été avantageux en rappelant des eczema dont la disparition spontanée ou obtenue par l'art avait été suivie d'accidens plus on moins graves. Les eaux de Louëche ont été souvent conseillées avec succès dans ce but. Quelquefois aussi elles ont parú faire parcourir plus rapidement leurs périodes à d'anciens eczema et en hater la guérison. J'ai vu rarement les bains sulfureux artificiels avoir d'aussi bons résultats, excepté: dans les eczema anciens des vieillards et chez certains adultes où parfois seulement ils m'ont paru diminuer la rougeur et le suintement de la peau, après les avoir momentanément exaspérés; mais il faut faire exception pour les scrophuleux chez lesquels ces bains sont constamment

ECZĖMA. 407

utiles. l'ei obtenu de bons effets d'une pommade sulfuroalcaline, qui ne diffère de la pommade d'Helmerich, qu'en ce qu'elle contient moins de soufre et de sous-carbonnie de potasse. Le soufre à l'intérieur ne m'a para exercer une action appréciable sur les eczéma chroniques, que

lorsqu'il produisait un effet purgatif.

Dans les eczéma fluens qui occupent de petites surfaces, les lotions émollientes sont utiles. Lorsque l'eczéma est suivi d'excoriations douloureuses et étendues, lorsque la peau est rouge et tuméfiée, ou couverte de croûtes jaunâtres d'une épaisseur assez considérable, il faut remplacer les lotions et les fomentations émollientes par des cataplasmes de fécule de pomme de terre; de farine de riz, de mie de pain, délayées dans le lait ou dans les décoctions de racine de guimauve et de têtes de parôis; ces cataplasmes sont préférables à ceux que l'on prépare avec la farine de graine de lin qui provoque quelque lois des éruptions résiculeuses on pustuleuses artificielles. Lorsque la peau est garnie de poils, ces topiques doivent être enveloppés d'on morçeau de gaze.

Chez les enfans atteints d'eczéma du cuir chevelu et de la face, lorsqu'on fait usage des cataplasmes, il faut avoir soin de sécher soigneusement la tête et de la tenir bien couverle, surtout les premiers jours; si on omet cette précaution, il survient des otites ou des ophthalmies plus ou moins graves. L'épilation est une pratique absurde dans la période d'acuité de l'eczéma du cuir chevelu, et n'offre pas d'avantages lorsque l'inflammation est passée

à l'état chronique.

Une compression modérée, exercée par un bandage roulé, convenablement appliqué, est souvent employée avec succès chez les vieillards affectés d'eczéma rubrum des membres inférieurs, lorsque des tumeurs variqueuses ou l'œdème complique cette maladie, ou lorsque les personnes qui en sont atteintes sont obligées de garder pendant long-temps l'attitude verticale, sans se livrer à

beaucoup de mouvemens.

On a conseillé de légères cautérisations avec le nitrate d'argent fondu, ou à l'aide d'une forte solution d'acide muriatique, pour changer le mode d'activité de la peau, lorsque l'eczéma est passé à l'état squameux, et qu'il existe depuis plusieurs mois ou quelques années. Dans le même but, on s'est servi de pommade de précipité rouge, de cataplasmes faits avec de la petite chélidoine, les clématites, l'épurge, etc.; on a en aussi recours aux vésicatoires appliqués sur toute l'étendue de la pean affectée. Si l'on a obtenu ainsi la guérison d'eczema chroniques circonscrits, souvent on les a aggravés. En général, lorsque l'eczéma est à l'état squameux ou furfuracé, les pommades adoucissantes sont préférables aux autres topiques; les bons effets des pommades d'oxyde de zinc et de calomel tiennent certainement en grande partie à la graisse de porc dans laquelle ces substances sont incorporées, souvent à petites doses.

M. Alibert a rapporté l'observation d'un eczéma (dartre squameuse) dont la disparition occasiona une alienation mentale. J'emploie constamment les exutoires dans les eczéma rebelles du cuir chevelu et des parties génitales. Lorsqu'on a obtenu, ou lorsque l'on veut obtenir la guérison d'un eczema ancien chez un vieillard, ou chez un individu qui a souffert antérieurement d'une maladie viscérale chronique, il convient d'entretenir à un des bras un cantère ou un vésicatoire. Si la théorie des répercussions, réclame éncore un bon nombre d'éclaircissemens, il suffit qu'elle soulève des craintes et des incertitudes pour qu'on ne néglige aucune précaution.

l'ai dit que l'eczema du cuir chevelu, de la face et des oreilles, chez les enfans, était quelquelois une maladie salutaire. Aussi convient-il d'examiner d'abord s'il ne serait . pas dangereux de le guérir , la meilleure terminaison étant quelquefois celle qui s'opère naturellement. Assez de faits

attestent le danger qu'il y a à faire évanouir ces éruptions D'un autre côle on a vu des ophthalmies, des otites, des entérites disparaître lors du développement de certains eczema; et dans ce cas, il faut n'opérer la guérison de ces éruptions que d'une manière lente et graduée. Ces remarques sont applicables à d'autres ages, lorsque l'eczema se présente dans des conditions analogues.

Les acides végétaux étendus d'eau, les limonades sulfurique, muriatique, tartarique, avec ou sans addition de gomme, le lait coupé avec de l'eau d'orge ou de gruau, pour les personnes qui supportent difficilement les boissons acidulées, sont généralement recommandés dans le traitement de l'eczema aigu, et sont moins utiles dans le trai-

tement de l'eczema chronique.

Lorsque l'eczéma est aigu, lorsque les démangeaisons sont vives, lorsque l'inflammation est portée à un degré. considérable, comme dans l'eczéma rubrum ou impetiginodes, il faut pratiquer une ou plusieurs émissions sanguines. J'ai en occasion de constater un grand nombre de fois l'utilité de la saignée, même dans les eczéma chroniques. Lorsqu'une première évacuation a été suivie d'une amélioration notable, c'est en général un motif pour en pratiquer une seconde après quelques jours de repos. Je fais souvent de ces saignées exploratives dans le traitement des maladies de la peau. Toutefois, il est des eczema qui résistent à ce moyen ou qui font des progrès sons l'influence des émissions sanguines, et il est difficile de tracer des règles précises pour tous les cas où elles doivent être pratiquées ou rejetees. Elles sont presque toujours nuisibles aux individus irritables, peu sanguins, et chez lesquels l'eczema s'est développé ou exaspéré à la suite d'une excitation plus ou moius violente du système nerveux. Les eczema hereditaires sont ordinairement fort rebelles, et il ne faut pas 's'obstiner à vouloir en obtenir la guérison à l'aide des émissions sanguines. Chez les adultes et les individus d'un âge

mur, les saignées générales sont constamment préférables aux saignées locales. Ces deruières sont les seules qu'on puisse mettre en usage chez les enfans. Dans les eczéma de la face et du cuir chevelu, de la vulve et de la marge de l'anus, on applique souvent avec succès un certain nombre de sangsues aux environs desparties enflammées; chez les vieillards, il faut être sohre d'émissions sanguines; cependant elles sont quelquefois nécessaires, lorsque l'eczéma est largement exorié et fluent, ou lorsqu'il est accompagé de vives douleurs et d'insomnie.

Dans les eczéma chroniques, surtout dans ceux de la face et du cuir chevelu, les eaux de Sedlitz, de Balaruc, les sulfates de soude et de magnésie, la créme de tartre, administrés chaque jour de manière à procurer une ou deux selles liquides, sans coliques, ou bien à doses purgatives, deux fois par semaine, pendant deux ou trois mois, sont utiles toutes les fois qu'ils ne suscitent qu'un trouble passager dans les organes digestifs, et sans influence fâcheuse sur la constitution. Il faut cesser leur emploi lorsque leur administration est suivie d'un malaise continu ou d'autres accidens qui peuvent faire craindre le développement d'une inflammation de l'estomac ou des intestins.

Dans le traitement de l'éczéma chez les enfans, on a ravement recours aux purgatifs; ils sont nuisibles chez les femmes enceintes et pendant l'allaitement. Les individus nerveux et sujets à une constipation habituelle en font au contraire usage avec succès. Le calomel, administré seul ou associé au jalap, peut être employé comme purgatif; mais lorsqu'il est prescrit; à doses brisées, son usage est presque constamment suivi d'une inflammation douloureuse de la bonche. Quelques, eczéma sont tellement douloureux, les insomnies si fatigantes, qu'il faut recourir à l'action des préparations narcotiques.

Carrère et Bertrand Lagrésie ont singulièrement vanté les effets de la douce-amère dans le traitement de l'eczéma

(dartre vive). L'un et l'autre associaient au suc, à l'extrait et à la décoction de cette plante l'emploi des purgatils et surtout celui des piules de Belloste. A près avoir mis inutilement en usage le régime et le traitement antiphlogistiques, et la méthode purgative contre des eczéma invétérés de la marge de l'anus et des parties génitales, j'ai quelque fois employé avec succès la décoction de douce - amère, avec addition d'un quart de grain de sublimé corrosif; mais ce traitement a ses dangers ou au moins sés inconvéniens, lors même qu'il est dirigé avec mesure.

Les préparations arsénicales sont quelquefois le seul remède à opposer aux ezzéma chroniques et rebelles des bourses, de la vulve et de la marge de l'anns, etc., lorsqu'on veut en obtenir la guéricon complète. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit des operative effects de ces médicamens § 188-192, et des précautions qu'exige leur emploi. Najouterai seulement que c'est souvent un conseil salutaire à donner aux malades d'un âge avancé ou d'une faible constitution, que de les engager à supporter patiemment leurs infirmités, lorsqu'elles ne sont pas intolérables; la disparition passagère de ces exutoires naturels est quelquelois suivie d'accidens ou de récidives qui se déclarent un ou plusieurs mois après la cessation de ces remèdes énergiques.

## Historique et observations particulières.

§. 356. Suivant Aétius (1), les Grecs désignaient sous le nom d'eczéma, des vésicules prurigineuses qui n'étaient pas suivies d'ulcérations. Dans ces derniers temps, Willan (2) a reproduit cette dénomination et s'en est servi pour désigner une éruption vésiculeuse non contagieuse, dont plu-

<sup>(1) «</sup> Eas εχίτματα ab ebulliente fervore, Græci vulgo appellant » (Tetrab. iv, serm. 1, cap. 128).

<sup>(2)</sup> Bateman. Synopsis of cut. diseases, ord. vI, art. Eczema.

sieurs formes et diverses terminaisons avaient été décrites à tort comme des maladies distinctes sous des noms particuliers.

Plusieurs observations d'eczema simplex ont été publiées sous les dénominations d'échauboulures, d'éruption vésien-

leuse, de rubores cum vesiculis et pruritu. (1)

.Un grand nombre d'histoires particulières d'eczéma rubrum ou d'eczéma impetiginodes, d'eczéma fluens, ont été indiquées par les pathologistes français, sous les noms de dartre vive (2), de dartre squameuse humide (3). d'hernès fongueux (4), de dartre avec ampoules ou vésicules (5); il fant aussi y rattacher plusieurs descriptions de scabies fera, agria. (6)

Plusieurs observations d'eczéma parvenu à sa dernière période à l'état furfuracé, ont été publiées sous les noms de dartre furfuracée : d'autres ont été décrits sous les noms de dartre érysipélateuse (eczéma rubrum), d'éruption

laiteuse (eczéma simplex). (7)

Les eczema de la face et du cuir chevelu, dans leur état d'acuité, ont été décrits sous les noms de croûte laiteuse (8), de teigne muqueuse (9), de porrigo larvalis (10), de scabies faciei (11), de galle de la face et de la tête des petits enfans (12); l'étal furfuracé et l'aspect amiantacé de l'épi-

(1) Schenck. Obs. medic. rar., etc., vol. in-fol., p. 749.

(2) Bertrand-Lagresie. Essai sur le trait. des dartres (Obs. 1, 1V, V, VI, VII. x, xix, etc.).

(3) Alibert. Précis sur les maladies de la peau, 2 vol. in-80, t. 1, p. 224. -

Deleau. Ann. de la med, physiol., t. vii, p. 271.

(4) Rasori. Rec. périod. de la soc. de méd., t. Lx , p. 367 (utilité du calomel). (5) Bertrand-Lagrésie. Ouvr. cité (Obs. 111).

(6) Plater (F.). Praxeos, t. 11; p. 672.

(7) Puzos. Traité des accouchemens, in-4°, p. 376.

(8) Fischer, De morb, cutan, spec. 1, Getting, 1785 (crusta lactea adultorum). - Wolff. Diss. de crusta lactea, vulgo vocata. Ansprunge, Jena, 1793.

(9) Alibert. Ouvr. cité, p. 35.

(to) Willan. On cutan. diseases , in-4. Art. Porrigo.

(11) Rec. des actes de la soc. de santé de Lyon , t. 1, p. 331. (12) Mauriceau. Traité des maladies des femmes grosses, etc., in-4. Paris, 1740, t. 1, p. 5ro.

derme que cette maladie offre quelquesois dans sa dernière période, ont été décrits sous les noms de teigne furfuracée (1), de teigne amantacée. (2)

Eufin, dans ces derniers temps, plusieurs observations d'eczema ont été insérées, sous ce nom, dans divers re-

cueils. (3)

On y trouve aussi des faits et des remarques sur l'utilité de la pommade de cantharides pour rappêter les eczéma disparus, sur l'efficacité de la cigué (4), sur les inconvéniens des coiffes de taffetas gommé (5), dans les eczéma du cuir chevelu, sur l'efficacité des emplaires de diachylum gommé (6), de la douce-amère (7), des émolliens et de la saignée (8), du précipité blanc (9), du rhus radicans (10), des lotions de sublimé (11), du sulfure de potasse (12), etc. Poupart (13) cite plusieurs observations de guérison des dartres vives suivies d'accidens plus ou moins graves.

La dissertation de M. Levain (14) mérite d'être consultée. Cette confusion dans le langage et le classement des faits est née non - seulement de la divergence des momenclatures, mais encore de l'erreur dans laquelle sont tombés la plupart des pathologistes, en considérant comme maladies

(1) Alibert. Ouvr. ci.e. Obs. 1v, p. 25. (2) Alibert Ouvr. cite. Obs. 11, p. 31.

(3) Journ. hebd., t. iv, p. 77-78; — t. viii, p. 44. — Revue medic. Juin 1830. p. 343. — Journ. complem., t. xiii, t. xxxvi, p. 85. — Ibid. t. xxxix, p. 37. — Lanc. franc. t. v. p. 58. R81.

(4) Labonardière. Rec. périod. de la soc. de méd., t. t. p. 263.

(5) Lespine. Rec. périod. de la soc. de méd., t. xxxviii, p. 437.

(6) Labouardière. Rec. périod. de la soc. de méd., t. x.xxvIII, p. 437. (6) Labouardière. Rec. périod. de la soc. de méd., t. t., p. 261. — Res. pér. de la soc. de méd., t. t. v., p. 292.

(7) Voyez les Ohs. de Carrère, Crichton, etc., citées page 109.
(8) Bobillier. Réc. pér, de la soc. de méd. 2º série, t. xxxx, p. 135.

(8) Bobillier. Rec. pér. de la soc. de méd. 2º série, t. xxxx, p. 13
(9) Vacquié. Journ. compl., t. xxxx, 257.

(10) Voyez les Obs. de Dufrénoy citées page 111. (11) Vincenzo Compagnero. (Gaz. méd. 1831, p. 433).

(12) Bertrand (Rec. per. de la soc. de méd., t. XLVIII, p. 369).

(13) Traité des dartres, in-12, p. 86. Paris, 1784. — Des maladies internes que les nices dartreux produisent.

(14) Levain (J.) Essai sur l'eczema. Paris , 1830.

distinctes les degrés ou même les différentes terminaisons de l'eczéma, dont ils n'avaient pas étudié avec soin les modifications et les transformations successives. Je regrette que la nature de cet ouvrage ne me permette pas de rapporter un plus grand nombre d'observations particulières sur une maladie dont les phénomènes extérieurs sont si variés, et dont le traitement offre souvent de si insurmontables difficu tés.

OBS. XLIV. Eczéma chronique de la mamelle droite. guerison par l'eau de Sedlitz et un liniment alcalin. -Une jeune fille, d'un tempérament sauguin et lymphatique, était atteinte d'un eczéma chronique de la mamelle droite depuis trois mois. Au lieu d'être lisses et polies comme dans l'état sain, la membrane muqueuse du mamelon et la peau voisine étaient convertes, dans l'étendue de trois pouces de diamètre, de lamelles épidermiques grisâtres ou jaunâtres. Celles qui étaient situés au centre du mamelon étaient plus épaisses que celles qui étaient placées vers sa circonférence. Les squa mes étaient sillonnées par plusieurs petites gerçures superficielles, d'où suintait une humeur séreuse roussatre. On ne distinguait plus de vésicules; elles avaient été détruites. Cette jeune fille disait que, dans les premiers temps de sa maladie, la peau affectée avait rendu beaucoup d'eaux rousses. Le mamelon était le siège de démangeaisons assez vives; elles devenaient intolérables pendant la menstruation. Je lui conseillai de se purger tous les huit jours avec une bouteille d'eau de Sedlitz, de frotter légèrement trois ou quatre fois par jour la partie malade avec un liniment analogue à celui qui est recommandé par Hufeland, et composé de deux parties d'huile d'olive et d'une d'eau de chaux, qu'on mélangerait ensuite à parties égales. Après quelques onctions faites avec ce liniment, les démangeaisons diminuèrent considérablement. Elles avaient cessé le quinzième jour, et au bout d'un mois et demi la guérison était complète.

OBS. XLV. Eczema chronique des deux mamelles; guérison par la pommade de précipité rouge. - Mademoiselle N..., âgée de dix-neuf ans, d'un tempérament sanguin, ayant les cheveux blonds et les yeux bleus, demenrant à Paris, rue d'Ecosse, fut admise au quatrieme dispensaire, le 21 novembre 1825. Vaccinée à l'âge de cinq ans, mademoiselle N... n'avait jamais été malade avant le commencement de l'année 1825. A cette époque, un eczéma se déclara, sans cause appréciable, sur le ma-melon du sein droit, et fut accompagné de très vives démangeaisons. Deux mois après, la même maladie se montra sur le mamelon du sein gauche. Une sérosité roussatre ou jaunatre fluait abondamment sur la surface des deux mamelons enflammes, et imbibait rapidement les linges dont on les recouvrait. Cette inflammation locale n'était accompagnée d'aucun dérangement des principales fonctions; seulement la menstruation était moins régulière depuis quatre à cinq mois. Au début de cet eczema, mademoiselle N..., d'après les conseils d'un homme de l'art, fit sur le mamelon plusieurs applications d'une pommade soufrée, qui sembla aggraver l'inflammation. Elle fit ensuite des lotions avec de l'eau de son. Elle prit à l'intérieur de la tisane d'orge et de chiendent, et du bouillon de veau. L'inflammation diminua. Mademoiselle N... appliqua ensuite sur les deux mamelons des linges enduits d'onguent de canelle (1). Pendant l'emploi de ce topique, la rougeur. les démangeaisons et la sécrétion de l'humeur roussatre diminuerent encore sensiblement; mais tous ces symptômes se ranimèrent tout-à-coup sans cause appréciable. Enfin, on lui conseilla d'appliquer huit sangsues sur les mamelons enflammés. Cette application donna lieu à un écoulement de sang considérable, et fut suivie de peu de soulagement. V Desing with the state

<sup>(1)</sup> Onguent de canette: Le emplatre diacalciteos, de diachylum gommé, cire jaune, huile d'olive, colcotar ou peroxyde de fer, de chaque parties égales.

21 novembre 1825. Les seins sont bien conformés: on ne distingue plus aucune vésicule à la surface des mamelons. La membrane muquense est enflammée dans toute son étendue, mais d'une manière inégale. Elle offre de petites excoriations semblables à des égratignures et de petites gerçures linéaires. L'épithéliom est détruit dans quelques points, qui sont d'un ronge très animé, humides et parsemés de petites gouttelettes de sang. Dans quelques autres , il est épaissi et un peu roussatre ; il est blanchatre et plus mince vers la circonférence du mamelon. Enfin le mamelon ne ressemble pas mal à la surface d'un vésicatoire en dessiccation, qu'on aurait égratigné avec les ongles, ou plutôt il offre l'aspect de l'eczema parvenu à l'état que quelques pathologistes français ont désigné sous le nom de dartre squameuse, La surface du mamelon, au lieu d'être lisse comme dans l'état naturel, est inégale et rude au toucher. Cette inflammation de la peau était le siège de démangeaisons intolérables. Lorsque la malade avait résisté, pendant le jour, au desir de se gratter, souvent la nuit, à moitié endormie, elle déchirait avec les ongles les mamelons enflammes. Cette inflammation était superficielle, et ne s'étendait point au tissu cellulaire sous-cutané (limonade sulfurique, bains tièdes, lotions d'eau de Coulard). Ce traitement fut continue pendant un mois, sans autre avantage qu'une légère diminution de l'inflammation. On suspendit, puis on cessa totalement la limonade, qui avait provoque des coliques. Les deux mamelons restèrent longtemps squameux; ils suintaient un jour, et ils étaient secs le lendemain. Je conseillai alors de faire matin et soir de légères frictions avec la pommade ophthalmique de Desault; d'en cesser l'emploi, lorsque le mamelon paraîtrait très irrité; pais d'y recourir de nouveau, comme cela se fait, dans les inflammations chroniques des paupières. Cette pratique fut bientot suivie de la diminution des déECZÉMA. 417

mangeaisons, de la cessation du suintement, et de la formation d'un épithélium lisse et uni comme celui de la peau saine. Une reclute ent encore lieu sans cause appréciable, et on revint à l'emploi de la pommade d'oxyde rouge de mercure. Enfin, après plusieurs guérisons et plusieurs rechutes de moins en moins fortes, cet eczéma était parfaitement guéri à la fin de mars. Nous avons conservé la malade au dispensaire jusqu'au 4 mai 1826, afin de constater s'il ne surviendrait pas de récidives.

OBS. XLVI. Eczema rubrum et impetiginodes chronique de la main gauche; guérison par la saignée, le sublime et la douce-amère. - N., ouvrière en chapeaux de paille, mariée, agée de trente-six ans, d'un tempérament lymphatique, demeurant rue Papillon, nº 5, vint me consulter dans le mois de février 1822, pour un eczéma impetiginodes de la main gauche. Cette maladie s'était déclarée vers la fin du mois de décembre 1821, et malgré plusieurs remèdes qui lui avaient été opposés, s'était constamment aggravée. Lorsque je fus consulté, elle offrait les caractères suivans : sur la face dorsale de la main gauche, la région métacarpienne était ronge, excoriée. douloureuse et donnait issue, par un grand nombre de points, à un liquide visqueux, âcre et abondant, qui exhalait une odeur très fétide. Les linges qui reconvraient la main s'imbibaient rapidement et devenaient raides par la dessiccation. Ce suintement était si considérable que la malade avait été obligée de discontinuer son état depuis cinq semaines. Vers la circonférence de cette excoriation exisfaient quelques petites croûtes squameuses jaunâtres et plusieurs petites taches rouges, développées depuis deux ou trois jours, sur lesquelles on distinguait un grand nombre de petites vésicules transparentes. Le lendemain, la plupart d'entre elles étaient grosses comme la têle d'une épingle, et la sérosité qu'elles contenaient était opaque et laiteuse. Plusieurs petites pustules psydraciées , légèrement

proéminentes, et quelques petites vésicules transparentes. étaient développées sur les bords des doigts. Leurs rainures étaient enflammées; excoriées et présentaient plusieurs fissures très douloureuses. Toutes ces parties étaient le siège d'une démangeaison insupportable, et la malade les grattait involontairement à chaque instant. La santé générale de cette femme était bonne, la menstruation régulière (saignée de deux palettes; bains locaux de décoction de son; cataplasme de farine de riz; un quart de grain de sublime, le matin à jeun, dans une tasse de lait; trois verres de décoction de douce amère chaque jour ; bain tiède tous les quatre jours ). Ce trailement fut bientôt suivi d'une diminution de l'inflammation et de la sécrétion morbide qui l'accompagnait. Je crovais même la guérison prochaine, vers la fin du troisième septénaire; la peau de la face dorsale de la main était blanchatre, converte de squames, mais sans rougeur, sans fissure; sans écoulement. et il ne s'était point développé de nouvelles vésicules ni de nouvelles pustules sur les doigts. Tout-à-coup une éruption de vésicules eut lieu, sans cause appréciable, sur les mêmes parties qui en avaient été le siège; cette éruption fut accompagnée, les premiers jours, d'un suintement très considérable et de démangeaisons insupportables; mais elle parcourut plus rapidement ses périodes que la première. Le même traitement fut continue, sans aucun dérangement appréciable des organes digestifs. La guérison était complète le 25 mars 1822 et ne s'est pas démentie depuis cette époque.

OBS. XLVII. Eczema chronique des deux jambes. — Madamē..., agée de trente-huit ans, d'un tempérament sanguin et nerveux, mère de trois enfans, n'avait jamais eu de maladie de la peau, lorsqu'elle fut atteinte, sans cause appréciable, d'un eczema des deux jambes, dans le mois de mars 1822. A la suite de picotemens et de démangeaisons très vives, il surviut une large tache rouge sur la

partie externe de la jambe gauche. On distinguait à l'œil nu et mieux encore à la loupe une quantité innombrable de petites vésicules sur la peau enflammée. Les jours suivans, de nouvelles taches, surmontées de petites vésicules, se montrèrent à la partie interne de la jambe, et bientôt une sérosité jaunaire et poisseuse s'écoula abondamment par une infinité de petits pores : les linges dont on enveloppait la jambe en étaient promptement pénétrés. Cette partie devint alors le siège de démangeaisons intolérables; ses mouvemens étaient difficiles et douloureux sur la jambe droite: le nombre des vésicules fut moins considérable et la peau sur laquelle elles s'étaient développées était beaucoup moins enflammée. Du reste : la santé de madame ... n'offrait pas le plus léger dérangement (saignée de trois palettes; petit-lait; bains tiedes). Les jambes furent pansées avec un linge fenêtré, enduit de cérat saturné, sur lequel on appliquait ensuite une conche mince de charpie pour absorber la sérosité suintant de la peau enflammée. Ces médications et ces pausemens procurèrent un soulagement d'autant plus marqué, qu'auparayant madame ... se contentait d'appliquer des linges fins ou du papier de soie sur la peau des jambes et que les tractions qu'elle faisait pour les détacher, déterminaient des excoriations douloureuses qui se couvraient de gouttelettes de sang. Le petit-lait et les bains tièdes ont élé continués pendant deux mois, sans autre interruption que celle que la menstruation rendait nécessaire. L'inflammation vésiculeuse des jambes et les excoriations qui lui succédèrent se sont calmées et exaspérées à plusieurs reprises sans causes appréciables. De nouvelles vésicules se développaient quelquefois au moment où la guérison paraissait prochaine. La maladie s'est ainsi prolongée pendant cinq mois. Madame ... non-seulement a suivi le régime de vie le plus régulier, mais elle n'a presque pas discontinué l'usage du petit-lait et a pris plus de cent bains tièdes. Jusqu'à ce

jour la guérison a été complète et exempte de récidive. OBS. XLVIII. Eczema chronique de la marge de l'anus et du scrotum, psoriasis palmaire et plantaire; plusieurs traitemens infructueux; guérison par les préparations arsénicales, - En 1805, N... éprouva une très vive démangeaison à la partie interne des fesses, vers la région du coccyx. Les démangeaisons étaient telles que chaque jour il ne pouvait s'empêcher de se gratter à plusieurs reprises. Après cette manœuvre, il détachait de ses ongles une matière blanche et humide, qui n'était, à ce qu'il croit, que de l'épiderme mouille et ramolli par le suintement habituel de ces parties. Depuis cette époque, cette maladie a offert plusieurs rémissions, à la suite desquelles elle s'est constamment aggravée. Les lotions avec l'eau de mélisse et les feuilles de ronces ou avec l'eau de Goulard, les onctions avec le cérat simple ou chargé de précipité rouge, employées à de longs intervalles, avaient momentanément quelque efficacité; le mal perdait de son intensité, mais ce n'était que pour quelques jours, il reparaissait bientôt, et quelquefois même avec plus de force. L'eau de guimauve fut également employée et sans plus de succès. En 1810, la maladie avait gagné tout le pourtour de l'anus et les bords correspondans des fesses. L'extrémité inférieure de l'intestin devint le siège de démangeaisons insupportables, qui occasionaient de grandes souffrances au malade toutes les fois qu'il allait à la selle; à dater de 1822, toutes les parties affectées ne formaient plus qu'une espèce de vésicatoire. N... fut obligé de placer des tampons de charpie entre les fesses, pour absorber la sérosité acre qui s'exhalait de la surface de la peau enflammée. En 1824, il se développa sur les bras, les cuisses et les fesses, de grosses pustules semblables à celles de l'ectlyma, dont la guérison fut Iente et difficile. Vers la fin de la même année, l'inflammation gagna le scrotum, et y occasiona des démangeaisons insupportables; le malade déchirait perpétuellement la

peau avec ses ongles; une humeur séreuse, jaunâtre, suintait par une infinité de petits pores de la surface enflammée. Je n'ai jamais pu distinguer de vésicules; mais la marche et le siège de la maladie, l'abondance de l'humeur sécrétée me firent penser que cette dartre squameuse humide était plutôt un eczema chronique qu'un lichen agrius, d'autant plus qu'il existait sur la partie interne et supérieure des cuisses plusieurs petites vésicules semblables à celles de l'eczema. Outre cet eczema chronique, le malade était atteint d'un psoriasis palmaire et plantaire. Ce psoriasis s'était d'abord manifesté à la paume de la main droite, entre le pouce et l'index, puis à la main gauche, enfin à la plante des pieds. Il avait été annoncé par de vives démangeaisons, immédiatement suivies de plaques érythémateuses irrégulières, non surmontées de vésicules ou de papules. Après le développement de ces taches, l'épiderme n'avait pas tardé à prendre une teinte jaune. La peau, devenue très épaisse, s'était fendillée à plusieurs endroits; l'épiderme se détacha par lamelles; enfin, il se forma plusieurs gercures (bains gélatino-sulfureux ; trois verres de tisane de douce-amère; lotions avec la liqueur de van Swieten : charpie fine entre les fesses). Au bout de quelques jours, ce traitement avait produit une légère amélioration. On cautérisa avec le nitrale d'argent les vésicules de la partie interne des cuisses, et leur guérison eut lieu pen de temps après. Au bout d'un mois, l'inflammation des bourses était guérie, ainsi que celle de la partie inférieure et postérieure du raphé; mais la peau située audessus de l'anus, restée rouge, présentait de légères fissures. et fournissait un faible suintement.

L'inflammation s'étant ravivée, on substitua les ouctions avec la pommade d'oxyde de zinc aux lotions faites avec la liqueur de Van-Swieten. Le 18 juin, les démangeaisons étaient très vives; la charpie fut trempée dans une solution de vingt-quatre gouttes de laudanum, Il s'était formé 422

de nouvelles fissures dans les plis de la peau, à la face palmaire de la main droite, près le pouce, et vers l'origine de la deuxième phalange. Ces fissures, ayant été cautérisées avec du nitrate d'argent, s'enflammèrent vivement, l'épiderme épaissi se détacha sur les éminences thénar et hypothénar; un nouvel épiderme, beaucoup plus mince, situé au dessous, protégea la peau, qui était le siège de démangeaisons assez vives. Ce jour-là, le malade me fit observer qu'il était survenu de nouvelles plaques rouges sur la face palmaire de la main gauche; qu'on n'y voyait ni papules, ni pustules, ni vésicules ; que l'épiderme affecté finissait par prendre une teinte jaune, puis par se fendiller; qu'entre l'apparition de la rougeur, qui était toujours accompagnée d'une vive démangeaison, et le développement des fissures. il se passait quelquefois plus de vingt jours, et que la démangeaison et la cuisson aux mains et aux pieds étaient plus vives après dîner .- 29 juin , il ne s'est pas développé de nonvelles vésicules, mais la partie supérieure et interne des fesses est toujours rouge et enflammée. Une gerçure s'est formée suivant la direction de la ligne médiane; il existe en outre quelques pustules phlyzaciées à la partie superieure des fesses. Elles ont le volume de petits furoncles, mais elles en différent en ce qu'elles se couvrent d'une croûte très adhérente et qu'elles ne sont pas suivies de l'expulsion d'un bourbillon. Ces pustules ont provoqué l'engorgement d'un ganglion lymphatique de l'aine gauche. Le psoriasis palmaire va mieux; il s'est fait cependant une nouvelle gerçure d'un pouce de longueur. L'usage de la pommade d'oxyde de zinc semble favoriser la formation d'un nouvel épiderme sur la partie emflammée. Les démangeaisons se sont renouvelées à la marge de l'anus, et les lotions émollientes semblent les exciter. Le 1er juillet le psoriasis palmaire va mieux ; il existe encore une petite gerçure. Le malade accuse une grande démangeaison à la marge de l'anus, surtout pendant la nuit. J'ai cantérisé la peau enflammée entre les sesses, mais seulement dans les points où elle paraissait dépourvue de son épiderme. Les lotions faites précédemment avec une solution de sublimé ayant produit un soulagement très marqué, je conseillai à N... de laver les parties affectées quatre à cinq fois par jour avec une solution à-peu-près semblable. La démangesison fut considérablement diminuée par ce moyen. Le 2 juillet, cinq à six petits tubercules arrondis, développés sur la peau du scrotum depuis quelques semaines, se terminèrent par suppuration. Le mieux continuait; mais il existait une petite crevasse à la peau, le long de la ligne médiane, près le coccyx, la peau du voisinage ne suintait plus, et il ne se formait pas de nouvelles vésicules. Cependant N... me fit observer avec raison qu'il ne fallait pas espérer que la guérison fût prochaine. Plusieurs fois la peau de la marge de l'anus, devenue seche, avait rendu tout-à-coup en une nuit une grande quantité de sérosité, et tous les accidens s'étaient renouveles. Les lotions d'eau de chaux et de sublime furent continuées, et diminuèrent beaucoup les démangeaisons. N... ne s'était pas gratté depuis quelques jours, la peau entre la partie supérieure et interne de la cuisse et de la bourse ganche paraissait légèrement exceriée le 10 juillet. J'ai continué de voir N... tous les jours; plusieurs fois j'ai été dans le cas de toucher la gerçure située sur le coccyx et elle diminue progressivement de largeur et de profondeur. Il n'est pas survenu de nouvelles vésicules. La peau, anciennement enflammée, squamense et seche les jours précédens, était humide ce matin; il y avait, en outre entre les deux fesses, des égratignures séparées par des endroits où la peau était farineuse ou squameuse. Le malade s'était gratté pendant la nuit ; la démangeaison avait été telle qu'il n'avait pas été maître de ses mains. Jamais, dit-il, il ne se gratte avec. cette sorte de fureur, que lorsque la maladie éprouve une véritable exaspération. Elle est toujours accompagnée d'un

suintement très abondant, qui enduit et tache la chemise. Cependant je ne remarinai sur les parties offectées ni les vésicules ni les petits points que la peau présente ordinairement, lorsque le sommet des vésicules a été détruit ouenlevé. Quoique de semblables exacerbations aient dejà en lien plusieurs fois sans cause appréciable, N... pense qu'une indigestion, produite par quelques verres de bierre qu'il a bus avant-hier, a pu avoir de l'influence sur cette dernière rechute. Il a cessé les sucs d'herbes, il continue le petit-lait. les lotions et les pilules de Plumier. Le 15 août, la guérison clait à peu-près complète. N., fit un voyage et alla prendre les bains de mer. Je lui donnai de nonveaux soins dans le mois d'octobre. La peau de la marge de l'anus était squameuse. Quelques douches de vapeurs humides firent tomber ces squames, et la peau reprit de la souplesse. Une nouvelle rechute me décida à lui proposer de se soumettre à l'usage d'une préparation arsénicale. A dater du 10 novembre, il a pris d'abord six gouttes de la solution de Pearson; cette dose a été progressivement augmentée, et portée enfin jusqu'à trente-quatre gouttes. Ce remêde n'a produit ni diarrhée ni vomissemens; mais à trois on quatre reprises, il a provoque des frissons, une petite toux sèche et un malaise général, qui ont du en faire suspendre momentanément l'usage. Au 15 mai 1826, dix grains d'arséniate de soude avaient été pris, la guérison était complète au moins en apparence, la peau avait sa couleur naturelle, et était couverte d'un épiderme lisse et uni comme la peau la plus saine.

OBS. XIAX. Éczéma chronique du cuir chevelu, des oreilles et des joues, guéri par la douce-amère, là liqueur de Van Swielen et la pommade d'oxyde de zinc (recneille par M. Bisson).—La nommée B..., âgée de trente ans , d'un tempérament sanguin et nerveux, mariée, demeurant au faubeurg Saint-Antoine, atteinte d'un large eczéma des deux oreilles, viit me consulter le 5 février 1826.

ECZÉMA. 425

Il y avait environ cinq mois qu'un eczema s'était déclare à la suite d'un travail force et de fatigues que cette. femme avait éprouvées en soignant un de ses enfans atteint d'une maladie grave. Interrogée sur ses maladies antérieures, cette femme me rapporta qu'elle n'avait jamais eu de maux d'oreilles ; qu'elle avait été atteinte d'une phlegmatia alba dolens, en 1821, à la suite de ses couches; qu'elle était bien réglée et n'avait point de flueurs blanches; que ses enfans et leur père n'étaient point affectés de maladies de la pean. L'eczema chronique dont elle était atteinte, avait d'abord paru sur la région occipitale, qui avait été le siège d'un suintement considérable. Un mois après, il avait quitté son siège primitif, gagné l'oreille droite, et de là s'était étendu progressivement aux parties voisines. Un mois plus tard, l'oreille gauche s'était également affectée. La peau enflammée, suivant le rapport de la malade, avait rendu beaucoup d'eaux rousses. Cet écoulement s'arrêtait parfois pendant quelques jours, et reparaissait ensuite avec plus d'activité. Il était accompagné de démangeaisons intolérables. Le sommeil était interrompu, et la malade avait beaucoup maigri, quoiqu'elle n'cut pas d'autres souffrances.

5 février 1825. L'eczéma développé sur le côté droit de la face occupe tout le pavillon de l'oreille et une grande partie de la joue. Cette surface enflammée offre les dispositions suivantes: la teinte de la peau est comme marbrée, et sa surface humide; là, c'étaient de petites surfaces rouges, de dimensions et de formes variées, où le corps rétieulaire était à nu ; ici, des croûtes jaunes très minces, l'amelleuses et très adhérentes; dans d'autres points, quelques gouttelettes de sang s'échappaient de la surface de la peau excoriée, énfin, il existait aussi quelques petites croûtes noiratres qui dépassaient à peine le niveau des tégumens. Tonte cette surface exhâlait une odeur fade très désagréable, et une humenr séreuse et jau-

nâtre spintait des points les plus enflammés. Du côté gau. che, la joue et l'oreille offraient une disposition semblable. Tontes ces parties étaient le siège d'une vive démangeaison. Il n'existait aucun dérangement des voies digestives ni de tout autre appareil ( trois verres de tisane de douceamère et une cuillerée de liqueur de Van-Swieten, le matin à jeun ). Depuis lors cette femme est venue me voir régulièrement tous les huit jours; elle a supporté la liqueur et la douce-amère sans être trop fatiguée : les premières doses provoquèrent cependant du dévoiement et un peu de toux. Ces accidens, qui m'engagèrent à prescrire quelques bains tièdes, ne tardèrent pas à être calmés. Au bout d'un mois ce double eczema avait presque entièrement disparu. Il ne restait plus que quelques croûtes jaunâtres et lamelleuses, sur lesquelles je fis appliquer de légères couches de pommade d'oxyde de zinc. La malade a pris quelques bains tièdes dans les mois de mars et d'avril, et la guérison ne s'est pas démentie.

OBS. L. Eczema du cuir chevelu (teigne muqueuse) pediculi capitis; abces sous-cutane, gastro-entérite; guérison par les bains tièdes, les saignées locales et les émoltiens. - Je fus appelé, le 6 janvier 1826, pour donner des soins à un petit garçon âgé de cinq ans, fils de M. M. ., aubergiste , faubourg Saint-Denis. J'appris que cet enfant avait en la petite vérole à l'âge de six mois : qu'à l'âge de trois ans, il avait été atteint d'une diarrhée qui l'avait beaucoup fatigué; enfin que depuis lors il s'était toujours bien porté. Cependant, depuis trois mois, sa tête était habituellement couverte de poux, et depuis six semaines environ, sur la région occipitale, le cuir chevelu fournissait abondamment une humeur jaunatre et visqueuse qui collait les cheveux. Pour tout traitement, la mère de cet enfant s'était bornée à laver la peau enflammée avec de l'eau tiède. Le 6 janvier 1826, je reconnus chez cet enfant, une leigne muqueuse du cuir chevelu et une gastro entérite

aigre. Une humeur, d'une couleur paille, suintait de plusieurs points de la peau; d'autres étaient couverts par des croûtes jaunes et molles, collées avec les cheveux. La tête était inclinée sur l'épaule gauche; on distinguait au toucher, sur la région occipitale, plusieurs petits phlegmons souscutanés qui formaient des bosses très douloureuses. Une d'elles, située près de l'apophyse mastoïde du côté gauche, offrait de la fluctuation. J'y pratiquai une ouverture qui donna issue à une cuillerée à café d'un pus blanc et épais. Plusieurs ganglions lymphatiques cervicaux étaient enflammés, tuméfiés, et simulaient une sorte de chapelet le long des parties latérales et postérieures du col. Une douleur épigastrique assez vive, quelques envies de vomir, la rougeur piquetée de la langue, dont la base était blanche, de la soif, une forte constipation depuis plusieurs jours, l'accélération du pouls, la chaleur et la sécheresse de la peau, jointes à un grand accablement, étaient les principaux symptômes de l'inflammation gastro-intestinale. La respiration était pure ( cinq sangsues à l'épigastre ; eau gommée ; cataplasme émollient sur la région occipitale ). Les piqures des sangsues fournirent beaucoup de sang. Du 7 au 13 janvier, l'inflammation gastro-intestinale fut combattue par les bains tiedes administres deux fois par jour et par les cataplasmes et les lavemens émolliens. L'enfant fut nourri avec de l'eau de gomme ou du lait coupé. Les accidens diminuèrent progressivement, et le 15 janvier l'enfant était en convalescence. Pendant tout ce laps de temps, l'inflammation du cuir chevelu n'éprouva aucune amélioration sensible par l'effet des cataplasmes émolliens. La mère de l'enfant m'assura même que la teigne muqueuse s'était exaspérée depuis l'apparition de la phlegmasie gastro-intestinale. Je coupai les cheveux sur les points enflammés ; les cataplasmes émolliens furent continués ; un vésicatoire fut appliqué au bras gauche; vingt-cinq jours après, la guérison de la teigne maqueuse était complète.

OBS. LI. Attaques successives d'eczema rubrum aigu, pendant un grand nombre d'années à des époques irrégulières (1). - N..., âgé de trente ans, est sujet depuis l'age de seize ans à une inflammation de la peau qui disparaît et se reproduit à des époques irrégulières, Les attaques de cette affection sont précédées, pendant quelques heures; par une sensation que ce malade désigne sous le nom singulier de fourmillement au creux de l'estomac. sans nausées, sans fièvre et sans perte d'appétit. Il commence alors à sentir un pen de raideur et de chaleur dans diverses parties du corps, qui, en quelques heures, deviennent rouges et tuméfiées. Les pieds, les mains, les oreilles et les levres sont les parties que l'inflammation attaque principalement; mais elle se montre aussi sur le visage, sur les paupières et quelquefois sur le cuir chevelu. Dans les plus fortes attaques il n'y a point de partie du corps qui n'en puisse être affectée. Néanmoins les membres, surtout les pieds et les mains, sont le siège le plus ordinaire de cétte maladie

Le deuxième ou le troisième jour decette éruption, quand on examine attentivement les points affectés, la peau paraît soulevée par d'innombrables petites vésicules. Sa surface est inégale sur les points où elles sont distinctes, tandis qu'elle offre une rougeur brillante et une tuméfaction uniforme partout où elles sont confluentes. Ordinairement, du troisième au quatrième jour, la tuméfaction diminue, l'épiderme se fendille, se détache en petites lames et laisse à découvert une surface rouge, animée, qui fournit une humeur d'une odeur fade et désagréable. Sur les extrémités, à la courbure des orteils et aux jointures des doigts, il se forme de profondes fissures on des ulcérations dont la guérison est rapide. L'épiderme se détache en lames quel-

<sup>(1)</sup> Extract of a case of erythema unconnected with mercurial action, by Al. Marcet (Med. chir. transactions).

quefois aussi larges que la main, et présente un aspect qui ne peut mieux être comparé qu'à celui du tronc des platanes lorsqu'ils se dépouillent de leur écorce. Les ongles eux-mêmes peuvent se détacher. Peu de jours après, le nouvel épiderme reprend graduellement son aspect ordinaire, et dans quinze jours ou trois semaines, à compter du commencement de l'attaque, cette affection a ordinairement disparu; mais quelquefois, au moment où le malade se croit convalescent, le nouvel épiderme devient dur et sec, et les symptômes déjà décrits se reproduisent tout-à-coup. Depuis quelques années, ces attaques reviennent deux ou trois fois par an, et ne paraissent être influencées par aucune saison. Quelques-unes de ces attaques ont été très légères, et quelquefois bornées à la main ou même à un doigt. Dans ce cas, le malade pense que les progrès de l'affection ont été suspendus par l'emploi du nitre et des purgatifs apéritifs. Ce gentleman , d'une constitution délicate, sue facilement par le plus léger exercice; mais pendant les attaques de l'eczéma, les sueurs se suppriment.

Un médecin ayant supposé que cette affection cutanée ponvait être produite par l'usage du poisson, le malade s'abstint d'en manger perdant plusieurs mois; mais pendant qu'il suivait ce régime, il eut une attaque violente. Lors de la première atteinte, il était convalescent d'une gonorrhée, pour laquelle il avait employé quelques remèdes intérieurs, dont aucun n'avait affecté la bouche. Il-n'avait jamais eu d'affections syphilitiques. Lorsque M. Marcet vit le malade pour la première fois (en mars 1808), célui-ci était au troisième ou au quatrième jour d'une des plus violentes attaques qu'il eût éprouvées depuis plusieurs années. La phlogose et la tension de la peau étaient encore visibles dans quelques parties. Les deux mains, particulièrement la paume où l'épiderme est le plus épais, et les intervalles des doigts offraient des cre-

vasses profondes et des excoriations. Néanmoins il n'y avait ni fièvre ni soif. Le malade se plaignait seulement de pesanteur, de raideur et de chaleur dans les parties affectées. Les angles de la bouche, les oreilles et les pieds n'étaient que légèrement attaqués. Parmi les nombreux remèdes qu'il avait essayés à diverses époques, il n'avait jamais employé de cataplasmes. M. Marcet conseilla d'en appliquer sur les mains, de les faire avec de la farine de graine de lin , et de les arroser avec une solution d'acelate de plomb. Ils produisirent une diminution sensible dans la tension et la tuméfaction de la peau, et surtout un grand soulagement ; mais après qu'on les eut enlevés , la chaleur et la tension reparurent graduellement, et exigèrent la répétition et un usage non interrompu de ces applications, même pendant la convalescence qui se déclara au bout de trois à quatre jours. Pour prévenir le retour d'une semblable inflammation, M. Marcet conseilla l'usage de la salsepareille, l'emploi des sels neutres, et surtout celui des bains tiedes. La même personne le fit appeler de nouveau en mai 1810. Il la trouva dans un état analogue à colui que je viens de décrire, mais beaucoup plus grave, quoique sans fièvre et sans autre dérangement évident de la santé générale. La desquamation était telle sur tout le corps, qu'en soulevant les draps ils paraissaient réellement converts de squames, et M. Marcet ajoute qu'on aurait pu facilement en ramasser une poignée. Les mains, les pieds, les lèvres, le visage et les paupières étaient les parties le plus fortement attaquées. L'épiderme, et en particulier celui de la plante des pieds, se détachait en plaques larges commela paume de la main. Cette attaque avait commencé, douze jours avant la visite de M. Marcet, par un sentiment d'oppression à la région précordiale. Suivant le malade, cette rechute avait été produite par une forte ondée de pluie. Après une durée de quelques jours, l'inflammation avait diminué, mais e le s'était exaspérée de nouveau quelques

jours après. C'était la seule attaque qu'il eût éprouvée depuis deux ans, et il attribuait cette amélioration à l'usage fréquent qu'il avait fait des bains tièdes, et au soin qu'il avait eu d'entretenir la liberté du ventre. Il avait aussi employé les bains froids avec avantage. On revint au même traitement local, c'est-à-dire à l'application de cataplasmes sur les pieds et les mains. A l'intérieur, M. Marcet ordonna une poudre sudorifique qui, en excitant la transpiration, parut diminuer le malaise et la raideur des membres. Au bout d'un septénaire, la convalescence était complète. En juin 1811, ce gentleman apprit à M. Marcet qu'il avait eu quelques semaines auparavant une autre attaque parfaitement semblable aux précédentes, mais plus légère. Ce médecin le perdit de vue jusqu'en mars 1813, époque à laquelle il le revit convalescent d'une violente attaque, L'épiderme était en partie renouvelé, ou tombait en larges lames dont le malade avait rassemblé une poignée. Ce dernier lui apprit qu'il avait eu onze attaques depuis qu'il n'avait vu M. Marcet, une environ tous les deux ou trois mois, dont quelques unes avaient été très légères ; qu'un purgatif à dose brisée était plus utile pour diminuer les premiers symptômes que tout autre remède, et que, pendant les plus fortes attaques, il avait de la chaleur et de l'irritation dans l'urèthre et de la peine à uriner. Son visage et sa santé générale ne paraissaient pas altérés. Depuis lors, il a continné à avoir cinq à six attaques par an, mais en général plus bénigues que les premières. Le 20 avril 1817, il se plaignait de dysurie, elle précédait ou suivait les attaques de l'affection de la peau, ou avait quelquefois lieu dans leurs intervalles. La santé générale était toujours bonne, les laxatifs continuaient de le soulager, et il pensait que l'exposition à l'air froid ou humide était une des causes les plus fréquentes de sa maladie.

Oss. L.H. Ophthalmie congenitale, muguet, roséole, scrophules, crasse du cuir chevelu, léger eczéma impéti-

gineux ( teigne muqueuse de la face et de la tête ). - Madame\*\*\* accoucha à la fin du mois de mars 1826 d'un enfant du sexe féminin, bien constitué, mais dont lesdeux conjonctives étaient légèrement enflammées. Cet enfant fut confié à une nourrice d'une santé délicate, dont le lait était abondant, mais peu profitable à l'enfant. Dans l'espace d'un mois, malgré l'usage journalier des bains tièdes émolliens. des collyres adoucissans, des frictions irritantes derrière le pavillon de l'oreille avec la pommade au garou, et malgré l'application d'un petit vésicatoire à la nuque, l'ophthalmie, plusieurs fois arrêtée dans ses progrès, s'exaspera de nouveau à diverses reprises, et guérit enfin vers la fin du quatrième septénaire, sans laisser de traces sur la conjonctive ou sur la cornée transparente. Dès le douzième jour après la naissance, les lèvres, les bords de la langue et la partie interne des joues furent atteintes de l'inflammation pultacée particulière aux nouveau-nés, et que l'on désigne sous le nom de muguet. L'allaitement fut momentanément suspendu, et l'enfant fut nonrri avec du lait coupé. A-peuprès à la même époque, la surface du corps se couvrit d'une roséole si générale, que la nourrice et les parens de l'enfant crurent qu'il était atteint de la rougeole. Trois jours après, il ne restait plus de traces de cette inflammation exanthémateuse. Le muguet ne s'étendit pas au delà de la bouche, dans laquelle on promenait de temps à autre un plumasseau trempé dans une décoction de racine de guimauve, édulcorée avec du miel rosat. L'enfant éprouva cependant quelques coliques, suivies de selles verdâtres et d'une fréquente expulsion de vents, et il était très agité pendant la nuit. L'allaitement fut recommencé ; on choisit une nourrice plus forte, dès que l'enfant put prendre le sein sans douleur. La base de la langue était un peu blanche. L'enfant éprouva d'abord quelques coliques; des papules volumineuses se développèrent sur les cuisses et sur les fesses (strophulus ). Le sommeil fut agité; cependant l'enfant prenait souvent le sein; la couleur et la consistance des matières fécales étaient naturelles; on n'avait pas discontinué de baigner l'enfant tous les jours. Un léger suintement s'établit à la partie postérieure du pavillon des oreilles; il fut entretenu. Enfin, un groupe de petites pustules jaunes se développa sur la joue droite, et un autre plus considérable se montra sur la région pariétale du même côté. Chacun de ces groupes se transforma bientôt en une croûte jaune et humide, et se dessécha quelques semaines après. La croûte mince du visage tomba spontanément, et laissa une petite tache rouge sur la peau. Celle du cuir chevelu fut détachée à l'aide d'un cataplasme émollient. le 19 juillet 1826. On enleva de la même manière une crasse jaune, épaisse, comme imbriquée et très adhérente à la peau. Depuis la naissance de l'enfant, cette crasse formait une sorte d'enduit à la surface du cuir chevelu. Elle s'avançait un peu sur le front en avant de la racine des cheveux. Au-dessous d'elle, la peau était saine et ne paraissait pas avoir été enflammée. Pendant tout ce laps de temps, l'enfant a été baigné presque tous les jours.

Ons. LIII. Eczéma impétigineux très rebelle; modifications remarquables de l'éruption (aspect furfuracé ou squameux à la face, sur le cuir chevelu, ét à la paume des mains) (recueillie par M. A. Goyoi). — Pierre Balthasar, cocher, sgé de cinquante cinq ans, grand et assez maigre, jouissait habituellement d'une bonne santé. Atteint d'un eczéma impétigineux, il entra à l'hépital de la Charité le 11 mars 1835. A part une pleurésie, dons il a été atteint il y a plus de quinze ans, et d'un écon-ement blennorrhagique qu'ila eu dans sa jeunesse, il ne se souvient pas d'avoir jamais été malade. Ses parens sont sains. Il fait quelquefois des excès de vin et use largement d'eau de-vie.

Vers le mois d'août 1832, de petites taches vésiculenses d'eczéma apparurent sur l'avant-bras droit. Des douteurs

1.

s'etant déclarées dans la région lombaire, le malade la reconveit d'un emplére de poix de Bourgoque qui produisit ane éruption, et, quelques jours sprès, l'eczéma avait errahi les cuisses et les jambes. La démangeaison y était forte, surtout pendant la mit, et dans le jour elle était quelquefois assez impérieuse pour obliger le malade à descendre du siège de sa voiture, afin de se gratter plus à l'aise; cette manœuvre était accompagnée et suivie de l'écoulement d'une certaine quantité d'une humeur roussâtre, qui en se concrétant formait des croûtes. Lorsque cet homme se présenta à l'hôpital, elles étaient tellement confluentes qu'elles formaient des espèces, de bottines minces et lamelleures autour des jambes. Le suc de cresson avait été employé sans succès et aucune autre médication n'avait été tentée.

A son arrivée à l'hôpital, on remarquait sur les jambes des croûtes assez épaisses, d'une teinte januatre, sale ou grisatre, inégales, lamelleuses, irrégulièrement disséminées, séparées cà et là par des gercures humides et rugueuses. Aux enisses, aux avant-bras et à la région lombaire, audessous des croûtes, la surface du derme, humide et excoriée était parsemée de petits points plus rouges d'où la sérosité semblait suinter. La tête était exempte de cette affection. La démangeaison n'était pas très vive, le malade avait de l'appétit, dormait passablement, et n'offrait aucun dérangement. des principales fonctions (sulfure d'antimoine, douze grains; bain sulfureux, limonade gommée; trois quarts d'alimens). Le 15 mars, le sulfure d'antimoine avait été porté à trente grains sans que le malade ent éprouvé de coliques ou fût allé à la garderobe. Les bains sulfureu x avaient modifié l'aspect de l'eczéma; les croûtes avaient en partie disparu; le derme mis à nu était rouge et humide (lotions alumineuses : alun, un gros; eau, deux livres). Elles déterminent des cuissons assez vives et on les suspend après deux jours d'emploi. Le 19 mars, le malade fut

saigné. Le saug ne présenta pas de couenne, mais le caillot était très retracté. Le sulfure d'antimoine, porté à trentesix grains, fut continué jusqu'au 24 mars sans provoquer de purgation ou d'autres phénomènes physiologiques appréciables. Quatre-vingts grains d'ellébore noir ne purent vaincre la constipation, que des pilules émétisées d'un demi-grain firent disparaître. Ces rilules et les bains sulfureux furent continués. Le tartre stibié, à la dose d'un grain et demi en trois pilules dans les vingt-quatre heures, tint constamment le ventre libre, et fut prescrit jusqu'au 14 avril. Dans les derniers jours, il avait provoqué des vomissemens, et l'eczema, combattu en ontre par la compres-sion, n'avait pas fait de notables progrès vers la guérison. D'un jour à l'autre son aspect était très variable : les jambes étaient alternativement sèches ou humides et excoriées; l'état général de la constitution n'avait pas présenté de variations. Après quelques jours de repos, le malade fut mis à l'usage

Après queiques jours de repos, le malade fut mis à l'usage de la liqueur de Peansson, à la dosse de 36 gouttes par jour. Vers le 18 avril, l'appêtit diminua sensiblement, et ce phénomène précéda une exacerbation fort remarquable de l'affection eczémateuse. Tout-à-coup la démangeaison des int plus vire, la peau rougit et se couvrit de vésicules; elles versèrent abondamment un liquide roussaire qui, en se concrétant, forma des croûtes assez épaisses, notamment sur les jambes. Le prurit était très vif et accompagné d'un sentiment de chaleur fort désagréable; le pouls s'accéléra, le sommeit fut troublé, l'appetit disparut complètement; une saignée abondante, dont le sang fut couenneux, procura une détente générale. De larges cataplasmes furent appliqués sur les surfaces enflammées; des bains frais remplacèrent les bains sulfureux, et le malade fut mis au petit lait. Quelques jours de ce régime et de ce traitement sofficent pour calmer les accidens et diminuer

l'inflammation de la peau. La tisaue d'orge acidulée avec l'acide nitriqué, et la liqueur de Pearson furent reprises, et le 6 mai, les jambes étaient débarrassées de leurs croûtes, et la peau avait perdu sa couleur rouge; les excoriations eczemateures étaient plus pâles, piquet/cs de sang, comme si la peau côt été légerement évodée à sa surface par l'action d'une rape. Cette amélioration ne fut pas de longue durée. Un nouveau mouvement fébrile fut suivi d'one nouvelle éruption. Le malade fut saigné et remis à l'asage des bains frais et du petit lait. Le sang était couenneux. Une légère couclie d'axonge fut étendue sur la peau des jambes qu'on enveloppa de cataplasmes émolliens.

A la même époque, la face devint le siège d'une éruption analogue, suivie d'une desquamation furfuriacée principalement sur les endroits couverts de poils. Sur les sourcils, il se forma de petites croûtes impétigineuses. Le cuir chevelu, notamment sa partie antérieure, offrit bientôt une desquamation extrémement abondance, blanche, micacée, et dont les écailles adhéraient aux cheveux. Si l'ou froitait la peau et qu'on la débarrassat de cette espèce de fariue, clle paraissait peu enflammée au-dessous.

A la face palmaire des mains, la desquamation offrait un autre aspect. De larges plaques épidermiques se détachaient de la peau, et au-dessous d'elles le derine paraissait humide et rouge. Les bains frais et le petit-lait furent continués jusque vers la fin de mai, époque à laquelle l'eczéma des jambes était en bon état. Les croûtes ne se reproduisaient plus, le suinteinent était à-peuprès nul; l'état général de la constitution satisfaisant. Vers le ro juin, on revint à la limonade nitrique, et les baius simples furent continués, L'axonge en frictions fut prescrite. Le mai restait stationnaire. Le 12 juin, plusieurs points de la peau des jambes s'enflammèrent de nouveau et se courrirent de croûtes impétigineuses; le nualadé fut saigné une troisième fois; après quelques bains

simples, une nouvelle amélioration se déclara. Le malada sortit le 24 juillet 1833, non complétement guéri; la peau des membres était dans un état supportable; les principales fonctions étaient régulières, et la desquamation micacée du cuir chevelu était toujours abondante, sans

prurit ni cuisson. OBS. LIV. Eczéma du nombril; guérison spontanée et brusque suivie de gastrite chronique; bons effets d'un vésicatoire et d'un cautère sur le siège primitif de l'éruption (recueillie par M. Guyot). - Le nommé M... (François Joseph), âgé de quarante-six ans, cordonnier, d'une assez bonne constitution, sobre, et n'ayant jamais fait de maladies graves, entra à l'hôpital de la Charité le 3 juin 1833. Cinq ans apparayant, il avait en au nombril, une éruption de la largeur de la paume de la main, accompagnée de coisson et de démangeaison et rendant des eaux rousses : c'était probablement un eczénia. Après un mois de durée le mal disparut brusquement, sans qu'aucune médication énergique lui eût été opposée. Avant la disparition de cette éruption, M... n'avait jamais éprouvé de trouble dans les fonctions digestives; à dater de ce moment, il se manifesta des douleurs à l'épigastre, de la pesanteur, ainsi qu'un sentiment d'embarras dans l'intestin. Le malade eut des envies de vomir et même des vomissemens. Quelques jours de repos, des boissons émollientes, des sangsues à l'épigastre, calmèrent les premiers accidens; mais les digestions resterent difficiles; M., ne pouvait user indifféremment de tous les alimens; il ne supportait que le lait et les potages maigres : la viande et le vin furent exclus de son régime. Au bout de quinze mois, l'état de M ... s'était amélioré, les digestions étaient plus faciles; mais ce mieux ne dura pas long-temps, et les premiers symptômes se renouvelèrent. M... entra à l'Hôtel-Dien; on lui appliqua deux fois des sangenes à l'anus, et on lui

fit prendre quelques bains. Il sortit au bout de quinze

jours, peu soulagé.

Lorsqu'il entra à l'hôpital de la Charité, le 3 juin 1833, le visage était pâle, notablement amaigri, ainsi que le reste du corps. La langue était pâle, blanchâtre au centre, un peu rouge à la pointe; l'épigastre était douloureux. M... se plaignait d'inappétence, de flatuosités, d'un sentiment de constriction incommode, surtout après l'ingestion de certains alimens et notamment des légumes. Digestions habituellement difficiles, rapports acides, flatuosités, selles naturelles, sensation d'acidité aux gencives, sécrétion plus abondante de la salive, parlois vomissemens, mélan-colie habituelle, respiration pure, point de chaleur à fa peau, pouls naturel. Nous cherchâmes à rappeler par l'application d'un vésicatoire au nombril, l'éruption cutanée dont la suppression paraissait avoir été la cause de fous les accidens (tisane de gomme, bouillon, soupes, lait). Le 9 juin, le malade, dont la sensibilité était très vive, se plaignit de ne pouvoir supporter le vésicatoire, qui était douloureux; on en fit cicatriser la moitié. Tout le temps que dura cette inflammation artificielle, l'estomac fut moins souffrant, et les digestions se firent mieux, Mais le malade se plaignant de nouveau du vésicatoire, on le supprima le 16 juin, et le 18 juin il fut remplacé par un cautère, au-dessus du nombril établi avec deux grains de potasse caustique. Des le 25, l'amélioration était notable. Le lait et une très petite quantité d'alimens solides formaient le régime du malade, qui n'avait pas vomi une seule fois depuis son traitement. La langue était moins sale, la face avait un meilleur aspect. Au 30 juin, l'escharre était sur le point de tomber. Le 3 juillet, le malade, après avoir mangé une assez grande quantité de pruneaux, eut un vomissement assez abondant. Cet accident ne s'est pas reproduit. Le 5 juillet, le malade demanda sa sortie. Les digestions étaient plus faciles; la gêne épigastrique avait diminué de moitié; la sécrétion salivaire était moindre; l'appétit était plus développé; M... mangeait et digérait facilement le quart, et prenait un peu de vin. On lui recommanda d'entretenir son cautère.

## sainana in agrael Hydrargyrie.

Vocas, Art. Hydrargyrie, Rozema mercuriel.

§. 357. L'hydrargyricest une éruption cutanée, produite par l'administration intérieure ou extérieure du mercure, et caractérisée par des vésicules développées avec ou sans fièvre sur des surfacés rouges d'une étendue plus ou moins considérable. Alley en a décrit trois variétés; hydrargyria mitis, hydrargyria febrilis, hydrargyria miligna.

\$. 558. Symptomes .- 1° L'hydrargyria mitis, à la première vue, semble consister en une légère efflorescence de couleur rosée; mais lorsqu'on place les parties affectées entre l'œil et la lumière, en regardant avec beaucoup d'attention, on voit la peau couverte de vésicules transparentes presque imperceptibles, et qui penvent être facilement distinguées à la loupe. L'éruption de ces vésicules n'est précédée d'aucun dérangement appréciable de la constitution. Elles apparaissent principalement à la partie supérieure et interne des cuisses, au scrotum, aux zines, à la partie inférieure de l'abdomen, où elles sont annoncées par un sentiment de chaleur vivé et de cuisson. Alley a vu cette éruption s'étendre à toute la surface du corps. Les démangeaisons cuisantes qui accompagnent l'éruption ; reviennent quelquefois par accès, excitent de la rougeur à la peau et de l'accélération dans le pouls. La couleur de l'éruption diminue par la pression, et elle se reproduit tout-à-coup. lorsqu'on cesse de comprimer la peau. Si on continue l'emploi du mercure, l'éruption augmente. Lorsque les vésicules sont bien développées, la peau paraît rugueuse sous le

doigt. Quelquesois l'efflorescence pâlit sens desquamation sensible de l'épiderme; dans d'autres cas, la peau ne reprend sa couleur naturelle que long-temps après que

l'épiderme a commence à s'exfolier.

L'hydrargyria mitis dégénère souvent en hydrargyria febrilis ou en hydrargyria maligna, lorsqu'ou continue l'usage du mercure après l'apparition de l'éruption, ou bien encore lorsque ce remède est repris trop tot après la convalescence, où enfin lorsque les malades restent plongés dans une atmosphère mercurielle. Dans de semblables conditions, quelques individus ont éprouvé une seconde eruption de même nature et quelquefois plus grave que la première. Alley cite deux cas où cette récidive n'a pu être attribuée à la reprise du mercure. Des deux malades, l'in était atteint de ptyalisme: l'inflammation des gencives continua jusqu'a près la deuxième attaque. Le second malade, étant resté par nécessité dans une atmosphère mercurielle, présenta des symptômes fébriles dès la première apparition de la maladie et dans l'intervalle qui s'écoula entre la disparition et le retour de l'éruption. Pearson dit avoir vu de semblables récidives, lorsque les malades avaient quitté l'hôpital et se trouvaient dans une atmosphère pure.

2º Dans l'hydrargyria febrilis l'érription est précédée de langueur, d'agitation, de frissons, elle est accompaguée de démangeaison et de chaleur à la peau, dont la surface est plus régueuse au toucher que dans l'efflorescence de la

première espèce.

Cette éruption, toujours accompagnée d'une fièrre plus on moins considérable, ressemble tellement des doix premiers jours à la rougeole, qu'il serait difficile de distinguer Pune de Pautre, si Pon ne tenaît compté quo de leurs caractères extérieurs. A la fiu du deuxième jour les taches de l'hydrargyrie fébrile, d'abord isoléés, distinctes, deviennent ordinairement confluentes; elles se réunissent en plaques rouges, de forme et de grandeur

variées, plus larges que celles de la rougeole, et qui ne se dessinent pas, comme celles de cette dernière, en petits arcs irréguliers. Le troisième et le quatrième jour, dans les cas les plus graves, la plus grande partie de la surface du corps devient d'un rouge brillant comme dans la première variété. L'éruption commence ordinairement, chez les hommes, par le scrotum et l'intérieur des cuisses, quelquefois sur la face dorsale des bras et des mains, et plus souvent sur le dos et l'abdomen. Le docteur Duncan cite un cas dans lequel la maladie commença par la face, qui est ordinairement une des dernières parties affectées. Les vésicules sont plus apparentes dans l'hydrargyria febrilis, que dans l'hydrargyria mitis, surfout au début de l'éruption ; plus tard le frottement des vêtemens peut les avoir détruites. D'abord, très petites; transparentes, entources d'un cercle ronge, les vésicules acquièrent bientôt le volume d'une tête d'épingle et deviennent opaques et purulentes. Lorsque cette éruption diminue, an premier coup-d'œil elle ressemble beaucoup à l'exanthème de la scarlatine angineuse arrivé à son déclin; contentant l'hydrargyrie conserve toujours une couleur plus foncée.

La chaleur de la peau s'élève quelquefois à 36 degrés centigrades; dans aucque maladie peut-être elle n'est aussi continne et aussi futigante, Lorsque l'érquiton s'est étendue en larges plaques, une humeur épaisse et très fétide suinte des parties où deux surfaces de la pean se touchent, comme aux aisselles, aux aines, à la partie interne et supérieure des cuisses, etc. La desquamation commence, le quatrième jour de l'éruption, rarement plus tard. Plus la maladie est légère, plus tôt l'épiderme s'exfolie : il se détache en plus larges portions que dans la première espèce. En général, cette desquamation est précédée d'un mal de gorge qui paraît être la cause de la chute de l'épithélium du voile du palais et du pharynx.

Une seconde exfoliation de l'épiderme a quelquesois

lieu, et la peau paraît rouge comme avant la première desquamation; ce n'est souvent qu'après de nouvelles exfoliations épidermiques qu'elle reprend sa couleur naturelle; alors ce phénomène ne se reproduit plus. Ces desquamations successives et répétées out été observées surtout dans les cas où l'on avait continué l'emploi du mercure après l'apparition de la maladie.

Des maux de tête, des nausées, un enduit blanc sale de la langue; de la constipation, de l'oppression, une toux violente, de la difficulté à respirer sont les symptômes généraux le plus ordinairement observés au début de l'éruption; le pouls donne de cent à cent frente pulsations par minutes la soif est ardente et les malades desirent vivement les boissons acidulées. An moment de l'eruption l'urine est rare et fortement colorée; elle devient plus abondante et dépose un sédiment furfuracé vers la fin de la maladie; souvent il y a constipation ou diarrhée, et ces deux phénomènes peuvent alterner avec l'éruption.

Dans un cas observé par Alley, l'estomac rejeta les boissons nendant toure la durée de la maladie.

La fièvre diminue lors de la desquamation, et se termine ordinairement vers le ouzième jour.

5° La cause la plus ordinaire de l'hydraigyria maligna est la continuation de l'emploi du mercure ou de son absorption par les poumons, après l'apparition des premières vésicules. Un malade affecté de l'hydrargyria mitis fut atteint de la forme maligne pour être resté dans un hôpital de Dublin, où l'on employait le mercure. Plusieurs autres faits out prouvé que ce métal pouvait être ainsi absorbé par les poumons. Quoi qu'il en soit, l'hydrargyria maligna est caractérisée par les symptômes suivans : la chaleur de la peau s'élève à 42 degrés centigrades ; la gorge et les amygdales sont très douloureuses, la couleur de l'éruption est d'un rouge foncé ou pourpre; le visage est tellement enflé que tes traits ne sont plus distincts; les paupières en-

tièrement ferinces partagent la tuméfaction générale; et lorsque les vésicules fluent, les yeux deviennent excessivement douloureux. La peau tuméfice et douloureux est couverte de vésicules d'une plus grande dimension que dans les autres variétés, et de bulles volumineuses qui, en se rompant, fournissent une humeur âcre et abondante. Les vésicules sont si nombreuses, que tout l'épiderme se détache comme dans les varioles compliquées de roséole. L'odeur de l'exaudation est caractéristique (Alley), et analogue à une forte odeur de poisson (Spens); elle est fellement désagréable, qu'elle cause des nausées au malade et à ceux qui l'approchent. Dans un cas rapporté par Alley, lorsque l'épiderme se détacha de la peau du dos, il s'en éconla du sang au lieu de sérosité.

L'épiderme s'extolie plus tard que dans les deux premières variétés; la desquamation n'a lieu que vers le huitième ou dixième jour de l'éruption. L'épiderme se détache quelquefois en entier de la main, de manière à représenter une sorte de gant. Il se forme ensuite d'épaisses incrustations qui se séparent en lamelles jaunes; une nouvelle incrustation succède à un nouvel écoulement de sérosité, et chaque nouvelle desquamation découvre une surface de demoins en mains rouge; enfin l'exsudation cesse et l'épiderme normal est reproduit. Cependant la peau peut rester rude et écailleuse. Quelquefois les ongles des pieds et des mains se détachent en même temps que l'épiderme ou un peu plus tard. Dans un cas rapporté par Peaison, non-seulement les ongles tombèrent, mais ceux qui leur succèderent furent déformés, comme ceux des personnes at-

teintes d'ony xis eczémateux.

Pendant que la desquamation commence sur un point, un éconlement séreux ou puriforme a quelque-fois lien sur un autre, et lorsque la maladie a disparu de presque toute la surface du corps, un seul point peut rester douloureux et enflammé; tel était le cas d'un malade

dont parle M. Carmichaël; l'éruption disparut partout excepté aux bras et aux mains, qui resièrent rouges, douloureux et suppurérent encore pendant trois semaines; telétait encore celui d'un jeune homme traité par le docteur Spens, et chez lequel la maladie, après avoir attaqué la partie inférieure du ventre, les organes de la génération, la partie empérieure et interne des cuisses et le cuir cheveln, persista long-temps aur ce dernier point, après avoir gnéri rapidement sur les autres.

A la suite de l'hydrargyria maligna, on observe quelquefois des ganglionites douloureuses, de larges abcès aux nisselles et des furoncles sur d'autres parties du corps. La peau peut aussi être profondément modifiée dans ses couches extérieures. Un malade, marqué de petite-vérole, ayant en une attaque d'hydrargyria maligna, après sa guérison on ne put découvrir sur la peau aucume cicatrice. Pearson a vu tomber les cheveux, la barbe, les poils des aisselles et du pubis et une grande partie des sourcils; mais il est rare d'observer la chute des cils; lors même que les paupières ont, été enflammées.

La fièvre, ordinairement accompagnée d'une grande oppression, de difficulté de respirer, d'une toux fatigante, d'une douleur fixe dans la poitrine, quelquefois de crachemens de sang et de suffocation, est en genéral proportionnée à l'inflammation extérienre. Le pouls est dur et plein comme dans la péripneumonie; la gorge est très douloureuse; la voix est quelquefois rauque; la laugue d'abord blanche devient janue et brunâtre à la base; cependant, dans un cas rapporté par le docteur Spens, elle est resiée nette et humide pendant turie la maladie.

Alley n'a vu qu'un seul malade, chez lequel l'appétil se fut conservé. Cependant M. Mullin parle d'un individu atteint de l'espèce la plus grave, et qui était à peine rassasie par le double de la portion d'alimens ordinairement accordée dans l'hôpital.

Pendant toute la maladie, on observe beaucoup de faiblesse et d'abattement, le sommeil est nul et l'opium ne procure que de courts intervalles de repos; les douleurs sont quelquefois inexprimables. Un des malades du docteur Spens, pour peindre son état, lui disait : « Il me semble qu'on me déchire les chairs ». Dans les cas les plus graves, une diarrhée abondante et fétide, du délire et du coma précèdent la mort.

L'anorexie est aussi marquée que dans les affections fébriles ordinaires. Un malade observé par Alley ent des convulsions; un autre rendait involontairement ses urines et ses excremens. Care prophie son angule printing en it

Des frissons et une sensation pénible à la peau indiquent ordinairement une recrudescence ou une récidive de la maladie; chaque nouvelle attaque est accompagnée de la fièvre inflammatoire qui a annoncé la première.

Des ulcères gangréneux, la fistule à l'anus, la plithisie pulmonaire, le marasme, etc. ont été observés à la suite

de l'hydrargyrie maligne.

Ces trois variétés représentent les principales formes de l'hydrargyrie; je dois dire cependant qu'on a vu cette maladie débuter d'une manière peu grave en apparence, et revêtir plus tard les symptômes les plus dangereux; que des rechutes ont été plus sérieuses et plus longues que les preinières altaques; que la fièvre ne répond pas toujours à l'intensité des symptômes extérieurs; enfin, que l'éruption quoique partielle peut être suivie de desquamations douloureuse's et répétées. " " la la la monte le partie le

S. 359. Causes. - J'ai vu traiter et j'ai traité moi-même un assez grand nombre de malades chez lesquels l'administration du calomel ou de l'ouguent mercuriel a produit des salivations abondantes ; j'ai soigné un grand nombre de doreurs atteints de tremblemens mercuriels, et depuis

vinet ans que j'étudie, je n'ai observé que trois exemples d'hydrargyrie. Pourquoi cette maladie est-elle si rare en France 2 li est incontestable cependant qu'elle est produite par l'administration du mercure; que la simple suspension des préparations mercurielles arrête souvent ses progiès; que leur usage aggrave ses symptômes, et qu'elle peut être reproduite par la reprise trop prompte de ces préparations. Il semble donc qu'une prédisposition de la peau on de la constitution ou que d'autres conditions peu connues sont nécessaires à la production de cette maladie; de même on sait que certaines personnes peuvent faire usage des préparations mercurielles sans en épronver d'effet facheux, tandis que d'autres sont affectées

par de très petites doses des mêmes substances.

Surun certain nombred'individus atteints d'hydrargyrie, les uns ne l'ont été qu'une fois, quoiqu'ils aient été soumis à plusieurs traitemens mercuriels; d'autres, après avoir été affectés de cette éruption au commencement d'un traitement mercuriel, ont pu le reprendre sans en éprouver d'inconvéniens : chez d'autres enfin , l'éruption n'a en lieu qu'après la salivation ou d'autres symptômes de l'influence mercurielle, ou à la suite de l'impression du froid on de quelque autre cause. Aucun âge n'en est exempt : cepen dant Pearson n'a jamais vu l'hydargyrie chez des malades agés de plus de cinquante ans. son bran suin m

Quelquefois l'hydrargy rie a été bénigne quoiqu'on eût employé beaucoup de mercure avant son invasion; d'autres fois elle a été grave et maligne après l'administration d'une quantité comparativement très petite de ce métal et avant qu'on pût supposer que ce qu'on appelle la mercurialisation eût existé. Un adulte a été affecté d'hydrargyrie pour avoir pris deux grains de proto-chlorure de mercure pendant deux jours (Alley, Obs. 4). Le docteur Duncan a vu un cas semblable chez une fille de neuf aus, Trois grains de calomel, donnés à un enfant de sept ans pour le purger, ont produit une écuption mercurielle (Alley, Obs. 3). Le père de l'enfant avait été atteint d'hydrargyria maligna vingt sins auparavant, en faisant un traitement mercuriel contre une maladie vénérienne. Deux sœurs out été affectées en même temps de cette éroption à l'abpital de Lock, de Dublin, après avoir employéen friction trois drachmes d'onguent nercuriel camphré (Alley, Obs. 1 et 2). Un des cas les plus graves, observés par Alley, avait été produit par une pilule bleue. Enfin Pearson dit avoir vu cette maladie occasionée par le contact de l'onguent mercuriel et même par celui de quelques grains de précipité rouge. A Dublin, les frictions mercurielles ont paru déterminer

A Dublin, les frictions mercurielles ont paru déterminer plus fréquemment l'hydargy ie que d'autires préparations de mercure administrées intérieurement. Alley pense que la quantité de camphre qui entre dans la composition de Ponguent mercuriel camphré, employé dans l'hôpital de Lock; est trop considerable (deux scrupules de camphre pour une once d'onguent mercuriel simple), et que cette circonstance n'est peut-être pas sans influeuce sur la fréquence du développement de l'hydrargy rie dans cet hôpital.

Les symptômes de catarche pulmonaire observés dans l'hydrargyrie, out fait penser au docteur Gregory que le froid était une des causes déterminantes de cette écuption. Un des correspondans du docteur Spens lui écrivait également de Madras qu'elle était très fréquente chez les Indiens, qu'on peut difficilement faire vêtir pendant un traitement mercuriel, mais d'un autre côté ces symptômes de catarche out été observés dans l'hydrargyrie, sous l'influence d'une donce température.

Les hommes paraissent plus sujets à cette maladie que les femmes.

car are his conforter per non pleasance, in inquas abtracture. Rummantons artificielles de la processión de

| MARVAS, A | Hydrargyria<br>mitis. | Hydrarpyria<br>febrilis. | Hydrargyria<br>maligna. | Total. | Moru. | Gueria. |
|-----------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------|-------|---------|
| Hommes    | 6                     | 12                       | 10                      | 28     | 6     | 22      |
| FEMMES    | 4                     | 35.70                    | 4.4                     | 15     | . 2   | e 13.   |
| Total     | 10                    | 19                       | .14                     | 43     | 8     | 36      |

Ces cas ont été observés par Alley dans une période de dix années : trois fois seulement la maladie s'est développée chez des enfans, et chez auonn d'eux le mercure n'avait été administré pour une affection vénérienne; chez la plupart des adultes, le mercure avait été employé pour combattre des symptômes vénériens primitifs ou secondaires.

S. 360. Diagnostic. - Pour distinguer l'hydrargyrie des autres maladies, il suffit de se rappeler que cette inflammation vésiculeuse est produite par le mercure; que l'éruption et la fièvre sont isochrones; que la peau enflammée sécrète, sur quelques points, une humeur dont l'odeur est caractéristique; que la desquamation, précédée de douleurs à la gorge et aux amygdales, a lieu du quatrième au huitième jour, etc. Il est vrai que l'eczéma rubrum a tous les caractères extérieurs de l'hydrargyrie; même rougeur à la peau et mêmes vésicules. Mais il ne reconnaît pas, comme elle, une cause spéciale : il est rarement aussi général, et n'est pas accompagné d'inflammation de la bouche, d'angine, de salivation, etc. L'hydrargyrie est une maladie aiguë; l'eczema rubrum est presque toujours chronique. On distingue encore plus facilement l'hydrargyrie des pustules non fluentes, produites par les frictions d'onguent mercuriel rance sur des parties couvertes de poils; on ne la confondra pas non plus avec quelques autres inflammations artificielles de la pean. On sait que les moules, les amandes amères, les mousserons, les harengs, les crabes, les homards, pris comme alimens, peuvent produire des éruptions qui, suivant la remarque du docteur Rondeau, ont quelque ressemblance avec la scarlatine, l'érythème ou l'hydrargyrie. Le docteur Clarke et M. Rodgers ont aussi fait connaître des éruptions produites par des poissons d'un usage ordinaire chez les Indiens, ou les insulaires de l'île Sainte-Cathierine. Alley a vu une éruption vésiculeuse dont la couleur était semblable à celle d'un homard bouilli, occasionée par un maquereau gâté. Le docteur Johnston, de Cork, cite un cas d'éruption générale provoquée par le camphre, etc. La connaissance de ces laits et celle des conditions dans lesquelles l'hydrargyrie se développe, rendent toute espèce de méprise impossible.

S. 361. Propostic. - Dans deux cas de gonorrhée, dit Alley, l'écoulement a été suspendu par l'hydrargyrie, et n'a jamais reparu après la guérison de cetteéruption. Cette suspension ou cette disparition des symptômes n'est pas bornée à ceux de nature vénérienne. Un malade qui employait l'onguent mercuriel pour une hépatite grave, fut atteint d'hydrargyrie après quelques frictions, et l'affection du foie disparut; une solution de deuto-chlorure de mercure, prescrite par un empirique dans un cas analogue, fut suivie des mêmes effets salutaires. Ces guérisons, signalées par Alley, n'ont cependant été observées que lorsque l'affection mercurielle s'est montrée sous la forme febrile ou maligne. L'hydrargyrie bénigne cause peu ou point de diminution dans les symptômes de la syphilis, locale ou constitutionnelle, on d'une autre maladie. On a observé en outre que, lorsque les symptômes primitifs de la syphilis avaient été éloignés par l'hydrargyrie, ils reparaissaient presque toujours après la diminution de la fièvre qui avait accompagné l'éruption mercurielle. Le docteur Kenn avait déjà remarqué que les ulcères syphilitiques disparus sous l'influence de cette espèce de fièvre se reproduisaient

en général, lorsqu'elle cessait, à mesure que le malader recouvrait ses forces.

L'hydrargyrie étant une modification de la constitution différente de celle que produit ordinairement le mercure. Alley, Cramptón el Willan pensent que le développement de cette fruption ne doit avoir aucune influence sur la durée du traitement des maladies vénériennes. Quelques praticiens ont cependant avancé qu'une plus pelite quantité de mercure était alors nécessaire pour la guérison de ces affections.

MM. Garnett et Wilmot, chirurgien sà l'hôpital de Lock. n'ont jamais vu l'hydrargyrie donner lieu à des craintes sérienses, ce qu'ils attribuent à l'habitude constante qu'ils ont de suspendre l'emploi du mercure des l'invasion de la maladie. M. Crampton n'a vu l'hydrargyrie se terminer par la mort que chez quelques malades qui , croyant l'éruption vénérienne, avaient continué l'emploi des préparations mercurielles. Suivant lui, la fièvre qui accompagne l'éruption, quel que soit son degré de violence, n'est jamais grave; le danger de la fièvre secondaire, qui apparaît lorsque la peau est baignée d'une humeur purulente, est proportionné à l'étendue des surfaces dénudées. Cette fièvre perd quelquefois le caractère inflamma toire et peut prendre l'apparence de la fièvre hectique. Les malades éprouvent des frissons, une sorte de tremblement des membres, une extrême faiblesse et un amaigrissement trop considérable pour être expliqué seulement par la distinction date ice ex mattace sécrétion morbide.

\$, 562. Traitement.—Pour que la guérison de l'hydrargyria mitts s'opère, ilsuffit de suspendre l'emploi du mercure, de sonstraire le malade à l'influence d'une atmosphère mercurielle, s'il y est exposé, et de lui recommander de faire usage de quelques bains, de boissons delayantes et de légers purgatifs. Pearson a jugé quelquefois utile de continuer l'emploi du mercure, pendant l'éruption, par des considérations étrangères au traitement de cette maladie. Loisque l'hydrargyrie et à son déclin, on peut aussi qu'elquefois reprendre avec avantage l'emploi du mercure contre la syphilis : dans le cas de Davidson, rapporté par le docteur Spens i le mercure fut ainsi prescrit, et la guérison de l'éroption n'en fut pas moins rapide; un autre malade, atteint d'eczéma mercuriel, avait un bubon ulééré à l'ainé gauche : lorsque l'inflammation fut à son déclin, un prescrivit une pilule mércurielle matin et soir, et le bubon guérit sans que l'inflammation de la peau fut aggravée.

Dans l'hydrargyrie fébrile simple et dans l'espèce maligne, rien ne poutrait autoriser l'emploi du mercure. En le suspendant dès le début, on a été quelquefois assez heureux pour rendre peu grave une inflammation qui débutait avec violence. L'oubli de cette précaution a produit, dans quelques eas malheureux; une telle aggravation des symptomes, que le traitement le plus actif n'a pu en prérenir les facheuses conséquences. Comme la salivation, l'hydrargyrie, une fois déclarée, a une marche presque forcée; aussi Pearson et Alley pensent-ils que, si les symptomes les plus douloureux de cette maladie peuveut être calmes par des remèdes a ppropriés, aucun traitement ne peut en arrêter la marche.

Dans l'hydrargyria febrilis et dans l'hydrargyria maligna, les ablutions fraîches ou froides calment la chalenr fatigante (ni accompagne l'éruption. Les bains tièdes on frais sont aussi très utiles, lorsque l'état des malades permet de les répéter à des intervalles rapprochés. L'immersion dans l'eau tiède soulageait un malade, traité par le docteur Spens; mais elle ne put être répétée parce qu'elle produisait la syncope. Après les immersions fréquentes dans l'éau fraîché ou tiède, les purgatifs sont, le moyen le plus sûr de diminuer la chaleur excessive de la peau. Le docteur Crampton prescrit le jalap en poudre associé aux sels neutres; le docteur Spens s'est servi de l'électuaire lénitif avec parties égales de soufre sublimé; Alley pense que le surtartrate de potasse est préférable. Les pargatifs mercuriels doivent être rejetés.

Lorsque le pouls est ptein et fort; la saignée doit être pratiquée; surtout dans les cas de bronchite concomitante. Alley a vu mourir une malade, parce qu'on craignit de faire une saignée nécessaire. Le catarrhe pulmonaire mercuriel cède souvent aussi aux purgatifs.

Alley dit que les vésicatoires peuvent quelquelois être utiles. Mullin pense qu'il est à craindre que leur application sur des parties enflammées et couvertes de vésicnles ne soit suivie de gangrène.

Les cas où l'émétique pourrait être utile n'ont pas été soffisamment déterminés.

On étanche la soif avec les hoissons acidulées.

Pearson conseille d'employer l'opium, pour procurer du sommeil, abréger les souffrances, et combattre la diarrhée qu'on obseive presque toujours pendant, la fièvre secondaire. On associe quelquelois avec surcès les opincés et le quinquina à un vin généreux, dans la période de sécrétion purulente de l'hydrargyria, maligna.

Pour prévenir la résorption de l'humeur sécrétée et avancer la formation d'un nouvel épiderme, indépendamment des bains tempérés et des ablutions répétées; on a recommandé les poudres absorbantes, le charbon pilé, les linimens avec de l'eau de chaux etc. Quant aux lotions ou aux applications saturnines, Alley peuse que leurs avantages comme topiques sont plus que balancés par les înconvéniens de leur absorption.

En résumé, les ablutions fraîches, les bains tempérés, un régime doux, les purgatifs et l'opium sont les remèdes ordinaires de l'hydrargyrie; les émissions sanguines et les toniques ne sont applicables que dans des cas particuliers, plus graveset he urensement beaucoup plus rares.

## Historique et observations particulières.

§. 365. On trouve dans Th. Bonet (1) et dans Benjamin Bell (2) quelques passages qui se rapportent à l'hydrargyrie. Jussien (3) fait mention d'one éruption de pustules observées à la pean sur les ouvriers employés dans les mines d'Espagne à l'extraction du mercure. Cullerier (4) et M. Lagneau (5) paraissent avoir indiqué l'hydrargyrie sous le

nom d'érysipèle produit par le mercure.

L'attention des médecins et des chirurgiens de Dublin s'étant fixée plus spécialement sur cette maladie, c'est d'après leurs travaux et surtout d'après ceux d'Alley que cet article a été rédigé. Le docteur Burrowes, médecin de la maison d'industrie à Dublin, J. Gregory, professeur à l'université d'Edimbourg, le docteur William Dease, professeur de chirurgie du collège des chirurgiens en Irlande ont les premiers reconnu que le mercure était la cause de cette maladie, sur laquelle le docteur Stokes appella l'attention dans son cours (1798). Alley (6) le premier en a publié une bonne monographie. Trois mois après la première publication de l'ouvrage d'Alley, le docteur Moriarty (7) fit. connaître les résultats de ses observations et de celles du docteur Whitley Stokes sur cette maladie, qu'il décrivit sous le nom de lèpre mercurielle. En 1805, le docteur Thomas Spens inséra dans l'Edinb. med. and surg. journal, 1807, nº 1 p. 7 - 1806, nº 5, p. 7, trois nouveaux cas observés à l'infirmerie royale de cette ville, et les

(4) Dictionnaire des sciences médicales. Art. Mercure.
(5) Exposé de la maladie vénérienne, in-8°, 1818. 5° édit. p. 440.

<sup>(1)</sup> Medicin. septentrion., vol. 11, p. 384, in-fol. Genève, 1684-86.

<sup>(2)</sup> Treatise on the gonorrhea virulenta, etc., vol. 2, p. 227, in-8. Edinburg, 1793.

<sup>(2)</sup> Mémoires de l'Académie des sciences de Paris, 1719-

<sup>(6)</sup> An essai on a peculiar eruptive disease arising from the exhibition of mercury. Dublin, 1804.—Observ. on the hydrargyria, or that recivilar disease arising from the exhibition of mercury. London, 1810. (7) A description of the mercurial lepra. Dublin, 1804.

désigna sous le nom d'érythèmes mercuriels. Le docteur John Mullin (1) publia dans ce recueil une traduction de sa dissertation insangurale, sontenue à Edimbourg, en mai 1805. Postérieurement, le docteur John Pearson en a donné une description exacte (2) sous le nom d'eczéma mercuriel ou d'ébullition produite parl'emploi du mercure. On pent aussi consulter sur cette maladie, Jos. Franck (3), Basot (4), Lawrence (5), Crawfurt (6) et Johnston (7). M. Colson n'a point décrit l'hydrargyrie.

OBS. LV. Hydrargyrie produite par des frictions mercurielles .- Madame Ch., âgée de trente-quatre ans, femme d'un maître de poste des environs de Paris, s'y rendit, pour se faire traiter d'engorgemens des ganglions lymphatiques du col et de l'abdomen, et d'une entérite chronique. On lui prescrivit de faire, tous les jours, sur la partie interne des membres inférieurs une friction avec un demi-gros d'onguent mercuriel double : chacune de ces frictions était pratiquée pendant vingt minutes. A la cinquième friction, il se déclara sur la partie interne des jambes et des cuisses un très grand nombre de vésicules du volume d'une tête de petite épingle. La peau sur laquelle elles s'étaient développées était rouge, chaude, et le siège. d'une démangeaison insupportable. Le lendemain, l'éruption des vésicules était confluente, la peau brûlante, les jambes raides; la fièvre s'alluma dans la journée, et la muit suivante fut sans sommeil (bains froids, lotions fraiches avec l'eau de guimauve, limonade, soupes et bouillons ). Le jour suivant, un écoulement abondant de sérosité jaunatre eut lieu; la plupart des vési-

(1) An essay on the erythema mercuriale, 1865.

<sup>(1)</sup> An essay on the erythema mercurale, 1805.
(2) Obs. on the effects of various article of materia medica on the cure of lacs venerea. 2º ed., p. 167.

<sup>(3)</sup> Prax. univ. med. - Acta clinica , vol. 111 , p. 22.

<sup>(4)</sup> Lond med. gaz., t. 117, p. 347. (5) Lond med. gaz., t. v, p. 742.

<sup>(5)</sup> Lond med. gaz.; t. v, p. 742. (6) Edinb. med. and surg. journ.; t. xvi, p. 37.

<sup>(7)</sup> Edinb. med, and surg. journ., t. XXXI, p. 169, etc.

cules avaient été déchirées par la malade, qui avait passé une grande partie de la nuit à écorcher avec ses ongles la peau enflammée. Si madame ... n'avait pas été fatiguée et épuisée depuis plusieurs mois par une affection chronique de l'abdomen, j'aurais certainement eu recours aux émissions sanguines. Mais dans cette circonstance, je crus devoir me borner aux bains frais et aux lotions émollientes. Il ne se forma point de croûtes, sur les vésicules, l'humeur roussaire qu'elles fournirent abondamment pendant cinq jours, fut absorbée par les linges dont les membres étaient enveloppés. Les bains et les lotions anporterent aussi, sans doute, d'autres obstacles à la formation des croûtes. A la fin du second septénaire, l'inflammation était dissipée, et on ne remarquait plus à la partie interne des membres inférieurs qu'une desquamation furfuracée assez abondante. ; seriogeres estesones estbivibus vent le conleur de la reau cartout cher les hommes

## colling the sale way - a way to Gale, to se soller sorie in boyely

## the do to some or serection of the first senior of the first senior of the Vocas, Art. Gale, Gratelle, Scabies, Psora, Friedriches

\$. 364. La gale est une inflammation cutanée, apyrétique, contagieuse, caractérisée par des vésicules acuminées, légèrement élevées au dessus du niveau de la peau, transparentes à leur sommet, contenant un liquide visquenx et séreux, constamment accompagnées de prunit, pouvant se développer sur toutes les porties du corps, mais particulièrement sur l'abdomen, sur les plis des articulations des membres et dans l'intervalle des doigts. Cependant je dois dire que je ne l'ai jamais vue ni au visage ni an cuir chevelu.

\$. 565. Symptomes. — Lorsque la gale a été communiquée, il survient quelques jours après l'infection, à la personne qui l'a conténatée un léger prurit sur les parties du corps qui ont été le plus immédiatement exposées à la contagion. Ce prurit augmente pendant la nuit par la chaleur du lit, et dans le jour par l'effet des boissons alcooliques, des alimens âcres et de toutes les causes qui déterminent l'afflux du sang vers les tégumens. Bientôt on voit paraître de petites élevures qui dépassent à peine le niveau de la peau. Cette éruption a lieu chez les enfans ordinairement quatre à cinq jours après le moment de la contagion; chez les adultes, du huitième au quinzième et même au vingtième, et chez les vieillards ou chez les individus affectés de maladies chromiques, quelquefois un mois et plus après l'infection.

Les vésicules de la gale se montrent d'abord sur les points où le contact s'est effectue; sur les mains, chez les tailleurs et les fripiers; sur les fesses, chez les enfans à la mamelle, etc. Ces élevures ont une teinte rosée chez les individus jeunes et sanguins ; le plus souvent elles conservent la couleur de la peau, surtout chez les hommes valétudinaires. Elles se répandent peu-à-peu sur les parties voisines. Bientôt leur caractère se prononce, et on peut apercevoir très distinctement la petite vésicule qui se formeà leur sommet. Si les vésicules sont peu nombreuses, le prurit qu'elles occasionnent est léger, et elles conservent long-temps leur forme primitive; si au contraire elles se multiplient rapidement, elles se rapprochent dans leurs intervalles, et la peau participe jusqu'à un certain point à ces petites inflammations disséminées. Le prurit devient plus géneral, plus fort, plus pénible à supporter : déchirées par l'action des ongles, les vésicules laissent échapper le liquide visqueux qu'elles contiennent ; celui-ci se convertit en petites croûtes minces, légères et peu adhérentes. Enfin, lorsque les malades se sont grattés avec plus de violence, les vésicules sont remplacées par de petites croûtes noires analogues à celles que l'on observe dans le prurigo.

Chez les individus sanguins et robustes, ou adonnés à l'usage des excitans, la gale abandonnée à elle-même peut, en envahissant de proche en proche la presque totalité de la peau, donnier lieu à des symptômes plus ou moins graves : les vésicules s'étendent, s'enflamment de plus en plus, et prennent bientôt l'aspect et les caractères de véritables pustules (scabies purulenta, Bateman); quelquefois même, dans leurs intervalles, se développent des furoncles et des pustules accidentelles, quelquefois analogues à celles de l'ecilyma.

§. 365. Dans les climats méridionaux, dans l'été et le printemps, dans la jeunesse, chez les individus robustes et sanguins, chacune des vésicules parcourt rapidement ses périodes, lorsqu'elle n'est point déchirée par les ongles; leur marche est plus lente dans le nord, dans l'hiver et l'automne, chez les vieillards et les individus affaiblis.

Cette maladie ne se termine jamais d'une manière spontance : elle pourrait durer toute la vie chez un individu qui negligerait de la combattre. Sa durée movenne est de douze à quinze jonrs, lorsqu'elle est convenablement traitéc. Elle disparaît quelquefois, pendant quelques jours. sons l'influence d'une maladie aigue, sans que cette dernière en soit modifiée d'une manière appréciable. M. Sabatier a cité l'observation d'un homme affecté d'une gale déjà ancienne et des mieux caractérisées, chez lequel une pneumonie double s'étant déclarée avant qu'il eût fait aucun traitement, on vit s'affaisser et disparaître les vésicules; ce ne fut que quinze jours après, et lorsque la convalescence fat bien établie, que la gale reparut avec tous ses caractères. D'un autre côté, Ramazzini, Testa et quel-ques autres observateurs assurent avoir vu l'hématurie, des affections du cœur et plusieurs autres maladies graves survenir après la rétrocession de la gale. Je n'at point observé de faits analogues; ils sont très rares. Par suite d'une étude superficielle des faits et d'un vice dans la nomenclature, on a attribué à la gale des accidens produits par la rétrocession de véritables eczéma décrits sous le nom de scabies.

S. 567. La gale peut se compliquer avec d'autres maladies cutanées, qui rendent quelquefois son diagnostic obscur. Néanmoins il est rare que les autres inflammations vésiculeuses se montrent sur la peau en même temps que cette éruption. Lorsque l'ecthyma vient la compliquer. c'est presque toujours après l'emploi de locions ou de frictions stimulantes. J'ai vu cependant des vésicules semblables à celles de l'eczéma et de véritables bulles analogues aux ampoules, se développer sur les faces dorsales et palmaires des mains, lorsque celles-ci étaient le siège d'un très grand nombre de vésicules psoriques. C'est presque toujours avec des inflammations papuleuses que la gale se trouve réunie. Lorsque les vésicules se multiplient sur un grand nombre de points chez un individu jeune et robuste, elles provoquent souvent le développement du lichen dont les papules sont, disseminées ou rapprochées en groupes. Le prurigo se déclare quelquefois aussi chez les individus atteints de gales anciennes; circonstance qui a fait supposer à tort qu'elles pouvaient dégénérer en une affection papuleuse. Lorsque l'irritation de la peau est très vive, des pustules d'ecthyma et même des furoncles, peuvent s'associer aux vésicules de la gale.

On a vn des gales anciennes, très étendues et très intenses, être suivies d'une inflammation d'une portion de

la membrane muqueuse gastro-pulmonaire.

Chez les individus qui, atteints de maladies des organes digestifs ou des poumons, contractent la gale, les vésicules se flétrissent, s'éteignent ou ne tardent pas à disparatire, lorsque ces affections font de nouveaux progrès ou lorsqu'elles s'aggravent par des écarts de régime.

\$. 568. La marche de la gale est à peine modifiée par les scrophules et la syphilis. Dans le scophul, les vésicules preunent une teinte livide. Lorsqu'elles sont rassemblées en grand nombre sur un même point, elles se compliquent souvent avec l'ecthy ma cachecticum.

S. 369. Causes. - La gale est une des maladies contagieuses le plus généralement répandues ; elle se transmet d'homme à homme par le contact de l'humeur de ses vésicules. On l'observe dans tous les climats, dans toutes les saisons, dans tous les âges et dans toutes les conditions de la vie. Le plus souvent elle attaque des individus plongés dans la misère ou qui négligent les soins de propreté. Quand elle pénètre dans les familles riches et aisées ; elle y est presque toujours apportée par les nourrices; les domestiques ou les bonnes d'enfant. Les marins, les soldats, les ouvriers, les prisonniers réunis dans les vaisseaux, dans les casernes, les ateliers, les prisons, etc., en sont souvent affectés. La gale n'est ni endémique ni épidémique; ce n'est point par des causes climatériques et par des conditions locales qu'elle se propage dans certaines contrées, mais c'est par des habitudes de malpropreté. Tout semble prouver que les épidémies de gale, dont Frédéric Hoffmann et quelques autres auteurs ont parlé, étaient des éruptions vésiculeuses qui se rapportaient à d'autres genres. Des pathologistes, Fabrice de Hilden, Rivière, Pringle, etc., ont pensé que, dans certaines circonstances, la gale pouvait se développer spontanément, comme crise : de quelques maladies aigues on chroniques (gale critique). et ils assurent que des malades, en proje depuis long-temps à des affections graves, out été guéris par l'apparition spontanée de cette maladie. Je n'ai point observé de faits analogues, et il est permis de penser que des éruptions vésiculeuses ou papuleuses, telles que l'eczéma ou le lichen, ont été prises pour la gale à une époque où leurs caractères distinctifs n'étaient pas bien connus, an institution la distinctifs n'étaient pas bien connus, an institution de la connus de la connu

On a cité plusieurs exemples de gale transmise des animaux à l'homme; mais la plupart des maladies auxquelles les vétérinaires ont donné ce nom (gale du bœuf, du chiat, du chieval, du chien, du dromadaire, du cochon, du muutoa, du singe, etc.) sont fort inexactement décrites; plusieurs exemples qu'on m'a montrés, analogues au lichen el à l'eczema par leurs caractères extérieurs, m'ont laisse beaucoup d'incertitude sur leur nature; et si la possibilità de leur transmission à l'homme ne peut être contestée, elle n'est pas non plus rigoureusement démontrée, M. Monronval cite plusieurs exemples de gales transmises du chien à l'homme. D'un autre côté, un habile vétermaire, M. Leblanc, qui nous a montré à M.M. Littré, Sabatier et à moi, plusieurs chiens atteints de la gale, chez lesquels nous avons pu reconnaître sur diverses régions du corps, et spécialement à la partie interne et supérieure des cuisses, de petites vésionles acuminées et disséminées, tout-à-fait analogues à celles de la gale de l'homme, nous a fait remarquer que ces animaux étaient soignés et frictionnés par un homme qui n'a point contracté cette éruption, non-seulement dans cette circonstance, mais encore dans une foule de cas semblables; tandis qu'un chien en fut atteint pour avoir couché sur la paille qui servait de litière à l'un des chiens galeux per us pressul a ser ribil per

§. 340. Dans ces derniers temps, quelques auteurs ont assuré qu'ils avaient observé, dans les vésicules de la gale, un insecte aptère presque invisible à l'œil nu, pourvu de pattes ronges, et qu'ils ont désigné sous le nom d'acarus scabiei. Déjà Ingrassias et Joubert avaient supposé l'existence de cet insecte; mais c'est dans le theatrum insectorum de Monfet qu'il en est parlé pour la première fois avec quelques détails. Hauptmann publia, le premier, la figure d'un de ces insectes, dessine, dit-il, d'après nature, et le représenta pourvu de six pattes. De nouvelles observations, dues à François Redi, parurent mettre hors de donte l'existence de vet insecte : « Tandis que, guidé par vos vues et sous vos auspices, je faisais des expériences sur les insecles, je vis par hasard que le ciron était un très petit ver qui se formait sous la peau des galeux, et dont la morsure causait une vive demangeaison. Avant trouve depuis que

GALE. 46

Giuseppe Lorenzo avait adopté cette même opinion, j'eus la curiosité de vérifier le fait par moi-même. Je communiquai ce dessein à M. Hyacinthe Cestoni; il m'assura avoir vu plusieurs fois de pauvres femmes dont les enfaus étaient galeux, tirer avec la pointe d'une épingle des plus petites pustules, avant qu'elles ne fussent mûres et purulentes, je ne sais quoi qu'elles écrasaient sous leur ongle . non sans un petit craquement, et il ajouta qu'à Livourne, les galériens se rendajent réciproquement le même service. Il dit qu'il ne savait pas avec certitude si ces cirons étaient effectivement des vers. Ainsi nous résolumes tous les deux de nons en éclaireir : nous nous adressames donc à un galeux, en lui demandant l'endroit où il sentait la plus forte démangeaison. Il nous montra un grand nombre de pustules qui n'étaient pas encore purulentes. J'en ouvris une avec la pointe d'une aiguille très fine; et après avoir exprime un peu de la liqueur contenue, j'en tirai un pelit globule blanc presque imperceptible. Nous observames ce globule au microscope, et nous reconnûmes avec toute la certitude possible que c'était un ver, dont la figure approchait de celle des tortnes, de couleur blanchaire, le dos d'une couleur un peu plus obscure, garni de quelques poils très fins; le petit animal montrait beaucoup de vivacité dans ses mouvemens; il avait six pattes, la tête pointue et armée de deux petites cornes ou antennes à l'extrémité du museau. Nous ne nous tinmes pas à cette première observation; nous la répétâmes un grand nombre de fois sur diverses personnes attaquées de gale, d'âge, de tempérament et de sexe différens, et en différentes saisons de l'anuée : nous y trouvâmes toujours des animaux de même figure. On en voit dans presque toutes les pustules aqueuses, je dis presque toutes, parce qu'il nous a été quelquefois impossible d'en trouver.

«Il est parfois très difficile d'apercevoir ces insectes sur la superficie du corps, à cause de leur extrême petitesse et de leur couleur semblable à celle de la peau. Ils s'introduisent d'abord par leur tête aigue; ils s'agitent ensuite, rongeant et fouillant jusqu'à ce qu'ils soient entièrement cachés sons l'épiderme, où il nous a été facile de voir qu'ils savent se creuser des espèces de chemins couverts ou des routes de communication d'un point à un autre, de sorte qu'un seul insecte produit quelquefois plusieurs pustules aqueuses; et quelquefois aussi nous en avons trouvé deux ou trois ensemble, et pour l'ordinaire fort près l'un de l'autre. Nous étions très curieux de savoir si ces petits animaux pondaient des œufs, et, après de longues recherches, nouseumes enfin la satisfaction de nous assurer de ce fait : car comme nous avions mis un ciron sous le micro cope pour en faire dessiner la figure par M. Isaac Colonello, il vit, en dessinant, sortir de la partie postérieure de cet animal un petit œuf blanc, à peine visible et presque transparent ; il était de figure oblongue, comme un œuf de pigeon. Animes par ce succès, nous recommençames à chercher les œafs avec la plus grande altention, et nous en trouvâmes beaucoup d'autres en différens temps; mais il ne nous arriva plus de les voir sortir du corps de l'animal sous le microscope. Les cirons passent aisément d'un corps à l'autre par le seul contact de ces corps; car ces petits animeux ayant une extième agilité et n'étant pas tous occupés à se creuser des passages sous l'épiderme, il s'en trouve souvent quelques-uns sur la superficie de la peau, et il sont très prompts à s'attacher à la première personne qui se présente, et en quelque nombre qu'ils aient été reçus, ils se multiplient prodigieusement en pondant des œufs, etc. » (1)

Morgagni (2) assure avoir fait lui-même des observations semblables. « J'eus occasion, dit-il, de donner des soins à

(2) De sedibus et causis morborum. Epist. 55.

<sup>(1)</sup> Observations sur les cirons ou insectes de la peau des galeux, publiées sous le nom du docteur Giovan-Cosimo Bonomo, dans une lettre adressée à l'Acad-1689. Collection académique étrangère, in 10, t. 1v, p. 574.

une dame d'un rang élevé, dans le temps que j'exerçais la medecine dans mon pays. Après plusieurs crises qu'éprouva cette dame, à la fin d'une maladie grave et très longue, j'en remarquai une qui était entièrement psorique, et qui se manifesta par une éruption très abondante sur tout le corps et particulièrement sur les mains. Le prurit que ressentait cette malade était assez violent pour l'empêcher de goûter quelque repos. Comme les vésicules qui formaient cette éruption étaient remplies de sérosité et ressemblaient à celles où l'on découvre des insectes, j'en fis ouvrir une par la domestique, et après m'être arme de mes lunettes, je l'examinai avec attention; je ne fus pas long-temps sans y reconnaître un animal errant et présentant la forme que les modernes ont si bien décrite. Je ne me contentai pas d'examiner une seule vésicule, je répétai mon expérience sur plusieurs; dans toutes je trouvai des insectes plus ou moins pleins de vie; Morgagni(1) rappelle, en outre qu'Avinzoar et plusieurs autres auteurs avaient fait mention de cet insecte. Linné lui donna le nom d'acarus humanus, subcutaneus, puis celui d'acarus scabiei; mais postérieurement ayant cru trouver une ressemblance complète entre cet insecte et la mite du fromage et de la farine, il les réunit comme variété l'une de l'autre. De

<sup>(1) «</sup> Sunt enim syrones, inquit Ahimosar, pedecelli, Arahibas arecolor dicis, qui subrec cutem et ad rianas, et cerus serpunt: justilise quoque aquis plena « sub ente, ubi delitescont; excianti qua dissecta, prorepunt animaleula tam parva, nt vi visi; quamis perayanet vi positar (I. Langias, Medicinidium Epitod. Miscell. Lib. tt. Epist. 43). Formam quoque isporum alixi. antar finises microscopi anualito non incognithm, cum Borelli observationes indicant a Velechio (Exercit. de vena medicinent.) commemorate secundum quas viscosa estudium egiples representanvas, tum presentim Emaileri illa confit mai sironium observatto que Inpias. Yadrio, Erudit, volumine (A. 1682. M. Sqrt.) proposita, praeterquam alon iominat qui prios viderini, minaleula sipas sis descripta ethibet, et delineata, ut descripto, et pictura perfectores quidem panois post amis reddi potterini, sed tanquam nove prorasus in medium proferri non potterint « (Morgagni. De Sed. et Caux merborius, Elb. V. Edit. 55. & 4.)

Géer (1) s'est, au contraire, attaché à faire ressortir les caractères distinctifs de ces deux insectes, et les a décrits et figurés avec une exactitude qui ne laissait plus de doute sur leur différence générique. Cependant l'existence de l'acarus scabiei ayant été révoquée en doute, M. Galès (2) rappela les observations antérieures, celles plus récentes de Wichman (3) et de Walz (4), et fit en France, en 1812. de nouvelles recherches. Il assura qu'il avait observé plus de trois cents cirons de la gale, qu'ils avaient toujours la même forme, à la grosseur près; que le nombre des pattes était tantôt de six, tantôt de huit, ce qu'il était porté à attribuer à une différence de développement. Plusieurs membres de l'Institut et de l'école de Médecine furent témoins de ces expériences, et le fait de l'existence de l'acarus scabiei fut généralement adopté. Postérieurement, Galeotti et Chiarugi , à Florence , MM. Biett , Lugol , Mouronyal , à Paris, chercherent inutilement sur un grand nombre de galeux à apercevoir cet insecte, à l'aide de fortes loupes ou d'excellens microscopes; je n'avais pas été plus heureux dans mes recherches, L'absence, nombre de fois constatée des insectes dans les vésicules de la gale où je m'attendais à trouver l'açarus', d'après les indications vagues ou inexactes de plusieurs observateurs modernes, et la ressemblance parfaite des figures de M. Galès avec la mite du fromage, m'avaient fait croire, avec un grand nombre d'autres personnes, à la non-existence de l'acarus scabiei. Un examen plus attentif des recherches antérieures sur ce sujet aurait dû détruire l'idée fausse que nous nous étions faite du siège de l'acarus. En effet , Mouffet (5) avait

<sup>(1)</sup> De Géer, Mém. pour screir à l'histoire des insectes. Stockholm. 1778. Iu-4; t. vil. pag. 92 et Pl. 5.

 <sup>(2)</sup> Galès. Essai sur le diagnostic de la gale, sur ses causes, etc. In-4, Paris, 1812.
 (3) Wichmann (Jean Ernest). Btiologie der Kraetze. Hanovre, 1786, In-8.
 Ibid. 1791, In-8.

<sup>(4)</sup> Walz (G. H.) De la gale du mouton, trad. de l'allemand. Paris, 1811.

(5) Mouffet. Theatrum insectorum, Londres. 1634. In-fol.

remarqué que les cirons ne se trouvaient pas dans les pustules, mais à côté d'elles. Casal (1) avait décrit les petits sillons, dejà indiqués par Bonomo, que tracent ces insectes sous l'épiderme. Adams (2) avait indique avec encore plus de précision le siège de l'acarus et la manière de le découvrir. Enfin, tout récemment (août 1834), M. Renucci, élève en médecine, qui avait vu souvent dans son pays (la Corse); les femmes extraire l'insecte de la gale, et qui l'avait extrait maintes fois lui-même, a appris aux médecins de Paris la manière de le découvrir, en l'extrayant sous leurs yeux, et en leur donnant des renseignemens à-peuprès identiques à ceux que l'on trouve dans Adams. Depuis cette époque, l'existence de l'acarus scabiei est mise hors de doute. MM. Emery et Gras, et plus tard M. Renucci, m'ont. indiqué la manière de trouver cet insecte, et j'en ai extrait plusieurs de la peau de galeux. Pour plus de détails sur ce sujet, je renvoie aux comptes-rendus des observations de M. Renucci (3), au travail de M. Raspail (4) qui a donné une très bonne description et de bonnes figures de l'acarus scabiei, aux recherches de M. Gras (5) qui a fait luimême plusieurs expériences, dans le but de déterminer la part que prend cet insecte dans la production de la gale.

<sup>(1)</sup> Casal (Gaspard). Historia natural y medica do el principado de Asturias Madrid, 1762, in-4.

<sup>(</sup>a) « Dans la recherche de l'insecte, on ne doit pas examiner la vésicule, a mais si l'on voit partir d'un de ses côtés une ligne rouge, qui vue à la loune, e présente des rendiemes, on troivera au hout de cette ligne, qui a environ un a quart de ponce de longueur, une delvure rougeture, en apparence sèche et ferme. Dans ce point, avec une honne loupe, on pent quelquefois découvrir l'insécte; mais dans tous les cas c'est le seul endorit où on puisse espérer le trouver « (Adams (I) 60s. on mobid poisons.' In-t., London, 1807, p. 290). Plus loin (page 302), Adams, parlant des observations de Bonomo, qui assure avoir extrait l'unsecte des vésicules lumides, dit que cette assertion lu trend ces observations supportes. Adams a donné deux honnes figures de l'accerus scabiei.

<sup>(3)</sup> Gazette des hópitaux, Paris, 1834. — Gazette médicale. In-4, Paris, 1834. (4) Raspall. Mém. comparatif sur l'histoire naturelle de l'insecte de la gale. Fig. In-8. Paris. 1834.

<sup>(5)</sup> Gras (Albin). Recherches sur l'acarus ou surcopte de la gale de l'homme. In-8. Paris, 1834

S'il est incontestablement démontré, aujourd'hui, que l'on rencontre chez presque tous les galeux qui n'ont encore été soumis à aucun trailement, un certain nombre de sillons contenant l'acarus scabiei, il est certain que le nombre de ces sillons et de ces insectes n'est pas en rapport avec celui des vésicules. En outre jil est rare de rencontrer ces insectes sur le ventre et aux aisselles où l'éruption est très apparente, et on a vu la gale persister, lorsqu'on ne découvrait plus d'acares. Enfin, des expériences directes, faites dans le but de déterminer si l'insecte est réellement l'artisan de la gale, ne me paraissent pas encore tout-à-fait concluantes.

L'acarus scabiei sera décrit dans l'Appendice avec les

autres animaux parasites.

6. 371. Diagnostic. - Les maladies que l'on confond le plus ordinairement avec la gale, sont l'eczema, le lichen, le prurigo, l'ecthyma et les inflammations vésicu leuses ou papuleuses artificielles. Lorsque la gale est simple et qu'un assez grand nombre de vésicules sont intactes, avec un peu d'attention on les distingue facilement des papules du lichen et du prurigo, ou des pustules de l'ecthyma. L'eczéma simple a plus d'analogie avec la gale, mais il en diffère par la propriété non contagieuse de ses vésicules, qui d'ailleurs sont plus animées et plus aplaties que celles de la gale. Le diagnostic est moins facile lorsque les vésicules ont été détruites. Si les petites croûtes minces et peu adhérentes de la gale sont bien distinctes des croûtes de l'ecthyma, incrustées dans la peau, et des excoriations desséchées ou fluentes de l'eczema chronique, elles le sont peu des petites crontes du prurigo et de celles des piques que les prisonniers se pratiquent quelquefois avec une grosse épingle sur les poignets ou entre les doigts ( gale simulée ). Enfin , lorsque la gale a été combattue par des lotions ou des pommades irritantes, où lorsque l'éruption est accompagnée de grosses pustules jaunes (scabies purulenta, Bateman),

ce n'est qu'après une étude minutieuse de la forme et du siège des diverses altérations que présente la peau (vésicules, papules , pustules, croutes, excoriations), qu'on parvient à déterminer le nombre, la nature et l'importance des lésions variées qui constituent ces cas complexes.

§. 372. Prognostic. - Si la gale est beaucoup plus bénigne qu'on ne le croit vulgairement, il est rare aussi que son développement exerce sur quelques maladies aigues ou chroniques l'influence salutaire que quelques auteurs lui ont attribuée (1). Il est encore moins démontré que sa guerison lorsqu'elle a été suivie d'accidens plus ou moins graves, en ait été la cause réelle. Cependant il est possible qu'une gale très ancienne et grave, chez des individus faibles ou affectés d'une maladie des viscères, suspende ou entrave les progrès de cette affection intérieure et qu'il ne faille en opérer la guérison que d'une manière graduée et après avoir établi à la peau un autre exutoire. D'un autre côté, il m'a été facile de reconnaître qu'on a attribué à la gale des accidens observés à la suite de la disparition d'autres éruptions, d'eczema, de lichens, etc., improprement désignés sous le nom de scabies.

S. 373. Traitement. - Lorsque dans les gales anciennes les vésicules psoriques très nombreuses et très rapprochées sont accompagnées d'une vive inflammation de la peau ou d'éruptions accidentelles, il est avantageux, si la constitution le permet, de commencer le traitement par une saignée du bras, par des lotions émollientes et quelques bains simples. Mais lorsque la gale est simple ou récente, on en obtient facilement la guérison sans traitement préparatoire, à l'aide de médications locales dont Finconvintent de.

l'expérience a démontré l'efficacité.

<sup>(1)</sup> Jerzemski. De scabiei salubritate in affectibus hydropicis. Hales, 1777, Lepecq-de-la-Cloture: Collect. d'observ. sur les malad. épidémiques, in 4,9 Rouen, 1778 , 1. 2 , p. 384; " Philisie guérie par l'inoculation de la gale. " OTO 1911 ET

Les frictions avec la pommade soufrée (4. axonge, une livre; sonfre sublimé et lavé, huit onces), ou avec la pommade de Helmerich (4. axonge, une once; sonfre, deux gros; sons-carbonate de potasse, un gros), ou avec la poudre de Pythorel (sulfure de chaux broyé), guérissent ordinairement la gale dans l'espace de quinze jours. Mais elles ont l'inconvénient de salir le linge.

La pommade soufrée s'emploie à la dose de deux onces par jour, en deux frictions que l'on pratique sur toutes les parties occupées par les vésicules tant qu'il en existe.

Lorsqu'on se sert de la pommade de Helmerich, et c'est celle que j'emploie le plus ordinairement, on commence par faire prendre au malade un bain savonneux. Au sortir du bain, il fait pendant une demi-heure, avec une once de cette pommade, une friction sur toute la surface du corps. Au milieu du jour, et le soir avant de se coucher, le malade fait deux nouvelles frictions. Le lendemain et les jours suivans, ces trois frictions sont répétées de la même manière. M. Burdin a vu des malades guéris par cette méthode dès le deuxième et le troisième jour. J'ai constaté un bon nombre de guérisons le septième jour. Lorsqu'on a plusieurs personnes d'une même famille, des prisonniers ou des militaires à traiter en même temps de la gale, ils peuvent s'entr'aider utilement dans l'administration des frictions. On termine le traitement par un bain sayonneux pour nettover la peau

Helmerich en employait quatre onces en dix-huit heu-

res, et les répétait le lendemain.

Ces frictions rapprochées ont incontestablement l'avautage de détruire rapidement la contagion; mais elles ont l'inconvénient de produire des éruptions vésiculenses, et papuleuses artificielles qui exigent quelquefois qu'on suspende les frictions. La méthode de Helmerich est au reste celle qui me paraît la plus avantageuse, lorsqu'il s'agit de traiter promptement et à-la-fois un grand nombre d'indiGALE MAJUEL 460

vidus qui ont des rapports fréquens entre eux, des militaires, des prisonniers, etc. C'est celle que je recommande aux ouvriers ou aux artisans qui se présentent au dispensaire de l'hôpital de la Charité. l'emploie quelquesois les bains sulfureux, de concert avec la pommade de Helmerich. Cette méthode combinée est très efficace.

Dans la méthode de Pyhor 1, il suffit de délayer un demi-gros de sulfure de chaux dans un peu d'huile d'olive, et de se frotter avec le mélange la paume des mains, matin et soir, pendant un quart d'heure. Les gales opiniâtres sont ordinairement guéries à la vingt-cinquième friction. Toutefois je préfère à ces frictions locales celles qu'on pratique sur toutes les parties occapées par l'éruption, en suivant la méthode de Helmerich.

Les bains sulfureux artificiels ou naturels conviennent surtout chez les enfans; mais ce traitement, qui exige une vingtaine de bains, est dispendieux. Les lotions sulfureuses et surtout la suivante (2£: sulfure de potasse, une once; eau de rivière, une livre; acide hydrochlorique, une once; eau distillée, une livre; versez une once de chaque liqueur dans quatre onces d'eau chaude), procurent ordinairement une prompte guérison. Elles ne salissent pas le linge comme les pommades, mais elles irritent la peau chez certaines personnes, de manière à donner lieu à des éruptions vésiculeuses et papuleuses artificielles, qu'il faut quelquefois combattre par la saignée et les bains simples,

Les lotions alcooliques savonneuses, moins sûres dans leurs effets que les frictions et les lotions sulfureuses, peuvent être recommandées aux personnes riches qui ont quelque intérêt à tenir leur maladie secrète, ou qui montrent de la répugnance pour les préparations sulfureuses : je les emploie rarement.

Les fumigations sulfureuses, administrées dans quelques hôpitaux, n'occasionnent point de dépenses, n'ont point d'odeur et n'altèrent pas le linge; mais la

longue durée du traitement compense ces avantages. \$.374. Je ne puis entrer dans beaucoup de détails relativement au traitement des complications de la gale avec l'eczéma, le prurigo, le lichen, l'ecthyma, etc. Chacune de ces maladies de la peau exige des soins particuliers, qui ont été ou seront exposés. Lorsque ces complications se déclarent an début de la gale, il convient d'alterner l'emploi des bains simples avec celui des bains sulfureux; administrés tous les jours, ces derniers pourraient exaspérer ces inflammations concomitantes, comme je l'ai vu dans plusieurs cas, où elles avaient été prises pour des variétés de la gale. Lorsque ces maladies ou d'autres inflammations artificielles surviennent à la fin du traitement, il ne faut pas prendre non plus ces affections accidentelles pour des modifications ou des détériorations de la gale, on les aggraverait en persistant dans l'emploi des préparations sulfureuses.

Lorsqu'on a obtenu la disparition complète des vésicules psoriques, il faut en prévenir le retour. Pour cela, on désinfectera les vêtemens, surtout ceux de laine, en les exposant à un courant de gaz acide sulfureux; on changera fréquemment de linge de corps et on continuera tous

les autres soins de propreté.

s autres soms de propreté.

§. 375. Après avoir fait connaître les moyens qu'on emploie avec le plus de succès et d'économie contre la gale, je me bornerai à rappeler ici que les onctions huileuses recommandées par Delpech sont moins efficaces que les préparations sulfureuses; que la pommade acide d'Alyon et celle de Crolius, ainsi que l'eau mercurielle de Piderit et la suivante, composée des mêmes bases (11 mercure, deux gros; acide nitrique, quatre onces; étendez la dissolution avec de l'eau distillée, et ajoutez un gros de camphre par litre), ont quelquefois occasioné des salivations abondantes et troublé les fonctions digestives; 3° que l'emploi du liniment sulfuro-savonneux de M. Jadelot, a été suivi, dans quelques cas, de sueurs, de cuissons, de malaise et du développement d'éruptions vésiculeuses et papuleuses artificielles ; 4° que plusieurs autres préparations recommandées contre la gale, telles que la pommade de proto-iodure et de deuto-iodure de mercure ; sont plus nuisibles qu'utiles; 5° enfin que la méthode de Helmerich est de toutes la plus sûre et la plus efficace.

## Historique et observations particulières.

S. 376. On a dit et répété, dans une foule d'ouvrages, que les Grecs avaient décrit la gale sous le nom de ψωρα. Cette assertion est inexacte. Sous ce nom ils désignent d'une manière générale des maladies squameuses, et non une éruption vésiculeuse, susceptible de se transmettre par contagion. Je dois ajouter que si, dans les ouvrages publiés en latin depuis la renaissance des lettres , la gale a été désignée sous le nom de scabies, cette dernière expression n'a pas non plus été primitivement employée dans ce sens. La description de Celse s'applique plutôt au lichen confluent et excorié qu'à la gale, « Scabies yerd est asperitudo rubicundior ex qua pustulæ oriuntur, quædam humidiores, quædam sicciores. Exit ex quibusdam sanies, fitque ex his continuata exulceratio pruriens, serpitque in quibusdam citò. Atque in aliis quidam ex toto desinit, in aliis verò certo tempore anni revertitur. Quò asperior est, quoque prurit magis, eò difficiliùs tollitur; itaque eam quæ talis est appen, id est feram, Græci appellant, etc. » Il n'est pas question, dans ce passage obscur, d'un caractère essentiel de la gale, qui n'aurait pu être omis ni méconnu, de la contagion; en outre, la gale ne se termine pas spontanément; elle ne revient pas à certaines époques de l'année, etc.; ce n'est donc qu'en interprétant ce passage d'une manière inexacte, qu'on a pu avancer que Celse avait connu et décrit la gale. Galien, sous le nom de ψωρα (scabies. traduct. Lat.), décrit plusienrs altérations squameuses de la peau et surtout de celle des paupières. Rien n'autorise à penser qu'il ait connu la maladie cutanée vésculeuse et contagieuse appelée gale en France, car si, dans ce passage : « Sed ut psorâ et lippitudine qui propiùs accidant, quidam corripinutur inviti, etc. (Galeni de pulsuum differentiis, lib. 1v, cap. i), il est dit que le psora peut se transmettre par contagion, Galien, en le rapprochant du lippitudo, donne à penser qu'il s'agit d'une maladie des paupières et non d'une éruption disséminée entre les doigts, sur les pofgnets, les plis du bras, les aisselles, etc.; et dans les passages spécialement consacrés à l'histoire des diverses espèces du psora (scables des traducteurs latins), aucune d'elles n'est signalée comme contagieuse. (1)

Dans les traductions latinés d'Avicenne, le mot scables ne paraît pas s'appliquer à la gale; Avicenne ne parlé pas de la contagion; cependant il dit: « Et non accidit plurimum nisi inter digitos, quia sunt debiliores.»

Guy de Chauliac, le premier, a signalé le caractère essentiel de la gale d'une manière non équivoque: « Scabie, dit-il, est une maladie contagieuse (2). » Fernel et Amb, Paré, moins exacts, ontomis de rappeler ce caractère important dont Vésale, Forcest et Van Helmont ont fait mention.

Parmi les nombreuses maladies de la peau qu'il comprend sous le nom de scabies, Hafenreffer (3) ne décrit point la gale. Willis ne l'a pas séparée avec assez de soin des autres maladies prurigineuses, mais il a bien connu sa nature contagieuse et l'utilité du soufre dans son traitement (4). Willan et Bateman en ont inutilement multiplié

<sup>(1)</sup> Novus index in omnia quæ extant cl. Galeni opera. In-fol. Basileæ, 1562.

Art. Psora, Seabies.

<sup>(2)</sup> Des signes de scabie, c'est-à-dire rogne; trad. du Guidon par J. Canappe, in-18, p. 358. Lyon, 1609.

<sup>(3)</sup> Hardoverov atolodespuor, Tubing , in-12, 1630, (4) Pharmac, rational, part. 1, S. 3, cap. 6.

les espèces (1). M. Fonrnier (2) a fait avec beaucoup de détails l'histoire des diverses méthodes de traitement de cette maladie; M. Biett (3) s'est spécialement attaché à démontrer que sa forme primitive était constamment vésiculeuse. M. Mouronval a recueilli un grand nombre de cas particuliers, et a fait connaître les résultats de ses observations sur la plupart des méthodes employées, et spécialement sur les fumigations et les lotions alcooliques, et les recherches de M. Lugol sur l'acarus scabiei (4). M. Hurtrel d'Arboval (5) a rassemblé des observations encore fort incomplètes, concernant la gale des animaux domestiques.

Des remarques ou des observations ont été publiées sur les gales simulées (6), sur la répercussion (7) de la gale, sur le traitement de Pyhorel (8), sur celui de Helmerich (9), sur les onctions huileuses (10), sur le chlorure de chaux (11), sur la racine de dentelaire (12), etc.

#### Suette-miliaire.

VOGAB. Art. Miliaire, miliaris sudatoria, Suette des Picards, Suette, etc.

### S. 377. La suette-miliaire est une fièvre éruptive conta-

- (1) A pratical synopsis of cutaneous diseases; in-8. 7º édit. 1829.
- (2) Dictionnaire des sciences médicales, art. Gale.
- (3) Dictionnaire des sciences medicales, art. Gale.
  (3) Dictionnaire de médecine, en 21 vol., art. Gale.
- (4) Recherches et observations sur la gale, in-8. Paris, 1821.
- (5) Dictionnaire de méd. vétér., art. Gale.
- (6) Fabre. Div. obs. de méd. et de chirurgie, in-4. Paris, 1822.
- (7) Favarcille-Placial. Tableau des accidens funestes qui résultent du mauvais traitement de la gale et de sa répercussion, in 8. Paris, 1807. Wenzel. Des gales répercutées (Bull. des sc. médic. de Férnssac, t. zir, p. 223.)
  - (8) Journ. univ. des sc. médic., t. v.
- (g) Méthode du docteur Helmerich pour guérir la gale en deux jours, publice par J. Burdin, in-8. Paris, 1822.
- (10) Delpech. Revue médic., t. xiv, p. 149. Avril 1829, p. 114. (11) Fantonetti. Arch. gén. de médec., t. xxx, p. 407.
- (12) Hallé. Expériences pour détarm. les propriétés et les effets de la racine de dentelaire dans letraitement de la gale. (Mém. de la soc. royale de méd., in-4. 1782.)

gieuse, presque tonjours épidémique, qui s'annonce à l'extérieir par des sueurs abondantes, et continues, et souvent par de petites vésicules arrondies, du volume d'un grain de millet.

Les symptômes qui précèdent et accompagnent l'orup.

Les symptômes qui précédent et accompagnent l'eruption peuvent être plus on moins intenses, et la suelte peut s'associer à d'autres affections; de ces nuances et de ces combinaisons naissent une fonle d'expressions symptomatiques individuelles , qu'on peut rattacher à deux, formes principales : suette-miliaire bénigne ; suette-miliaire maliane.

lignerium seb elegal tenerección estélectione de la serie. S. 578. Symptômes. — Lorsque la suette-miliaire est bénigne, l'invasion est quelquefois annoncée par un sentiment de lassitude, par une douleur au dessus des yeux. par la perte de l'appétit; souvent aussi l'invasion se fait sanssignes précurseurs. Dans l'épidémie qui régna dans le département de l'Oise en 1821, plusieurs individus qui s'étaient couchés se portant bien, se sont réveillés atteints de la maladie, et le corps mondé d'une sueur abondante, qui n'a cessé qu'à la mort ou à la convalescence. Quelquefois un mouvement fébrile à peine sensible, une chaleur brûlante ou le sentiment d'une vapeur parcourant tous les membres, et presque toujours celui d'un resserrement à l'épigastre, précède de plusieurs heures ou de quelques instans l'apparition de la sueur, ou plutôt celle d'une vapeur chaude, qui, d'abord bornée à quelques parties du corps, se répand ensuite sur toute sa surface. La bouche est pâteuse et couverte d'un enduit blanc sale, rarement jaunâtre; le desir des alimens est nul ou peu prononcé; les urines ont souvent leur couleur naturelle. Les malades sont ordinairement constipés pendant toute la durée de la suette-miliaire. Le pouls est naturel dans bien des cas; il acquiert de la fréquence lors de l'éruption. La respiration offre cette espèce degêne ou d'embarras qu'on éprouve dans un lieu où la température de l'air est trop élevée. L'encéphale et ses dépendances, les organes des sens et ceux de la génération ne paraissent point affectés à horites monte

Cet état persiste avec de légères variations, les deuxième, troisième et quatrième jours de la maladie. C'est dans l'un de ces jours, et ordinairement le troisième, que se fait souvent sur la peau, après de légers picotemens, une éruption miliaire qui paraît d'abord sur les côtés du col, à la nuque, vers les oreilles, sons les mamelles chez les femmes, ensuite au dos, à la face interne des bras, au bas-ventre, à la face interne des jambes et des cuisses. Elle peut être générale et rapide, partielle et lente, circonscrite ou ambulante, subite ou successive, discrète on confluente. Les vésicules qui la caractérisent sont du volume d'un grain de millet, perlées et diaphanes, plus distinctes lorsqu'on tend la peau et qu'on les regarde obliquement, et sensibles au toucher. Ces vésicules sont souvent entremêlées de papules rouges et emflammées, qui rendent la peau chagrinée; enfin de véritables bulles peuvent accidentellement se montrer sur diverses régions du corps.

La durée individuelle des vésicules est de deux à trois jours. Elles se dessèchent, et sont suivies d'une desquamation plus ou moins considérable. En 113 de 2000 a de 2000 a

1. Plus constantes que l'éruption, les sueurs toujours abondantes sont d'une edeux fétide, particulière, que j'ai comparée à celle qui se dégage de la paille pourrie (1). Elles apno dissortés notiques! abécèra lus memors as éconé

<sup>(</sup>f) Cette odeura cté comparée par M. Ménière à celle de l'eau légèrement chlorairée ou à celle de la matière des évaceations choleriques. Dédeur de poulle pourrie de la repé que che les miadles couchés sur de mativais lits dont une vieille paillasse formait la principale pièce (Archives genérales de médeine, CXXX, p. 100). Or jai sent très distinctionnent celte espèce d'odeur ches più sieurs maiades qui conchaient sur de très tons lits, et noisamment ches le maire de Cirès les Melle, Au reste d'autres on dit qu'elle chait acceptus et asses sombiale à colte de la puile pourrie (Schall et Hessert); Lepecq-de-la-Cloiure dit que les sueurs premuent une odeur d'aigne pourrie, de patréfaction scidée; d'autres qu'elle est néphique et inspirepte les la colte de la colte d

paraissent des le début de la maladie, et continuent, sans interruption, à s'exhaler sous la forme d'une vapeur épaisse pendant toute sa durée. Elles ne sont pas accompagnées d'une grande chaleur à la peau. Of personainte to production

Tous les accidens diminuent progressivement et disparaissent complètement le huitième, le neuvième ou le dixième jour ut sont surfas cores lu ruoi emeixib

2º La malignité dans la suette est déterminée par différens accidens; c'est tantôt l'inflammation de l'estomac et de l'intestin qui acquiert beaucoup d'intensité, tantôt une véritable inflammation des poumons ou de la vessie qui se manifeste, ou bien encore une affection nerveuse promptement mortelle et principalement caractérisée par du délire, du coma ou des convulsions, etc. Alors un resserrement violent se fait sentir à l'épigastre ; ce spasme s'étend aux organes de la respiration, et donne lieu aux plus pénibles anxiétés; les malades poussent fréquemment de profonds soupirs, ils se plaignent d'un sentiment de pesanteur sur la poitrine; ils éprouvent, outre la constriction à l'épigastre, de nouvelles anxiétés, de l'étouffement, des battemens dans la région de l'estomac insolites et isochrônes à ceux du pouls et un malaise qui leur suggère les plus sinistres pressentimens. Ces phénomènes apparaissent quelquefois des le début de la maladie, se renouvellent plusieurs fois dans son cours, et se reproduisent, avec violence, au moment qui précède l'éruption générale ou partielle, c'est à dire du troisième au quatrième jour, à dater de l'invasion. Parfois, dès le début, les malades, tourmentés de vertiges, en proie à une violente céphalalgie, éprouvent des nausées, font des efforts violens pour vomir, etc., ou bien la face est vultueuse et colorée, les yeux sont saillans et rouges, les artères temporales battent avec force, la pupille est contractée et immobile, et les malades succombent, en peu d'heures, dans le coma ou les convulsions. Dans d'autres circonstances, une douleur profonde dans la poitrine, une moindre sonoréité; du râle crépitant ou du souffle dans un ou plusieurs lobes des poumons, la difficulté de la respiration, qui est courte et acélérée, la fréquence et la plénitude du pouls, les crachats sanguinolens, indiquent une inflammation concomitante des poumons. Enfin, quelques malades se plaignent de dysurie et de douleurs profondes à l'hypogastre. La coloration rouge, la rareté et l'excrétion doulourense des urines accompagnent ordinairement ces derniers accidens.

La suette-miliaire maligne est quelquefois mortelle dans vingl-quatre ou quarante-huit heures; cette maladie se termine souvent à la fin du premier septénaire, plus souvent à la fin du second; et peut se prolonger au-delà du troi-

sième s' 48. 3430 au su la com la com la blo ang Els no coil

L'étude comparative des épidémies de suette-miliaire, de rougeole, de variole et de scarlatine démontre incontes tablement que, dans la suette-miliaire, l'absence de l'éruption est beaucoup plus fréquente que dans les autres fièvres éruptives. Dans l'épidémie de 1821, l'éruption manqua chez un grand nombre de malades (febris sudatoria).

Dans la convalescence on observe plus rarement des maladies secondaires que dans les autres fièvres éruptives; ce sont le plus souvent des inflammations gastro-intestinales, et quelquefois des éruptions de furoncles ou de pus-

tules d'ecthyma.

\$.379. Observations anatomiques.— Il résulte du petit nombre de recherches anatomiques qui ont été faites sur les cadavres d'individus morts de la suette-miliaire; que, lorsque l'agonie a été précédée d'anxiété, d'épigastralgie, de vomissemens, de chaleur et d'ardeur à l'épigastre, la membrane muqueuse de l'estomac a été trouvée rouge, et ses vaisseaux capillaires ont paru injectés. Cette rougen se prolongeait dans le petit intestin où elle était moins apparente. Quand la mort avait été brusque et précédée de

symptomes nerveux, les vaisseaux du rérveau étaient souvent injectés; dans des cas de morts moins rapides; il y avait tonjours plus ou moins de sérosité dans les ventrieus les cérébraux. L'arg no shallmes, al lo consupad al consultations.

Ces recherches sont encore aujourd'hui fort incomplètes.

S. 386. Caises. — En France, la suette miliaire a été principalement observée en Picardie, en Langinedoc, en Commandie, dans le Berry, l'Alsace, etc. Elle règie, ordinairement d'ûne manière épidémique. Les épidémies de Loudres (1485, 1506, 1507, 1528), de Guise (1759), de Beauvais (1750), d'Hardevilliers (1775), etc., ont offert de notables différences sous le rapport de leur durée ét de leur gravité. Celle qui la régné dans le département de, l'Oise, en 1852, a été moins étendue que celle de 1821, et a ette modifiée par la constitution cholérique. Dans l'épidémie de 1821, le théâtre de l'épidémie, borné presque de toutes parts par des forêts, formait un plan incliné du nord-ouest au sud-ouest, direction dans laquelle

L'élévation de la température, une surcharge électrique de l'atmosphère ont quelquefois précédé l'apparition de la maladie dans une ou plusieurs communes. La suette-miliaire est endémique dans quelques localités; elle peut être sporadique dans les lieux où elle règne épidémiquement; je ne l'ai jamais observée à Paris, où elle est peu comme. Plusieurs médecins instruits l'ont confordue aveo la gastro-entérité (1), ou bien avec les éruptions de sudamina qu'on observe dans plusieurs maladies aigués, duont

La suette-miliaire ne se montre qu'entre le 45° et le 59° de latitude boréale. Les localités humides et ombragées favorisent son développément ; mais elle est contagieuse.

<sup>(</sup>i) Voyen les comptes rendes de mon ouvrage sur l'épidémie qui a régné dans le département de l'Oise, en 1821, insérés dans les Annales de la médecine physiologique. Tarrier 1823, et dans le Journel genéral de médecine, t. IXXXII page 34x-2011 de 1918 page 34x-201

et se propage à la manière de la rougeole et de la scarlatine. Il n'en résulte pas qu'elle puisse se communique parun autre mode de contagion. Plusieurs médecins se sont: inoculés impunément l'humeur des résicules, et moibre et

Aucun âge n'en est exempt, mais elle attaque spécialement les adultes et de préférence les individus du soxe férmins. Dans l'épidémie de 1821 y le nombre des malades fut d'autant plus considérable dans chaque commune, que cette localité était plus près de celle où la suette-miliairesétait déclarée, qu'elle était plus malsaine et contenait un plus grand nombre d'indigens. M. Menière a constaté que plasieurs personnes qui avaient été atteintes de l'épidémie en 1821; en ont été frappées de nouveau et en soint mortes, dans l'épidémie de 1832.

\$.381. Diagnostic. — Pour faire ressortir les caractères de la suette-miliaire, il suffit de la comparer aux autres fièvres éruptives et aux maladies qui, comme elle, se montrent à la peau sous la forme de vésicules, incontinue el suite de la peau sous la forme de vésicules, incontinue el suite de la peau sous la forme de vésicules.

Dans la suette miliaire, sueurs aboudantes et continués, et souvent dévelopmement de vésicules sur la peau qui paraît chagrinée au toucher. Dans la rongeole, affectiori catarrhale des bronches, et petites taches rouges disposées en ares et séparées par de petits espaces où la peau conserve sa teinte naturelle. Dans la scarlatine le plui souvent angine tonsillaire et teinte rouge, framboisée, et en mappe des tégomens. Enfin on n'observe, ni dans la rougeole, ni dans la scarlatine, les sueurs abondantes et continues de la suette.

Les vésicules des diverses varietés de l'herpès sont plus larges que celles de la miliaire; elles sont en groupes et ordinairement bornées à une région du corps. Les sudamina apparaissent dans plusieurs maladies et ne représentent pas une individualité merbide; on les observe dans la dothinentérite; dans le rhumatisme; dans la phthisie, dans la fèvre de lait, etc, L'eczéma aign n'est point accomi-

pagné des sueurs qui apparaissent constamment avec abondance dans la suette-miliaire; d'ailleurs par sa marche, il ne peut être rapproché des fièvres éruptives. En outre les vésicules de l'eczéma sont plus petites que celles de la suette. Les vésicules du chicken-pox sont plus volumineuses et plus proéminentes que celles de la suette-miliaire, Quant à ceux qui ont confondu la suette-miliaire avec la gastro-entérite, cette hypothèse rappelle celle dans la quelle on représentait la rougeole et la scarlatine, l'une comme une bronchite et l'autre comme une angine se réfléchissant sur la peau.

§. 382. Pronostic. — La suette-miliaire, dans son état de simplicité, est une maladie tout-à-fait bénigne. La fièvre et les symptômes gastro-intestinaux qui précèdent et accompagnent les sueurs et l'éruption; les affections cérébrales, les irritations du poumon, de la vessie, etc., qui peuvent survenir à diversesépoques de son développement, et le caractère de l'épidémie régnante rendent le pronostie plus ou moins fâcheux suivant leur degré de gravité.

Les épistaxis, lorsqu'elles ont lieu au début ou dans l'augment de la maladie, sont ordinairement suivies d'une

diminution des symptomes.

Quelque alarmans qu'aient été les premiers symptômes, s'ils disparaissent ou diminuent après l'éruption, en gé-

néral, l'issue de la maladie est favorable.

Dans l'épidémie de 1821, l'éruption était indépendante de l'irritation de l'éstomac; je l'ai vue confluente, sans douleur vive à l'épigastre, sans nausées, ni rougeur de la langue, et j'ai plusieurs fois rencontré ces phénomènes chez des malades qui présentaient des sueurs abondantes et continues sans éruption. Elle était indépendante des sueurs, puisqu'elle ne les accompagnait pas toujours, lors même qu'elles étaient le plus abondantes.

La mort suit souvent de près l'affaissement des vésicules; elle arrive quelquefois tout-à-coup, et souvent même d'une manière plus imprévue que dans les autres fièvres érup-

Dans l'épidémie de 1821, la plus grande mortalité a été observée chez des individus âgés de trente-deux, vingtquatre et vingt-six ans; chez les hommes, la mortalité a été d'un sur 13 - 3710°, et elle ne s'est élevée chez les femmes qu'à un sur 28-7710°. Les calculs sur la mortalité ont prouvé que les chances de mort furent plus considérables au début et à la fin de l'épidémie qu'au summum de son développement. La mort frappa spécialement certaines professions, les matelassiers, les boulangers, les postillons et les maréchaux ferrans. La mortalité fut très inégale dans les diverses communes; la proportion des morts aux malades fut d'un sur deux à la Chapelle, tandis qu'elle ne fut que d'un sur cent dix-huit à Neuilly-en-Thel.

§. 383. Traitement. Dans une épidémie de suettemiliaire, l'isolement serait utile s'il était praticable; les avantages des émigrations momentanées sont incontestables; les autres moyens préservatifs sont incertains.

Les boissons délayantes et l'application de quelques sangsues à l'épigastre ou aux pieds, s'il y a douleur épigastrique ou céphalique, conviennent dans les individualités bénignes de la maladie auxquelles la méthode purement expectante peut quelquefois être appliquée.

La saignée générale seule ou aidée par de puissans dérivatifs, tels que l'urtication, les sinapismes et les vésicatoires, a été quelquefois employée avec succès dans les raptus vers le cerveau; la saignée du pied a été aussi indiquée. Je ne sache pas qu'on ait eu recours à l'artériotomie. Souvent aussi ces cas ont été rapidement mortels, et cette funeste terminaison n'a pu être prévenue par une ou plusieurs saignées pratiquées dès l'imminence des symptomes cérébraux. Dans la suette, comme dans la rougeole, la variole et la scarlatine, ces phénomènes nerveux sont quelquefois indépendans d'une véritable inflammation.

Lorsque l'éruption est opérée, la saignée est toujours muisible; j'ai été témoin de funestes effets des saignées répétées, employées dans le but de faire avorter la maladie, qui, lorsqu'elle ne se terminait point par la mort, n'en passait pas moins par toutes ses phases.

Lorsque l'éruption miliaire disparaît d'une manière subite, il faut en provoquer le retour par des frictions sèches, par l'urtication ou des cataplasmes sinapisés.

Les boissons sudorifiques peuvent être conseillées dans quelques cas particuliers, pour augmenter la fluxion vers la pean, ou bien pour rappeler l'éruption, lorsqu'elle a disparn; mais en général il ne faut pas chercher à augmenter les sueurs.

Pujol recommande non-seulement de recouvir légèrement les malades, mais encore de les faire lever et de les exposer à l'air libre. MM. Schahl et Hessert assurent aussi avoir retiré de bons effets des lotions et des aspèrsions d'eau froide. Je n'ai point essayé cette méthode dans l'épidémie de 1821; mais l'ai vu les spasmes et les douleurs épigastriques qui précèdent l'éruption, cesser après l'application sur l'épigastre de linges, imbibés d'eau froide.

Les catoplasmes et les lavemens émolliens calment les douleurs abdominales et les dysuries; on a quelquefois recours aux bains entiers ou aux bains de siège, pour éteindre les irritations intestinales qui se prolongent pendant la

convalescence.

Dans l'épidémie de 1821, plusieurs médecins ont employé le tartre stibié ou l'ipécacuanha dans la première période de la maladie, espérant en rendre la marche plus bénigne et plus régulière. Comme méthode générale et exclusive, cette pratique est moins efficace que la méthode expectante ou antiphlogistique modérée.

Les purgatifs administrés à l'époque de la convalescence, ont été recommandés par quelques praticiens. On les employa peu dans l'épidémie de 1821, et je neme rappelle pas avoir entendu citer un fait qui prouvât incontestablement leur utilité.

Enfin, il est une pratique que rien n'a justifiée dans l'épidémie de 1821 et qui a été vite abandonnée; c'est celle qui consistait à tenir indistinctement tous les malades constamment éveillés (1), dans le but de prévenir des raptus vers le cerveau.

Les malades doivent être privés de toute nourriture pendant les quatre ou cinq premiers jours et réduits aux boissons délayantes; cette diète sévère pourra même s'étendre dans quelques cas jusqu'au septième ou huitième jour; on commencera par des bouillons de veau ou de poulet; et des soupes au lait, et on augmentera progressivement la quantité des alimens. Dans l'épidémie de 1821, presque toutes les rechutes que j'ai observées étaient dues des indigestions ou à des inflammations gastro-intestinales.

Il est presque inutile d'ajoûter que la propreté, le renouvellement et la purification de l'air, une diète appropriée aux maladies aigués et un emploi judicieux des moyens moraux doivent concourir au succès du traitement.

### Historique et observations particulières,

\$. 384. — Hippocrate, Galien et Avicenne ont fait mention d'élecuires ou de taches miliaires, qui survenaient dans le cours de certaines maladies fébriles; mais les caractères de ces éruptions ne sont pas suffisamment indiqués pour qu'on puisse décider aujourd'hui si les anciens ont observé ou non la suette-miliaire, ou si leurs remarques sont rélatives aux éruptions papuleuses des dothinen-

<sup>(</sup>t) le note ici comme une singularité assex remarquable que Rush (An account of the bilious remiting yellow fever, as it appeared in the city of Philadelphia in the year 1793, pag 33) considère le sommell comme une des principales causes de la fèrre jaune.

térites, aux sudamina qu'on voit quelquefois sur la peau dans plusieurs maladies aigues ou chroniques.

Je crois avoir démontré dans un autre ouvrage (1), qu'il y a une analogie incontestable entre la suette épidémique qui ravagea l'Angleterre en 1485, 1506, 1517, 1528 (2), et la suette-miliaire. L'absence des vésicules dans la suette anglaise ne la sépare pas nécessairement de la suette picarde, puisque beaucoup de malades, dans l'épidémie de 1821, n'ont pas présenté d'éruption.

Il faut faire un choix parmi, les observations et les mémoires publiés sur la miliaire; plusieurs ont rapport aux sudamina; d'autres aux éruptions vésiculeuses accidentelles qu'on observe chez les nouvelles accouchtées, d'autres enfin aux élevures de la dothinentérite, etc.

Je me borne à indiquer ici plusieurs travaux dans lesquels la militaire épidémique a été décrite avec soin (3), et je renvoie pour plus de détails aux recherches que j'ai publiées en 1821, et aux observations de MM. Ménière, Hourman, Pinel-Grandchamps et Moreau (4) sur l'épidé-

(1) Rayer. Histoire de l'épidémie de suette-miliaire qui a régné en 1821, dans les départemens de l'Oise et de Seine-et-Oise, in-8. Paris, 1822.

(2) Joh. Caii Britanni de Ephemera Britannica, liber unus summa enra recognitus, in-8. Londini, 1721. — Forestus. Obs. et eur. medic., lib. XXVIII, t. 1.

p. 198. — Schenck. Oès. med. rar. in fol. Lugd. 1644. p. 730.

(3) Bellot. An pleri puirida Pirardis surtes diace audorifera? In-4. Paris, 1733.

Description d'une fièvre puiride maligne culgairement appelée la neutte, qui a riogia en Guise en juin et puillet 1759 (Inran: de méd. de Vandermonde, In. 12, L. xi., p. 354).—Epidémie de auette à Frénense, 1735 (Journ. de méd. de Vandermonde, t. xxv. p. vij). —Epidémie de sautte à Brancusis en 1756 (Boyra. Michole à suive dans le traitement des différentes maladies épidémiques qui règement le plus ordinairement dans la généralité de Paris, in-12, x761).—L'abbè Tessier le plus ordinairement dans la généralité de Paris, in-12, x761).—L'abbè Tessier Némoire sur la seutte qui a règné à Hardvillers au mois de mai 1793 (Men. soc. xv). de médecine de Paris, in-4; 1. xv. p. 45).—Gastelliter. Truité de la fièvre miliaire qui a règné au Languedoc et dans les provinces limitrophes, durant le printemps de x782. (Burres, Ltt. p. 261, in-8.

(4) Ménière. Note sur l'épidémie de suette-miliaire qui a régné dans le département de l'Oise en 1832 (Arch. gen. de méd., t. xxxx, p. 98). — Hourman. Gasmédicale, lir-49, p. 271. Paris, 1832. — Pinel-Grandshamps. Anne, franc., i, wi.

p. 161. - Moreau. Journ. hebdomad. , septembre 1832,

mie qui a régné en 1832 dans le département de l'Oise OBS. LVI. Suette-miliaire bénigne. - Le nommé Lesueur Adulte, tisserand, habitant la commune de Mello, fut atteint de la suette-miliaire le 6 août 1821, peu de jours après le rétablissement de sa femme. Il m'offrit un exemple frappant de la bénignité de la maladie chez quelques individus. Lorsque je lui demandai pourquoi il m'avait fait appeler, il me répondit : « qu'il suait abondamment, mais qu'il ne souffrait nulle part. » Il s'était couché à la suite d'un léger malaise et après avoir éprouvé momentanément quelques frissons. Je notai les phénomènes suivans: Visage animé, légère céphalalgie, sueurs abondantes et fétides, langue couverte d'un mucus épais et blanchâtre; épigastre non douloureux, même à la pression; ventre souple, urines naturelles, soif peu vive malgré l'abondance des sueurs, pouls moelleux, donnant soixante-deux pulsations par minute, respiration naturelle, sens integres (bouillon de veau, tisane de bourrache miellée). Le 7 août; le malade, que j'avais rassuré sur le prétendu danger du sommeil, avait reposé tranquillement plusieurs heures pendant la nuit. Les sueurs ne discontinuaient point, mais la chaleur de la peau n'était ni pénible ni fatigante; même enduit blanchâtre à la surface de la langue, dont les bords ne sont ni rouges ni enflammés : constipation, point de douleurs abdominales, légère oppression, pouls naturel (mêmes boissons). Le 8 août, continuation des sueurs et des autres accidens, sans augmentation ni diminution dans le nombre et l'intensité des phénomènes morbides (mêmes boissons). Le 9 août, le malade a passé une nuit assez calme; il se plaint cependant d'être oppressé, d'avoir un poids au creux de l'estomac; parfois il soupire profondement, comme pour soulever un fardeau dont il voudrait se débarrasser. A cette gêne, il ne se joint point de palpitations ni d'ardeur à l'épigastre. Le pouls est développé et donne soixante dix pulsations par minutes; la peau est plus

chaude, le malade éprouve des démangeaisons aux lombes et à la poitrine; un assez grand nombre de vésicules rouges, miliaires et coniques, apparaissent sur le cou, la poi-trine et les membres supérieurs; mais entre ces vésicules la peau conserve sa teinte naturelle. La douleur à l'épi-gastre ayant augmenté, on appliqua six sangsues sur cette région. Le 10 août, la nuit avait été plus agitée que les précédentes, l'enduit de la langue était toujours le même : la soif était peu vive, les douleurs à l'épigastre et l'oppression avaient cessé depuis l'apparition de l'éruption et l'application des sangsues. Il n'y avait point eu d'évacuations alvines; les urines offraient la teinte qu'elles ont en santé; le malade était sans fièvre; les vésicules, assez nombreuses sur les bras, étaient rares sur les jambes et les cuisses (mêmes boissons, bouillon de bouf). Le 11 août, plusieurs heures d'un sommeil tranquille dans la nuit précédente; cessation des sueurs, desir des alimens, disparition des vésicules (mêmes boissons, soupe). Le 12 août, guérison; le malade est levé. Quoiqu'il se plaignit d'une assez grande faiblesse, il a recouvré ses forces très rapidement.

Ons. LVII. Suette-miliaire; vomissemens; délire (recueillie par Mazet). — Auguste Hérouard, âgé de dix-huit ans, garçon de ferine, d'une très forte constitution, demeurant dans la commune de Cramoisy, avait depuis quelques jours de l'inappétence et une paresse qui ne lui étaient pas naturelles. Le maître de la ferme à laquelle it était attaché verait de mourir de la suette-miliaire. Cette mort, survenue au moment où on s'y attendait le moins, le troisième jour à dater de l'invasion, fit beaucoup de sensation dans la commune. Hérouard en fut vivement affecté : à peine fut-it atteint, qu'il manifesta la crainte d'une mort prochaine. Le 1<sup>er</sup> août au matin, violente céphalalgie, resservement à l'épigastre, nausées, vomissemens, sueurs abort datte et continues, sommeil très agité pendant la nuit. Le 2 août, les sueurs continuent; visage rouge, yeux brillans,

langue couverte d'un enduit épais et jaunâtre, pouls plein, dur et fréquent, délire furieux pendant la nuit (quatorze sangsues à l'épigastre). Le 3 août, anxiété extrême, oppression; le malade se retourne fréquemment dans son lit, par momens remue brusquement les jambes, et jette au loin ses convertures. Il se couche en travers de son lit, méconnaît les assistans, et dit qu'il va succomber (large saignée du bras; on applique des sinapismes aux jambes). La nuit fut assez calme, les sueurs continuèrent. Ce fut au retour de cet accès effrayant que je vis le malade pour la première fois; il serait difficile de peindre l'angoisse dans laquelle il était plongé. Des qu'il me vit, il me pria de ne pas l'abandonner et de rester auprès de lui, pour le soustraire à une mort qui lui paraissait certaine ; je parvins à le calmer et à ranimer son courage abattu. Une saignée fut prescrite conditionnellement, en cas d'un nouveau paroxysme (tisane antiphlogistique , sinapismes aux jambes). Le 4 août, sueurs continues et abondantes, commencement d'éruption miliaire sur les avant-bras, les mains et le cou, palpitations et bouffées de chaleur à l'épigastre, devenu plus sensible à la pression; augmentation de la chaleur à la peau, pouls plein, pulsations dans la région épigastrique, visage rouge et coloré, langue couverte d'un enduit blanchâtre et très épais, soif et nausées (tisane antiphlogistique, lavemens émolliens, six sangsues à l'épigastre, qui moururent en se détachant du corps). Le 5 août, sueurs continues; l'éruption se fit successivement sur le cou, les bras et les cuisses, la poitrine et la face. Elle était tellement confluente, que toutes les vésicules se touchaient, surtout aux mains et aux poignets. De tous les malades que j'ai observés, aucun ne m'a présenté une éruption aussi abondante; urines rares et rouges, sommeil pendant la nuit (même boisson). Le 6 août, apyrexie, peau rugueuse au toucher, moiteur générale, enduit moins épais à la surface de la langue; l'urine dépose un sédiment blanc et abondant (même boisson). Le 8 août, apyrexie, desquamation évidente de l'épiderme, langue presque entièrement nette, urine très sédimenteuse, appétit (eau de veau ét de poulet, bouillon). Le 9 août, le malade est en convalescence, le pouls est d'une lenteur remarquable; il ne donne que quarante-cinq pulsations par minute. Hérouard se lève, prend un' léger potage, et s'en trouve bien. Il a successivement recouvré ses forces les jours suivans; mais la convalescence a été longue.

Obs. LVIII. Suette-miliaire, crachement de sang, dysurie. — M. Boileau fils, boulanger à Cires-les-Mello, adolescent, s'était appliqué, le 25 juillet, quince sangaues aux jambes, dans l'espoir de se préserver de la maladie qui envahissait la commune. Cette émission sanguinen ent aucune influence appréciable sur la santé générale de M. Boileau : il ne s'en livra pas moins à ses occupations habituelles, et fut atteint de la suette-miliaire, lors de mon séjour à Mello. Je lui donnai des soins, de concert avec M. Pariset.

Le 6 août, premiers symptômes de la maladie; céphalalgie sus-orbitaire, lassitude générale, resserrement à l'épigastre, suivi, quelques heures après, de l'apparition de sueurs abondantes et fétides, qui inondent toute la surface du corps; bouche pâteuse et fade, langue couverte d'un enduit épais et d'un blanc sale, peu de soif, légères douleurs à l'épigastre survenues après le resserrement, ventre souple, point de garderobé dans la journée, urines peu colorées, pouls développé, mais sans dureté (soixantequinze pulsations par minute); respiration naturelle, inspiration longue et soutenue à volonté, quoique le malade se plaigne d'un poids sur la poitrine; la percussion démontre qu'elle est sonore dans toute l'étendue occupée par les poumons (eau de veau, eau de tilleul miellée). Le 7 doût, les sueurs continuent; la langue offre toujours le même enduit blanc, güsâtre, observé la veille; elle est humide,

la soif est peu vive, l'estomac supporte facilement les boissons prescrites. Il n'y a pas en d'évacuations alvines depuis l'invasion; le ventre est souple, les urines sont peu colorées, le malade ayant bu une très grande quantité de tisane; le sentiment d'oppression subsiste toujours; il devient si considérable, que M. Boileau éprouve, dans le jour, de véritables angoisses. Elles furent augmentées sans doute par la crainte qu'il avait manifestée de succomber à une maladie dont il était permis de redouter les atteintes, après avoir été témoin, quelques jours auparavant, des ravages vraiment effrayans qu'elle avait exerces dans la comniune. Le pouls offrait les mêmes qualités que la veille; les fonctions intellectuelles conservaient leur intégrité. Le 3 août, le malade avait été agité la muit; les sueurs, la constipation et les autres phénomènes morbides observés la veille étaient accompagnés d'un picotement général à la peau, plus considérable aux lombes que sur les autres régions du corps; dans la soirée, un grand nombre de vésicules miliaires rouges, depassant à peine le niveau de la peau, apparurent aux lombes, à la nuque et aux bras. La main, promenée sur ces parties, éprouvait une sensation tout-àfait semblable à celle que produit le toucher sur une peau chagrinée. Cette éruption se fit rapidément : le malade fut agité pendant les deux ou trois heures qui précédèrent l'apparition des vésicules; douleurs de tête violentes, anxiété précordiale, chaleur et ardeur à l'épigastre, sentiment d'oppression à la poitrine et de resserrement à l'estomac ; pouls développé, sueurs universelles accompagnées d'un accroissement marqué de la chaleur de la peau (Boissons antiphlogistiques, huit sangsues à l'épigastre). Le 9 août, l'éruption couvrait toute la surface du corps; elle était uniquement composée de vésicules miliaires rouges peu transparentes; la fièvre était forte, la chaleur à la peau considérable; mais le resserrement à l'épigastre, l'oppression, la chaleur et les ardeurs internes avaient sensiblement

490

diminue. M. Boileau avait moins d'inquiétude sur l'issue de sa maladie. La fluxion dont la peau était le siège semblait être alors le principal mobile des désordres observés dans toutes les fonctions (Boissons antiphlogisti-ques), Dans la nuit, à une heure et demie du matin, on vint nous réveiller, M. Pariset et moi : M. Boileau crachait du sang. Nous nous rendîmes sur-le-champ chez lui. La peau était couverte par l'éruption ; le malade se plaignait de mal de tête et d'oppression considérable. Il avait eu de mar de tele et u oppression consuerante. Il avait eu quelques quintes de toux. Le pouls était plein et fréquent, la chaleur de la peau considérable, les sueurs continuaient, le malade inquiet et agité disait que certainement il allait étonifier, quelques crachats qu'il avait expectorés, contenaient, il est vrai, du sang rouge et vermeil, mais à peine y en avait-il une cuillerée à bouche. La poitrine, percutée avec soin, rendit un son clair dans toute l'étendue occupée par les poumons. Le malade pouvait faire une inspiration longue et soutenue. Le ventre était souple ét non douloureux à la pression. Nous attribuames les accidens observés à une fluxion vers la membrane muqueuse des poumons, dont l'invasion datait de quelques heures. A cette époque, le malade avait éprouvé, après un frisson d'un quart d'heure, ce qu'il appelait un redoublement, qu'aucun écart dans le régime ou le traitement n'avait pu provoquer. Je tirai deux palettes de sang du bras droit; le pouls avait à peine faibli après cette opération; des sinapismes mitigés avec de la graine de lin, furent appliqués sur les coude-pieds, et les boissons antiphlogistiques continuées. Le 10 août, nous examinâmes le sang; il était recouvert d'une légère couenne d'un jaune semitransparent, au-dessons de laquelle se trouvait une masse de fibrine assez considérable. Le sérum était en petite quantité. Le malade avait reposé quelques heures pendant la nuit ; le pouls était souple et moins fréquent. M. Boileau pouvait faire une longue inspiration sans provoquer de

toux, ou sans ressentir de gêne dans la poitrine. La langue était blanche comme le premier jour; la constipation n'avait pas cessé; les vésicules étaient moins nombreuses; les sueurs continuaient, sans que le malade accusat une grande. chaleur à la peau. Dans la journée, survint une douleur profonde dans la région hypogastrique : elle était augmentée par la pression et accompagnée de fréquentes envies d'uriner, de douleurs de vessie, lors de l'émission des urines, qui n'étaient rendues qu'en très petite quantité; elles étaient colorées et chargées d'une plus grande quantité de sels que les jours précédens, à en juger du moins par le dépôt considérable qu'elles laissaient dans le vase de nuit. Ces nouveaux accidens furent combattus par des cataplasmes émolliens, des fomentations sur la région hypogastrique et le pubis, et par des lavemens mucilagineux. Le lendemain, la plupart des fonctions étaient rétablies dans leur état normal; les sueurs étaient passagères et peu abondantes; la desquamation de l'épiderme n'ent pas lieu sensiblement, les vésicules s'affaisserent. M. Boileau prit des bouillons et des soupes dans le jour. Le 12, il n'existait plus de traces de l'éruption ni des autres désordres. On augmenta progressivement la quantité des alimens, et, le 15 août, le malade put sortir et aller à la procession.

# interest in the second confliction of the se

### Vocas. Art. Hydroa, Sudamina. ... 20 11511 115

§. 585. Les sudamina sont de petites vésicules proéminentes, du volume d'un grain de millet, arrondies, transparentes, formées par une humeur aqueuse, ténue, non visqueuse, et qui se développent, sans rougeur à la peau, dans le cours de plusieurs maladies aiguës ou chroniques, plus ou moins graves.

S. 386. Causes et symptomes. - Cette éruption ne se

montre que dans l'état de maladie. Elle survient le plus souvent dans la dothinentérite (fièvre typhoïde), dans la scarlatine, dans la rougeole, dans la pleuro-pneumonie dans la péritonite, et surtout dans la péritonite puerpérale. Je l'ai observée, mais très rarement, dans quelques maladies qui n'offraient aucune gravité, dans des fièvres intermittentes et des entérites légères.

S. 387. Les sudamina apparaissent presque toujours en même temps que des sueurs abondantes; mais j'ai vu dans la dothinentérité leur développement n'être précédé d'aucune augmentation sensible de la transpiration. D'un aufre côté, j'ai souvent observé des sueurs très abondantes sans développement de sudamina, soit chez des phthisiques. soit chez des malades atteints de la suette miliaire, en 1821.

Dans le cours des maladies aigues ou chroniques, l'éruption des sudamina est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes, chez les individus jeunes que chez ceux d'un âge mûr, et moins rare chez ces derniers que chez les vieillards. On la rencontre plus souvent dans les saisons chaudes; cependant les saisons froides de l'an-

née ne l'excluent pas.

§. 388. Les sudamina peuvent se montrer sur presque toutes les parties du corps ; mais ils surviennent le plus ordinairement sur les régions où l'épiderme est le plus fin et le plus délicat, sur la partie antérieure de l'abdomen et du thorax, sur le col, les aines, les aisselles et l'ombilic; rarement on les rencontre sur la peau du dos, des membres et de la face.

Quelquefois cette éruption est presque générale; plus souvent elle n'occupe qu'une ou un petit nombre de ré-

gions à-la-fois.

Jamais cette éruption n'est précédée d'un sentiment de fourmillement sur les points qu'elle doit occuper. Le volume des vésicules est très variable ; les unes sont à peine perceptibles à l'œil nu , tandis que les autres, pour la plupart, égalent en grosseur un grain de millet. Ces vésicules, qu'au premier coup-d'œil on prendrait pour des goutte-lettes de sueur, sont arrondies, globuleuses et proéminentes, d'un brillant très vif, et d'une telle transparence que le tiquide qui les remplit semble déposé à la surface de la peau. Le plus souvent discrètes, elles sont quelquefois confuentes, et en se réunissant forment de petites bulles irrégulières d'une blancheur analogue à celle de la peau, autour desquelles on ne remarque point de rougeur, excepté dans quelques cas très rares, encore est-ce à la base d'un petit nombre d'élevures.

Peu d'heures après leur apparition ; les vésicules commencent quelquefois à se ternir, deviennent laiteuses et ridées, et disparaissent promptement. Souvent, au contraire, elles conservent toute leur transparence et leur forme globuleuse pendant vingt-quatre heures, et même plus; puis elles se ternissent, s'affaissent, se rident, et le troisième ou le quatrième jour, elles n'existent plus. Enfin, quelquefois cette éruption a une marche plus lente, et ne se dissipe que vers le septième ou le huitième jour. Les vésicules des sudamina s'ouvrent rarement d'une manière spontance; le liquide qu'elles contiennent est résorbé; l'épiderme se détache et tombe sans laisser de traces. Fréquemment déchirées par le frottement des vêtemens, elles ne donnent iamais lieu à la formation de croûtes. Si on les ouvre peu de temps après leur apparition, on voit dans leur intérieur une petite dépression arrondie, lisse et rougeatre, qui disparaît au bout de quelques minutes. Lorsque ces vésicules ont été très nombreuses ou confluentes, l'épiderme se détache quelquefois en lamelles plus ou meins larges. Il arrive même que, dans les intervalles que laissent entre elles les vésicules, il s'enlève par le moindre frottement, laissant à nu le derme humide et d'une faible nuance rose, qui devient bientot plus vive.

Lorsque l'éruption a disparu d'elle-même, il reste sur

les points qu'elle a occupés, de petites taches blanchâtres qui correspondent aux vésicules détruites, et qui ne tarent pas à se dissiper.

L'éruption des sudamina est ordinairement successive : mais elle peut se montrer à-la-fois sur plusieurs régions.

Quant au liquide contenu dans les vésicules, il est ténu (vaporis instar, Becker), incolore, limpide, inodore, peu sapide et dénué de viscosité; il ne rougit pas le papier de tournesol, et ne paraît pas de même nature que la

sueur, qui jouit ordinairement de cette propriété.

S. 389. Diagnostic. - Il suffit d'avoir vu une seule fois des sudamina pour les reconnaître constamment. On les distingue des gouttelettes de la sneur en passant le doigt légèrement sur les régions qu'ils occupent, ou en les regardant obliquement. Les vésicules des sudamina ne sont jamais précédées de rougeur, ni de démangeaisons, comme celles de l'eczéma ou de l'hydrargyrie, ni comme les vésicules artificielles produites par l'insolation (eczéma solare, Willan), avec lesquelles on a eu le tort de les confondre. L'éruption des sudamina n'est point précédée et encore moins accompagnée des symptômes fébriles qu'on observe dans la suette-miliaire et les autres fièvres éruptives. Cependant, on a long-temps confonda, et quelques personnes confondent encore aujourd'hui les péritonites puerpérales accompagnées d'une éruption de sudamina (qu'elles désignent improprement sons le nom de fièvre miliaire) avec la miliaire épidémique ou suette des Pieards.

S. 300. Pronostic. - Les sudamina et les sueurs qui les accompagnent ont paru critiques dans quelques circonstances; mais le plus souvent l'apparition de l'éruption ne paraît exercer aucune influence sur la marche des maladies dans le cours desquelles elle survient; c'est un épi-

phénomène et rien de plus.

Quelques auteurs ont regardé les sudamina comme un signe fâcheux. Il est incontestable qu'on les observe plutôt dans des maladies graves que dans celles qui n'offrent aucun danger.

### Historique et observations particulières.

§. 391. — Foreest (1) a indiqué les principaux caractères des sudamina ; la définition de Blanckaard (2) semble s'appliquer au lichen et à l'eczéma solare. Sous le nom d'hydroa, Joseph Frank (3) a compris et décrit le lichen, spécialement le lichen des tropiques, l'hierpès labialis et les élevures de la fièvre typhoïde; c'est plus qu'une confusion dans la nomenclature.

M. Barbié du Bocage (4) a exposé avec soin les caractères des sudamina. M. Andral (5) a cité un cas dans lequél les vésicules avaient la dimension de véritables bulles. M. Louis (6) a observé cette éruption dans la phthisie et la dolhinentérite; je l'ai moi-même rencontrée dans toutes les maladies où elle peut survenir, et si je m'abstiens d'en rapporter ici un ou plusieurs exemples, c'est que cette éruption n'est en réalité qu'un symptôme commun à plusieurs maladies, et de peu de valeur.

### Eruptions vésiculeuses artificielles.

§. 592. Les observations suivantes me paraissent propres à faciliter la connaissance de quelques éruptions vésiculeuses artificielles que la spécialité de leur cause caractérise individuellement, et que leur peu de durée et de gravilé ne sépare pas moins de toutes les éruptions qui se montrent sous la même forme.

<sup>(1)</sup> Forestus, lib. 11, Obs. 139.

<sup>(2)</sup> Blancardi. Lexicon. Art. hydroa.

<sup>(3)</sup> Frank (Jos.) Praxeos univ. medic. pracepta, in-8. vol. 111, p. 90.
(4) Barbié du Bocage (L.). De l'érupiton des sudamina, in-4. Paris, 1828

<sup>(5)</sup> Andral. Clinique medicale, t. 1, Obs. x, p. 24.

<sup>(6)</sup> Louis. Rech. anat. path. sur la phthisie; in 8. p. 212. Paris, 1825. — Recherches sur la fière typhoide, iu-8. t. 11, p. 244. Paris, 1829.

OBS. LIX. Eruption vésiculeuse et papuleuse artificielle produite par l'insolation, sur la partie postérieure du tronc (eczéma solare, Willan). - M. G ... étant allé, le 20 juillet 1821, par un temps très chaud et en plein midi, prendre un bain au milieu de la Seine, fut frappé d'un coup de soleil. Dans la soirée, la nuque, le dos, les lombes, les épaules et la partie interne des bras. devinrent rouges comme dans la scarlatine, et pendant toute la nuit furent le siège d'une démangeaison très vive. Le lendemain matin, on distinguait à l'œil nu et bien plus facilement à la loupe, sur la peau enflammée et rouge, un grand nombre de petites vésicules, du volume de la tête d'un camion, contenant une petite gouttelette de sérosité transparente, dont on pouvait constater l'existence en les percant avec la pointe d'une aiguille fine. Il y avait en outre, parmi ces innombrables vésicules, un certain nombre de petites élevures solides, semblables aux papules du lichen, et ne contenant pas de liquide. Du reste, cette inflammation n'était point accompagnée de fièvre, ni d'autre dérangement des fonctions (bain frais à vingt-quatre degrés, limonade tartarique, régime antiphlogistique). Le lendemain et le surlendemain, diminution de la vougeur, élevures vésiculeuses et papuleuses moins distinctes, même régime, même traitement. Trois jours après, légère desquamation sur le dos et cessation complète de la démangerison, du régime et du traitement.

Ons, LX. Vésicules artificielles produites par l'insolation, sur les mains.—M..., âgé de trente-deux ans,
apart de l'embonpoint et la peau fine, éprouya, lors des
fortes chaleurs qui se firent sentir du 10 au 20 juin 1825,
une démangeaison assez vive sur la face dorsale des deux
mains et entre les doigts, produite par des élevures sur
la nature desquelles je fus consulté. La peau de cette ré
gion, inégale au toucher, présentait un grand nombre
de très petites vésicules, la plupart du volume d'une tête

d'épingle; les autres étaient un peu plus volumineuses. Ces vésicules étaient disposées d'une manière très irrégulière. La face dorsale des premières et des secondes pha-langes des doigts, et les intervalles qui les séparent en étaient également couverts; quelques-unes de ces vési-cules n'étaient bien distinctes qu'à la loupe. Il y en avait même dont le caractère était si peu prononcé, qu'à la première vue on aurait pu les prendre pour des papules de lichen; mais quand on plongeait la pointe d'une aiguille dans ces élevures, il en sortait une gouttelette de sérosité. La peau sur laquelle ces vésicules s'étaient déve-loppées, n'était point enflammée, excepté dans quelques points où le malade s'était gratté et où les vésicules dépoints du le maiare seain graite et ou les vesicines de-truites étaient remplacées par de petites crottes jaunes. La partie de la face dorsale des mains, la plus voisine de l'avant-bras et ordinairement couverte par le parement de l'habit, n'offrait qu'un petit nombre de vésicules épasses. Il n'y en avait point sur les avant-bras, mais on en distinguait quelques - unes sur la région sternale, qui était également le siège d'une vive démangeaison. Les mains étaient gonflées et rouges , comme elles le sont souvent pendant les chaleurs de l'été. J'engageai M... à supyent periodit les chalcurs de l'ét. J'enggeat Mir. à sup-porter la démangeaison sans se gratter, à se baigner sou-vent les mains dans de l'eau froide et à les préserver de l'action des rayons solaires, en portant des gants de batiste écrue. Ces petites vésicules persistèrent encore cinq à six jours; ensuite la démangeaison diminua progressivement et le 23 juin il n'existait plus de traces de cette légère inflammation. De petites lames épidermiques circu-laires d'une ligne de diamètre se détachèrent de quelques points que les vésicules avaient occupés. (1)
OBS. LXI. Vésicules artificielles produites par l'ap-

plication d'un emplatre de poix de Bourgogne. - L'em-

I. -

<sup>(1)</sup> Consultez : Ehrenberg, sur l'hydroa astivum Egyptiaeum (Bulletin des sc. méd. de Férussac, t. xIII, p. 232).

plâtre de poix de Bourgogne produit aussi une inflammation vésiculo-pustuleuse lorsqu'on le laisse trop longtemps appliqué. M. D..., négociant , agé de trente-huit ans, gros et plethorique, me fit appeler en 1820 pour le traiter d'un lumbago dont il avait été plusieurs fois affecté. ie conseillai de le combattre par les lavemens purgatifs et d'appliquer en même temps un emplatre de poix de Bourgogne sur les lombes. Trois jours après, M. D... me fit appeler pour le débarrasser de cet emplatre, qui avait provoque une demangeaison si vive à la peau, qu'il n'avait pu reposer la unit précédente. A peine eus-je enlevé ce topique , que je reconnus que toute la peau des lombes était converte d'une infinité de petites vésicules transparentes et peu proéminentes. La peau sur laquelle elles s'étaient développées n'offrait point une teinte erythémateuse générale; dans quelques points seulement elle était plus animée que dans l'état naturel. La peau enflammée fut nettovée avec de l'huile et couverte ensuite de compresses trempées dans une décoction de racine de guimauve et de tête de pavot. Huit jours après, le lumbago et les vésicules étaient complètement guéris.

Ons. LXII. Eruptoin analogue à l'eczema rubrum, produite par l'usage interne du poirre cubèbe. — N., agé de trente-huit ans, d'une bonné constitution et d'un tempéramént sanguin et bilieux, contracta une blennor-hagie dans le mois de mars 1829. Pendant les douze premiers jours, régime adoucissant, boissons délayantes et beins tiètles, le procédai ensuite à l'administration du poivre cubèbe à la dose d'un gros chaque jour. Après quatre prises, l'écoulement n'était plus doulourenx et il. était considérablement diminué. A la sixième dose, N., fut pris d'une démangeaison très vive sur toute la surface du corps, et notamment autour des articolations des membres. Ces démangeaisons furent bientôt suivies d'élevures du volume de la tête d'une petite épingle, et peu proémi-

nentes, qui se développèrent principalement autour du conde-pied, des poignets et des genoux. La peau était chaude , rouge et gonflée. Ces élevures n'étaient autre chose que de petites vésicules semblables à celles de l'eczema rubrum, et bien distinctes à la loupe. Je m'assurai, d'ailleurs, en piquant plusieurs d'entre elles avec la pointe d'une aiguille, qu'elles contenaient une gouttelette de sérosité transparente, et je fis cet examen avec d'autant plus de soin que l'eczéma peut être compliqué de papules accidentelles, et que le lichen se développe plus fréquemment que l'eczéma à la suite de la suppression de la blennorrhagie. Cette affection de la peau n'était point accompagnée de fièvre, ni d'aucun antre dérangement des fonctions: je fis envelopper les articulations du coudepied, les mains et les poignets, avec des compresses trempées dans une décoction de têtes de pavot et de fleurs de sureau; mais on fut bientôt obligé de débarrasser le malade de cet appareil, qui, entretenant probablement la chaleur, augmentait singulièrement la démangeaison. Je conseillai alors de placer les pieds et les mains hors du lit, de faire sur ces parties des ablutions, en promenant à leur surface des éponges trempées dans de l'eau fraîche. J'eus peine à obtenir ces dispositions, tant on craignait la répercussion de cette inflammation. Le malade ne tarda pas à éprouver un grand soulagement (décoction d'orge acidulée, soupes et bouillons). Les jours suivans l'inflammation diminua. Rien ne fut changé au régime, et la guérison était complète huit jours après. Quelques vésicules se convrirent de petites croûtes jaunes. La sérosité contenue dans la plupart des autres fut probablement résorbée, car elles ne furent suivies que de desquamation.

Ons. LXIII. Eruption vésiculeuse et pustuleuse artificielle, produite par l'application extérieure de l'huile de pignons d'Inde employée en frictions. — Le 29 février 1827, Magnon (Jeanne), fille, êgée de soixante-quatre ans,

entra à l'hôpital de la Pitié pour y être traitée d'une gastroentérite. Elle éprouvait de violentes coliques et vomissait tous les alimens. Depuis le 4 mars elle suait la nuit et éprouvait une forte céphalalgie. Le 7, pour combattre la constination , on lui fit faire une friction avec trente deux conftes d'huile de pignons d'Inde (huile de croton tiglium) Cette friction fut suivie d'une évacuation alvine, et donna lieu à une inflammation vésiculeuse de la peau, dont l'origine fut d'abord méconnue. Le 8 au matin, la face était tuméfiée, la peau des joues et du front était d'un rouge pâle qui disparaissait à la pression. Sur ce sond rose vers les ailes du nez et sur la joue gauche, s'élevaient de très petites vésicules presque imperceptibles. Le 9, la face était gonflée et plus rouge surtout sur les joues. Une multitude de petites vésicules blanchâtres, plus distinctes que la . veille, extrêmement rapprochées, étaient répandues sur les joues, les levres, le menton et le dos du nez. Elles étaient saillantes et sans auréoles. Les paupières étaient légèrement cedématiées. La peau du ventre était aussi couverte d'une multitude innombrable de vésicules de la même forme; mais plus larges et plus élevées. Elles étaient blanches, remplies d'une sérosité limpide, et occasionaient par momens un léger prurit. Une semblable éruption occupait les avant-bras. Le 11, desquamation aux environs de la bouche et sur les levres; la rougeur et le gonflement de la face sont dissipés. L'éruption commence à disparaître sur les avant-bras. Le 12, desquamation sur tous les points de la face et sur le ventre ; terminaison de l'eruption : on continua le traitement de la gastroentérite.

## INFLAMMATIONS PUSTULEUSES.

VOCAB. Art. Bouton . Pustule . Psydracie . Phlyzacie.

\$. 395. Les inflammations pustuleuses sont caractérisées par des pustules, c'est-à-dire par des élévures d'une demiligne à trois ligne de diamètre, circonscrites, souvent entourées d'une auréole enflammée, et formées dans leur état par du pus on une humeur non séreuse déposée dans la cavité d'un follicule on entre la surface externe du derme et les couches épidermiques. Les pustules peuvent se terminer par la résorption ou par la dessiccation de l'humeur qu'elles contiennent (croûtes), par ulcération ou par induration tuberculeuse, et laissent à leur suite des taches et quelquiéfois des cicatrices.

§. 394. Les inflammations pustuleuses sont au nombre de sept: la variole et ses modifications (varicelles), la vaccine et ses modifications (vaccinelles), Pacné, la couperose, la mentagre, l'impétigo, le favus et l'ecthyma, auxquels il faut ajouter les pustules artificielles et les syphilides pustuleuses que j'ai cru devoir rattacher à un autre ordre.

J'ai déjà fait remarquer que dans la classification de Batemau, la gale avait été placée à tort au nombre des maladies, pustuleuses; j'expliquerai les motifs qui m'ont engagé à rapprocher de la variole les variétés de la varicelle, dont trois deviennent pustuleuses; la vaccine et la vaccinelle doivent être également rangées dans les pustules et non dans les vésicules. En effet, les premières diffèrent des secondes, non-seulement en ce que, parvenues à leur état, elles contiennent du pus ou une humeur non séreuse, mais encore par la profondeur et l'intensité de l'inflammation. Ce dernier caractère me parât d'autant plus important que la sérosité de toutes les vésicules finit par devenir trouble et quelquefois purulente au moment de leur dessiccation, et que

l'humeur de plusieurs pustules est séreuse à leur début. Enfin Willan et Bateman se sont évidenment trompés lorsqu'ils ont avancé que la conperose et la mentagre s'an-nonçaient par des tubercules, car ces inflammations sont primitivement pustuleuses. Je n'ai conservé des teignes ou porrigo que le favus (porrigo lupinosa et porrigo scutulata), ayant reconnu depuis plusieurs années (1) que les autres éruptions du cuir chevelu n'étaient que des variétés de siège de l'eczema, de l'impétigo, du psoriasis, etc.

§. 395. En considérant les pustules d'une manière générale, Willan avait pense qu'elles pouvaient être rattachées à deux formes principales. En effet, les unes sont ordinairement d'une grande dimension, élevées sur une base dure, circulaire, enflammée, et se terminent par une croûte épaisse, résistante, d'une couleur brune ou brunâtre: telles sont les pustules de la variole, de l'ecthyma, de la vaccine (pustules phlyzaciées Willan). Les autres (pustules psydraciées Willan) sont petites, souvent irrégulièrement circonscrites, éparses ou disposées en groupes, se terminent par des croûtes de formes variées (pustules de l'impétigo) ou par des indurations tuberculeuses (pustules de la couperose, de l'acné et de la mentagre); mais ces diverses espèces de pustules offrent dans leur mode de développement et leurs apparences, d'autres différences qui rendent cette distinction de Willan tout-à-fait secondaire.

§. 396. Parmi les inflammations pustuleuses, les unes, telles que l'acné, la mentagre, la couperose, etc. sont partielles, c'est-à-dire ne s'étendent jamais à toute la surface du corps; d'autres, telles que les éruptions varioliques, l'ecthyma et le favus se montrent sur toutes les régions, on penvent s'y propager, a manual som to sing off the

Les maladies pustuleuses sont quelquefois accompagnées d'inflammations plus ou moins graves des membranes mu-- hop to delinest giros to und sient coloniety vol control de

<sup>(1)</sup> Levein. Essai sur l'eczema , in-4. Paris , mars 1830, pag. 19.

queuses. Mais les éruptions varioliques sont les seules dans lesquelles ces membranes offrent réellement, dans les points où elles sont pourvues d'un épithélium, de véritables pustules analogues à celles qu'on observe à la peau. S. 397. Chaque inflammation pustuleuse a des caractères particuliers, qui naissent de son siège, de sa forme, des dimensions et du degré d'inflammation des pustules, de leur mode d'éruption, simultané ou successif. Les unes, comme celles de la couperose, sont acuminées; les autres, comme celles de la variole, sont acuminées à leur début, et ombiliquées à leur summum de développement, etc Le fluide que contiennent les pustules, ordinairement opaque et blanchâtre dans leur état, est d'abord transparent et visqueux dans la vaccine et plastique dans la variole. Le plus souvent ce fluide est déposé dans une seule cavité; les pustules de la vaccine sont au contraire multiloculaires. Les humeurs des éruptions varioliques et vaccinales, et celles du favus sont contagieuses.

\$. 598. La plupart des pustules se dessèchent sous forme de croûtes (impétigo, variole, vaccine, etc.); quelques unes se transforment quelquefois en de véritables ulcères (ecthyma luridum, pustules syphilitiques), d'autres dégénérent souvent en tubercules (acné, couperose, mentagré).

Les croûtes produites par la dessication des pustules offrent des caractères secondaires qu'il importe d'étudier. Celles du favus sont jaunes et disposées en godet; celles de l'impétigo, sont proéminentes jaunâtres, verdâtres on brunâtres (impétigo figurata), granulées (impétigo du cuir chevelu) on stalactiformes. Quant aux caractères fournis par l'analyse comparative des croûtes, ils sont d'un faible intérêt. Les croûtes ne se formant que dans les dernières périodes des inflammations pustuleuses, on sent combien seraient vagues et incomplètes des distinctions qui ne reposernient que sur ce caractère.

L'état de la peau, au-dessous des croûtes, doit être d'au-

tant plus étudié, dans les diverses espèces d'inflammations pustuleuses, que les croîtes peuvent être accidentellement déformées, enlevées en partie ou en totalité, par des lotions, des cataplasmes ou d'autres topiques. Le degré et l'étendue de ces altérations cachées de la peau, le nombre, la forme et l'aspect des taches érythémateuses, des ulcérations et des tubercules qui succèdent aux inflammations pustuleuses, doivent être étudiés et décrits avec la plus minutieuse exactitude. Les cicatrices elles - mêmes, lorsqu'il en existe, sont quelquefois des empreintes caractéristiques des maladies qui les ont produites.

\$. 599. La plupart des inflammations pustuleuses peuvent se compliquer entre elles, sans que cette circonstance exerce la plus légère influence sur leur marche respective. D'autres, au contraire, telles que la variole et la vaccine, ne se développent jamais simultanément sans se modifier; elles s'excluent même réciproquement dans le plus grand nombre des cas, lorsque' l'une d'elles a déjà parcouru régulièrement toutes ses périodes. Les inflammations pustuleuses se compliquent aussi quelquéfois avec des inflammations de la peau d'un autre ordre; enfin, la formation des pustules est quelquefois précédée ou accompagnée d'une inflammation plus ou moins grave des membranes muqueuses, et précédée d'autres désordres fonctionnels dans la variole, et quelquefois dans la varicelle et la vaccine.

S. 400. La durée des inflammations pustuleuses est extrémement variable; les unes, telles que la variole, la vaccine et la varicelle, etc. out une marche constamment aiguë; le favus, la couperose, la mentagre, etc. sont toujours des affections chroniques.

\$. 401. De toutes les formes de l'inflammation de la peau, les vésicules sont celles qui se rapprochent le plus des pustules. Celles ci différent des premières en ce qu'elles sont plus enflammées, et plus fréquemment suivies de cicatrices ou d'indurations tuberculeuses. Les pustules, dans leur état,

peuvent être facilement distinguées des inflammations exanthémateuses, papuleuses, tuberculeuses, squameuses, etc.; mais le diagnostic des maladies pustuleuses n'offre pas la même facilité à leurs diverses périodes de développement. Dans certains cas, il serait même impossible de l'établir à la senle inspection des élevures, si on ne tenait compte dessymptômes qui ont précédé leur apparition, de la rapidité on de la lenteur de leur développement, etc. Les élevures ou les petites taches rouges par lesquelles s'annoncent la plupart des pustules ne sont pas caractéristiques; les pustules elles-mêmes ne sont bien dessinées qu'à leur summum de développement; plusieurs, comme celles de la vaccine, de la variole, commencent par de petites élevures papuleuses, dont le sommet est bientôt rempli d'une humeur limpide comme celle des vésicules, et ne prennent qu'ultérieurement le caractère des pustules; enfin , les croûtes , les taches érythémateuses , les ulcères et les tubercules qui leur succèdent n'ont pas toujours dans chaque espèce des caractères extérieurs assez tranchés pour qu'on puisse établir le diagnostic sur leurs seules apparences. red, alughor supply

## Eruptions varioliques.

VOCAB. art. Pariole, varioloide, varicelle.

\$. 402. Je comprends sous le nom d'éruptions varioliques plusieurs inflammations cutanées vésiculo-pustuleuses, aigues et contagieuses, que l'analogie de leur développement et de leur marche, et surtout leur association constante, lorsque la variole se montre sous forme épidémique, on leur reproduction l'une par l'autre, autorise à regarder comme des effets d'une même cause.

Ces éruptions ont entre elles plus de ressemblance et de rapports naturels que d'autres maladies dont l'identité d'origine n'est pas contestée, que les syphilides, par exemple. En exposant leurs caractères distinctifs ; j'aurai

soin de faire ressortir leurs analogies et leurs différences. §. 403. Les éruptions varioliques peuvent être rangées dans deux séries : l'une comprend les varioles pures et légitimes, qui constituent le type du genre; les autres paraissent en être des modifications; ce sont les varicelles, qui peuvent se montrer sous cinq formes principales, le plus souvent combinées. And the rest of the plus souvent combinées. And the rest of the plus souvent combinées de la combinée de la combinée

2º La varicelle pustuleuse conoïde;

3º La varicelle pustuleuse globuleuse; didaug asi samp

4º La varicelle papuleuse; equois reb so multimus mol 5º La varicelle vésiculeuse (chicken-pox).

S. 404. La consanguinité de ces affections ou leur origine d'une même source, est prouvée par les faits suivans : 17,

1º Quand une épidémie variolique se déclare, les individus qui n'ont eu ni la variole ni la vaccine sont presque inévitablement atteints de la variole pure ou légitime, caractérisée par l'éruption de pustules ombiliquées et le développement d'une fièvre secondaire; chez d'autres, et ce sont presque toujours des variolés, des inoculés ou des vaccinés, on observe bien les pustules ombiliquées de la variole; mais, à la fin du premier septénaire, il n'y a ni période de suppuration ni fièvre secondaire ( varioloïde ); chez quelques autres, indépendamment de ce changement dans la marche et la durée de la maladie, la forme et la structure des pustules est modifiée (varicelle pustuleuse conoïde, varicelle pustuleuse globuleuse ); chez quelquesuns, l'apparence de l'éruption est encore plus altérée, ce sont des papules ou de véritables vésicules qu'on observe à la peau (varicelle papuleuse, et varicelle vésicu-leuse); enfin chez un très peilt nombre d'individus, la maladie se déclare par les mêmes symptômes généraux, et marche sans éruption (fièvre varioleuse). Cette manifes tation ou plutôt cette association de la variole, de la varioloïde et des autres variétés de varicelle, dans toutes les épidémies varioliques, a été constatée, en Écosse, en 1818; en Augleterre, en 1822, 1823, 1824, 1825; à Philadelphie, en 1824; à Montpellier, en 1819; à Paris, en 1825; à Marseille, en 1828, etc.

Dans l'épidémie de Paris (1824), la variole régna en juillet et agût, et la varioloïde et les autres varioelles en septembre. En 1825, il y eut des varioloïdes et des varioelles pendant toute l'épidémie; mais elles furent plus abondantes en octobre, quand la variole devint plus rare. Une seule cause, l'influence épidémique, développait ces diverses éruptions, on les observait dans les mêmes quartiers, dans les mêmes rues, dans la même maison; si la maladie venait à se déclarer dans une famille nembreuse, les une étaient atteints de la variole, quelques autres de la variole, quelques autres de la variole de les entres de la variole de les entres de la variole.

2º Il n'existe pas d'épidémie de varicelle sans variole ou sans varioloïde, ni d'épidémie variolique sans varicelle ou sans varioloïde; toutes sont l'effet d'une même constitution médicale. Quant à la proportion des diverses espèces d'éruptions dans les épidemies varioliques, elle ne peut être appréciée faute de relations exactes. En effet, les médecins français n'avaient d'abord admis que deux espèces d'écuptions varioliques, la variole et la varicelle; les médecins anglais ont décrit les premiers deux variétés de varicelle, le chicken pox et le swine pox, auxquels ils ont successivement ajouté le horn-pox, le pig-pox, le hives, etc.; Odier et d'autres observateurs ont admis plusieurs espèces de varicelles sans en fixer le nombre; d'autres, Bérard et Lavit en particulier, ont considéré ces mêmes maladies comme des anomalies de la variole; enfin, ce n'est que dans ces derniers temps qu'on a décrit avec soin une autre variété de varicelle, la varioloïde, plus voisine de la variole légitime qu'aucune autre éruption : mais si la proportion des espèces ne peut être calculée, même pour un certain

nombre d'épidémies récentes, leur association et leur développement par une même cause, n'en sont pas moins incontestables.

3º Les épidémies varioliques sont quelquesois varioelleuses à leur début ou à leur cessation, et varioleuses entre

ces deux époques.

4º On voit quelquesois sur un individu atteint d'une variole légitime, toutes les variétés de forme et d'aspect que peuvent présenter les éruptions varioliques, savoir des pustules ombiliquées, des pustules globuleuses et conoïdes, des élevures papuleuses et des vésicules,

5° L'inoculation du pus variolique a quelquesois donné lieu au développement de la varicelle (1), c'est-à-dire, à des éruptions dont la guérison avait lieu vers le huitième

ou le neuvième jour, sans fièvre secondaire.

6º Quant à la varicelle vésiculeuse (chicken-pox), celle dont la nature variolique a été le plus contestée, M. Thompson a prouvé par des faits, d'une part, que des personnes saines mises en contact avec des personnes actuellement affectées de cette espèce de varicelle avaient contracté la variole, et que de l'autre, la contagion de cette dernière affection avait développé le chicken-pox.

7º Sous le rapport des symptones, dans la variole, la variolode et les autres varicelles, l'analogie est complète pendant l'incubation et le développement de l'éruption. En effet, si dans une éruption variolique les boutons passent, dès le cinquième ou le sixième jour, à la dessication, pour le plus grand nombre des médecins, c'est une varicelle; s'ils ne s'éteignent qu'au septième ou au hui-

<sup>(1)</sup> Maxwell (William) prétend avoir obtenu, en inoculant le virus de la varioles, des éruptions très légères, sans fièrre, complétement desséthées le luitime jours, et qui nont pas laisse de cicatrices (Experim. on variolous inoculation, Editab. med and surgici journ, t. XXII, p. 9). Dévoteux et Valentin décrivent aussi une variole inocules, dute course expéce, dont la durée est shoblument la même que celles des varicelles (Traité de finoculation, in-S. Paris, an vtf.; pag. 335).

tième, c'est la varioloide; s'ils suppurent pendant plusieurs jours, c'est la variole; la principale différence est dans la rapidité, plus ou moins grande, de la maladie. Et ce n'est pas là une différence essentielle; car, la variole confluente, la variole discrète et la variole inoculée, n'ont pas absolument la même marche et surtout la même durée, et cependant elles sont bien évidemment de la même nature, puisqu'elles naissent facilement les unes des autres.

8º Enfin la variole, la varioloïde et les autres varioelles, sont des effets variés d'une même cause, car elles peuvent naître tontes les unes des autres (1) dans certaines condi-

tions.

§ 405. Cependant quelques auteurs persistent à vouloir séparer plusieurs de ces éruptions de la variole; ils étaient leur opinion d'assertions et de faits que je reproduis ici:

1º Dans une épidémie de variole, il est très difficile de préciser si le développement de cette affection chez les individus mis en contact avec d'autres qui sont atteints de la varicelle, est plutôt le résultat de cette communication que de l'infection variolique, qui développe alors la maladie de tous les côtés.

2° La varicelle vésiculeuse ne se transmet pas par inoculation, et ne développe jamais la variole.

3° Les personnes qui regardent la varicelle comme contagieuse; ont confondu cette affection avec la varioloide ou variole modifiée.

4° La varicelle se développe chez des personnes non vaccinées, et qui n'ont jamais eu la variole, et on ne peut la regarder alors comme une variole modifiée par l'existence antérieure, soit de cette maladie, soit de la vaccine.

5º La vaccination, pratiquée peu de temps après la dis-

<sup>(1)</sup> Je citeral un fait remarquable à l'appui de cette assertion; on en trouvera probablement d'antres dans une dissertation de Rell et dans un ouvrege de Stoll que je n'ai pu me procurer; Rell. Diss. variolarum spuriarum ce ventrum pur orus, Hale 1792. — Stoll. Ferunch ciner medicinischem Beobachtungskunst, p. 178 (Variola spuria veram producentes).

parition de la varicelle, poursuit sa marche de la manière la plus régulière, ce qui n'arrive jamais lorsqu'on vaccine après la variole.

6° La marche de la varicelle est toujours la même, soit qu'elle se développe avant, soit qu'elle se montre après la vaccination ou la variole.

7º La variole regue souvent épidémiquement sans être accompagnée de la varicelle; et, d'un autre côté, cette dernière affection peut aussi régner d'une manière épidémique, sans être accompagnée de la première. Ainsi, depuis 1810 à 1823, il n'y a pas eu de petite-vérole à Copenhague, et cependant M. Moehl (1) assure que la varicelle

s'y est montrée presque chaque année. 8° Enfin les caractères de l'éruption et les symptômes de la varicelle différent essentiellement de ceux de la variole.

\$. 406. Je reprends une à une ces objections.

1° Ce n'est point seulement dans une épidémie variolique, mais dans d'autres conditions, ce qui rend le fait plus concluant et sans réplique, qu'on a vu le chicken-pos donner lieu à la variole. « Aucun exemple de petite vérole ne s'était montré dans cette ville (Kirriemuir) depuis neuf aus, lorsque, l'hiver dernier, un petit vagabond revint d'une maison d'un village voisin où régnait la petite-vérole; l'enfant lui-même avait été vacciné quelques années aupara-vant. A son retour, il fut saisi de symptômes fébriles, et resta deux ou trois jours au lit, après quoi parut une éruption semblable au chicken-pox. Aussitot la fièvre cessa, et après deux ou trois jours il se leva pour aller à un marché de bestiaux, sans qu'il lui en arrivat malheur. Une semaine après, un des enfans de son maître fut malade et passa par toutes les phases régulières de la variole bénigne (small-pox); puis un second enfant, de la même manière;

<sup>(</sup>i) Mochi (N. C.) De variolidibus et varicellis , in 8. Copenhague , 1827. — Bulls des sc. méd. de Férussac , t. XIII , p. 47.

un troisième ensuite eut son tour; mais celui-ci eut une petite-vérole confluente qui ne fut pas sans danger; un qualrième lui succéda et fut un peu plus malade que les deux premiers; enfin un cinquième, âgé de cinq ans, fut atteint de ce que j'appellerais sans hésiter un chickenpox, si je n'avais vu les cas précédens, car la maladie se passa avec peu ou point de fièvre, et les pustules; étaient pleines d'une humeur aqueuse qui ne fut pas convertie en la matière purulente de la petite-vérole. Aucun de ces enfais n'avait été vacciné. » (1)

2º La seconde objection n'est pas plus exacte: plusieurs expériences prouvent incontestablement que le chicken-pox peut se transmettre par inoculation (2). Il est vrai

1600 m 1 . 400 5

2º Le second comprend les cas où l'inoculation a été suivie d'une éruption locale, et ils out été rapportés par Willan (On the anticella, încé: London, 1860), par M. Fontaneilles (auvrage cité), sur deux chinas; par Mae-Lirado (Thomson An account on the varioloid, epid., p. 113) sur deux enfans; enfin trois cas sont rannortés par M. Hestondes.

3º L'inoculation de la varicelle a en pour effet une éruption générale dans les

<sup>(1)</sup> Thomson (John). An account on the varioloid epidemic, in-S. London, 1820, p. 277.—Letter of John Molloch.

<sup>(2)</sup> Les résultats des expériences tentées jusqu'à ce jour sur l'inoculation des varicelles peuvent être rattachés à trois groupes:

<sup>1</sup>º Le premier comprend les cas où l'inoculation est restée sans effet et ce sont les plus nombreux. Ils sont rapportés par Brasdor (Anc. Journ. de médec., t. XLIX, p. 308), sur deux enfans; par Fréteau (Journ. de Méd. et de Chirur., par Corvisart, etc., vol. 11, 1801), sur deux enfans; par Thouret ( Journ, gen. de méd., t. x1, p. 132), sur cinq enfans; par Valentin (Journ. de méd. et de chir., t. XIII ); par le comité de vaccine de France, dans son Rapport pour les années 1806 ct 1807; par Bremer (Horn's Arch. fur medizin. Erfahrung, 1811, p. 307); par Chaussier (Rapport du comité de vaccine pour 1815); par M. Fontanielles ( Descript. de la varicelle qui a régné épidémiquement à Milhau , en 1817. Montpellier, 1818, p. 39), sur treize enfans inoculés qui n'eurent point d'éruption; par Bryce (Thomson Account on the varioloid epidemic which has lately prevailed in Edinburg. Londres, 1820, p. 73), quatorze expériences faites sans snecès; par Dartlett (Edinb. Med. and surgic. journ. 1818, oct.), sept experiences faites sans succes; par Mac-Intosh (Thomson. Account on the varioloid, etc., p. 221); par Carmichael (Thomson, historical sketch of small-pox, in 8. Lond, p.277); par Jackson (Lond. med. repository, vol. xv, p. 21); par M. Heim (Horn's Archiv. 1825, janv. févr. , p. q ); par M. Ch. Gust. Hesse , auquel j'emprunte ces résultats (Sur l'ingculation des varicelles. Allgem. Medizin. Annalen der xix. Jahrh ; juin 1828. p. 721), treize expériences qu'il fit sans succès.

que l'humeur du chicken-pox inoculée par piqure ne donne jamais lieu à la variole. Cette circonstance ne peut détruire le fait précédent, dans lequel l'inoculation s'est faite par une autre voie; d'ailleurs l'humeur sérense des pustules de la variole, non encore parvenues à leur état, ne produit pas toujours la variole, et ce fait ne détruit pas leur nature variolique, déjà incontestable à cette période. En outre, est-il démontré que l'humeur des pustules conoïdes et globuleuses et celle des vésicules qu'on observe sur quelques points de la surface des corps des variolés, transmettent la variole avec la même énergie que l'humeur des pustules onbiliquées?

3° Dire que les personnes qui regardent la varicelle vésiculeuse comme contagieuse ont confondu cette maladie avec la varioloïde, c'est contester le fait de la contagion du chicken-pox, constaté expérimentalement, et supposer

gratuitement une erreur de diagnostic.

4° Si la varicelle se montre chez des personnes non vaccinées, ce lait n'est pas plus extraordinaire que le développement bien constaté de la varioloïde, dont la nature variolique n'est pas contestée, chez des individus qui n'ont

été ni vaccinés, ni inoculés, ni variolés.

5° Sans doute la vaccination pratiquée après le chickenpox est le plus souvent suivie d'une vaccine régulière; mais est-il bien démontré que les varicellés contractent la vaccine et la variole aussi facilement que ceux qui n'ont point été atteints du chicken-pox? Dans une épidémie variolique, les individus atteints de la varicelle contractent rarement la variole; pourquoi?

cas rapportés par Dimsdale (Sammeung auscriescuer Abhandlungen, t. vtt, p. 67 et suiv.); par Mumsen (Actu Raphionnia, vol. 111, p. 33); par Heim (Le c. et Horn's Archis, für medil. Erfaltung, 1845 jaux., feir, p. 9); par Salmou et Willan dans Pourrage de ce dernier sur la vaccine par Fontanellie (Descript. de la varicelle qui a régée dépâtém. à Millan, p. 51); par M. Thomson (An account, etc., p. 113); par Carmichael (l. c.) et par M. Hesse, dans un cas qu'il rapporte.

D'un autre côté, il est inexact d'avancer que la vaccine ne peut jamais se développer chez un variolé, ou chez

un individu qui a eu la varioloïde.

o proce que la marche de la varicelle est toujours la même, soit qu'elle se développe avant ou après la variole, qu'en conclure? La marche de la varioloïde inoculée ou contractée dans une épidémie par un individu qui n'a éprouvé ni la variole ni la vaccine, n'est-elle pas la même que celle des varioloïdes observées chez des vaccinés?

7° Je conteste, moi, formellement, que la variole règue souvent épidémiquement sans être accompagnée de varicelle. Quant aux épidémies de varicelles indépendantes de la cause de la variole ou de la varioloïde, admises par M. Eichhorn (1) et plusienrs autres, je n'en connais pas une seule relation authentique; toutes ont été observées dans des constitutions médicales varioliques. (2)

Dans l'épidémie de varicelle observée dans le bailliage norwégien de Smaalehnen, en 1819, par le docteur Fred. Holst (3), la maladie se manifesta chez des vaccinés ou des variolés; vers le même temps une épidémie de variole régna dans le canton de Christiana; dans l'épidémie de Milhau (4) la varicelle régna conjointement avec la variole, et cette connexion a été constatée dans un grand nombre d'épidémies.

(1) Eichhorn (Heinrich). Handbuch über die Behandlung und Verhätung der contagiös fieberhaften Exantheme. Berlin , in-8 , 1831 , page 437.

I.

<sup>(3)</sup> Ainsi dans l'épidémie de varicelle de Copenhague, décrite par M. Mahl, si on doservalt pas de varioles, il estsait des variolades; l'épidémie de vari-celle décrite par M. Barnes avait été précédée, plusieurs mois amparament, de varioles légitimes, et il n'est pas démontré qu'il ne régnât pas de varioloides en même temps que le chiche-poix. — (Foge-varicelle opéciueluse.)

<sup>(3)</sup> Bulletin des Sciences médicales de Férussac, t. XIII , p. 46.

<sup>(4)</sup> Fontanellies. Description de la varicelle qui a riqué épitémiquement et conjointement avec la variole à Milhau (Avyron) on 1815; in-8. Montpellier, 1858. Voyes unsi : Yalentin. Epid. varioleuse et pseudo-varioleuse (Brelu, génér, de médic, t. vri, p. 60a). — Black (famés). Obs. on anuell'por, natural and profisée de, as they have appeared on Newton-Stewart, (Edin), medic. and Surg. journ., tom. xv, pag. 30.

8° Dire que les symptômes de la varicelle different essentiellement de ceux de la variole, c'est oublier que dans une foule de cas (1) la même érription a été régardée par les uns comme une varicelle, et par d'autres comme une variole.

En résumé, aucune des objections proposées contre la théorie qui attribue à une méme cause la production des variotes et des varicelles, ne me parait solidé; aucune d'elles ne détruit le fait de l'origine commune des varioles et des varicelles sous me même influence épidémique, ét suriont celui du développement mutuel et réciproque des unes par les autres, dans certaines conditions.

## Variole.

## VOCAB. Art. Variole , Picote.

§. 407. La variole est une inflammation aigné, contagiense, s'annonçant à l'extérieur du corps, du troisième au quatrième jour de l'invasion, par des élecures pointues qui, parvenues à leur élat vers le septième on le huitième jour, deviennent ombiliquées et pustuleuses, et qui, après avoir suppuré pendant une flèvre secondaire de plusieurs jours, se dessèchent et se terminent par de petites cicatrices irrégulières vers le troisième et quelquefois à la fin du quatrième septénaire.

Il existe deux espèces de varioles bien distinctes: l'une est connué sous le nom de variole naturelle; l'autre sous celui

de variole inoculée.

§. 408. La variole naturelle offre quatre périodes assez tranchées, qu'en désigne sous le nom d'incubation, d'invasion, d'éruption et de dessiccation. Tantot les postules sont très nombreuses, pour ainsi dire agglomérées et réunies par leurs bords correspondans (variole confluente ou co-

<sup>(1)</sup> M. Bousquet en cite plusieurs exemples (Traité de la vaccine et des éraptions variolèuses et varioliformes, in-8. Peris, 1833.)

hérente); tautôt au contraîre les pustules sont rares et disséminées sur toute la surface du corps (variole discrète).

§. 409. Symptômes. — Première période. Incubation. — On n'observe pas ordinairement de phénomènes généraux pendant le cours de cette période dont la durée assez variable paraît être ordinairement de dix à vingt jours. — Deuxième période. Invasion. — L'invasion est an-

noncée par des symptômes plus ou moins graves. Elle est souvent marquée par des frissons qui se répètent d'une manière irrégulière, par une chaleur plus ou moins vive, avec disposition à la sueur ou sécheresse de la peau; il y a accélération du pouls, lassitudes, douleurs dans les membres, dans le dos, aux lombes, à l'épigastre; les nausées, les vomissemens sont fréquens; le malade se plaint d'une douleur aiguë à la tête; il est accablé, assoupi. Chez les enfans on observe un état de somnolence, des réveils en sursaut, de l'insomnie, des cris plaintifs que l'on doit distinguer des cris hydrencephaliques. Dans certains cas, la face est animée, et on pourrait croire le malade au début d'une affection cérébrale, surtout lorsque les vomissemens sont répétés et que l'épigastre n'est pas douloureux à la pression; d'autant plus que l'on observe quelquefois de l'agitation et des mouvemens convulsifs aux lèvres, aux muscles de la face, ou étendus au reste du corps. Pour l'appréciation de ces premiers accidens, il faut tenir compte des constitutions et des épidémies régnantes.

D'autres fois, mais plus rarement, on observe des bâillemens, des inquiétudes inexprimables, de la dypsnée, de l'anxiété; les battemens du cœur sont tumultueux et fréquens, des douleurs vagues se font sentir dans la poitrine : quequefois elles se fixent sur un point, et des symptômes de pleurésie paraissent se manifester, ou bien la toux se déclare et devient plus fréquente, si déjà elle existait.

Dans quelques cas, les nausées, les vomissemens sont fréquens, la soif vive, la langue rouge sur les bords et à

la pointe; le ventre, douloureux dans diverses régions et le plus souvent à l'épigastre, peut être météorisé et très sensible à la pression. Souvent alors existent simultanément des symptômes cérébraux, un état de stupeur, de prostration, etc.

Ces divers accidens paraissent le plus souvent indépendans d'une lésion locale et primitive; souvent ils se montrent à-la-fois, comme si tous les systèmes de l'économie

étaient simultanément affectés.

Dans quelques cas graves, avant l'éruption, la peau et l'origine des membranes muqueuses offrent des ecchymoses diffuses ou des taches violacées circonscrites (variolle nigræ). Des hémorrhagies passives ont lieu par diverses voies, et elles sont quelquefois si générales que le sang transsude par presque tous les points du corps où existent des ulcérations et des plaies, à la surface des vésicatoires, par exemple, et fréquemment par les morsures de sangsues, lorsqu'on a cru devoir en faire appliquer.

En résume, les phénomènes qui se manifestent avant l'éruption peuvent se combiner de tant de manières et se fondre tellement les uns avec les autres, qu'il est souvent difficile de reconnaître sur quel organe le principe va-

riolique a agi avec le plus d'intensité.

Ces symptômes précurseurs peuvent cesser au moment de l'éruption ou persister pendant toute la durée de la maladie et jusqu'à son déclin. Il peut même apriver qu'une fièvre intense, accompagnée d'un délire continuel, d'une agitation extrême, emporte les malades après quelques jours de durée, soit que l'éruption ait eu lieu ou non. Le plus souvent ces premiers accidens cessent ou se calment lorsque l'éruption apparaît et se développe régulièrement; s'ils persistent; ils annoncent un danger déjà inminent.

- Troisième période. - L'éruption est prompte et rapide, surtout lorsqu'elle apparaît à la suite d'hémorrhagies. Du denxième au troisième jour de l'invasion, on voit se développer de petites élevures comme papuleuses, audessis du niveau de la peau; à la face, elles sont très nombreuses; rapprochées ou confondues par leur circonférence (variolæ cohærentes), ou disposées en groupes (variolæ corymbosæ; petites véroles à placards. Paulet); toutes offrent une teinte légèrement violacée.

L'éruption est quelquesois précédée d'une rougeur érythémateuse très étendue, soit à la face, soit sur le tronc; dans ce cas, elle est tonjours confluente. Les pustules envahissent toutes les régions du corps, se développent dans la bouche, le pharynx; le larynx; etc. Il survient un gonslement de la face et du con, comparable à celui que l'on observe dans l'érysipèle; le malade se plaint d'une douleur vive à la gorge; la déglutition est difficile. Des points blancs, isolés ou rapprochés, apparaissent sur les parois de la bouche, dont la membrane muqueuse est injectée. La toux, d'abord rauque, devient sèche, aiguë, douloureuse et déchirante; la voix, d'abord enronée, se voile de plus en plus et s'éteint; l'agitation et l'anxiété continuent, mais elles ne sont pas aussi prononcées que dans le croup, qui se distingue d'ailleurs par un sifflement laryngo-trachéal qu'on n'entend pas dans la variole.

ryngo-trachéal qu'on n'entend pas dans la variole.
D'autres fois l'éruption, précédée de symptômes pen intenses, s'est développée sans accidens graves, et c'est de la deuxième à la troisième période que se déclarent des affections gastro-intestinales et en particulier une véritable dysentérie (variole dysentérique. Sydenham), ou bien des bronchites varioleuses, des pleurésies, des pneumonies, etc. Tantôt la pneumonie est annoncée par des signes caractéristiques; tantôt, plus dangereuse, elle est complètement latente, et souvent elle a désorganisé le poumon avant qu'on ne se soit aperçu de son existence. Dans le plus grand nombre des cas, elle s'oppose au libre développement de l'éruption outanée, et c'est une des causes fréquen-

tes de ces varioles irrégulières, ordinairement mortelles, que les anciens désignaient sons le nom de varioles malignes; dans ce cas, le développement des pustules est suspendu; elles s'affaissent, sont mélangées de bulles san-

guinolentes, et la suppuration tarde à s'établir.

Quatrième période. Suppuration. - (Septième ou huitième jour de l'éruption). Un intervalle de quatre à cing jours sépare la période de l'éruption de celle de la suppuration. Pendant ce temps, les petites élevures papuleuses et rouges de la variole augmentent de volume et offrent bientôt à leur sommet une sorte d'aplatissement, suivi d'une dépression ombiliquée. Si , à cette période, on étudie la structure des pustules, on voit qu'elles contiennent un pen de sérosité et un petit disque de substance blanchâtre, qui d'abord molle, acquiert ensuite plus de consistance. Des le troisième jour de l'éruption, la dépression centrale est très marquée dans le plus grand nombre des pustules; leur forme ombiliquée devient de plus en plus prononcée, à mesure qu'elles augmentent de volume et que la période de suppuration approche; elles sont blanchâtres et entourées d'une auréole rouge ou d'un rouge vineux. Lorsque les pustules sont cohérentes ou en groupes, on voit rarement ces dépressions; dès le second ou le troisième jour, la face est couverte d'une large pellicule blanchâtre, sous-épidermique, sorte d'exudation membraneuse semblable à celle qu'on observe dans les pustules isolées.

C'est à cette période que la fièvre dévient le plus intense et qu'on voit naître les complications les plus graves. La peau paraît généralement tuméfiée, sur tout à la face, où le gonflement est toujours considérable. On observe quelquefois du délire ou un assoupissement plus ou moins marqué. Les vomissemens peuvent être opiniâtres et accompagnés d'épigastralgie. La diarrhée survient ou augmente. Le caractère de la toux annonce que l'éruption s'est étendue à la membrane muqueuse des voies aériennes. La salivation, qu'il y ait ou non des pustules sur la membrane mu queuse de la bouche, devient abondante. Souvent elle se manifeste avant cette période, et c'est le plus souvent du troisième au septième jour de l'éruption qu'elle apparaît, en même temps que la tuméfaction de la face, et elle cesse, avec elle. Ce ptyalisme peut être accompagné d'une gêne plus ou moins considérable de la déglutition; il est rare chez les enfans.

Souvent la tuméfaction énorme du visage n'est pas en rapport avec le nombre des pustules, et celte inflammation peut s'étendre au tissu cellulaire sons-cutané du crâne et du col. A cette époque, les pustules sont ombiliquées sur les membres et sur le tronc, et se remplissent de pus. Elles y sont moins nombreuses en général qu'à la face, excepté dans quelques cas où elles sont confluentes à la partie interne des cuisses ou sur les fesses, surtout chez les jeunes enfans qui ont ces parties du corps habituellement irritées par le contact de l'urine. Sur ces points les pustules parcourent plus rapidoment leurs diverses périodes.

La présence des pustules sur les paupières produit une invitation et une douleur très vives; celles qui existent sur la membrane muqueuse buccale marchient rapidement; dans le larynx elles persistent plus long-temps. A mesure que le pus ést sécrété, il soulève l'épiderme, les pustules perdent leur forme ombiliquée et deviennent globuleuses et arrondies. Lorsqu'elles sont peu éloignées les unes des autres, les intervalles qui les séparent, rougissent et se tuméfient, et le malade éprouve un sentiment de tension très douloureux.

Lorsque les accidens graves qu'on observe souvent dans la première période, se déclarent dans celle-ci, il est rare que la suppuration des pustules s'établisse d'une manière franche; les pustules s'affaissent et leur auréole devient pâle, ou bien elles se remplissent d'un liquide sanguinolent et preunent un aspect violacé; des pétéchies apparaissent dans l'intervalle des pustules; de larges bulles, flasques et bleuâtres (variolæ confluentes crystallinæ. Borsieri) se forment, et des hémoirhagies passives se déclarent.

- Cinquième période. Dessiceation. - Elle commence presque toujours à la face, et souvent cette partie est entièrement couverte de croûtes, pendant que les pustules sont à peine arrivées à leur maturité sur les membres inférieurs. La tuméfaction diminue, les pustules se dessèchent, et les croûtes qui en résultent semblent n'en former qu'une sur toute la face. Les traits du visage sont alors masqués par une incrustation brunâtre, épaisse, qui tombe du cinquième au sixième jour, à dater de sa formation, et qui est remplacée par des écailles furfuracées qui se renouvellent plusieurs fois. Les croûtes sont plus humides dans les varioles très confluentes. Les malades exhalent une odeur particulière, fade et nauséabonde; ils éprouvent un sentiment de tension et de douleur jusqu'à la chute des croûtes qui couvrent le visage, ce qui arrive du quinzième au vingtième jour de la maladie. Souvent les pustuless'ulcèrent, leur surface devient saignante et se recouvre de croûtes noirâtres. Lorsque ces ulcérations s'étendent en surface et attaquent toute l'épaisseur du derme, elles sont suivies de cicatrices difformes si le malade guérit. En même temps les draps et les linges sont plus ou moins salis par les matières purulentes qui suintent des diverses parties du corps.

Une démangeaison assez vive accompagne la formation des croîtes et excite le malade à se gratter. Chez les enfans on observe souvent des points du visage où la peau est excoriée par l'action des ongles.

Daus quelques cas rares, il n'y a ni desquamation, ni formation de croûtes; les pustules s'affaissent dans l'espace de quarante-huit heures; il y a probablement résorption du pus; une prostration subite coincide avec cet affaissement des pustules, et on observe quelquefois des phénomènes analogues à ceux que présentent les animaux dans les veines desquels du pus à été injecté.

Une fièvre très vive et des symptômes cérébraux peuvent se déclarer dans cette période; des convulsions ou un coma profond sont promptement suivis de la mort.

Lorsque les croûtes sont entièrement détachées, les surfaces qu'elles recouvraient ont une teinte rouge vineuse, qui ne disparaît que lentement; à mesure que cette teinte rouge diminue, les cicatrices deviennent de plus en plus apparentes; elles sont toujours plus nombreuses à la face que sur les autres régions du corps, et y forment quelquefois de véritables brides on des espèces de coutures qui traversent le visage, et le défigurent horriblement.

Chez les enfans, la diarrhée, lorsqu'elle existait des le début de la maladie, persiste, devient plus forte, et quelquefois les excrétions sont sanguinolentes; ou bien la toux acquiert plus de fréquence, et une pneumonie se déclare avec des symptômes plus ou moins évidens. Ces diverses affections présentent un caractère de gravité tou-jours en rapport avec la nature de la variole et la constitation de l'individu. Après la chute des croûtes, du quinzième jour au vingtième, on observe plus rarement, surtout chez les enfans, des soubresants des tendons, des convulsions, de l'assoupissement, du coma ou un état apoplectique. C'est à une époque plus ou moins avancée de cette période que se déclarent quelquesois les symptômes nerveux, que l'on avait rapportés à une irritation cérébrale; mais ils se présentent dans un ordre plus irrégulier que dans les méningo-encéphalites, et ils ne sont nullement en rapport avec l'intensité du gonflement de la face, qui a déjà disparu. C'est presque toujours aussi à cette époque de la maladie que l'on observe des ophthalmies plus ou moins intenses. Il est souvent difficile de déterminer si elles sont pustuleuses ou non, car, lorsque les paupières sont gonflées, on ne peut constater la présence des pustules sur la conjonctive, et, au moment où la tuméfaction des paupières diminue, la résolution des pustules

peut avoir eu lieu. La marche de ces ophthalmies est insidieuse : en vingt-quatre heures on a vu la cornée se ramollir sans que l'on eût aperçu la plus légère trace d'injection; chez d'autres malades cette membrane s'ulcère, se perfore et un staphylome apparaît. On voit aussi se manifester des phlegmons ou de petits abcès à la tête, au cou ou sur les membres, des pustules d'ecthyma, des furoncles, des bulles de rupia suivies d'ulcérations plus ou moins opiniatres qui entretiennent la fièvre et l'insomnie; enfin, des inflammations chroniques de la membrane muquense. bronchique ou intestinale sont de toutes ces affections secondaires les plus graves, et celles qui prolongent le plus souvent la convalescence. On a aussi remarqué que la phthisie pulmonaire paraissait hâtée par l'influence de la variole; dans quelques cas rares, la marche des tubercules a paru au contraire modifiée favorablement par cette éruption.

Enfin on ne remarque quelquefois, dans la première, la deuxième et la troisième périodes de cette fièvre éruptive, aucun symptôme grave; la variole, quoique confluente, semble parcourir régulièrement ses périodes; et les malades succomhent tout-à-conp, sans que l'examen des cadavres puisse faire reconnaître d'autre cause de cette fâcheuse et brusque terminaison que l'action funeste du

contagium variolique sur l'économie.

\$. 410. La variole discrète et bénigne (varioles discretes benignes. Borsièri) est ordinairement précédée de symptômes généraux, moins graves, mais d'une durée égale à celle des symptômes précurseurs de la variole con-

fluente.

Le premier jour de l'invasion, frissons plus ou moins prolongés où alternant avec des bouffées de chaleur, malaise, diminution de l'appétit. Le deuxième jour, dégoût pour les alimens, inappétence, nausées, chaleur, quelquefois douleur épigastrique, surtout à la pression, sentiment d'ardeur dans l'estomac et le pharynx; soif

vive, desir de boissons acides, rougeur de la pointe de la langue dont le milieu et la base sont couverts d'un enduit blanc ou jaunâtre, puis céphalalgie, assoupissement chez les enfans, disposition à la sueur chez les adultes, fiéquence du pouls et de la respiration, agitation, pandiculations, douleurs dans le dos et les lombes, dans les membres et les articulations. Ces phénomènes persistent avec

plus ou moins d'intensité.

Le quatrième jour, l'éruption s'annonce par de petits points rouges, isolés, distincts, semblables à des morsures de puces sur les lèvres, puis sur la face, sur le menton, le col, la poittine, le ventre et les membres. Le lendemain ces élevures se multiplient, sont plus proéminentes et comme papuleuses. Leur sommet devient ensuite vésiculeux et transparent. Le troisième et le quatrième jour de l'éruption, les élevures paraissent pustuleuses, se dessinent bien sur la peau, et quelquefois sur les membranes muqueuses de la bouche, du pharynx, des paupières, du prépuce et de la vulve. Les pustules de ces membranes diffèrent de celles de la peau, car lorsqu'on enlève l'épithélium sur ces petites taches circulaires, blanchûtres, d'une ou deux lignes de diamètre, le plus souvent on ne trouve point de sérosité où de pus au-dessous de cette membrane épidermique.

Dans les intervalles qui séparent les pustules cutauées, la peau rougit et se taméfie. Les pustules paraissent dures au toucher; le fluide qu'elles contiennent s'épaissit, devient jaundire, et ne tarde pas à prendre une teinte argentine et purulente. Les pustules ont une forme ombiliquée bien caractérisée. La tuméfaction de la peau est plus considérable au visage que partout ailleurs; les pustules y sont ordinairement plus nombreuses; la face devient le siège d'une douleur tensive et d'une chaleur ardente. Il s'élève alors (cinquième jour de Péruption) et pendant la suppniation des pustules, une fièvre secondaire. La tumé-

faction du visage se manifeste d'abord à la lèvre supérieure et au nez, ensuite à la lèvre inférieure, aux joues, aux paupières et aux tempes. A la même époque, une légère salivation s'établit, lors même qu'il n'existe pas de pustules dans la bouche. Cet état persiste jusque vers le onzième ou le douzième jour (huitième de l'éruption) : alors la dessiccation des pustules a lieu. La tuméfaction de la face commence à diminuer, et les pustules se dessechent. Les croûtes tombent vers le quatorzième on le quinzième jour. Celles des mains se forment et se détachent de la peau deux ou trois jours plus tard. Une circonstance particulière et très remarquable peut accélérer la marche de quelques pustules : c'est l'existence d'une inflammation dans le point où elles se développent. Ainsi lorsque des individus affectés de psoriasis, de lichen, ou d'eczema chroniques, sont atteints de la variole, les pustules qui naissent sur les points déjà enflammés, ont ordinairement parcouru toutes leurs périodes en huit jours.

Après la clinte des croûtes, on voit, sur la peau, des taches circulaires d'un brun rouge, et de petites cicatrices inrégulières, surtout au visage. Ces taches sont parfois le siège d'une desquamation furfuracée.

\$.411. La variole discrète peut être accompagnée de symptomes graves, et elle se termine quelquesois par la mort (variole discrète maligne. Borsieri) (1). On observe alors les accidens nerveux, les hémorrhagies passives et pétéchiales, les dysenteries, les pneumonies, etc., qu'on rencontre plus souvent dans les varioles confluentes.

§ 412. La variole inoculée diffère, en quelques points, de la variole naturelle. On produit cette variété de la

<sup>(1)</sup> Ponticelli. (Silv-Ant.) Inforumi i del vajuolo e metodo di andarne al riparo, in-8. Parma, 1761, cip. 111. — Morton. Exercli III, cep. v1, v11. v11. — Il faut rapporter aŭx varioles discrètes malignes, les varioles anomales observées par Sydenham, en 1670, 73 et 72 (variolæ nigræ).

VARIOLE. 525

variole en faisant pénétrer dans la peau le virus variolique au moyen de frictions, en l'appliquant sur les membranes muqueuses ou sur la peau privée de son épiderme; enfin, en l'introduisant dans la peau ou le tissu cellulaire souscutané à l'aide de piqures ou de légères incisions.

Le premier jour et quelquefois le deuxième de l'insèrtion, on n'observe aucun changement dans les piqures que l'on pratique ordinairement sur le bras. Le deuxième ou troisième jour de l'inoculation, une légère démangeaison s'y fait sentir et précède l'apparation de petites taches d'un rouge orangé, semblables à des morsures de puces. Le troisième, ces petites taches s'étendent. Le quatrième, la rougeur des taches augmente; elle est le siège d'un léger picotement; les piques deviennent proéminentes et lenticulaires. Le cinquième, le picotement est plus vif; les symptômes inflammatoires font des progrès. Le sixième, les pustules contiennent, à leur sommet, de la sérosité transparente. Le septième, elles blanchissent et se dépriment à leur centre, la douleur se propage le long de la partie interne du bras; les pustules deviennent comme phlegmoneuses et sont entourées d'une auréole purpurine. Le huitième, légers frissons, chaleur, céphalalgie plus ou moins violente, abattement, tristesse, nausées, quelquesois vomissemens pendant vingt-quatre heures; assoupisse-ment. Le neuvième, l'inflammation de la partie interne du bras et de l'aisselle diminue, la teinte de l'auréole s'affaiblit et disparaît; le pus se dessèche, et, s'unissant quelquefois avec les croûtes des pustules voisines, se transforme en une croûte épaisse et volumineuse, qui tombe du vingtième au vingt-cinquième jour de l'inoculation. Dans ce cas, on observe sur le point inoculé une cicatrice large et profonde semblable à celle d'un cautère.

Indépendamment de cette variole locale, une seconde éruption s'est déjà annoncée le douzième jour de l'inoculation et après quelques désordres fonctionnels analogues à cenx qui précèdent le développement de la petite-vérole naturelle. De nouvelles pustules plus ou moins éloignées des piqures, se montrent sur la face, le col, le tronc et les membres. Ordinairement, on ne compte sur ces parties qu'un petit nombre de pustules; varement la variole inoculée est confluente. Cetté seconde éruption est complète le treizième ou le quatorzième jour de l'inoculation. Les pustules s'élèvent, se dépriment et s'arrondissent, comme celles de la variole naturelle. Une auréole purpurine circonscrit leur base; elles se remplissent de pus, le limbe qui les entoure se décolore en même temps que leur centre blanchit; le pus prend ensuite une teinte jaune; un petit point noir se forme au centre des pustules, dont. l'auréole disparaît. Enfin leurs parois se resserrent, le pus se dessèche, et forme des croûtes d'un brun grisâtre, qui laissent des taches d'un rouge foncé et quelquelois des cicatrices superficielles.

§. 413. La variole inoculée présente quelques variétés: 1º l'éruption secondaire peut ne pas avoir lieu, et l'inoculation n'est pas moins préservative; 2º plus rarement il ne se développe point de pusities sur les piqures, et l'éruption secondaire n'en a pas moins lieu; 5º l'éruption secondaire n'en a pas moins lieu; 5º l'éruption secondaire peut se diviser en plusieurs éruptions successives; 4º la marche de l'éruption peut être tellement accélèrée que dans huit ou neuf jours, la variole inoculée parcourt toutes ses périodes, comme les varicelles ou varioles modifiées, ou bien elle est plus lente que dans les cas ordinaires; 5º enfin l'inoculation peut être suivie d'une fièrre

varioleuse, sans éruption.

La variole inoculée est ordinairement discrète. La période dite de suppuration est bénigne. Cette variété de la variole se complique quelquefois d'une inflammation exanthémateuse (roscola variolosa, §. 268). Elle est, plus rarement que la variole naturelle, associée à des inflammations graves des membranes muqueuses on à d'autres affections.

\$. 414. Fièvre varioleuse (variolæ sine variolis). - Cet

effet du contagium variolique a été signalé par plusieurs observateurs (1). La ressemblance des symptômes de cette fièvre avec ceux de la petite-vérole, si on en excepte l'éruption', m'a engagé, dit Sydenham, à lui donner le nom de fièvre varioleuse, avec d'autant plus de raison que cette fièvre régna du temps de la petite vérole et, qu'elle guérissait par le même traitement; ces deux maladies étaient de la même funille; et il n'y avait entre elles d'autres différences, sinon que dans la petite-vérole la matière morbifique était poussée vers la pear sous forme d'éruption, au lieu que, dans la fièvre varioleuse, cette matière était chassée hors du corps par les glandes salivaires (2). Plusieurs inoculateurs assurent aussi avoir observé ces fièvres varioleuses (3); quelques—uns ont ajouté qu'elles étaient préservatives.

Je n'ai point observé cette fièvre varioleuse; peut-être

ne l'ai-je point cherchée avec assez de soin. lauplez de soin.

§. 415. Anomalies de la variole et des pustules varioliques. — Les pustules de la variole n'ont pas toutes la même marche: les unes arrivent à leur terme au temps ordinaires; il en est d'autres qui, parvenues à moitié chemin; plus ou moins, c'est-à dire, au dixième, au huitième, au sixième et même seulement au quatrième jour ou au moment ou du véritable pus se produit dans leur intérieur, s'arrêtent dans leur marche, s'affaissent, ne suppurent pas, et au lieu de pus, contiennent une très petite quantité de matière plastique. Cêtte variété de pustules me semble correspondre à la varicelle papuleuse.

<sup>(1)</sup> Sydenham. Oper seet. Itt, eap. 11t, pag. 18t, edit. patav. 1700. — Ludwig. Instit. medicin. climic. Pars. 1; eap. 1; subsect. VII; §. 167. — Azzognidi (Germ.). Lettera sopra i mali effetti dell' incculazione. Venez., in-12, 1782.
(2) De Haen dit aussi que cette espèce de fièrre est accompagnée de pyratisme

<sup>(2)</sup> De Haen dit aussi que cette espece de nevre est accompagnee de ptya comme les varioles confluentes. (De Haen, divis, febr. pag. 97.)

<sup>(3)</sup> Fouquet. Traitement de la petite-vérole des enfans, p. 123, in-12. Paris. 1772. — Catti. Nouvelles réflexions sur la pratique de l'inoculation, in-12, Bruxelles, 1797. — Dézoteux et Valentin. Traité de l'inoculation, p. 297.

Dans d'autres cas, il semble qu'il s'opère une double suppuration, ou plutôt la période de suppuration se prolonge au-delà de son terme ordinaire.

On a dit que la fièvre secondaire manquait quelquesois dans la variole; mais ces cas doivent être rattachés à la varioloïde.

§. 416. Indépendamment de l'inflammation varioleuse des membranes muqueuses, qui doit être regardée comme un des élémens de la variole, celle-ci peut être compliquée avec d'autres maladies, avec la rougeole et la scarlatine, avec le purpura, avec le croup, la pneumonie, et plus rarement avec l'hémoptysie, la méningite, etc., qui peuventsurvenir avant et pendant l'éruption ou la dessiccation, et après la chute des croûtes. Ces complications sont surtout à craindre dans les saisons très chaudes ou très froides. La crainte de la mort ou des affections morales vives domnent quelquefois lieu à des accidens promptement mortels,

Dans la convalescence, il se déclare quelquesois des érysipèles aux jambes, des furoncles ou des phlegmons aux cuisses et aux bras. L'ecthyma se montre sur les membres. Enfin des inflammations chroniques de l'intestin retardent souvent la guérison et peuvent devenir mortelles. J'indiquerai les principales observations faites sur ces complications et sur ces affections secondaires.

§. 417. Observations anatomiques. Les pustules varioliques sont ordinairement plus confluentes et plus avancées sur la face que sur les autres régions: elles y sont en outre plus plates, et forment quelquefois une sorte de nappe blanchâtre sur le front. Si la mort a eu lieu à une époque plus éloignée de l'invasion de la maladie, les pustules sont déjà desséchées et forment des croîtes bleuâtres sur les resultes des autres parties du corps sont dans leur état. La peau environnante reste blanche ou très légèrement violacée. Sur les autres parties du corps les pustules sont pour la plupart ombiliquées; leur centre légèrement déprimé est en général d'un blanc un peu moins mat que le reste de la pustule; d'autres fois, surtout aux jambes, il est d'un rouge vineux on brun obseur.

Les pustules, dans leur état, sont fermes et solides sous le doigt. Celles de la paume des mains sont ordinairement assez grandes, légèrement bombées et sans ombilic; leur teinte blanchâtre est un peu moins matte que celle des autres pustules. Celles de la plante des pieds ont quelquesois un aspect différent; elles ne présentent pas ou presque pas de saillie; elles apparaissent à travers l'épiderme épais de cette région, sous la forme de taches circulaires violacées et voilées, entourées par un liseret d'un blanc plus mat que le reste de la peau. Les pustules du scrotum et du pénis sont ordinairement petites et très fermes.

Quelques pustules présentent vers leur milieu un orifice folliculaire d'où sort un poil; mais le plus grand nombre n'en offre pas. En les incisant suivant leur épaisseur on reconnaît les dispositions suivantes. Le réseau vasculaire sons-cutané présente dans quelques endroits un grand développement; mais cela est loin d'être constant. La partie profonde du derme qui répond au milieu de chaque pustule, est toujours fortement injectée, et le siège d'une suffusion sanguine; quelquefois elle offre des stries et un pointillé rouge. La surface externe du derme qui répond immédiatement à la pustule, est gonflée, légèrement transpa. rente et jaunatre. Au-dessus du derme, on trouve une couche pseudo-membraneuse qui forme la substance de la pustule. Elle est indiquée par une ligne qui représente un cône tronqué, d'une demi-ligne d'épaisseur, plus ou moins, selon la grandeur de la pustule. C'est une matière d'un blanc mat, assez ferme, mais un peu friable, intimement unie avec la surface interne de l'épiderme avec laquelle elle paraît confondue : elle est moins adhérente à la surface du derme. Dans les pustules plus avancées , on aperçoit quelques petites vacuoles, une ligne sinueuse, ou enfin une petite cavité anfractueuse entre la surface externe du derme et la couche blanche auormale dont nous venons de parler. Ces intervalles ou cette cavitése trouvent remplis par un liquide séreux. Dans les pustules du visage, plus avancées que celles des autres régions, le liquide, devenu opalin et plus abondant, existe non-seulement dans les cavités des pustules, mais fuse sous l'épidernie, à lour circonférence. Cette membrane ainsi décollée peut être détachée en lambeaux considérables. An-dessous d'elle, dans les endroits correspondans aux pusinles, on observe un grand nombre de saillies arrondies , irrégulières , séparées par des dépresions anfractueuses creusées dans la peau. Cette apparence érodée du derme n'existe que sur les points occupés par des postules suppurées. L'épiderme paraît un pen épaissi : mais la macération démontre qu'il ne l'est pas.

Dans la barbe, les conduits épidermiques des poils apparaissent sous la forme de lignes blanches, opaques, qui traversent l'épaisseur de la peau, et aboutissent à des espèces d'ognous blancs, ressemblant assez bien à la figure «

de Cotugno.

§ 418. Après avoir fait macérer dans de l'eau, pendant un certain nombre de jours, des morceaux de pean de variolés, de différentes régions du corps, nous observancs, M. Young et moi, les dispositions suivantes. L'épiderme se détachait par la plus légère traction, et présentait toujours à sa surface externe la bosselure et le blanc opaque des pustules, Ce blanc mat se voyait sur toute la surface d'un certain nombre d'empreintes pustuleuses; mais, sur la plupart, il diminuait considérablement on cessait entièrement vers leur centre, conservant ainsi leur aspect ombiliqué. La surface interne de l'épiderme présentait à peu-près la même apparence en creux, et on y tronvait, pour ainsi dure isolée, la matière pseudo-membraneuse à

laquelle la pustule variolique doit, dans son état, sa forme ombiliquée et sa couleur d'un blanc mat. En effet, dans les creux on trouvait des sortes de disques ou des anneaux d'une matière blanchâtre, pseudo membraneuse, que, l'on pouvait facilement enlever en la grattant; l'épiderme restait toujours un peu déprimé, mais il avait à-peu-près son apparence naturelle. Les conduits pileux qui passaient à travers plusieurs de ces disques étaient plus blancs, plus volumineux et plus visibles que ceux que l'on remarquait sur l'épiderme environnant.

A la plante des pieds, sur les points occupés par les pustules, la disposition annulaire de cette substance blanche était très remarquable. En outre cette fausse membrane, s'arrètant brusquement à la circonférence de la pustule, y produisait le liseret blanc que nous avions noté pendant la vie. Le bord externe de cet anneau pseudo-membraneux étant plus saillant que l'interne, il en résultait une sorte de godet; de manière qu'un morceau de l'épiderme de la plante du pied pourvu d'un certain nombre de grosses pustules, et vu par sa face interne, rappelait assez bien l'aspect des favi des abeilles. Cette substance blanche enlevée, la surface interne de l'épiderme paraissait très légèrement blanchâtre; aspect qu'il faut peut-être attribuer à la membrane épidermique profonde.

La peau de la paume des mains présentait les mêmes

dispositions, mais moins bien dessinées.

Le derme à sa surface externe, dans les endroits répondant au centre des pustules, présentait des éminences arrondies, tranchant avec la couleur de la péau environnante par leur couleur jaunatre et demi transparente, de moindre volume que les aloéoles épidermiques auxquelles elles correspondaient, Autour d'un certain nombre de ces éminences on voyait une dépression linéaire, produite par l'impression du bord externe et saillant de la substance blanche pseudo-membraneuse; on l'observait surtoit à la plante du pied, où le bord externe de cet anneau plastique un peu frangé, avait environ une demi-ligne de hauteur. Ces éminences régardées à la loupe et avec attention, offraient à leur surface les petits sillons qui séparentles papilles du derme. Cela était surjout évident à la panne de la moin et à la plante du pied, où les papilles paraissaient augmentées de volume.

Cette apparence était celle qu'on observait dans l'intérieur de la plupart des pustules, dans leur état; mais, dans plusieurs pustules plus avancées, au lieu d'offrir ces éminences papillaires, la surface du derme était au contraire plus ou moins régulièrement déprimée; cependant dans le centre de plusieurs de ces dépressions on trouvait encore une petite éminence. Enfin la peau, dans quelques endroits, était véritablement érodée.

Les éminences observées dans les pustules à la surface extérne du derme, sont plus mollasses que le reste de la peau, et une macération prolongée pendant un mois les affecte beaucoup plus que les autres parties du derme. On trouve alors, dans les endroits où elles existaient, une dépression brunâtre et mollasse qui tranche sur la couleur d'un blanc mat du reste de la peau.

Ayant examiné des pustules varioliques qui avaient été cautérisées pendant la vie peu de temps après-leur développement, nous avons fronté les croûtes et les squames d'un brun foncé, un peu déprimées, et sèches à l'extérieur; leur face interne était jaunêtre. Sous ces squames la surface du derme était plus érodée que dans les autres régions du corps.

En résumé, le volume, la couleur et la dépression des pustules ombiliquées dépendent évidemment du disque pseudo-membraniforme sécrété par le corps papillaire enflammé et élevé sous forme de cone, sur les points occupés par les pustules.

Lorsque deux ou trois pustules se sont réunies par leurs

bords correspondans, on retrouve souvent dans ces groupes les dispositions anatomiques de chacune des pustules qui les composent. Souvent aussi on rencontre parmi les pustules varioliques des pustules conocides ou globuleuses tout-àfait semblables à celles qui caractérisent deux des variétés de la varicelle pustuleuse. Enfin la peau du visage et de la partie postérieure du tronc est ordinairement très injectée.

S. 419. Les membranes muqueuses offrent des altérations non moins remarquables. La conjonctive, les membranes muqueuses des fosses nasales, de la bouche, du pharynx, du larynx, de la trachée-artère, des bronches, du prépuce chez l'homme, de la vulve chez la femme, etc., sont ordinairement injectées, et présentent des traces ou des rudimens de pustules. La membrane muqueuse des fosses nasales, devenue d'un rouge très anime, est couverte d'un mucus épais et jaunâtre; la voûte palatine et la surface supérieure de la langue présentent des exsudations grises pseudo-membraneuses ou de petits débris de l'épithélium. La membrane muqueuse de la bouche est d'un rouge violacé. Une exsudation grise ou de petits débris d'épithélium se remarquent à la voûte palatine, sur la langue, sur le voile du palais et sur les ligamens arythéno-épiglottiques. Constamment aussi, dans les varioles confluentes. l'intérieur du larynx et de la trachée présente des traces non équivoques d'inflammation. La membrane muqueuse est d'un rouge violace, parsemée de petites taches blan-ches ou grisaires, circulaires, d'une demi-ligne à deux lignes de diamètre, munies d'un point rouge central, et dépourvues d'épithélium, et de quelques autres taches de formes et de dimensions variées, probablement consécutives à des pustules cohérentes. Chaussier (1), en disséquant le cadavre d'une femme morte le quatrième jour de l'éruption d'une

<sup>(1)</sup> Bulletin de la faculté de médecine de Paris ; in-8. t. IV, p. 14.

variole confluente, trouva dans le larynx et la trachée un grand nombre de boutons (pustoles varioliques) semblables. par la forme et le volume, à ceux qui existaient à la peau. Ces pustules n'étaient pas bornées au larynx et à la trachée. il en existait même dans les principales ramifications bronchiques, dans l'intérieur de la bouche, du pharyux et au commencement de l'œsophage. Cependant je dois ajouter que les pustules varioliques des membranes muquenses m'ont toujours paru différer, sous plusieurs rapports, de celles de la peau. Ainsi, je n'ai jamais vu dans le larynx, la trachée et les bronches des pustules tout-à-fait semblables à celles qui se développent sur les tégumens, c'est-àdire formées par un disque pseudo-membraneux et du pus déposés entre le derme et l'épiderme; jamais les pustules varioliques des membranes muqueuses ne se couvrent de croûtes, et dans plusieurs l'exsudation pseudo-membraneuse n'est pas recouverte par un épithélium. Enfin, elles ne sont pas ordinairement suivies de cicatrices évidentes.

le n'ai point observé de pustules varioliques dans l'ossophage, l'estomac et l'intestin; mais j'ai toujours vu'ces parties plus ou moins enflammées. Cotugno a vu des pustules varioliques bien caractérisées sur la membrane muqueuse du vectum, dans un cas de prolapsus (1); mais, dans ce cas, la membrane muqueuse se rapproche de la peau par sa structure.

La membrane muqueuse gastro-intestinale offre souvent des pétéchies, et ses follicules sont développés et plus ou moins saillans; des ecchymoses se remarquent aussi dans l'épaisseur des membranes intestinales, surtout dans les variolæ nigræ. La membrane muqueuse du gros intestin, lorsqu'il y a en des phénomènes dysentériques, offre un développement remarquable des follicules, qui sont violacés, aplatis on saillans.

§. 420. Chez quelques sujets on a trouvé le sang fluide séreux ; tendant à pénétrer tous les tissus ; on a renconfré des épanchemens sanguins dans le tissu cellulaire sous-sereux ou sous-cutané et dans l'épaisseur du derme; des ecchymoses et des pétéchies dans l'estomac; un engorgement sanguinolent dans les poumons (variolæ nigræ); une paleur et une flaccidité remarquable du cœur, à la surface interne duquel on a quelquefois observé de petites taches circonscrites, violacées ou roupes.

M. Gendrin (1) rapporte qu'ayant injecté dans les veines d'animaux du sang d'individus atteints de variole confluente, des symptômes très graves et promptement mortels se sont manifestes; à l'ouverture des cadavres, on a

trouvé plusieurs organes fortement enflammes.

Il est plus rare de renconfrer des alterations des antres viscères. Chez quelques varioles qui avaient présenté des symptomes de méningite, on a trouvé les membranes du cerveau injectées, des épanchemens de sérosité aqueuse ou sanguinolente dans les anfractuosités cérébrales, dans les ventricules cérébraux, et dans la cavité arachnoïdienne de la moelle épinière.

M. Bérard a observé la coloration rouge des artères dans une épidémie de variole qui régna à Angers sur des militaires nouvellement enroles. MM. Rigot et Trousseau (2) ayant assisté à plusieurs ouvertures faites par M. Bailly et par ses élèves, ont presque toujours trouvé, chez les varioleux , des rougeurs dans les vaisseaux ; mais il ne leur est pas arrivé une seule fois de voir les parois vasculaires épaissies au point de diminuer le diamètre de Partère. M. Tanchou (3) avait déjà appelé l'attention sur cette fougeur des artères , et il l'avait attribuée à l'inflammation. A une epoque où je remplaçais M. Bailly à Phôpi-

<sup>(1)</sup> Histoire des inflammations, t. 11, p. 460.

<sup>(2)</sup> Archives générales de médecine, t. x11, p. 94

<sup>(3)</sup> Journal complémentaire, novembre 1825, a xxIII, p. 90,

tal de la Pitié (1826), j'ai constaté moi même plusieurs fois l'existence de cette rougeur, qui me paraît être, dans la plupart des cas, un phénomène cadavérique dû à un état particulier du sang. Cependant j'ai quelquefois observé la rougeur des artères, en longues plaques, sans qu'il y eût de sang dans ces vaisseaux, chez des malades qui m'avaient présenté les symptômes des varioles dites nerveuses ou ataxiques.

Enfin M. Costallat a observé plusieurs fois la gangrène du poumon dans des varioles graves, et M. Fred. Cuvier fils a trouvé chez des variolés, morts à la suite de la période de suppuration, de petits abcès dans les poumons, semblables à ceux qu'on observe dans ces organes à la

suite des amputations des membres.

Dans toutes les espèces de varioles, on trouve fré-

quemment les poumons gorgés de sang.

S. 421. Causes. — La variole est contagieuse; elle so communique par le contact médiat ou immédiat, la contagion s'étend à quelque distance dans l'atmosphère, et suit la direction du vent. Le caractère contagieux se développe pendant la suppuration des pustules et se conserve jusqu'à l'époque de leur dessiccation. Il ne paraît éprouver aucune modification de la part de l'individu. Le pus d'une variole confluente peut en communiquer une qui sera discrete, ét vice versa.

La variole n'épargne aucun sexe ni aucun âge, sans même excepiter le foetus, qu'elle peut attaquer en même temps que sa mêre, même lorsque celle-ci n'éprouve pas les effets de la variole, soit parce qu'elle a été vaccinée antérieurement ou atteinte de la variole naturelle-ou inoou-lée, (1). Telle fut la mère de Mauriceau , selon-Désormeaux (2)s elle avait soigné l'aîné, de ses enfans qui mon-meaux (2)s elle avait soigné l'aîné, de ses enfans qui mon-

<sup>(1)</sup> M. Marc en cite trois exemples (Dictions, des se, méd., t. XVI, p. 21).
(2) Dictions, de méd., t, xv, p. 392.

rut de la variole, et le lendemain elle accoucha de Mauriceau, qui, au dire de ses parens, apporta en naissant cinq à six grains effectifs de petite-vérole. Je dois à l'obligeance de M. Costallat d'avoir observé un fait analogue. Rosalie L\*\*\*, agée de 24 ans, portait à chaque bras une large cicatrice de l'étendue d'une pièce de cinq francs, qui paraissait être le résultat de plusieurs pustules vaccinales réunies. Etant enceinte de quatre mois et demi, elle contracta la variole avec trois autres personnes de sa famille, le 6 avril 1833. L'éruption fut caractérisé par des pustules larges, plates, discrètes; L\*\*\* en fut si peu incommodée qu'elle vaqua à ses occupations ordinaires. Cependant, sur la recommandation de sa maîtresse, elle resta deux ou trois jours dans sa chambre. Dès le 20 avril, elle montait plusieurs fois par jour à un sixième étage pour soigner son père et son mari. Le 28 elle ne sentit plus remuer son enfant. Le 8 mai M. Costallat l'ausculta avec soin et n'entendit ni le bruit placentaire, ni les battemens du fœtus. L'avortement eu lieu le 13 mai au matin; le fœtus portait sur tont le corps une grande quantité de pustules varioliques que MM. Littre, Young et moi avons facilement reconnues. Throughold, individe leter the a consense wherea

Quelques personnés privilégiées résistent à des inoculations répétées et à l'influence des épidémies varioliques; mais le plus souvent ces mêmes individus finissent par contracter la variole à une autre époque de la vie.

Elle survient dans toates les saisons et dans tous les climats; elle n'affecte ordinairement qu'une fois le même individu, mais on possède des exemples authentiques de récidives (1); il paraît même que quelques individus ont pour cette maladie une sorie d'aptitude. (2) etc. 101 se la sella di se

<sup>(1)</sup> Thomson. Historical sketch; etc. respecting the varieties and the secondary occurence of small-pox. 8°, London. 1822.

(2) Gregory. Susceptibilité à contracter une seconde fois la vaccine et la variole. (Arch. gén. de médec. t. XXVIII, p. 260.)

La variole est quelquesois sporadique, le plus souvent elle est épidémique. Elle commence ordinairement à exercer ses ravages au printemps; elle règue pendant l'été et l'automne et disparait pendant l'hiver. Pai indiqué plusieurs exemples d'épidémies varioliques; dans presque tontes, les diverses formes de la variole et ses principales modifications (varicelles) ont été observées. Plusieurs de ces épidémies out été remavquables par leur benignité, d'amtres par leur malignité; enfin quelques autres ont été benignes dans une de leurs périodes et malignes dans une autre.

autre.

\$ 422, Diagnostic, — Avant le développement de l'éruption, le diagnostic offre toujours beaucoup d'incertitudes, même en ayant égard au caractère de la constitution
ou de l'épidémie régnante; les prodromes de la variole
sont communs à plusieurs affections; mais ils acquièrent
cependant une importance réelle lorsque les malades ont
été sous l'influence du contagium variolique.

Les taches et les élevures papuleuses qui précèdent la formation des pustules embiliquées peuvent être distinguées des taches morbilleuses, en ce qu'elles donnet sous le doigt la sensation d'un petit grain; elles sont plus profondes et plus dures que celles de la rougeole.

Les pustules ombiliquées de la variole ne peuvent être confondres qu'avec celles des varicelles pustulenses, qui ont la même forme aplatie; mais celles-ci ont pfus rargement un ombilie, suppurent moins long-temps, et sont d'un blanc moins mat; d'ailleurs cette espèce de varicelle n'est point accompagnée de fièvre secondaire. Quant aux autres variétés de la varicelle, les différences sont bien trait-chées, et toute méprise est impossible.

Les pustules de la variole sont bien distinctes de celles des autres maladies pustuleuses, en particulier de celles de Pecthyma, et ne different pas moins des pustules artificielles produites par l'irritation mécanique de la peau et qu'on a très improprement désignées sous le nom de fausse variole inoculée. — Ces éruptions n'ont point d'ailleurs la marche des fièvres éruptives,

§. 423. Pronostic. — La variole discrète, exemple d'accidens nerveux, d'hémorthagies passives, de dysenteire, etc., se termine presque toujours d'une manière favorable du quatorzième au vingtième jour. La durée de la petite-vérole confluente est sans comparaison béancoup plus longue, lorsque la mort n'a pas lieu dans les deux premières périodes. Dans l'épidémie de Marseille (1828), les petites-véroles discrètes ne dépassaient pas quinze jours, taudis que les petites-véroles confluentes allaient jusqu'à treute-et-un jours et plus.

Dès le début de la variole, la marche de la maladie peut être calculée jusqu'à un certain point d'après le degré d'intensité de la fièvre variolense: « Quò febris variolos mitrio, e de eruptio parcior, eò lenior status inflammationis suppurationis (1). » Cependant, il fant en général être très réservé sur le pronostic de la variole.

La gravité du pronostic est subordonnée au nombre des pustules, au degré d'inflammation des tégumens et no-tamment de la peau de la face, à l'êtendue et à l'inflammation des membranes muqueuses et en parti-culier à celle des voies aériennes, à l'état persistant ou passager des accidens cérébraux, à l'existence des pétéchies et à l'abbandance des hémorrhagies passives.

Le pronostic est fâcheux quand la maladie se développe chez des vicillards, chez des personnes affaiblies par des maladies actuelles ou antérieures, chez les enfans pendant la dentition, chez les nouvelles accouchées et chez les emmes enceintes sur qui la variole peut provoquer l'avortement.

Les chances favorables ou fâcheuses de la variole ne

<sup>(1)</sup> Stoll. Aphorismi de cognose, et cur. febrib., in-8, Vienne, 1788, aphor. 538.

peuvent donc être calculées sans une juste appréciation de ces conditions, lorsqu'elles existent.

Si l'éruption est successive dans la variole confluente, le danger est, en général, moins imminent; si, au contraire, les pustules paraissent toutes à-la-fois sur la face, sur le cou, le tronc et les membres, la maladie est une des plus graves dont l'espèce humaine puisse être frappée, et la mort en est souvent la suite.

Les varioles accompagnées de symptômes cérébraux (varioles nerveuses), à leur début et dans leur état, sont très graves.

Les ecchymoses et les pétéchies indiquent souvent une altération funeste du sang et une mort prochaine.

La laryngo-trachéite varioleuse, le croup et la bronchite pseudo-membraneuse, rendent le pronostic de plus en plus grave.

Des ophthalmies rebelles, l'otite, la cœco-colite, des abcès ou d'autres affections sont la source de nouveaux accidens qui prolongent et augmentent le danger pendant la convalescence.

On a indiqué aussi comme des signes fâcheux le développement précoce de l'érupion, la petitesse des pustules, leur forme aplatie, l'irrégularité de leur marche. On a dit que le danger était extrême, lorsque les élevures de la variole ne contenaient, au lieu de pus, qu'une sérosité transparente, et que toutes les hémorrhagies qui survenaient pendant la période de suppuration étaient fâcheuses. Ces assertions sont malheureusement vraies pour les cas où ces phénomènes extérieurs coincident avec des lésions profondes des membranes muquenses on des riscères, ou bien avec des affections nerveuses et des altérations du sangibans toute autre circonstance, il faudrait se garder de tirer des inductions aussi graves de l'irrégularité de la maladie.

§. 424. Traitement. - La fièvre et les altérations in-

flammatoires varioleuses devant parcourir certaines périodes avant leur solution complète, il faut en modèrer l'intensité ou les principaux accidens, et non cherolier, par des méthodes perturbatrices, à étousser leur développement et leur progrès.

Les maladies intercurrentes et de nature non varioleuse peuvent, au contraîre, réclamer des médications plus ac-

tives et plus variées.

§. 425. Dans les varioles bénignes, l'inflammation de la peau est toujours peu considérable, et celle de la membrane muqueuse gastro-pulmonaire offre rarement quelque intensité; cependant, comme il n'y a pas toujours un rapport constant entre le degré de développement de ces deux éruptions, il peut arriver qu'une variole, discrète extérieurement, soit accompagnée de lésions intérieures assez giaves pour réclamer une grande surveillance.

Si la fièvre varioleuse est légère, si l'inflammation de la peau et celles qui l'accompagnent n'existent qu'à un faible degré, on se bornera à placer le malade dans un air pur et dans une chambre vaste et d'une douce température. Si les symptômes qui précèdent l'éruption sont accompagnés de vomissemens et de douleurs épigastriques, et s'ils offrent quelque intensité, il convient d'appliquer un certain nombre de sangsues à l'épigastre, de couvrir l'abdomen de cataplasmes émolliens, d'administrer des lavemens mucilagineux, de prescrire la diète absolue et l'usage des boissons délayantes acidulées. Si cette inflammation persiste, si elle s'associe à une laryngo-trachéite varioleuse, et si leur intensité semble s'opposer au développement des pustules sur la peau, la saignée générale doit être employée, à moins qu'on ne préfère recourir à l'application des sangsues à l'épigastre et à la partie antérieure du col. Dès que l'éruption est complète et que les progrès des inflammations intérieures sont arrêlés, il ne reste plus qu'à surveiller la marche de ces affections; leurs symptomes diminuent et finissent par disparaître, par les senls effets de la marche naturelle de la maladie, du régime et des boissons délayantes

§. 426. Le traitement des varioles graves offre plus de difficulté :

1º Tantôt toute la surface du corps est converte de pustules : le tissu cellulaire sous-cutané est fortement tuméfié; les glandes parotides, sous-maxillaire, etc., sont conflées, et des inflammations varioleuses se développent dans la bouche et les fosses nasales, sur les conjonctives, dans le pharynx, le larynx, la trachée-artère et les bronches, et quelquefois même dans l'estomac et l'intestin (varioles inflammatoires). Dans ce cas, surtout si le sujet est jeune et vigoureux, l'état inflammatoire doit être modifié par la saignée générale, par les applications de sangsues, par des embrocations huilenses et émollientes, fraîches ou froides, par les onctions avec la crême ou le cérat et par les bains tempérés; ce dernier moyen m'a paru d'une très grande utilité dans ces espèces de varioles. Lorsque la maladie est parvenue à sa période de suppuration, on perce, avec la pointe d'une aiguille, les pustules pour donner issue au pus qu'elles contiennent, et on l'absorbe avec une éponge trempée dans une décoction émolliente.

2º Cette méthode purement antiphlogistique me paraît aussi préférable à toute autre, pour les cas où la gravité de la maladie dépend de l'intensité de l'inflammation varioleuse des voies aériennes, lorsque l'éruption est accompagnée d'une forte dyspnée et que les pustules ont une

teinte violacée (varioles laryngées).

5º Quant aux varioles nerveuses, j'éprouve un véritable embarras pour tracer les règles de leur traitement. Les malades succombent sous l'influence des saignées et presque toujours sous celle de quelques autres remèdes, telsque le camphre, l'asa fœtida, l'oxyde de zinc, la valériane, etc., qui ont été plus généralement recommandés. Dans ces cas malheureux, j'ai en recours souvent à l'application de la glace sur la tête, aux boissons délayantes et à l'administration intérieure du calomel à doses laxatives. Mais cette méthode, comme tontes les autres, compte beaucoup d'insuccès.

4º Lorsque la variole confinente est accompagnée de pétéchies, d'ecchymoses, d'épistaxis, ou d'autres hémorrhagies analogues à celles qu'on observe dans le purpura hæmorrhagica, et qu'on altribue assez généralement à une altération de sang, les purgatifs et la décoction de quinquina acidulée paraissent préférables aux antiphlogistiques purs. Dans tous les cas, cette espèce de variole est presque constamment mortelle.

\$. 427. D'autres méthodes et d'autres moyens ont été proposés; mais les conditions qui réclament spécialement ou exclusivement leur emploi n'ont pas été fixées d'une manière bien rigoureuse. Ainsi pour diminuer la violence de l'éruption et les accidens qui l'accompagnent, on a proposé d'exposer les malades au contact de l'air frais. de les plonger dans des bains froids, et de pratiquer à la surface du corps des irrigations ou des ablutions avec de L'eau froide. Cette dernière médication ne fait jamais disparaître les pustules, comme quelques pathologistes ont paru le craindre; mais je l'ai vue aggraver la laryngobronchite qui accompagne toujours plus ou moins la variole confluente. Elle n'a pas été assez expérimentée pour que je sois entièrement fixé sur ses avantages et ses inconvéniens. Quelques praticiens (de Moneta, Ploucquet, Hoffman ) ont proposé de restreindre les applications et les lotions froides à la face.

§. 428. D'autres ont pensé qu'on pourrait faire avorter les pustules à l'aide d'émissions sanguines très considérables. M. Janson rapporte que des asangsues ayant été apliquées au cou d'une jeune fille alteinte d'une variole confluente, elles donnèrent lieu à une hémorrhagie très abonfluente, elles donnèrent lieu à une hémorrhagie très abonfluente.

544

dante, à la suite de laquelle la malade courut de très grands dangers, mais qui fit avorter la plupart des pustules varioliques. Ce fait et quelques autres analogues n'autorisent pas cependant à tenter l'avortement de toutes les varioles confluentes indistinctement, par des saignées copieuses et répétées; cette méthode récommandée par De La Mettrie serait permicieuse; mais ces faits doivent enhardir à employer de larges saignées au début et pendant l'éruption des varioles cohérentes, franchement inflammatoires, accompagnées de bouffissure érysipélateuse de la face, de congestion cérébrale et de laryngo-trachélie.

Les pédiluves ont été recommandés dans l'espérance d'attirer l'éruption sur les membres inférieurs; je n'ai jamais vu cette espérance réalisée. A. Delaroche médécin de la Maison royale de santé, faisait appliquer des vésices.

toires aux jambes, avec plus de succès.

Lorsque l'éruption variolique apparaît lentement ou difficilement, et surtout lorsque ce retard est dû à l'impression du froid, comme cela a quelquefois lieu, en hiver, dans les classes pauvres, quelques praticiens conseillent de recourir aux bains tèdes ou aux bains de vapein; d'autres recommandent les vomitifs on quelques sudorifiques, tels que l'acétate d'ammoniaque; l'ai vu un trop petit nombre de cas de ces éruptions tardives, pour recommander expréssément un de ces moyens; je manque d'expériences comparatives.

On a proposé de récourir aux préparations mercurielles, à l'intérieur ou extérieurement, pour prévenir ou amoindrir la violence des éruptions varioliques, je ne les ai pas assez expérimentées pour décider de leur efficacité.

Les purgatifs ont été recommandés contre les varioles confluentes, pour atténuer la violence de l'éruption et même pour la faire avorter; c'est encore une expérience à répéter. Les purgatifs sont souvent utiles à l'époque de la suppuration, contre le ptyalisme et les inflammations in-

térieures qui s'aggravent ou se déclarent à cette période, et contre les complications vermineuses, fort rares aujourd'hui à Paris.

Les toniques, le vin, le quinquina, les acides minéraux, le camphre à l'intérieur et à l'extérieur, peuvent être utiles à l'époque de la suppuration et de la dessiccation, surtont chez les vieillards ou les enfans cachectiques, ou lorsque la maladie revêt des caractères putrides où hémorrhagiques (Fouquet, Sydenham).

Les opiacés, surtout administrés en lavement, sont utiles dans la variole dysentérique; ils ont aussi été recommandés pour combatte l'insomnie et le délire dans les varioles nerveuses ou confluentes (Sydenham, Stoerk); mais dans ces cas graves leur utilité m'a parti fort incertaine,

S. 429. La petite-vérole étant déclarée, y a-t-il quelque moyen d'enlever l'activité de son venin? Quelques médecins ont soutenu qu'on pouvait obtenir ce résultat. Moublet (1) avance qu'on peut faire avorter la variole ou du moins produire à volonté les variolæ sine variolis, en évacuant le virus par les émétiques et les purgatifs. De La Mettrie a prétendu atteindre le même but par d'abondantes saignées, et cette opinion a été reproduite dans ces derniers temps. M. Eichhorn est d'avis qu'on peut faire avorter la variole, à l'aide des acides minéraux, du mercure doux et des préparations antimoniales employés des le début de la fièvre primaire. Il signale aussi une autre pratique qui, suivant lui, a une grande vertu pour rendre plus bénigne la variole. Il conseille, lorsqu'on reconnaît la fièvre primaire varioleuse, ou lorsque les premiers stigmates se montrent au visage sous la forme de petites nodosités, de faire sur le malade quarante ou cinquante incisions , où l'on introduira autant de vaccin puissant qu'on pourra. Et il assure que le médecin étant appelé à temps, ce sera sa faute

<sup>(1)</sup> Moublet. Journ. de médecine , t. xvII , 1762.

s'il lui meurt un malade de la variole. J'ai répété deux fois cette expérience, et les deux malades sont morts l'un d'une variole confluente, l'autre d'une variole nerveuse. Mais les stigmates étaient déjà visibles sur tout le corps au moment où l'inoculation du vaccin fut pratiquée; et il était peut-être un peu trop tard pour que l'opération réussit. En outre elle fut pratiquée avec du vaccin conservé entre deux verres; or M. Eichhorn recommande de faire la vaccination de bras à bras.

Je dos ajouter que les expériences de Woodwille, de Willan et de M. Herpin, sur l'influence réciproque du virus variolique et du vaccin, sont favorables à cette mêthode. Pour mon compte je la mettrai en pratique toutes les fois que l'occasion s'en présentera.

§. 430. — Le traitement *local* des pustules varioliques a été l'objet de nombreuses expériences.

Pendant la suppuration, chez les adultes et surtout chez les enfans, il faut fréquemment laver les yeux avec des décoctions émollientes, et déboucher les narines en y introduisant des liquides doux. On diminuera la chaleur qui existe dans l'intérieur de la bouche, à l'aide de gargarismes adoucissans, et en faisant boire souvent les malades. Enfiu il faut veiller à ce que les enfans ne se grattent point, et si la peau s'ulcère sur quelques points, on saupoudrera les parties dénudées, d'amidon ou de poudre de lycopode. Cotugno recommande aussi de laver fréquemment les pustules pour en accelérer la marche et en rendre les traces moins apparentes.

On a anciennement conseillé, d'après les Arabes, d'ouvrir les pustules parvenues à la période de suppuration et d'exprimèr le pus qu'elles renferment, afin d'en prévenir la résorption et de hâter la guérison des pustules. On lave ensuite les parties affectées avec du lait tiède ou avec de la décoction de racine de guimauve et de tête de pavot. Cette pratique m'a toujours paru salutaire; un malade atteint d'une variole confluente très intense, placé dans mon service à l'hôpital Saint-Antoine, dut évidemment son salut au soin avec lequel M. le docteur Bonnet, de Poitiers, exprima et abster-

gea le pus de tontes les pustules.

Hufeland et Tournay avaient conseillé d'inciser les pustules. M. Stewart a proposé (en 1829) d'enfoncer la pointe d'une aiguille dans les élevures varioliques, dès le premier et le deuxième jour de leur apparition, et d'exprimer, par la compression, la lymphe on le sang qu'elles contiennent. Cette méthode est moins sûre que la cautérisation.

Dans l'espérance de faire avorter l'éruption, quelques médecins ont conseillé de *frictionner* rudement la peau avec un linge grossier, peu de temps après l'apparition des

pustules. Ce moyen est abandonné.

§. 431. M. Bretonneau et M. Serres ont proposé de faire avorter les pustules varioliques en les cautérisant, à leur début, avec le nitrate d'argent, M. Bretonneau conseille de traverser leur sommet et de les épointer avec une épingle d'or ou d'argent, chargée de pierre infernale. M. Velpeau veut qu'on enlève d'abord le sommet des pustules et qu'on les touche avec un crayon plus ou moins aigu de nitrate d'argent fondu ou bien avec un stylet chargé du même corps, qu'on plonge dans le sein de la pustule qui est ensuite cautérisée avec un crayon de nitrate d'argent maintenu dans un porte-pierre et taillé comme un crayon à dessiner. Ou bien on cautérise les pustules en masse avec un pinceau trempé dans une solution de nitrate d'argent qui doit contenir depuis 15 jusqu'à 16 grains de ce sel pour une cuillerée et demie à bouche d'eau, et on répète ces cautérisations, si la première n'a pas été suffisante.

\$.432. Si le premier et le deuxième jour de l'éruption on cautérise individuallement et fortement les élevures varioliques développées sur la peau, a près avoir ouvert leur sommet avec la pointe d'une lancette, on les fait souvent avorter. Vers le septième jour de la maladie, l'épiderme cautérisé s'enlève par plaques, sans laisser ordinairem ent de cicatrices apparentes. Si la cautérisation n'est pratiquée que le troisième jour, souvent les pustules n'avortent pas complètement; enfin, si on cautérise le quatrième et le cinquième jours, cette opération ne peut empêcher les progrèsde l'inflammation dans les pustules; elles sont suivies de cicatrices.

La cautérisation en masse est moins douloureuse et plus expéditive que la précédente. Cette dernière exigerait des heures entières, si on voulait cautériser seulement toutes les pustules de la face dans une variole confluente. Mais la cautérisation en masse ne fait presque jamais avorter les pustules, lors même qu'elle est pratiquée le premier ou le second jour de l'éruption. Elle suspend bien, en apparence, la marche de la variole; mais quand la croûte produite par la cautérisation se détache, on voit au-dessous. d'elle les traces des pustules varioliques, qui ont continué à parcourir leurs périodes.

En résumé : 1º la cautérisation en masse doit être rejetée, et la cautérisation individuelle des pustules ne peut être utilement employée que le premier et le second jour de l'éruption; 2º la cautérisation doit être bornée aux parties sur lesquelles on a intérêt qu'il ne reste point de cicatrices; car la douleur qui l'accompagne et la réaction dont elle est suivie, me font penser que la cautérisation d'un grand nombre de pustules serait plus propre à provoquer les affections cérébrales qu'à les prévenir; 3º enfin, les seuls avantages incontestables de la cautérisation individuelle des pustules, pratiquée à temps, étant de préserver la peau de cicatrices, la méthode ectroctique me paraît plutôt applicable aux pustules varioliques, développées sur la face dans la variole discrete ou semi-confluente, qu'aux pustules cohérentes des varioles plus graves.

§. 433. Certaines complications et quelques phénomènes

varioliques exigent des soins particuliers.

Les inflammations varioleuses des membranes muqueuses qui accompagnent l'éruption cutanée, l'ophthalmie, le coryza, la stomatite, la laryngo-trachéite, etc. réclament, suivant Cotugno, le traitement anti-phlogistique. « Ubi institueretur si variolæ non adessent. » Cette règle, que j'avais moi-même adoptée, me paraît aujourd'hui devoir être modifiée. En effet les inflammations varioleuses ne cèdent pas sous l'influence des émissions sanguines, comme les inflammations indépendantes d'un empoisonnement miasmatique ou de l'inoculation d'un virus; le traitement anti-phlogistique doit être moins énergique dans ces dernières.

Si l'encéphalite est une complication extrêmement rare de la variole confluente, il est constant que les exacerbations nocturnes sont presque toujours accompagnées de délire et d'agitation. Après un emploi modéré des émissions sanguines, après l'application des sangsues au-dessous des apophyses mastoïdes ou à l'entrée des narines, j'ai plusieurs fois combattu cet accident avec succès par des applications prolongées et répétées de linges froids ou de glace sur la tête, en même temps que j'enveloppais les pieds de cataplasmes émolliens chauds, ou que je faisais appliquer des vésicatoires aux membres inférieurs.

§. 454. Pendant la convalescence de la variole, le développement des furoncles, de l'ecthyma ou d'autres inflammations, exige presque toujours, indépendamment des soins du régime, l'emploi des bains tiedes simples ou émolliens; c'est souvent aussi le cas de recourir aux doux purgatifs lorsque l'état de l'intestin le permet.

Les diarrhées et les cœco-colites de la convalescence sont avantageusement combattues par la diète lactée,

Les abcès doivent être ouverts de bonne heure et les eschares au sacrum pansées avec soin.

\$. 435. Depuis un temps immémorial, en Géorgie, en Circassie, en Egypte, dans l'Indoustan, on inoculait la

variole pour la rendre moins meurtrière. Cette opération, long-temps inconnue en Europe, y fut pratiquée pour la première fois en 1675, par Timoni et Pilarino (1), dans une épidémie qui ravageait Constantinople. Cette méthode, importée en Angleterre par Lady Montague, fut rapidement propagée, et elle était généralement pratiquée en Europe, lorsque Jenner démontra que l'insertion du com-pox avait sur celle de la variole des avantages incontestables. (Voyez vaccine.)

## Historique et observations particulières.

\$.456. Aaron (Aharoun) est le premier auteur qui ait fait mention de la petite-vérole (622 J.-C.) sous le nom de dji-dri que les traducteurs latins ont rendu par variolæ. La description de Rhazès (2) est assez précise pour ne laisser aucun doute sur la nature de la maladie qu'il a observée, quoiqu'il soit assez extraordinaire qu'il n'ait point fait mention de la contagion de la variole. Quant à la thérapeutique de Rhazès, M. Eusèbe de Salles (5) a fait remarquer, avec raison, que c'était la partie saillante de son ouvrage et que Sydenham, quoi qu'on en ait dit, y a peu ajouté.

Plusieurs anieurs ont avancé que la variole avait été observée par les médecins grees; Willan (4) a fortifié cette opinion de nombreuses et savantes recherches, qui ne mont pas convaincu.

On pense généralement (5) que la première irruption

<sup>(1)</sup> Timoni (Em.), Historia variolarum quæ per incisionem excitantur. Constantia, 1715. — Pilarino (I.) Nova et tuta variolas excitandi per transplantationem methodas; in-12. Venetiis, 1715.

<sup>(2)</sup> Rhazes. De variolis et morbillis, interprete Joanne Channing, in-12. Goettings, 1781.

<sup>(3)</sup> De Salle (Euseb.) De la variole chez les médecins arabes. (Journ. complém. t. XXXII, p. 193.)

<sup>(4)</sup> Willan. Miscellaneous Works. — An inquiry into the antiquity of the smallpox; etc. Edited by Ashby Smith, in-8. London, 1821.

<sup>(5)</sup> Paulet. Histoire de la petite-vérole, in-12, 2 vol. Paris, 1768.

de la variole a eu lieu en Arabie. Suivant un manuscrit arabe de la bibliothèque de Leyde, elle y aurait paru pour la première fois en 572 à l'époque de la naissance de Mahomet. Portée en Égypte, en 660, lors de la conquêle de ce pays par le calife Omar, elle se répandit ensuite partout où les Sarrasins portèrent leurs armes. C'est ainsi qu'elle parvint en Espagne, en Sícile, à Naples, en France, d'où elle fut transmise dans le reste de l'Europe et en Amérique, Néanmoins un passage de la chronique de Marius (1), évêque d'Avenches, tendrait à faire croire que la variole s'est manifestée en Europe bien avant l'époque à laquelle on suppose qu'elle y fut introduite.

§. 437. Des observations intéressantes ont été publiées sur les varioles congénitales (2), sur les récidives de variole (3), sur les vois de l'étiologie de la variole (5); sur les épidémies de varioles bénignes (6) et malignes (7) ou de différens caractères (8); sur les complications de cette fièvre éraptive avec la péripneumonie (9), l'angine cédémateuse (10), l'angine couen-

<sup>(1) «</sup> Hoc anno (570) morbus validus, cum profluvio ventris et cariolis, Italiam, Galliamque afflirit. » (Histor. francor. scriptor., t. 11. — Marii Episcopi chronicon.)

<sup>(</sup>a) Ienner. Med. chin. transect., t. 1, p. 269. — Dengus. Cas de suriole elsez un nomena-né. la mère ayuns été susceinée (Joura, hebdam., t. 1111, 3' série. e. p. 56). — Husson. Revae médicale, t. 12, p. 151. — Mollet. Archie, grénée de méd., t. 1211, p. 126. — Jetmyn. Dies. de variolis e graviditete fatus traditis. Letia, 1792.

<sup>(3)</sup> Oppert Journ. complém., t. xxxvi, p. 189. — Bull. des se. méd. de Férus-sac, t. xx, p. 182. — Th. Barnes. Cases of five indis. having small por twice. (Edinb. med. and surg. journ., t. xx, p. 182.)

<sup>(4)</sup> Pantier de Labreville an variolarum morbus absque eruptione? Paris, 1747.

— Du Boury. Diss. an variolarum morbus absque eruptione? Paris, 1772.

<sup>(5)</sup> Herpin. (Gaz. médic. 1832, in-4. p. 563.)

<sup>(6)</sup> Von Hoven. Geschichte eines epidemischen Fiebers, etc., in-8º. Iena 1795.
(7) Plinta (Io.Max.). Histor. epid. variolos Erlangensis, anni 1790. Erlanges, 1792.
(8) Otto. Note sur les épid. de variole qui ont régné en Danemark et en Suède.

<sup>(</sup>Revue méd., t. viii, p. 115.)
(9) Robert. Épidem. de Marseille (Rev. méd. janvier 1829, p. 99). — Conture. Des varioles compliquées, in 4. Paris, 1820.

<sup>(10)</sup> Nolé. Journ. hebdomad. 1832, t. IX, p. 434.

neuse (1), le croup (2), la bronchite pseudo-membraneuse (3), l'éruption granuleuse de l'intestin (4), le purpura (5) etc.; diverses remarques ont été faites sur la fièvre secondaire (6), sur les maladies consécutives (7) ou reliquats de la variole.

Sur la structure des pustules varioliques, il faut consulter Cotugno (8), qui a bien décrit les petits filamens blanchâtres qui traversent les pustules varioliques; Chevalier (9), qui a constaté l'existence d'une matière pseudo-membraneuse dans les pustules ombiliquées; M. Deslandes (10), qui a attribué à tort la dépression ombilicale des pustules aux pores cutanés; M. Oakley-Heming (11), qui, sans plus de fondement, a placé le siège de la variole dans les follicules sébacés. Les croûtes (12) ont été aussi l'objet de plusieurs analyses.

On a publié des faits ou des remarques sur le traitement de la variole par le défaut de lumière (13), par la pique (14) et la compression des pustules, et par la

- (1) Louis. Gazette médic. 1831, p. 224.
- (2) Gazette médic. 1833, p. 141.
- (3) Lancette française, t. vi, p. 21. (4) Bouillaud. Journ. hebd., 1832, t. IX, p. 444.
- (4) Bouilland. Journ. hebd., 1832, t. IX, p. 44 (5) Journ. hebd., t. IX, 1832, p. 327.
- (6) Hallé. Sur la fièvre secondaire et l'ensture dans la petite-vérole. (Mém. de la soc. royale de méd., t. vir. p. 423.)
- (7) Arch. génér. de médec., t. xxvII; p. 542 (abcès nombreux). Weller. Traité théor. et pratiq. des mal. des yeux; t. 11, p. 154. (Ophthalmie glanduleuse varioleuse).
  - (8) Cotugno. De sedibus variolarum syntagma, in-12. Viennæ, 1771.
- (9) Chevalier. Lectures on the general structure of the human body, p. 168, in-8, London, 1823.
- (19) Deslandes. Mémoire sur les boutons de la variole, précédé de quelques considérations sur les pores cutanés. (Revue médicale, t. vII, 1825, p. 329)
  - (11) Oakley-Heming (G). Lond. med. Gaz., t. v, p. 140. (12) Lassaigne. Analyse des crottes varioliques (Journ. de chimie médicale,
- t. viii, p. 734). Lamorlière. Journ. de chim. méd., t. 1v, p. 488. (13) Picton. Archie, génér. de médec., t. xxx, p. 406. — Nouvelle rev. méd. 1832, t. iii, p. 203.
- (14) Stewart. Lond. med. Gazette, t. 111, p. 525: Treatment of small-pox, by pancturing the pustules.

cautérisation (1); on a proposé l'emploi de la calamine (2) et celui du chlorure de chaux (3) pour prévenir les cicarices; enfin, on a recommandé les émissions sanguines pour faire avorter les pustules (4). L'inoculation de la variole a donné lieu à de nombreux travaux (5). Cette opération, à l'aide de piqures, a été pratiquée sur des animaux dans l'espérance d'obtenir la vaccine, et cette éruption nes'est point développée (6). Le docteur Sunderland (7) ayant annoncé qu'il était parvenu à donner la vaccine aux vaches en les enveloppant dans la couverture d'un varioleux, cette expérience a été répétée par le docteur Numan (8) d'Utrecht, qui a assuré qu'aucune éruption n'était venue aux pis ni aux tétines, mais qu'un petit nombre de pustules varioliques s'étaient développées chez les animaux. Ces expériences doivent être répétées.

Enfin, le docteur Gregory a proposé de diviser la variole légitime en cinq variétés. (a)

<sup>(1)</sup> Serres. Méthode ectroctique appliquée au traitement de la variole confluente (Arch. fen. de méd., in-S., Paris, juin 1825).— Velpeau. Note sur l'emploi dei caustiques comme moyen d'artier l'éruption eviriouse (Arch. fen. de méd., t. vrir. p. 437).— Meyranx: Méthode ectroctique de le variole (Annales de la méd. physiolog, t. vrir. p. 267).— Discussions academiques sur la méthode certoctique (Revue médic., t. vrir. p. 166-174.— 16dd. t. xr. p. 133-157).— Serres. Cansidéran nouvelles sur la variole (Oaz. médic. 1833, p. 58-77).

<sup>(2)</sup> George. Lancette franc., t. v, p. 252.

 <sup>(3)</sup> Gubian. Lancette franc., t. v. p. 67.—Lond. med. Gazette, t. viii, p. 240.
 (4) De La Mettrie. OEuvres de médecine, Berlin, in-4, 1775.—Janson. Arch.

génér. de méd., t. v1, p. 75.

(3) Dezoteux et Valentin. Traité théorique et pratique de l'inoculation, in-8, Paris, 1799. — Woodwille. The history of the inoculation of the small-pox in Great Britain. London, 1706.

<sup>(6)</sup> Fiard. Gaz. médic. Paris, in-4, 1833, p. 693.

<sup>(7)</sup> Sunderland. Bull. des sc. médic. de Férussac, t. xxv, p. 158.

<sup>(8)</sup> Numan. Inoculation de la variole et de la vaccine aux brebis. (Bull. des sc. médic. de Férussac, t. xII, p. 45-142.)

<sup>(</sup>i) London medic. gazette, t. v., pag. 221. — s° La variole superficielle dans laquelle l'éraption, à bondante ou raret, n'attaque que la peau et laisse intactes les membranes muqueses; la terminaison est totijouris ravroble, s° La variole cellulaire dans laquelle l'action variolique s'étend de la pean au tisn cellulaire sous-jacent et dans laquelle les glandes de l'aime et des aisselles sont affectées;

OBS. LXIV. Variole confluente à la face; congestion cérébrale combattue avec succès par la glace ; irritation gastro-intestinale; furoncles. - Tronchet (Etienne), garcon ferblantier, demeurant rue Frépillon , nº 12, entra à la Pitié, le 24 février 1826. Huit jours auparavant, il avait éprouvé des vomissemens, de la céphalalgie, de la fièvre: quatre jours après, il sentit, en se baissant, une vive donleur à l'aine; enfin , il avait gardé le lit depuis trois jours. La nuit précédente, après des envies de vomir et des tintemens d'oreilles, une éruption s'est déclarée. Un assez grand nombre d'élevures ronges, saillantes, donnant sous le doigt appliqué à leur surface la sensation d'une petite graine arrondie, sont répandues sur la face. Ces élevures sont plus rares sur le tronc et sur les membres. En compriment ces élevures, leur rougeur disparaît ; mais la petite saillie qu'elles forment persiste; quelques élevures de la face présentent à leur sommet un point transparent; la peau est chaude et sudorale. Langue blanche, humide, très rouge sur les bords; soif, donleur épigastrique; météorisme, toux sèche, augmentant la douleur de l'épigastre; pouls fréquent et développé (quinze sangsues à l'épigastre, tisane de gomme édulcorée; diète). Le 26 février, insomnie, la nuit précédente, tintement d'oreilles ; frissons suivis de sueurs abondantes. Les piqures de sangsues saignent encore; les élevures de la face sont plus développées et plus nombreuses; le sommet de la plupart d'entre elles est blanchatre. La peau conserve

elle est suivie d'aboès défavorables qui prolongent et aggravent le maladie. 3º La variole laryngée dans ladquelle l'inflammation s'étend au laryaz et à la trachée, et modifie notablement la respiration. Cette forme est souvent fasile, le huitième evle neuvième jour. 4º La variole nerveuse dans laquelle la most arrive souvent dans le premier espethaire après un délire plus ou moins riolent, non par suite de l'inflammation, mais par l'effet d'une action spécifique du virus variolque contre laquelle la saignée est inefficace. 5º La cinquieme variée et au un au dissolution du sang et ciractérisée par des pétéchies et des hémorrhagiés passvers ; elle est presque conjours mortelle.

sa couleur naturelle dans les intervalles qui séparent quelques élevures : elle est rouge dans les points où les élevures sont groupées et confluentes. Depuis hier, le nombre des pustules a singulièrement augmenté sur les avant-bras, sur les poignets et sur les paupières. Langue d'un blanc jaunâtre; soif, douleur et chaleur au pharynx, constipation : toux . sans altération de la voix : pesanteur de tête. et réponses tardives (tisane de gomme édulcorée). Le 27. sneurs et délire la muit précédente. Les nustules sont plus larges, moins saillantes et pleines d'une humeur seropurulente; quelques-unes présentent un petit point central dénrimé. Les conjonctives sont injectées et humides : le nez est gonflé et douloureux; les narines semblent obstruces. Le malade dit qu'il éprouve des élancemens dans la tête, qu'il ne peut rien regarder fixement, que sa vue est affaiblie, et qu'il entend moins distinctement. Soif, déglutition difficile, constipation, pouls développé (trentedeux sangsues à la partie antérieure du cou; tisane de comme édulcorée ). Le 28 , la nuit précédente , le malade a en le délire et s'est élancé plusieurs fois hors de son lit: la face est rouge et tuméfiée, et la plupart des pustules sont cohérentes. Yeux humides, larmoyans, abdomen indolent, même à la pression; constination; pouls fréquent (tisane de gomme édulcorée; application de glace sur la tête). L'embarras de la tête s'est dissipé pendant l'application de la glace; il s'est ensuite renouvelé; et l'application de la glace a été répétée. Le malade n'a pas été agité pendant la nuit. Le 1er mars, gonflement plus considérable de la face, très prononcé du côté droit. Quelques pustules ont para sur le bord de la langue, qui est humide et blanche. Constipation, soif, pouls peu fréquent, céphalalgie (tisane pectorale miellée; glace sur la tête; lavement émollient). Depuis l'application de la glace, la céphalalgie a diminué, les idées et les réponses sont devenues plus nettes; le malade n'a point eu de délire pendant la nuit. Le 2 mars, les pustules de la face sont à-peu-près dans le même état qu'hier. Le visage est tuméfie; mais la teinte de la peau est moins foncée que dans les varioles confluentes ordinaires. Une série de pétites pus-tules occupe les bords libres des paupières. Langue sèche au centre et humide sur les bords; soif; déglutition plus fa-cile; selle naturelle; pouls fréquent; voix claire et sonore (tisane pectorale; lavement). Le soir, légère surdité; tintement d'oreilles; céphalalgie; application de la glace, suivie de sommeil. Le 3 mars, les paupières sont abaissées et baignées par un fluide séreux et puriforme, quelques pustules commencent à se dessécher. Langue tuméfiée et douloureuse; soif, météorisme; expulsion de vents par la bouche; coliques; douleur au pharynx, yoix naturelle, pouls fréquent. On n'applique point de glace dans la jour-née; la céphalalgie se renouvelle, et elle est suivie d'en-gourdissement. Le 4, la dessiccation des pustules est très avancée sur les lèvres, le menton et les ailes du nez: les avancée sur les lèvres, le menton et les ailes du nez : les pustules des membres et de la poitrine suppurent, elles sont larges, légèrement aplaties, d'une teinte opaline; mais il n'y en a encore qu'un petit nombre qui soient mais il n'y en a encore qu'un peut nombre qui soccar-ombiliquées. Des ecchymoses se sont formées spontané-ment sur les clavicules. Sueurs continuelles, langue seche et brune: soif considérable, déglutition difficile, pouls fréquent (tisane pectorale miellée: dix sangsues à la partie antérieure du cou; glace sur la tête). Le malade a reposé pendant la nuit. Le 5, la tuméfaction des joues a disparu, toute la peau est chaude et douloureuse au plus légerattouchement. Langue humide, déglutition plus facile; soif, constipation, voix sonore, pouls peu fréquent, légère soif, constipation, voix sonore, pouls peu fréquent, légère céphalalgie (tisane miellée; application de la glace sur la tête pendant une demi-heure); nuit calme. Le 6, larges croîtes brunes sur le menton, croîtes jaunes on brunâtres sur les joues et séparées par quelques pustules dont le déve-loppement et la suppuration ont été plus tardifs. Les

pustules du front et des tempes ne se dessèchent pas encore. Le malade éprouve de vives démangeaisons et des tiraillemens douloureux dans la face; sur la poitrine; la plupart des pustules sont pleines de pus; sur les membres, elles sont ombiliquées et présentent une couleur argentine. Sur les avant-bras, le centre de quelques pustules commence à jaunir, de nombreux groupes se flétrissent et se rident. Langue humide; couverte d'un enduit blanc; soif très prononcée, appétit, selles naturelles. Le soir, légère céphalalgie qui cède à l'application de la glace, continuée pendant cinq quarts d'heure; sommeil pendant la nuit. Le 7, les pustules de la partie postérieure du cou sont aplaties et brunes à leur centre. Sur les poignets. elles ont une couleur argentine. En procédant de la cir-conférence vers le centre, la plupart présentent successi-vement une auréole rose pale et linéaire, un cercle blanclaiteux, un second cercle légèrement brun; enfin, une surface d'un blanc jaunatre dont le centre est déprimé ou ombiliqué. La face paraît couverte par une large croûte qui forme une sorte de masque dont la couleur offre un mélange de teintes brunes jaunes et verdatres. On remarque quelques bulles purulentes sur les poignets et le doigt indicateur gauche. Langue humide et jaunatre, déglutition facile; constipation, ventre ballonné (même prescription ). Le 8, plusieurs lambeaux de croûtes se sont détachés sur la joue droite; la peau qu'elles recouvraient présente quelques ulcérations. Sur la joue gauche, ces croûtes paraissent prêtes à tomber; sur le front, elles sont plus adhérentes. Les pustules développées sur la poitrine s'affaissent et se dessèchent, et celles qui sont situées sur les avant-bras ont le même aspect. La plupart des pustules des poignets, des genoux et des jambes sont encore pleines de pus. Toutes les autres sont affaissées (limonade gommée; soupe). Le 10 mars, la desquamation continue sur la face; la peau dépouillée de croûtes présente plusieurs gercures d'où suintent quelques gouttes de sang. Sur les doigts, les pustules se dessechent (soupe, bouillie, limonade gommee). Le 11, la desquamation continue sur la face sur la poitrine et sur les membres supérieurs, elle est moins avancée sur les cuisses et les jambes. Un furoncle s'est développé à la partie inférieure du côté droit de la poitrine, Langue nette, appetit, sommeil; pouls faible et lent (limonade gommée, le huitième sans vin; lave. ment). Un second furoncle s'est montre sur la region sacrée, Le malade s'est levé dans la journée pendant quatre heures. Le 13, démangeaisons et tiraillemens dans toute l'étendue de la peau, bouche pâteuse, ventre un pen tendu (même prescription). Le 14, même état (la demie sans vin ). Le 15, bouche seche, soif, coliques (limonade gommée; bouillon et soupe ). Les jours suivans l'irritation gastro-intestinale, qui a persisté dans le cours de la maladie, et qui a été accompagnée de la production d'une grande quantité de gaz, a nécessité quelques soins particuliers dans le régime, et le malade est sorti parfaitement rétabli le 20 mars 1826, sans avoir présenté d'autres, phénomènes extérieurs, qu'une desquamation épidermique très abondante à la face, dont la peau est restée enflammée après la chute des croûtes.

Obs. LXV. Ichthyose congenitale; variole confluente dont les pustules semblent genées dans leur développement par l'épaisseur anormale de l'épiderme; laryngo-trachéite.

— Porte (Jean), garçon, agé de 23 ans, peintre en batimens, affecté d'une ichthyose congénitale, entra à l'hôpital de la Pitié, le 13 mars 1826. Le 11 mars au matin, il avait éprouvé, en se levant, de la céphalalgie et de fortes douleurs dans les reins. Le lendemain, il eut deux ou trois vomissemens. Le lundi 13, une éruption de variole se déclara; un grand nombre d'élevures rouges saillantes étaient répandues sur toute la surface du corps. L'épiderme offiait les dispositions suivantes : les joues

VARIOLE, 559

et le menton étaient farineux; la peau du thorax était inégale, rude au toucher et parcourue par de légers sillons et des lignes saillantes qui s'entre-croisaient d'une manière irrégulière. Sur les côtés de la poitrine et vers la partie. supérieure de l'abdomen, l'épiderme se détachait en lamelles écailleuses. Sur les autres régions du bas-ventre, il était d'une couleur grise et légèrement verdatre, disposé par bandes perpendiculaires d'environ trois lignes de largeur, séparées les unes des autres par de légers sillons, dont l'épiderme très mince contrastait avec l'épaisseur de celui des bandes. Sur le dos, les bras et les épaules, l'épiderme était dur et épais; il se détachait par écailles qui n'offraient pas de dispositions particulières. Les avantbras et les cuisses étaient le siège d'une légère desquamation furfuracée. Porte nous assura que sa mère, son oncle maternel et un de ses frères offraient la même altération de l'épiderme. Le 15, la peau furfuracée du visage était couverte de pustules tellement rapprochées qu'il existait à peine quelques points qui n'en fussent pas converts. Sur la partie antérieure du cou les pustules étaient confluentes. et elles étaient très nombreuses sur le thorax et les membres. Langue blanche, couverte de pustules naissantes; céphalalgie; réponses tardives; tintemens d'oreille; pouls fréquent et inégal; déglutition difficile, douleurs à la gorge et au pharynx; éternuemens. Le 16, insomnie et loquacité pendant la nuit (on attacha le malade avec la camisole); sécheresse très intense de la peau; aspect d'un blanc mat des pustules; langue légèrement jaunâtre; douleur et chaleur très prononcées dans le pharynx; déglutition très difficile; toux pénible et fatigante; pouls fort et fréquent. Le 17, la nuit précédente le délire s'est déclaré de nouveau et a été accompagné d'une très grande agitation. A la face, les pustules sont confluentes et ombiliquées; mais elles s'élèvent à peine au-dessus du niveau de la peau. Sur cette région, comme sur plusieurs autres,

leur développement semble arrêté par la disposition et l'épaisseur morbides de l'épiderme. La rougeur et le gonfle. ment de la face sont moins marqués que dans les varioles développées sur de la peau saine. Sur l'abdomen et les membres inférieurs, l'éruption s'est moins dessinée. Les conjonctives sont injectées et le siège d'un picotement désagréable; la langue est blanche, humide, et converte d'un grand nombre de pustules; en outre, inflammation très intense du pharynx; constipation depuis huit jours. sans coliques ni douleurs; toux très fatigante ( boissons délayantes; soixante sangsues à la partie inférieure du cou). Le 18, léger soulagement, les pus-tules de la face restent stationnaires : le visage n'est point tuméfié; toux gutturale, fréquente; narines sèches, bouchées par du mucus: conjonctives injectées; évacuations alvines, abdomen indolent, deglutition plus facile (eau de gomme). Le 19, les pustules de la face sont généralement affaissées et flétries, excepté vers les régions massétérines et temporales. Celles des membres inférieurs sont petites, blanches, peu élevées; quelques-unes sont affaissées et offrent une couleur brune; l'agitation et le délire ont été moins forts la nuit précédente. Céphalalgie légère; toux fréquente; douleur laryngée; voix altérée et sifflante; râle guttural dans l'expiration, langue brune; déglutition suivie de toux; pouls précipité, Le 20, quelques croûtes brunes se sont formées sur le front et à la racine du nez. Sur les ailes et le dos du nez, l'épiderme, enleyé dans l'étendue d'un pouce de diamètre, laisse à découvert le derme, dont la surface est unie et d'un rouge brunâtre. On ne distingue plus de traces de pustules sur les pommettes; sur les autres points de la face elles sont cohérentes, aplaties et forment de larges taches blanches peu proéminentes. Sur le tronc, les pustules sont aplaties, blanches, pen saillantes; quelquesunes sont desséchées à leur sommet. Sur la partie inférieure des jambes, de larges écailles épidermiques sont prêtes à se détacher; la peau est rose dans la plupart des intervalles des pustules et blanche dans quelques autres. La chaleur morbide est vive. Panpières affaissées, lèvres entr'ouvertes langue brune, converte de pustules jaunâtres sur les bords ventre souple, épigastre douloureux; déglutition suivie de toux; râle sonore à la partie latérale inférieure du poumon gauche; respiration bruyante, toux douloureuse, voix. rauque et obscure, pouls petit, concentré, mort à midi. - Autopsie du cadavre. Habitude extérieure. La peau de la face est peu injectée, mais celle du cou, des jambes, des fesses et de la partie postérieure des cuisses est d'un rouge plus prononcé. Cette coloration morbide n'est pas violacée comme les lividités cadavériques. Toutes les pustules, restées intactes, sont ombiliquées , même dans les endroits où l'ichthy ose est le plus prononcée; mais, en général, elles sont plus petites que les pustules ordinaires de la variole. Les écailles de l'ichthyose sont minces sur la face et sur la partie interne des membres; ces écailles sont beaucoup plus épaisses à la partie antérienre des genoux, où l'épiderme offre une disposition semblable à celle qu'on observe sur les pattes de poule. Au-dessous de l'épiderme, le corium présente les mêmes lignes ou rides transversales que l'on distinguait à l'extérieur de la peau; elles sont presque aussi profondes que les gerçures ordinaires. Le corium est. ici plus épais que sur les autres régions du corps , où l'ichthyose était moins prononcée. - Tête, abdomen. Le tissu cellulaire sous-séreux de la portion de l'arachnoïde qui recouvre le lobe cérébral droit est injecté. Le lissu cellulaire sous-arachnoïdien du lobe gauche offre aussi quelques taches rouges; la base du cerveau n'est point injectée; la substance blanche est légèrement sablée, et il y a un peu de sérosité dans les ventricules du cerveau, dont toutes les autres parties sont saines. Le cervelet est également sain. La conjonctive n'est point enflammée; mais la membrane

muqueuse des fosses nasales est d'un rouge très anime, et couverte d'un mucus jaunâtre et épais. Cette membrane se délache, avec une grande facilité, des os sur lesquels elle se déploie : la voûte palatine est couverte d'une grande quantité de matière grise provenant de débris de pustules. Le voile du pulais et ses piliers sont d'un rouge violacé. La langue est enduite de semblables matières blanches et épaisses; ses papilles sont hérissées et très développées; le centre de la langue est violace, les muscles de cet organe sout injectes. Tout le pharynx est couvert d'une exsudation jaune; la couleur naturelle de l'ossophage contraste avec la teinte euflammée du pharynx; l'estomac est distendo par des matières que colore la bile ; le bas-fond de cet organe offre une rougeur piquetée, dans l'étendue de trois pouces de diamètre; la fin de l'intestin grèle et le coccum en particulier ne sont point enflammes et n'offrent pas de pustules. Une grande quantité de matière bilieuse est épanchée dans les différentes parties du caual intestinal. Le foie est volumineux, et la rate est gorgée de sang. La membrane muqueuse du larynx, de la trachée et des bronches était parsemée de petites taches blanches plus ou moins rapprochées. Ce n'était point, à proprement parler, des pustules, car ou ne distinguait que de petites taches blanches, circulaires, déprimées, d'une ligne à deux lignes de diamètre. Les unes n'avaient, pour ainsi dire, que les dimensions d'un grain de millet; les autres ressemblaient, pour la forme et les dimensions, aux pustules varioliques confluentes, chez les enfans; d'autres enfin offraient les formes les plus irrégulières et les plus dissemblables, et elles étaient évidemment formées par l'agglomération de plusieurs de ces taches. La membrane muqueuse sur laquelle ces taches étaient éparses, était, dans les autres points, d'un rouge violacé, et cet ensemble d'altération lui donnait un aspect marbre. La rougeur diminuail successivement de haut en bas, et elle derenait moins sensible à mesure qu'on s'approchait des plus petites divisions des bronches. Il n'y avait pas de trace de pustules au-delà de la bifurcation de la trachée, quoique la membrane muqueuse des bronches fût très enflammée. Les poumons étaient engoués à leur partie postérieure; les glandes bronchiques, situées près de la première division des bronches, étaient noires; le cœur était sain, l'oreillette droite official une teinte violacée, qui hii avait été probablement communiquée par la grande quantité de sang qui en distendait la cavilé. L'aorte et les artères crureles conteniaient peu de sang, et elles officient cependant un grand nombre de taches rouges, de nuances variées, qui n'intérressaient que leur membrane interne.

Les muscles étaient d'un brun rouge; les gaines des tendons des muscles extenseurs du pied gauche contenaient du pus jaunatre, les articulations étaient saines.

Cette rougeur de la membrane interne des artères, que l'avais attribuée à l'inflammation (1826), me paraît au-jourd'hui devoir être plutôt le résultat de l'imbibition du sang favorisée par un état particulier de ce fluide, chez quelques variolés.

## Varicelles (variolæ spuriæ).

VOCAB. Art. Varicelle, verolette.

§. 458. Je désigne sous le nom collectif de varicelles ou de modifications de la variole, plusieurs inflammations cutanées, pustuleuses, vésichleuses ou papuleuses, contagieuses, sans fièvre secondaire, pouvant naître de la variole et la produire, et dont la durée est d'un à deux septénaires.

Le mot varicelle est depuis long-temps usité dans la langue médicale pour signifier toutes les modification des la variole ou fausses varioles ; c'est ce qui m'a déterminé à lui conserver la même acception.

Le nombre des variétés qui composent ce groupe n'est pas encore bien fixé; j'ai cru devoir me borner à décrire les suivantes: 1º varicelles pustuleuses (varioloides de quelques modernes), distinguées d'après la forme des pustules, en ombiliquée, globuleuse et conoïde; 2º varicelle papuleuse; 3º varicelle vésiculeuse (chicken-pox); 4º fièvre varicelleuse.

S. 439. On en a admis d'abord un moins grand nom-bre. Rhazes (1) parle d'une fauese variole qui ne préserve pas de la variole dans une épidémie ultérieure. Guido (Gui) (2) décrivit cette fausse variole sous le nom de crystalli; Sennert (3) en admit trois variétés; Sydenham (4), décrivant une épidémie varioleuse, mentionna une fausse variole qui ne préservait pas d'une atteinte ultérieure; Morton (5) emprunta au vulgaire la dénomination de checkenpox. En résume, tous ces anteurs qui écrivaient avant la pratique de l'inoculation, avaient reconnu qu'il existait des virioles fausses qui ne préservaient pas de la variole légitime : les uns les regardaient comme des varioles très légères et très bénignes, les autres, comme une maladie distincte et spécifique. Depuis 1722, époque à laquelle l'inoculation fut pratiquée en Angleterre, jusqu'à l'introduction de la paccine, les mêmes opinions se sont reproduites. Hoffmann (6) a réuni de nouveau toutes ces éruptions sous la dénomination de variolæ spuriæ; Van Swieten (7) en a' admis trois espèces (steen-pocken , water-pocken , wind-pocken);

<sup>(1)</sup> Rhazès. De variolis et morbillis, cap. v.

<sup>(2)</sup> Vidius Vidius. Ars. univ. medicina, tom. 11, cap. vi. De variol. et morbill.
(3) Senuert. Oper. omn. in-fol. Lugduni. 1676.

<sup>(4)</sup> Sydenham. Opera, p. 132.

<sup>(5)</sup> Morton. Opera, t. III, p. 58.

<sup>(6)</sup> Hoffmann. Medicina rationalis systematica. in-4. t. 111, p. 33.
(7) Van Swieten. Comment. in. Boerhaave. Aphorismos, t. v, p. 10.

Heberden (1) et Cullen (2) ont regardé le chicken-pox comme prodoit par une cause spécifique, tandis que Sanvages (3) et. Borsieri (4) le décrivent comme une variété de la variole. Enfin, depuis la pratique de la vaccine, on a souvent obseivé une modification remarquable de la variole, et elle a été considérée comme une espèce de varicelle par le docteur Crôss (5) (varicella cellusosa) et par moimeme (varicelle pustuleuse ombiliquée), tandis qu'elle en a tété séparée par le docteur Eichhorn (6) et quelques autres, sous le nom de varioloïde.

Quelle que soit la divergence de ces opinions, il reste constant que depuis l'apparition de la variole on a observé un certain nombre de varioles fausses (variolæ spuriæ; varicelles) qui ne préservent pas d'une nouvelle atteinte de la variole. Il est constant aussi que plusieurs de ces éruptions sont caractérisées, comme la variole légitime, par des pustules ou des vésicules pseudo-membraneuses, tandis que d'autres se montrent sous la forme de vésicules transparentes ou sous celle de papules. Or, si elles sont tontes de même nature et produites par un même contagium, comme je crois l'avoir démontré, les diverses formes élémentaires de ces variétés penvent les distinguer sans qu'il soit nécessaire de créer une nouvelle dénomination. Cependant plusieurs pathologistes modernes ont désigné, sous le nom de varioloide, les varicelles pustuleuses, et surtout l'une d'elles dont la plupart des pustules offrent un ombilic, comme celles de la variole. Mais d'autres observateurs , avec M. Thomson , qui , le premier. s'est servi de cette dénomination, ont appelé varioloid

<sup>(1)</sup> Transact. of the colleg. medic. of physic. of London, t. 1, p. 427.
(2) Cullen. Synopsis nosol. method., t. 11, p. 134.

<sup>(3)</sup> Sanvages. Nosol. method., t. II, p. 369.

<sup>(4)</sup> Borsieri. Institut. medicin. practic., t. 11, p. 288.

<sup>(5)</sup> Cross. A history of the variol. epidemic., 8°, Lond. 1820, p. 207.

<sup>(6)</sup> Eichhorn. Ouvrage cité. Voyez : varioloide.

discases tontes les maladies qui peuvent être produites par le contagium variolique, y compris le chicken-pox. Enfin d'autres, avec M. Eichhorn, ont détaché la variole légitime et le chicken-pox de ce groupe, et ont restreint le nom de varioloïde aux éruptions varioliques, offrant une ou plusieurs pustules ombiliquées, mais sans fièvre secondaire.

En présence de tant d'acceptions données au mot varioloïde; et ne voulant point détacher arbitrairement les varicelles pustuleuses de celles qui se montrent sous d'autres formes, j'ai dû rejeter la dénomination de varioloïde qui ne m'était aucunement nécessaire, puisque, dans mon opinion, la forme même purement vésiculeuse est produite par le contagium variolique.

Le traitement des varicelles est, en général, le même que celui des varioles bénignes et discrètes. (\$. 425.)

## Varicelles pustuleuses (varioloïdes de quelques modernes).

\$. 440. Les élevures rouges par lesquelles les varicelles pustuleuses se montrent, sont souvent assez volumineuses et fermes sous le doigt. Elles sont entourées d'une auréole rosée, irrégulière, à teinte inégale, comme parsemée de petites taches rouges, taches quelquefois très étendues, sur le voisinage ou sur les endroits où l'éruption sera confluente.

Le deuxième jour de l'éruption le sommet de ces élevures se détache du derme, et dans l'intervalle on trouve une petite gouttelette d'un liquide transparent. Les élevures augmentent lentement de volume, deviennent de plus en plus opalines, enfin opaques et blanches. Elles sont fermes sous le doigt, et il ne s'écoule presque rien lorsqu'on les pique. Cette opacité et cette couleur blanche des pustûles paraissent dépendre pres-

que entièrement, dans quelques-unes, du liquide séro-purulent contenu dans leur intérieur; elles forment ainsi une sorte de transition de la forme vésiculeuse à la forme pustuleuse. Mais le plus souvent cette opacité tient à une autre cause, à la présence d'une fausse membrane en forme de disque (varicelle pustuleuse ombiliquée) appliquée et adhérente à la face interne de l'épiderme ; si bien que de l'intérieur des pustules très grandes ou confluentes, parfaitement opaques, et même très avancées, on peut extraire une matière épaisse, jaunatre, semi-transparente comme une gelée. Cela s'observe aussi très bien dans quelques pustules globuleuses (varicelle pustuleuse globuleuse), qui, après les premiers jours, deviennent opalines et enfin opaques et blanches. Tout autour du disque pseudo-membraneux se forme un cercle vésiculeux transparent, produit par le décollement et le soulevement de l'épiderme environnant. Plus tard, ce cercle finit par disparaître, le liquide devenant laiteux. La fausse membrane est quelquefois très épaisse; mais en général elle l'est moins que celle de la variole; elle est toujours adhérente à l'épiderme avec lequel on pourrait la confondre si l'on n'y faisait grande attention. Elle a un aspect aréolaire; mais elle n'offre pas les godets que l'on observe dans la variole, excepté aux pustules ombiliquées, plus rapprochées que les autres de celles de la variole. La fausse membrane de l'intérieur des pustules s'attache aussi à la surface du derme; car lorsqu'on ouvre quelques pustules, on trouve une matière molle et blanchaire qui couvre par place la surface des papilles. Les conduits épidermiques des poils qui traversent les pustules sont plus gros et plus blancs qu'à l'ordinaire. La forme et la couleur des pustules varicelleuses dépendent donc de leur étendue, de celle de la fausse membrane et de la quantité de séresité déposée.

§: 441. Les élevures rouges du derme persistent et augmentent même quelquefois après la formation des pustules. Dans les grandes pustules, et surtout dans celles qui sont conflientes (où l'on peut mieux obseiver la surface du derme, après avoir été l'épiderme, la fausse membrane et la matière gélatiniforme qui se trouve dans les pustules), on trouve, correspondant à chaque pustule primitive, une petite éminence ou mamelon, blanchâtre au sommet, et rouge à la circonférence, et autour d'elle, une rougeur intense et une légère suffusion sanguine. Plus tard ce gonflement du derme diminue; maisil persiste quelquefois après la chute des croûtes, sous la forme d'une éminence lentieulaire de couleur rose, entourée par un liseret blanc que produit l'épiderme rompu.

§ 442. L'auréole ou rongeur qui entoure les élevures varicelleuses, d'abord large, légère et irrégulière, derient ensuite plus circonscrite et d'un rooge plus foncé; et lorsque ces élevures varicelleuses sont disposées en groupes ou en tratirées, elles ont quelquefois l'aspect de l'herpès. Cette intensité de la rougeur continue jusqu'an commencement de la dessiccation; alors elle diminue considérablement et prend une teinte brunâtre qui disparaît après quelque temps.

Il est rare qu'il s'établisse dans les pustules de la varicelle de véritable suppuration. Aussi ne laissent-elles presque jamais de cicatrices.

## 1º Varicelle pustuleuse ombiliquée.

VOCAB. Art. Varioloide, variole modifiée, varicelle celluleuse.

«S. 445. Cette variété, qui ne diffère réellement de la variole discrète que par l'absence de la fièvre secondaire, a été étudiée avec beaucoup de soin dans ces derniers temps. Elle se développe le plus souvent dans des circonstances bien remarquables ∷¹° chez les individus auxquels on inocule à-la-fois la variole et la vaccine; 2° chez les individus variolés, inoculés ou vaccines, qui se trouvent accidentellement soumis à l'influence d'une épidémie de variole ou d'une nouvelle inoculation variolique; 5° enfin dans quelques cas rares, elle se montre chez des individus non vaccinés ou qui n'ont point été atteints de la variole, ou bien elle peut leur être communiquée par inoculation.

§. 444. Symptômes. — L'éruption peut être légère, ou confluente; elle est quelquefois précédée de taches rossolées disséminées sur la surface du corps. Au reste, les symptômes précurseurs de la varicelle pustuleuse ombiliquée ont la plus grande analogie avec ceux de la variole discrète. Souvent d'une grande bénignité, ils sont quelquefois très alarmans et accompagnés d'épigastralgie, de vomissemens, de délire, etc. Leur marche et leur intensité ne sont point en rapport avec le degré d'étendue de l'inflammation cutanée qui doit leur succéder: souvent après une fièvre aigué, beaucoup d'agitation et de délire, on voit suivenir une très légère éruption dont l'apparition est suivie de la cessation complète de tous les symptômes graves.

Le troisième et le quatrième jour à dater de l'invasion, l'éruption s'annonce sur le tronc, la face et les membres, par de petites taches rouges, semblables à de larges morsures de puce, qui deviennent bientot dures et élevées. comme papuleuses, mais qui ne suivent pas toutes la même marche. Quelques-unes disparaissent sans se transformer en pustules; d'autres deviennent vésiculeuses ou pustuleuses en quarante-huit heures. Dès le lendemain, ces élevures sont plus proéminentes, acuminées et contiennent une humeur séreuse à leur sommet. Le troisième ou le quatrième jour de l'éruption, la plupart ont déjà pris la forme aplatie que les pustules varioliques n'acquièrent souvent qu'à une époque plus éloignée. Ainsi parvenues à leur état, les pustules de cette espèce de varicelle sont aplaties, ovalaires, la plupart avec un point central déprimé et sont entourées d'un petit cercle rose. Elles ont d'une à deux lignes de diamètre. Lorsqu'on les comprime, elles résistent sous le doigt comme la cire, et lorsqu'on leur fait une ou plusieurs ouvertures avec la pointe d'une lancette, l'humeur plastique et presque solide qu'elles contiennent ne s'écoule point au dehors. Leur couleur, d'abord d'un blanc rose, devient ensuite d'un blanc plus mat le cinquième ou le sixième jour. Le septième jour de l'éruption, la plupart des pustules n'ont pas encore changé de forme; d'autres, et en particulier celles qui sont le plus apparentes, ont déjà leur centre occupé par une petite croûte brune ou jaunatre qui les rend plus ombiliquées. Quel que soit le degré d'intensité de l'éruption, on n'observe pas la fièvre secondaire, dite de suppuration, qui dans la variole se déclare à cette période. Le huitième jour de l'éruption. treizième ou quatorzième de la maladie, les pustules sont remplacées par des croutes d'un jaune brun, lamelleuses, sous-épidermiques et lenticulaires; sur la face, la plupart se sont quelquefois déjà détachées de la peau.

Après la chute des croûtes, on distingue quelques petites cicatrices circulaires et déprimées et une foule de petites taches rouges ou violettes; elles peuvent être encore très évidentes deux mois après l'invasion de la maladie.

La laryngo-trachéite, si fréquente dans la variole confluente, est rarement observée dans la varioelle pustuleuse ombiliquée; mais la peau, et en particulier celle du visage, peut être fortement injectée, comme érysipélateuse, et le siège d'une tension très douloureuse. Il se développe par fois des pustules sur les membranes muqueuses de la bouche et des parties génitales.

Les pustules aplaties et souvent ombiliquées, qui distinguent cette variété des autres modifications de la variole, sont presque toujours mélangées de pustules concides ou globuleuses. Elles peuvent aussi acquérir des formes très variées lorsque plusieurs d'entre elles se réunissent par leurs bords correspondans.

§. 445. Quelquefois la marche de l'éruption est irrégulière, et l'on trouve en même temps, chez le même individu, des élevures papuleuses, des pustules et dés croûtes. Ce phénomène est remarquable lorsque les pustules apparaissent par éruptions successives; mais souvent, pendant toute la durée du premier septénaire, la marche de la varricelle pustuleuse ombiliqué est aussi régulière que celle de la variole.

Lorsque l'éruption de cette espèce de varicelle est confluente, la face peut être couverte de croîtes minces, jaunâtres et lamelleuses comme dans la variole; mais, dans la première, on n'observe pas de fièvre secondaire, et ce caractère la distingue de la variole légitime.

La durée de la varicelle pustuleuse *ombiliquée*, est de donze à quatorze jours, sa terminaison est presque toujours heureuse; les malades conservent assez long-temps des taches violacées et quelquelois de véritables cica-

trices, semblables à celles de la variole.

§. 446. Observations anatomiques. — Sous le rapport de leur structure, les pustules aplaties de la varicelle pustuleuse ombiliquée ont la plus grande analogie avec celles de la variole. Comme dans ces dernières, la couleur d'un blanc mat et l'ombilic des putules sont dus à un petit disque pseudo-membraneux déposé entre le derine t'épiderme, et adhérent à ce dernier. La seule différence qui existe peutêtre entre ces deux éruptions, est un moindre développement dans la variole modifiée de ce disque pseudo-membraneux, et de l'éminence papillaire au-dessus de laquelle il est placé. Ces éminences qui se dépriment et s'ulcèrent à-peu-près constamment dans la variole, ne s'ulcèrent presque jamais dans la varicelle pustuleuse, une véritable suppuration ne s'opérant pas ordinairement dans l'intérieur des pistules des varioles modifiées.

§, 447. Causes. — La varicelle pustuleuse ombiliquée règne dans le même temps que la variole et les autres va-

ricelles et se développe sous les mêmes influences : elle opparaît surtout au début et à la fin des épidémies varioliques, surtout chez les sujets variolés ou vaccinés.

Dans l'épidémie variolique de Marseille (1828); sur trente mille vaccinés, deux mille environ furent atteints de varioles fausses et quelques autres de varioles légitimes; et sur ce nombre il en périt vingt; sur deux mille individus qui avaient en la petite-vérole naturelle, vingt environ firent affectés de la maladie régnante, et, sur ce nombre, il en périt quatre. Sur les huit mille non vaccinés, quatre mille environ furent frappés de la variole, et il en périt mille.

On a dit que la varicelle pustuleuse avait été observée, surtout chez les vaccinés qui avaient en peu de pustules, ou chez ceux dont les pustules avaient été pâles et sans vigueur, ou bien encore chez ceux dont on avait ouveirt les boutons avant leur complète évolution; ces assertions ont besoin d'être de nouveau vérifiées.

Dans l'épidémie de Marseille, on a cru remarquer que la varicelle pustuleuse attaquait de préférence les individus dont la vaccination remontait à l'époque la plus reculée. M. Parer, médecin à Marseille, a dit que la varicelle ombiliquée était plus grave chez les anciens vaccinés; M. Gendrin a contesté l'exactitude de ces deux assertions, et la question n'est point décidée.

Si le principe contagieux de la variole agit sur des individas peu aptes à en éprouver les effets, et qui n'ont eu ni la variole ni la vaccine, il peut faire naître la varicelle pustuleuse ombliquée.

La meme personne peut être affectée plusieurs fois de cette espèce d'éruption, en s'ex posant à différentes reprisés à la contagion variolique.

On a vu la varicelle pustuleuse se développer chez des individus qui n'avaient jamais eu la petite-vérole, et qui avaient été vaccinés sans succès.

Le plus souvent l'inoculation de l'humeur de la vari-

celle pustuleuse ombiliquée n'est suivie d'aucun signe d'infection générale, et ne produit qu'une éruption locale, analogue à la vaccine (Dugat). Cette inoculation peut aussi être suivie d'une éruption générale avec ou sans mouvement fébrile et sans fièvre secondaire. Enfin l'humeur des pustules de cette espèce de varicelle, inoculée à des personnes qui n'ont jamais eu cette éruption et qui n'ont jamais été vaccinées ou variolées, peut donner lieu au développement d'une variole légitime plus ou moins grave, comme l'ont démontré les expériences de M. Dugat et de M. Lafont-Gouzi, contradictoirement à l'opinion de M. Gendrin, qui avait avancé que la varioloide se transmettait par inoculation, sans jamais se rapprocher de la variole. Au reste, on a vu la variole naître de la varicelle pustuleuse, et la varicelle pustuleuse naître de la variole. Dans l'épidémie de Marseille, un jeune homme qui avait négligé de se faire vacciner est etteint de la va-riole et meurt; son consin, porteur de belles cicatrices vaccinales va le voir et en rapporte une varicelle pustuleuse. En même temps, un frère non vacciné reçoit la petite vérole la mieux caractérisée de ses frères vaccinés et atteints d'une varicelle pustuleuse.

§ 448. Diagnostic. — Dans le premier septénaire, la ressemblance entre la variole et la varicelle pustuleuse, ombiliquée est telle qu'il n'y a pas moyen de saisir de dif-

férence caractéristique.

La varicelle pustuleuse ombiliquée diffère de la variole confluente, par la marche plus rapide de ses pustules, lorsqu'elles sont arrivées à leur état, et par l'absence de la fière secondaire. Leurs auréoles, moins enflammées, sont plus rarement suivies de cicatrices.

Cette espèce de varicelle différe de la variole discrète, non, comme on l'a dit, par l'irrégularité extrême et la rapidité de la marche, qui souvent est aussi régulière que celle de la variole, mais par l'absencé de toute fièrre secondaire. §. 44g. Suivant M. Lüders de Copenhague, la varioelle pustuleuse orabiliquée (varioloïde) différe de la variole par l'irrégiflanité de sa marche, l'inconstance de ses symptomes, le mode d'apparition des pustules qui a lieu par masses successives, occupant d'abord les extrémités, puis le trone, puis la face; par l'imperfection de la suppuration, la promptitude de la dessiccation et l'absence de la fièvre secondaire. Suivant moi, il faut s'attacher à ce dernier caráctère; car, dans la plupart des cas, la varioelle pustuleuse ombiliquée marche, avec la plus grande régularité, et la variole présente elle-même d'assez nombreuses anomalies individuelles.

D'autres pensent que cette varicelle pustuleuse diffère de la variole, en ce que, dans cette dernière, l'inflammation pénètre jusque dans l'épaisseur du derme, tandis que, dans la première, elle s'arrête à la surface du corps papillaire; et c'est pour cela qu'après la chute des croûtes elle laisse rarement de cicatrices.

On a dit aussi que les pustules des varioles modifiées n'étaient formées que d'une seule cavité; mais cette disposition n'appartient blen qu'aux varicelles à pustules globuleuses ou conoides.

M. Gendrin avait avancé que la varicelle pustuleuse ombiliquée (varioloide) différait de la variole par la structure des pustules qui, dans la varioloide ne contenzient aucun liquide, ne paraissient pas multiloculaires, et se terminaient tonjours par résolution. M. Guersent a contesté, avec raison, l'exactitude de cette assertion; après avoir examiné les pustules de la variole et celles de la varioloide dans le premier septénaire, il n'a souvent trouvé aucune différence entre elles. Mes observations sont conformes aux siennes, §. 440; et ce que M. Gendrin dit de la structure de la varioloide n'est réellement applicable qu'à une variété de varicelle fort rare, à la varielle papuleuse.

Le ptyalisme dans la variole n'a lieu que chez les adultes,

et ne peut être pris commé signe distinctif de la variole et

des varicelles pustuleuses.

On a dit que l'odeur de la variole était distincte de celle des varicelles pustuleuses : si une semblable circonstance a lieu réellement, elle demande une délicatesse de seus, qui

en fait un signe presque illusoire.

S. 450. MM. Favart et Robert (1) de Marseille ont bien vu que la varicelle pustuleuse ombiliquée (varioloïde) suivait la même marche que la variole confluente, dans les périodes d'incubation et d'éruption, et qu'arrivées à ce point, les deux éruptions reveraient des caractères individuels. La petite-vérole poursuit son cours; à l'enflore de la face succède celle des mains: les pustules continuent à se développer en prenant une teinte blanchâtre; l'inflammation du visage et des mains est alors au plus haut degré; l'intervalle des pustules se couvre d'un rouge plus vif; la fievre, presque jusensible depuis la sortie de l'éruption, se rallume et prend le nom de fièvre secondaire ou de supnuration : les pustules du visage , bientôt suivies de celles des mains et des autres parties, passent du blanc au jaune; enfin, l'enflure de la face diminue, les paupières s'affaissent, et le malade recouvre le libre exercice de la vue ( au dixième ou onzième jour); des-lors les pustules se rembrunissent, se flétrissent, se durcissent, et la croute desséchée se détache le viugtième, le vingt-cinquième ou le trentième jour de la maladie, laissant à nu des cicatrices profondes, d'abord rougeatres, et qui finissent, avec le temps, par se mettre au ton de la peau, sans s'effacer jamais complètement. Dans la varicelle pustuleuse ombiliquée (varioloïde), au contraire, la période de suppuration n'est pas stationnaire, et il n'y a pas de fièvre secondaire. Parvenue au huitième ou au dixième jour, la maladie s'arrête, les pustules se dessèclient, et les croûtes

<sup>(1)</sup> Robert. Précis historique de l'épidémie qui règne à Marseille, et vues noupelles sur la vaccine, Marseille, 1828,

s'enlèvent de la peau vers le donzième, le treizième ou le quatorzième jour.

En résumé, s'il y a des différences assez tranchées entre la variole confluente et la varicelle pustuleuse ombiliquée, celle-ci se confond par de nombreux caractères avec la variole discrète, dont elle diffère cependant par l'état non stationnaire de ses pustules dans la période de suppuration, et par l'absence de la fièvre secondaire.

La forme aplatie et souvent ombiliquée des pustules distingue suffisamment cette variété des autres varicelles

pustuleuses.

§. 451. Pronostic. — La varicelle pustuleuse ombiliquée est ordinairement discrète et n'a point de fièvre secondaire. Elle n'offre pas non plus les symptômes graves des varioles nerveuses, des varioles laryngées, où des varioles hémorrhagiques. Aussi est-ce presque toujours ane maladie de peu de gravité. Cependant, dans l'épidémie de Marseille, vingt vaccinés périrent, et chez un certain nombre, la maladie offrit les caractères des varicelles pustuleuses.

Ces varioles modifiées peuvent être quelquefois plus

graves que la variole discrète.

La varicelle postuleuse ombiliquée (varioloide) préserve quelquefois, sinon toujours, de la variole. Dans une épidémie de variole, à Saint-Paul-de-Léon, en 1826, M. Guil lon ayant inoculé du pus recueilli sar un vaccine atteint de l'épidémie régnante, à six cent soixante enfans environ, la plupart n'ont eu qu'une éruption locale analogue à la vaccine ou à la variole inoculée, et aucun d'eux n'à contracté la variole MM. Gendrin et Cullerier ont vu aussi la varioloide tenir lieu de la variole. M. Bourgeois a vu deux enfans qui, après avoir eu la varicelle pustuleuse ombiliquée, out assisté impunément les deux frères atteints de la variole; enfin, M. Cullerier ai noculé la variole à des enfans qui n'avaient jamais eu que la varioloide,

et l'opération n'a été suivie d'aucune écuption. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que la varicelle postuleuse ombitiquée préserve de la variole au même degré que la vaccine ou la variole légitime.

Le temps qui s'est écoulé entre la vaccination ou une variole antérieure, et le développement de la varicelle pustuleuse ombiliquée, ne paraissent apporter aucune modification dans la marche et l'intensité de cette éruption. Ainsi, on a vu cette espèce de varicelle se développer avec une certaine intensité chez des personnes vaccinées seulement dépuis quelques semannes, et d'un autre côté être très bénigne et très légère chez d'autres personnes qui avaient et la variole ou qui avaient été vaccinées vingt ans aupairavant.

§. 452. Le traitement de la varioelle pustuleuse ombiliquée est le même que celui de la variole discrète.

\$. 453. Lorsque le corps a été soumis à l'influence de la variole naturelle on inoculée, ou à celle de la vaccine, on a conseillé, pour le mettre à l'abri des varicelles pustueleuses, de revacciner une ou plusieurs fois les mêmes personnes, dans l'espace d'un certain nombre d'années. (Voyez Vaccine.)

### Historique et observations particulières.

§. 454. La varicelle pustuleuse ombiliquée est probablement aussi ancienne que la petite-vérole; car il est incortestable que de semblables éruptions ont été observées chez des variolés et des inoculés (1) avant que le développement de cette modification de la variole n'eût été étudié avec soin sur les vaccinés chez lesquels il est beaucoup plus fréquent. Un assez grand nombre de vaccinés ont été atteints de cette éruption, dans des épidémies varioliques; les propagateurs de la vaccine l'ont regardée comme une fausse pétite-vérole due à une vaccination imparfaite ou comme

<sup>(1)</sup> Thomson (J.). Historical Sketch of small-pox, in-8, Lond. 1822.

une variété de varicelle produite par un contagium particulier; les anti-vaccinateurs et ceux qui pensaient que la vaccine n'était pas toujours préservative, ont signalé, au contraire, cette éruption comme une variole légitime et comme une preuve de l'inefficacité de la vaccine (1). Enfin, M. Eichhorn a publié une nouvelle division des éruptions varioliques observées chez les vaccinés, (2)

§. 455. Quelques personnes, ayant donné le nom de varioloïdes i toutes les éruptions varioliformes qu' on observe chez les individus vaccinés, ont assigné à ces éruptions des caractères génériques que l'on retrouve plutôt dans les varicelles pustuleuses conoïde et globuleuse que dans la varicelle pustuleuse ombiliquée. Ainsi, on a dit qu'il existait à peine de l'élévation et de l'induration à la base des pustules; que leur auréole était irrégulière et mal circonscrite; que, dès la fin du quatrième jour, le sommet des élevures était

<sup>(1)</sup> Pougens. Petite-vérole chez plus de deux cents individus vaccinés, observée à Milhau en 1817, in-3. Milhan, 1817. — Gastellier. Exposé fidèle de petites-véroles survenues après la vaccination, in-3. Paris, 1819.

<sup>(2)</sup> M. Eichhorn divise ainsi les éruptions varioleuses observées chez les vaccinés : - 1º Variole wraie. - 2º Varioloide purulente. Elle ne diffère de la variole vraie que par la dessiecation prompte des pustules et l'absence de la fièvre secondaire. Pendant la suppuration, il se manifeste un gonflement œdémateux de la peau, propre aux varioles vraies. - 3º Varioloide lymphatique, boutons remplis de lymphe clairé; beaucoup de médecins l'ont confondue avec la varicelle, parce qu'elle ne contient pas de pus; mais elle se distingue de la varicelle par la dépression ombilieale et la dureté du petit nœud qui se forme dans la pean au moment de l'éruption de la pustule. Point de fièvre secondaire ; il y a rarement gonflement de la peau, et c'est pendant la résorption de la lymphe qu'il survient - 40 Varioloide verruqueuse. Les pustules restent verruqueuses depuis le commencement, ne se remplissent pas de lymphe; mais elles conservent la forme caractéristique des pustules varioliques, elles s'élèvent à angles aigus, et plusieurs pustules prennent une dépression ombilicale; point de fièvre secondaire. Cette forme, dit M. Eichhorn, est sonvent confondue avec les varioles. Il n'y a pas de gonflement de la peau. \_\_ 5º Varioloïde papuleuse. L'éruption est papuleuse, mais elle conserve la forme caractéristique de la variole; la plupart des papules n'ont pas d'ombilie, mais il y a toujours quelques-unes des plus grosses qui le présentent. Si une seule est ombiliquée, elle suffit pour prouver qu'on a affaire à une varioloïde. Cette éruption est précedée d'une fievre primaire et elle donne la vraie variole aux non-vaccinés. Cette forme parait dangereuse; il n'y a point de fièvre secondaire, ou s'il en survient, ce n'est La la lander w. la-

d'un blanc d'eau; que le cinquième, elles devenaient séreuses et s'arrondissaient; que le sixième, la fièvre et l'auréole disparaissaient; que la sérosité devenait quelquefois opaque ou rousse sans prendre le caractère purulent, qu'elle

point une variole modifiée, mais une vraie variole sous forme papuleuse. 6º Fièvre varioloïdeuse. Fièvre survenant chez les vaccinés qui sont exposés à l'infection variolique.

Je fais remarquer que M. Eichhorn attache la plus grande importance à la dépression ombilicale : il lui suffit qu'un seul bonton la présente pour qu'il prononce que l'éruption est une varioloïde. Il faut aussi observer qu'il appelle pustule, une élevure remplie de lymphe mais ombiliquée, et qu'il réserve le nom de vésicules, aux élevures remplies de lymphe mais non ombiliquées. C'est sur ces deux points que ronle tout son diagnostic différentiel. Le bonton variolique. rempli de pus on de lymphe on solide, est ombiliqué : le honton varicelleux peut être purulent, pent être une pustule, mais il n'est point ombiliqué.

M. Eichhorn affirme que les varicelles ne reproduisent que des varicelles , et iamais de varioles on de varioloides. Il dit qu'il a vu souvent des épidémies de horn-pock et même des varicelles malignes, que le peuple prenait ponr des varioles, et que jamais il ne les a vues produire des varioles chez des non-vaccinés ; que les inoculations les plus variées faites avec les varicelles ont toujours produit des varicelles et jamais des varioles, et il en conclut que les varicelles sont produites par un contagium particulier. Il distingue :

- 1º Des varicelles vésiculeuses, bulleuses, ou globuleuses; classées, à tort par quelques-uns, avec le pemphigus, et qui, vidées, ne se remplissent pas, et forment aussitôt une croûte.

20 Des varicelles celluleuses ou pustuleuses. Elles se développent comme pustules et ne se vident pas complètement lorsqu'elles sont piquées. - Variétés de la varicelle pustuleuse. - (a) Varicelle lenticulaire ou lymphatique ; s'élève comme une pustule lymphatique, tantôt pointne, tantôt plate, et se remplit ensuite d'une sérosité purulente - (b) Varicelle verruqueuse (horn-pock, stone-pock); même forme que la précédente, mais verruquense; à son sommet il y a aussi un peu de fluide lymphatique ou purplent. — (c) Varicelle conoïde ou acuminée. La pustule est pointue. — (d) Varicelle spongieuse. Les deux premières formes plus remplies de lymphe on de fluide purulent, deviennent plus gonflées, spongieuses y elles doivent être placées entre a et b. - Tontes ces formes naisseut d'une même cause : le contagium de la varicelle. - Diagnostic des varioloides et des varicelles suivant M. Eichhorn. 10 Pendant la période d'éruption, les varioles et les varioloides présentent des stigmates ronge-clair et bien limités, au-dessous lesquels on sent un petit uoyau et qui durent douze ou vingt-quatre heures avant de se transformer en papules. Les varicelles présentent des stigmates d'un rouge obscur, mal terminés, sans novan, donnant naissance à des pustoles molles on à des vésicules, le plus sonvent au bout de six heures, ce qui fait qu'ordinairement on n'observe pas de papulcs.

2º Pendant l'état de la maladie; les pustules de la variole ont un ombilic; parmi celles de la varioloïde quelques-unes en ont (ce qui est caractéristique ). Les pustules de la varicelle n'ont jamais d'ombilic.

3º Pendant la période de la dessiccation, la variole et la varioloïde produisent des

s'échappait du plus grand nombre des pustules et qu'elle était absorbée dans les autres; enfin, que le septième jour était marqué par la dessiccation et le retour à la santé.

M. Eichhorn considère les varioloides comme des modifications de la variole, dont elles diffèrent en ce qu'elles ne sont pas, comme elle, accompagnées de fièvre secondaire. Il pense que les varicelles sont produites par un contagum particulier, distinct de celui de la variole et de la varioloide.

Dans ces derniers temps, un grand nombre de recherches et d'observations ont été faites sur les caractères (1) et sur l'inoculation (2) des varicelles pustuleuses (varioloide de quelques modernes); quelques remarques comparatives ont été faites sur la clavelée modifiée. (3)

crontes en forme de segment de cone; les varicelles ne laissent jamais de crontes en forme de segment de cone.

4º Le caractère des cicatrices que laissent la variole et la varioloide est que le hord en est découpé. Les varicelles ne donnent lieu à des cicatrices que lorsqu'elles oni été exocriées on lorsqu'un liquide purulent 3 eté long-temps renfirmé. Ces cicatrices, qui sont unies et pas toujonrs exactement rondes, mais quelquefois ovales, ont tonjours des bords ențiers; elles sont quelquefois pointillées; mais terres bords sont toujours entiers.

Quoique je ne paringe pas toutes les opinions de M. Eichhors, j'ai eru devoir les rapporter, à cause du soin particulier avec lequel il les à developpées.

(1) Thomson. An account of the 'variolad epillèmic which has lately provailed in Edinburgh and other parts of Scotland, etc. in-S. Lond. 1830. — Gregory. Considerations sur la paties-vêrie qui se developpe chez des sujes prilablement wagerinds (Arch. 36n. med t. r.y. p. 289. — t. x. p. 443). — Luders, Essai historique sur les varioles qui e volverent chez les sujes vaccinés (en danois), in-S, Altons, 1834. Extrait dans les arch. 1896. — te med. t. vvit, p. 133. — Gendrin. Sur la natuie et la contagion de la variole, de la vaccine et de la variole de la natuie et la contagion de la variole, la xxxxxx, p. 187. — Coprietti. Sur la variole de supte vaccine si de varioles (Journ. complément. des sc. médic., la xxxxxx, p. 26). — Robert (M. C. S. M.). Obs. zur la variole, la variole de la vario

(a) Gnillon. Mem. sur Finoculation de la variotoide (Ball. des sc. méd. de Férusse, t. xxiv, p. 35; t. xxr, p. 33). — Bousquit. Newelle inoculation de la variotoide (Barron méd., Paris, 1836), t. xxy, p. 253). — Robert-Venibles. Sur la propriée contagieuse des variotes modifiées (Revue médic, t. viii., 1825, pag. 315).

(3) Pissani et Libbald. Archiv. génér. de méd., t. xv11, pag. 439.

OBS. LXVI. Varicelle pustuleuse ombiliquée, développée pendant une épidémie de variole chez un individu vacciné. - M. Fl .... , âgé de vingt-trois ans, demeuvant rue Godot-Mauroy, nº 35, se plaignit, le dimanche 18 septembre 1825, de fatigue, de malaise et de dégoût pour les alimens : il régnait alors une épidémie de variole à Paris. M. Fl ... avait été vacciné, dans son enfance, par un médecin distingué, et porte sur le bras les cicatrices que laisse à sa suite la vaccine régulière. Le lendemain, 19 septembre, le malaise subsistait. Le 20, M. Fl .... se sentait abattu; il sortit cependant dans la journée, mais le soir, en rentrant chez lui, il fut pris d'un violent frisson, accompagné d'une forte céphalalgie. La nuit fut très agitée, sans sommeil et avec fièvre. Le 21, douleurs et chaleurs épigastriques, nausées, langue sale et rouge à la pointe, céphalalgie, frisson. Fatigué par ce frisson, M. Fl ... se plongea dans un bain très chaud, et ce symptôme n'en continua pas moins. En sortant du bain il se coucha; il éprouva plusieurs vomissemens de bile verte pendant le jour et dans la nuit ; la tête était extrêmement chaude, et les jambes étaient froides. Le 22, je fus appelé : je trouvai M. Fl .... vomissant avec effort; il m'assura que le plus léger mouvement du corps suffisait pour provoquer les vomissemens; ils étaient accompagnés de violentes convulsions de l'estomac et de haut-le-corps douloureux. La quantité de matières vomies était peu considérable, vu le grand nombre des vomissemens (vingtcinq sangsues à la région épigastrique, eau de gomme). Les sanganes resterent appliquées pendant deux heures; après leur chute, on couvrit les piqures d'un cataplasme émollient. Le soir, le malade eut du délire; cet accident se prolongea pendant la nuit, et fut plus prononce de quatreà six heures du matin (sinapismes miligés sur le coudepied, eau de gomine). A minuit, quatrième ou cinquième jour de la maladie, une éruption s'annonce par des éle-

vures semblables à des morsures de puces. Ces élevures existaient surtout à la poitrine ; il n'y en avait que trois ou quatre sur la face. Le 23, plusieurs petites pustules rouges, discrètes, étaient éparses sur le troine et les membres, et un plus petit nombré sur la face; une sueur très abondante s'était déclarée; le mal de tête et les vomissemens avaient diminué. Le 24, deuxième jour de l'éruption, elle se prononçait fortement sur la figure; le mal de tête avait cessé; les vomissemens, qui s'étaient suspendus dans la journée, se renouvelerent le soir; les sueurs étaient continues et abondantes (eau d'orge). La nuit fut assez calme. Le 25, troisième jour de l'éruption, progrès marqués de l'éruption; les pustules se multiplient. Les sueurs ont cessé des le matin; le malade se plaint d'avoir le visage tendu, raide et brûlant, comme s'il était couvert d'un masque de feu. Vers quatre heures de l'après-midi, révasseries pendant un quart-d'heure environ. La soirée est plus calme; mais le malade se plaint de nouveau, dans la nuit, d'avoir le visage chaud et tendu (eau d'orge coupée avec un quart de lait). Le 26, quatrième jour de l'éruption, le malade n'a pas dormi la nuit précédente; la douleur de la face le fatigue; il s'agite; il éprouve des révasseries; il se plaint, à plusieurs reprises, d'avoir la tête lourde. Les bains de pied (trois par jour) l'ont soulagé; les urines, qui, les premiers jours, étaient rouges, sont devenues transparentes et citronnées depuis trois jours. Les pustules des cuisses ont pris du développement. Le 27, cinquième jour de l'éruption, les conjonctives étaient injectées, le corps était couvert de pustules; il y en avait dans les cheveux, dans la barbe, sur les oreilles, sur les lèvres, dans la bouche, aux faces dorsales et palmaires des mains, aux faces dorsales et plantaires des pieds. Elles étaient principalement accumulées sur la face antérieure de la poitrine, sur les cuisses et sur la face. Nous en complames quatre-vingt-sept sur le front , cent dix- neuf sur une des joues, au moins autant sur l'autre;

en tout, à-peu-près quatre cents sur la face. La membrane sauqueuse du gland en était parsemée : elles étaient hu-

mides et plus avancées que les autres.

Quelques pustules, et ce sont les plus nombreuses, sont volumineuses, régulièrement circulaires et aplaties avec un point central déprimé, sans auréole, ou seulement entourées d'un petit cercle rose : cette teinte est produite par la matière des pustules enflammées. Cette matière n'est ni aqueuse ni séro-purulente. Les pustules sont solides, fermes, résistantes, pleines d'une humeur concrète, qui ne s'écoule point au-dehors lorsqu'on les divise. La plupart des pustules développées sur les mains présentent ces caractères : elles ne se rompent point comme les vésicules séreuses, qu'il est si facile de déchirer. Quelques autres pustules sont plus volumineuses que les précédentes, mais irrégulières. Elles se composent de deux ou trois pustules, confondues par leurs bords. D'autres, plus petites, comme globuleuses, d'une ligne de diamètre, remplies d'un fluide non transparent et blanchatre , sont entourées d'une auréole rouge, assez régulièrement circulaire, excepté dans les points où elles sont confluentes, ou avoisinées par d'autres pustules plus volumineuses. La peau sur laquelle ces dernières se sont développées est érythémateuse. Enfin, on compte à peine quinze ou vingt petites pustules conoïdes sur toute la surface du corps, les plus nombreuses sont les pustules plates et ombiliquées. Point de toux ni de dévoiement; pouls naturel; langue couverte d'un enduit blanc, sale et épais; peu de soif; point d'envie de vomir (bain de pied, eau d'orge). Le mal de tête, qui avait cessé dans le jour, reprit fortement le soir, et cessa de nouveau à la suite d'un bain de pied. La chaleur de la face avait beaucoup diminué : point de fièvre ; point de soif ni de coliques; urines claires et limpides. La nuit fut calme, et le malada reposa. Le 28, sixième jour de l'éruption, les pau-pières étaient moins enflammées que la veille. Toutes les pustules de la face étaient en pleine suppuration; trois ou quatre, situées sur le nez, présentaient un point noir central, desséché: Sur la poitrine, plusieurs pustules offraient la même disposition; quelques autres étaient en nleine suppuration , quoiqu'elles n'eussent pas acquis leur volume ordinaire. Plusieurs paraissaient avortées, et n'avaient que le volume de celles de l'impétigo. Les pustules de la face étaient moins plates, plus blanches et plus purulentes que celles des mains; les autres étaient roses. La peau des joues était moins rouge et moins tuméfiée; l'enduit blanc de la langue était très épais; il existait encore un peu de céphalalgie. Le 29, septième jour de l'éruption, la nuit précédente, sommeil calme et non interrompu. réveil sans mal de tête. La marche des pustules présente quelques variétés. Les pustules aplaties et ombiliquées des mains n'ont pas encore changé de forme ni de couleur. Quelques pustules ombiliquées de la face sont purulentes et d'un blanc jaune ; d'antres , situées sur le nez et sur le tronc, sont jaunes, presque desséchées, et présentent une croûte à leur centre (décoction d'orge coupée avec le lait; bouillon de poulet). Le 30, huitième jour de l'éruption, la nuit précédente a été excellente : la chute des croûtes s'opere ; le malade a trouvé dans son lit une foule de petites croûtes lamelleuses, semblables, pour la forme, à des lentilles. Sur le visage, la plupart des pustules sont remplacées par de petites taches rouges, avec un point central plus rouge et déprimé : ces taches ne sont point violacées comme celles de la variole. D'autres pustules sont devenues plus plates et plus rares, le pus qu'elles contiennent avant été résorbé. D'autres enfin en grande partie situées sur le col, sont pleines de pus concret; elles sont fermes et non douloureuses. La langue est humide et blanche au centre (bouillon , semouille).

Le 31, neuvième jour de l'éruption, et treizième de la maladie, nuit moins calme. On trouve encore dans les draps du lit une foule de petites croûtes lamellenses, ayant la forme et les dimensions de lentilles. Les pustules se dessèchent sans rupture de l'épiderme. L'appétit est très prononcé, et la convalescence est complète.

. Il est resté sur la figure quelques petites cicatrices qui , par leur forme et leur dimension , se rapprocheient singulièrement de celles de la variole. Le 26 novembre 1825 , deux mois après l'invasion de la maladie , les taches de la

peau n'étaient pas encore entièrement disparues.

MM. Guerbois et Hamel ont visité ce malade, et m'ont assuré avoir vu peu d'exemples de varicelle ayant autant d'analogie avec la variole. En effet, l'éruption eut lien le quatrième jour de l'invasion, après des symptômes précursens graves, tels que le délire et des vomissemens répétés, et pendant une épidémie de variole; cette éruption consista en de nombreuses pustules aplaties et ombiliquées; la face fut bouffie et enflammée; mais cette éruption différa de la variole pour la rapidité de la marche des pustules, qui furent toutes desséchées le treizième jour de la maladie, et le neuvième de l'éruption, et par l'absence du ptyalisme et de la fièvre secondaire.

# 2º Varicelle pustuleuse conoïde.

Vocab. Art. Varicella coniformis, Willan; varicella verrucosa, Plenck, swine-pox.

§. 456. Dans cette variété, l'éruption est précédée d'une fièrre quelquefois très intense qui dure deux on trois jours. Souvent aussi au bout de vingt-quatre henres, de petites taches rouges semblables à des morsures de puces se montrent sur différentes régions du corps et se transforment la plupart en élevures pointues comme celles de la variole dans leur premier état. Le lendemain de leur

apparition, ces élevures conservent leur forme primitive et offrent, à leur sommet, une tache blanchâtre opaque; jamais elles ne sont complètement transparentes comme les vésicules du chicken-pox. Leur base est moins dure et moins enflammée que celle des pustules de la variole, et plus que celles des vésicules du chicken-pox. La flèvre cesse ordinairement après l'éruption. Le troisème jour la base de ces élevures est plus enflammée; le quatrième et le cinquième elles persistent à-peu-près dans le même état. Le sixième elles se flétrissent, se ternissent et se dessechent à leur sommet. Dès le septième, celles de la face sont transformées en croûtes jaunâtres ou d'un jaune brun et proéminentes. Du huitième au neuvième jour ces croûtes se détachent, et plusieurs d'entre elles laissent à découvert de petites cicalitices. Les jours suivans, la chute des croûtes s'opère sur les autres régions du corps.

Le développement de ces pustules peut être successif de manière à prolonger la durée de l'éruption jusqu'au dou-

zième ou treizième jour

On observe la varicelle pustuleuse conoïde dans les épidémies varioliques, le plus souvent chez des vaccinés et quelquefois chez des variolés. Cette forme est tonjours bien dessinée sur la face; on remarque souvent des pustules ombiliquées sur les cuisses.

M. Fontaneilles a prouvé qu'elle pouvait être transmise

par inoculation. (1)

## Historique et observations particulières.

\$. 457. La varicelle pustuleuse conoïde a été décrite par Willan, qui lui a donné pour caractère des vésicules. Il est certain cependant qu'on observe presque toujours au sommet de ces élevures un point d'un blanc opaque pro-

<sup>(1)</sup> Fontaneilles. Epidém. de Milhau, p. 47 et 51.

duit par une petite pseudo-membrane, et que la plupart deviennent bientôt purulentes. J'ai recueilli plusieurs exemples de cette variété; j'emprunte l'observation suivante à MM. Bérard et Delavit.

OBS. LXVII. Varicelle pustuleuse conoide (1). - Louis, âgé de quinze ans, d'un tempérament sanguin, d'une constitution robuste, avait été vacciné. Il fut saisi, vers le soir, de frissons coupés par des bouffées de chaleur, de céphalalgie sus-orbitaire, de lassitude et de brisement des membres. Le deuxième jour, mêmes symptômes avec éruption, aux mains, de boutons (2), d'abord rouges, et qui deviennent blancs en quelques heures. Leur centre, uniformément soulevé, se termine en pointe. Ils sont peu élevés audessus de la peau, et environnés d'un cercle rose assez large; ils disparaissent par la pression, qui n'est point douloureuse. Le deuxième de l'éruption, nouveaux boutons à la figure, en tout semblables à ceux qui ont été déjà décrits; soulagement. Le troisième, céphalalgie sus-orbitaire, yeux sensibles à la lumière, langue jaune avec des points rouges. sur les bords, bouche pateuse, douleur épigastrique augmentant par la pression; les boutons des mains sont secs et offrent à leur partie moyenne une croûte plate, grise, peu adhérente; ils sont environnés d'une auréole rouge plus étendue que les jours précédens; ceux de la figure sont petits, blancs; quelques-uns ont un point grisatre au centre qui n'est point déprimé, et avec un cercle rose large, qui se fond avec le reste de la conleur de la peau; de nouveaux boutons se sont manifestés encore au bras: ils sont rouges, petits; la couleur disparaît par la pression. et ils sont environnés d'une large auréole (tartre stibié); vomissement de matière jaune; selles ou diarrhée, ventre dur et douloureux, sueur, état naturel du pouls et de la

<sup>(1)</sup> Bérard et Delavit. Ouvrage cité, p. 129.
(2) Dans cette observation, le mot bouton, dont le sens est vague et indéterminé, paraît avoir été employé dans la même acception que le mot pustule.

chaleur. Quatrième jour, point de sommeil, sueur legère. cephalalgie, langue comme dans le meilleur état de santé: les boutons de la face sont plus larges, plus soulevés, plus blancs; auréole rouge plus étendue; ceux des bras sont blancs, argentés à leur centre; il n'existe point de boutons à la poitrine et aux extrémités inférieures. Cinquième, les boutons de la face se sont flétris, séchés et forment une croûte grise, plate, un peu élevée au-dessus de la peau; quelques-uns de ceux des bras se sont séchés et ont formé une croûte rousse, soulevée, arrondie et présentant la forme des boutons de la petite-vérole verruqueuse; sixième; sueur générale et abondante pendant la nuit ; disparition de tous les symptômes ; le maladé se trouve dans le meilleur état ; chute des croûtes de la face, et à leur place on trouve une légère tache rouge au niveau de la peau; septième, convalescence.

### 3º Varicelle pustuleuse globuleuse.

VOCAB. Art. Hives.

§. 458. Dans cette variété, les symptômes précurseurs sont ordinairement plus intenses que ceux du chicken-pox, et se rapprochent quelquefois de ceux de la variole par leur durée et l'intensité de la fièvre.

L'éruption s'annonce par des taches rouges, plus étendues que celles de la variété précédente, ayant quelquéfois l'apparence d'une grosse papule ou d'une morsure de cousin, et qui, dans l'espace de vingt-quatre on quarantehuit heures, se transforment en des élevures globuleuses, dont la base n'est pas exactement circulaire, et dont le centre est d'un blanc mat latieux. Les troisième et quatrième jours, l'éruption se propage sur diverses régions du corps; le cinquième et quelquefois dès le quatrième jour, les pustules s'acrondissent, et l'auréole qui les entoure devient plus animée; les pustules ont acquis alors leur plus grand

volume, qui égale quelquefois celui du cristallin; leur couleur est d'un blanc mat à leur centre sur lequel on remarque une espèce de petit disque irisé à sa circonférence; mais elles sont transparentes dans la partie la plus voisine de leur base. Lorsqu'on les ouvre avec une lancette, et qu'on détache l'épiderme dans toute l'étendue où il est soulevé, on reconnaît que l'opacité et le blanc central sont produits par un petit disque pseudo-membraneux qui diffère de celui de la variole, en ce qu'il ne s'étend pas à toute la surface de la pustule. Le sixième, leur circonférence dépasse leur base qui est enflammée : le lendemain plusieurs pustules sont molles et flasques au toucher; le surlendemain elles sont affaissées et ridées à leur circonférence; le huitième et le neuvième, la dessiccation fait des progrès; les pustules sont remplacées par des croûtes lamelleuses et brunâtres; le dixième et le onzième, les croûtes se détachent de la peau, sur laquelle elles laissent des taches d'un rouge fonce et quelquefois même des cicatrices. second to last more file in the st. prof sanger

Souvent un petit nombre d'élevures offrent les caractères des éruptions précédentes, et sont disséminées entre

celles qui spécifient cette variété.

Comme il existe toujours beancoup de démangeaison à la peau, les enfans déchirent les pustules en se grattant; quelquefois des croûtes qui les remplacent restent plus long-temps adhérentes et laissent de petites cicatrices.

L'apparition des pustules ayant lieu d'une manière successive pendant deux ou trois jours, on trouve, tou-jours chez le même individu, l'éruption à divers degrés:

Elle peut être transmise par contagion, quoique l'ine-

#### Historique et observations particulières.

\$. 459. Willan dit que cette variété est vésiculeuse , mais les élevures ont une apparence purulente, à leur centre, des

le denxième jour, due, comme celle de la variole, à une pseudo-membrane attachée à la face interné de l'épiderme. Je reproduis ric l'Observation' du président d'Héricourt, comme un exemple de cette variété rerêtue de symptômes généraux assez intenses; le développement et les apparences des pustules n'ont pas été décrits avec assez de soin.

OBs. LXVIII. Varicelle pustuleuse, globuleuse (1) \_\_ M. d'Hericourt, le 24 novembre, éprouva une nuit fort la borieuse, avec agitation et chaleur. Le deuxième jour de la maladie, tête lourde et embarrassée; au lever, beaucono de malaise, de la courbature, de la douleur à l'estomac et particulièrement dans les cuisses et au-dessus des genoux : pédiluve suivi de défaillance. Le soir, malaise, pesanteur de têle, accablement, courbature. Le 26, mêmes souffrances; la nuit suivante plus mauvaise : point de sommeil; une chaleur brûlante avec des frissons passagers; la douleur de tête, des reins et des cuisses, plus forte, il y a eu une grande agitation. Le 27, troisième jour de la maladie (premier jour de l'éruption), on aperçut quelques taches ou petits boutons qui se montraient au visage et au cou; bientot après, se sentant beaucoup plus souffrant, plus accablé, et ne pouvant plus se tenir debout, le malade prit le parti de se coucher. Le 28 au matin, quatrième jour de la maladie (deuxième de l'éruption), le malade était très souffrant; son mal de tête, la douleur d'estomac, des reins et des cuisses, etc., continuaient toujours ; l'éruption était plus marquée. Le soir du même jour, on lui trouva de la fièvre; le malade se plaignit de mal de sorge (pédiluve); même faiblesse, l'éruption qui était accompagnée d'une très grande moiteur, se faisait bien; elle devint même si considérable au visage, qu'il aurait été couvert, dit-on, si la plus grande partie n'eut avorté; cependant la nuit ne

<sup>(1)</sup> Darcet. Histoire de l'éraption du président d'Héricourt. (Journal de médecine, 1798, t. xLIX, p. 303.)

fut guère meilleure. Le 29, cinquième de la maladie (troisième de l'éruption), le chirurgien trouva que l'éruption faisait des progrès, et qu'elle était très avancée. Il déclara le soir à M. d'Héricourt qu'il avait la petite-vérole, et lui avoua qu'il n'avait pas osé le lui dire plus tot, dans la crainte de se tromper, et de l'inquiéter d'une récidive après l'inoculation. Ce jour-là, plus de calme, et la nuit suivante fut bien meilleure que n'avaient été les cinq autres qui avaient précédé. L'éruption paraissait être faite en entier, le 30; néanmoins la fièvre reprit avec force, ce jour-là; le malade fut assez mal pendant la journée; il sortit même quelques goutles de sang par le nez; et le soir surtout, ninsique la nuit, il fut plus agité et plus tourmenté que jamais de mai de tête, de fièvre, de chaleur et surtout d'une moiteur excessive très incommode. Cependant tout ce trouble cessa vers les deux heures après minuit, et le malade s'endormit un peu sur le matin. Le premier décembre. septième de la maladie (cinquième de l'éruption), vers les trois heures après midi, je trouvai alors M. d'Héricourt beaucoup mieux, à cela près d'un peu de fièvre, avec un reste d'étonnement à la têle. La suppuration s'établissait au visage, où il n'y avait que donze à quinze boutons (1) tout au plus, et elle allait progressivement au corps; où l'éruption était plus considérable, surtout au dos; enfin sur les bras, aux coisses, aux oreilles même, et sur la partie chevelue de la tête. Les boutons s'élevaient et s'arrondissaient bien; la matière dont ils étaient remplis devenait déjà opaque et blanche, et ils étaient munis d'un cercle ou auréole rouge parfaitement caractérisée. La nuit fut assez bonne. Le huitième de la maladie (sixième de l'éruption), suppuration complète au visage et assez avancée au corps. Quelques boutons commençaient déjà à se dessé-

<sup>(1)</sup> Le sens du mot bouton est vague; le rédacteur de cette observation aurait du se servir du mot pustule.

cher à leur sommet, et c'étaient les plus petits. Je fis donner des alimens au malade, qui en sentait le besoin, et qui avait tenu jusqu'à ce moment la diète la plus sévère. Le 3 décembre matin, neuvième de la maladie (septième de Péruption), je trouvai la dessiccation assez avancée, et le malade resta leve l'après-midi. Le 4, dixième jour de la maladie (huitième de l'éruption), il n'y avait plus que quatre boutons au visage qui ne fussent pas secs. Les forces revenaient avec l'appetit, et le malade, qui n'avait pas été à la garde-robe depuis trois jours, eut le matin une selle naturelle et fort abondante. Cependant la dessiccation se faisait d'autant plus facilement qu'il y avait peu de boutons, excepté, comme je l'ai déjà dit, au dos, où ils étaient plus gros et plus nombreux; il n'y en avait presque point depuis les genoux jusqu'aux pieds. Le 5, onzième de la maladie (neuvième de l'éruption), j'avais imbibé de nouveau mon fil de la matière de ses boutons, ce que j'avais déjà fait la veille; la dessiccation était entière au visage; j'oubliais de dire qu'il n'y a point eu de salivation. Enfin, le 6, la dessiccation me parut assez avancée sur le reste du corps pour faire passer un minoratif. Le 9, quinzième de la maladie (treizième de l'éruption), M. d'Héricourt, qui allait de mieux en mieux, écrivit à madame d'Héricourt la mère, qu'il lui restait sur le corps quelques boutons qui n'étaient pas encore en état de dessiccation parfaite. Il estime que le nombre qu'il en a en peut être de deux à trois cents tout au plus. Ces boutons ont laisse des marques qu'on reconnaît encore, même sur le visage, ou l'on en voit entre autres une qui-ne s'effacera jamais, et que l'on distingue de celles qui lui sont restées de l'inoculation; mais elles se sont conservées bien plus long-temps sur le corps, où les boutons étaient plus nombreux et plus gros.

is castosphyr of rospessions

## 4º Varicelle papuleuse.

Vocas. Art. Horn-pox , nerles.

5. 460. Cette variété ne diffère des autres qu'en ce que la plupart des élevures semblent avorter ou rester stationnaires dans leur premier état. En effet, après les prodromes d'une éruption varicelleuse, on remarque sur la peau de petites et de grosses papules rougeâtres qui se dessèchent ou s'affaissent, sans être suivies de croûtes, et qui ne contennent dans leur intérieur ni sérosité, ni matière pseudo-membraneuse ou purulente. Le plus souvent elles sont entremètées de quelques vésicules lenticulaires de chickenpox ou de pustules conoïdes qui caractérisent une autre variété; cette circonstance, jointe au caractère de l'épidémie régnante, contribue à éclairer le diagnostic. Il est aussi assez ordinaire de rencontrer de ces papules varioliques, disséminées entre les élevures vésiculeuses ou pustuleuses des autres variétés.

On a produit artificiellement la varicelle papuleuse en inoculant le virus variolique à des individus qui avaient ést antérieurement inoculés ou atteints de la variole.

#### Historique et observations particulières.

§. 461. Des observations ou des remarques sur le hornpox ont été publiées par Black (1). Pierre Frank, dans son
Epitome, fait mention de cette variété qu'il désigne soule nom de varicella solidescens. Elle doit être très rare,
car je ne l'ai jamais observée; mais j'ai plusieurs fois rencontré des élevures papuleuses éparses entre les pustules
de la varicelle conoïde ou entre les vésicules du chicken-pox.
Sous le nom impropre de chicken-pox, Sims a décrit une
épidémie de variole modifiée, dans laquelle on observait
des varicelles papuleuses et globuleüses.

<sup>(</sup>t) Edinb. med. and Surg. Journ., t. XV, p. 41.

#### 5º Varicelle vésiculeuse (chicken-pox).

VOCAB. Art. Varicelle lymphatique, chicken-pox; varicelle lentiforme.

S. 462. Symptômes. — L'invasion du chicken-pox est précédée d'une fièvre légère, dont la durée est de douze à quarante-huit heures au plus. Souvent l'état fébrile est à peine sensible; un peu de courbature et de mal de têle n'empéche pas les enfans de se livrer à leurs jeux ordinaires. Le peu de gravité des symptômes précurseurs n'est pas cépendant un fait constant : dans quelques cas rares, l'invasion de la varicelle vésiculeuse a été annoncée par de vives douleurs à l'épigastre, par des nausées, des vomissemens, etc. (1)

Le chicken-pox, ordinairement discret, est quelquefois confluent (2). Il est caractérise, le premier jour de l'éruption, par de petites taches rouges, superficielles, oblonrues ou à peu-près circulaires, plus élendues et plus irregulières lorsqu'elles sont formées par plusieurs élevures réunies. Des le lendemain il se forme au centre de la plupart de ces élevures une vésicule proéminente remplie par une humeur absolument limpide, incolore ou citrine . qui s'écoule facilement lorsqu'on pique la vésicule. Le deuxième jour cette vésicule a environ une ligne et demie de diamètre : elle s'élève en pointe, ou se développe un peu plus lentement, sur une plus grande surface, en prenant une forme arrondie. De nouvelles taches apparaissent, et au centre de la plupart s'élève bientôt une vésicule dont la base est quelquefois enflammée. Le troisième jour la couleur de la lymphe est jaanatre; mais c'est le seul changement qu'aient subi les vésicules. Le quatrième jour, celles qui n'ont pas été accidentellement rompues, dimi-

<sup>(1)</sup> Sims. Observations on spidemic diseases, p. 115, in 3?, Lond., 1773.
(2) Ring. A case of confinent chicken-poor, illustrated by a coloured ingraving (Med. and physic, journal, 1805, p. 141)

nuent de volume et se rident à leur circonférence. Le cinquième, une petite croûte adhérente à la peau s'est formée à leur centre, et une petite quantité de lymphe opaque est renfermée dans leur circonférence, ce qui leur donne quelquesois une apparence ombiliquée. Le sixième, de petites croûtes jaunâtres ou brunes occupent la place des vésicules. Le septième et le huitième, les croûtes tombent et laissent sur la peau des taches rouges, sans dépression, qui subsistent encore pendant quelques jours.

Pendant le cours de cette éruption, plusieurs élevures semblent avorter: les unes restent à l'état de simples taches ou d'élevures papuleuses et s'effacent graduellement; les autres ne sont surmontées que d'une très petite

vésicule qui se rompt ou s'affaisse très rapidement.

En général, la varicelle vésiculeuse discrète n'est accompagnée, que d'un léger dérangement des fonctions digestives et de la circulation. Lorsqu'elle est confluente les symptômes généraux sont ordinairement plus marqués.

Lorsque l'éruption des vésicules est successive, lorsqu'elle est précédée ou suivie de lésions plus ou moins graves (érysipèle, ophthalmie) qu'on a coutume de rattacher à la varicelle quand elles se développent avec elle, la durée de la maladie peut être de deux à trois septénaires.

§. 465. Causes. — Le chicken-pox peut être transmis par l'inoculation de l'humeur séreuse de ses vésicules ou par celle d'une varicelle pustuleuse, conoïde ou globuleuse, ou par l'air chargé de leur contagium. «Je me rappelle avoir vu deux fois, dit Vieusseux de Genève, des petites-véroles volantes, dont les boutons durèrent de cinq à six jours; ils renfermaient un pus blanc et opaque et avaient le cercle inflammatoire au point que si je ne les regardai point comme de vraies petites-véroles, ce ne fut que parce que j'étais sûr que l'un des deux enfans avait en cette maladie, et parce que l'autre communiqua

à son frère et à sa sœur une éruption qui ne fut que la petite-verole volante ordinaire. »

Le chicken-pox peut produire la variole légitime, et celle-ci peut donner naissance au chicken-pox, §. 406.

Le chicken-pox se montre presque exclusivement chez les enfans. Je l'ai cependant observé chez des adultes et des individus d'un âge mûr; et c'est à tort que MM. Hesse et Stieglitz ont assuré qu'il ne se manifestait que chez les enfans. Il est contagieux, mais à un plus faible degré que la variole et que les varicelles pustuleuses. On a contesté ce fait mal-à-propos; car Willan et plusieurs autres sont parvenu àinoculer le chicken-pox.

\$, 464. On observe presque toujours un certain nombre d'exemples de chicken-pox dans les épidémies de variolé légitime et de varicelles pustuleuses, ou bien le chicken-pox

succède à ces dernières.

§. 465. J'ai déjà dit que le chicken-pox me paraissait être une variété des éruptions varioliques. M. Eichhorn (1) assure cependant avoir observé des épidémies de varicelle vésiculeuse, alors qu'il ne régnait point de varioles; et M. Barnes (2) a décrit une épidémie de chicken-pox qui régna à Carlisle, en 1826, sans qu'on eût observé de varioles depuis plusieurs mois.

Ces manifestations du chicken-pox, indépendamment des autres éruptions varioliques, sont excessivement rares (3). A Carlisle, il y avait eu des varioles plusieurs mois auparavant, et le chicken-pox fut peut être un dernier effet d'une constitution médicale variolique. An reste, quelque interprétation qu'on donne à ce fait, il en est un

<sup>(1)</sup> Eichhorn. Handbuch über die Behandlung und Verhäuung der contagiösfieberhaften Exantheme, page 437.

<sup>(</sup>a) Barnes (Thom), Steeth of an epidamic ourricelle, which prevailed at Cartiele on the summer and autumn of 1826 (Edinh. med. and surg. journ., LXXVII, p. 6:)
(3) Tai consulté les tables d'un grand nombre de recueils, celles du Journ. génée médecine; des Archives générales de médecine et du Journal de médecine de Hufeland; l'Index of the Ediaburg media, end surg. journ. 9: 1845; la bibliothèque

\$.466. Diagnostic. — Lorsque les vésicules du chickenpox sont développées, il ne peut être confondu avec auçune autre éruption variolique; lui seul, dans son état, se montre sous la forme de vésicules complètement transparentes.

Les vésicules du chicken-pox, apparaissant comme une éruption générale, éparses et disséminées sur toutes les régions du corps, sont bien distinctes des groupes vésiculeux de l'herpès phlycténoide, qui n'occupent ordinairement qu'un petit nombre de régions.

Le pemphigus aigu est caractérisé par des bulles et non par des vésicules; il n'est pas contagieux, et naît indépendamment des constitutions médicales varioliques. En décrivant le chicken-pox sous le nom de pemphigus varioloïde, et en réunissant ces deux maladies dans un même groupe, Pierre Franck s'est évidemment laissé entraîner à un faux rapprochement. (1)

§. 467. Le traitement de la varicelle vésiculeuse est le même que celui de la variole discrète et bénigne.

Le chicken-pox ne préserve pas de la variole,

#### Historique et observations particulières.

§. 468. S'il règne encore aujourd'hui quelque obscurité

de Ploucquet et celle de Reuss, sans trouver d'autres exemples de varicelle sécialesse (chicken-pox) épidemique, indépendante de constitutions médicales varioliques.

(1) On a lieu d'en être d'antant plus surpris qu'il s'exprime ainsi, dans un antre passage : « Quoique la varicelle précède quelquefois et annonce l'apparition prochaine de la variole, quoiquelle résulte parfois de l'inoculation du pus variolique de la meilleure qualité, quoique dans plusieurs cas sa ressemblance avec la petite-érole, soit régulières pois irrégulière, puisse sisément la faire confonder avec elle, nous la renvoyona à un autre geure de maladie, parce qu'elle est d'une nature bien différente. « P. Franck. Traité de méd. pratiq, trad, par Goudarau, 8. Paris, 1820, t. 11, pag. 316.)

sur plusieurs points de l'histoire de la varicelle vésiculeuse Ichicken-nox), c'est qu'évidemment on a décrit sous ce nom plusieurs éruptions différentes (1). Indépendamment des observations que j'ai déjà indiquées, on devra consulter celles de Willan (2) qui a décrit trois variétés de vari-celle d'après la forme des vésicules; celles d'Heberden (3) qui, le premier a prétendu que la varicelle était produite par un contagium distinct de celui de la variole; enfin celles du docteur John Thomson (4), qui a soutenu et prouvé, suivant moi, que le chichen-pox n'était qu'une variété des éruptions varioliques.

OBS. LXIX. Varicelle vésiculeuse inoculée (Willan). M. P., âgé de sept ans, fut inoculé avec l'humeur séreuse du chicken-pox, le 23 octobre 1798. On lui fit deux piqures au bras droit. Le 24, une légère rougeur entourait les piqures. Les 25, 26, 27, la rougeur s'accrut graduellement et fut sui vie de tuméfaction et d'endurcissement. Le 28, l'inflamma-tion du bras diminua. Le 30, pensant que l'inoculation n'avait pas réussi, je cessai d'examiner le bras; mais le 3 novembre, l'enfant s'étant plaint d'une démangeaison autour d'une des deux piqures, je la trouvai rouge, dure, proeminente, avec une petite vésicule dans son centre. Le 4 novembre, la rougeur et la dûreté augmentèrent beaucoup, et l'enfant se plaignit de démangeaisons autour de la vésicule, dont le volume était égal à celui d'une pustule de variole au septième jour de l'inocula-

<sup>(</sup>i) Pour s'en convainere il suffit de lire : A sketch of the history of varicella dans A history of the variolous evidenic which occurred in Norwich, By John Cross. in-8. Lond. 1820.

<sup>(2)</sup> Willan. On the vaccination, in-4. Lond. 1806, chap. vii. On the chickenpox and Swine-pox.

<sup>(3)</sup> Heberden. Med. transact of the college of physicians of London vol. 1, page 427. — Cette opinion de Heberden a été adoptée par Bryce (Edinb. med. and surg. journ. vol. xiv, pag. 467), par M. Richhorn (ouvrage cité) et par le docteur Abererombie.

<sup>(4)</sup> On the identity of chicken-pox and modified small-pox (Edinb. med. au surg. journ. t. xrv. p. 518.657.

#### INFLAMMATIONS PUSTULFUSES, VARICELLE VESICULEUSE (chicken-pox). 599

tion. Dans la soirée, deux petites taches rouges apparilrent sur une épaule et devinrent bientet vésiculeuses. Le 5 novembre, même état du bras; on n'observa pas de nouvelles vésicules. Le 6 novembre, la rougeur des piqures est très faible ; elles sont plus endurcies et plus proéminentes. Il n'y a pas de nouvelles éruptions.

OBS. LXX. Variole inoculée sur un individu déjà atteint d'une varicelle vésiculeuse (Willan). - John Colas, agé de dix mois, contracta le chicken-pox par contagion dans le mois de juillet 1799. Le troisième jour de l'éruption, il fut inoculé avec du pus recueilli sur une pustule de variole confluente. Les neuvième et dixieme jours, il eut de la fievre ; les pustules des bras suivaient leur marche ordinaire. Le onzième, il y avait plusieurs petites pustules près des points où l'inoculation avait été pratiquée. Le donzième, efflorescence sur le bras. Le treizième et le quatorzième, éruption d'environ deux cents pustules. Le dix-huitieme, toutes les pustules ont suppuré. Le vingtième, les parfies inoculées sont reconvertes de croûtes; dessircation des pustules. Quelques unes des vésicules du chicken-pox continrent une lymphe jaune jusqu'au troisieme jour de Pinoculation variolique e refu con antique est problémant

OBS. LXXI. Inoculation de la variole cine jours après l'inoculation de la varicelle (Willan). - On inocule le chicken-pox le 28 mai, a Edouard Wilson, agé de six mois, au moyen de deux piqures faites au bras gauche. Le troisième jour (30 mai), légère élévation et rougeur autour des piqures. Le cinquième jour, elles sont plus enflammées, et sur leur centre apparaît une vésicule transparente, à platie an sommet, avec un bord irrégulier. La nuit précédente, l'enfant avait en de la fièvre. On l'inocule, au bras droit, avec de la matière variolique, qu'on insinue en deux éndroits. Le septième jour, les vésicules sont plus grandes, et deux nouvelles apparaissent sur le bras gauche, près de l'endroit inoculé. Le neuvième jour, les vésicules qui se sont développées les premières, se sont rompues ; leur centre paraît bleuâtre, et elles sont entourées de plusieurs vésicules cohérentes. Le matin du huitième jour, l'enfant est plus malade; il a eu la fièvre, et n'a pas reposé la nuit précédente. Outre les vésicules qui se sont développées sur les parties voisines du point où l'inoculation a été pratiquée, douze autres se sont montrées sur différentes parties du corps. Quelques-unes paraissent comme indurées. d'antres contiennent de la lymphe. Les pustules du bras droit font des progrès. L'enfant éprouve une attaque de convulsion dans l'après-midi; il a de la fièvre toute la nuit; le corps se couvre d'un exanthème rose; les vésicules se rompent et se détachent. Le onzième jour (septième de l'inoculation variolique), l'exanthème continue; cinquante pustules environ paraissent dans la matinée. Les vésicules du bras gauche sont entièrement desséchées. Les pustules du bras droit sont très larges et entourées d'une efflorescence. Le quinzième jour (dixième jour de l'inoculation variolique), les pustules varioliques secondaires sont en maturation : mais elles sont dentelées dans leur centre. Le dix-huitième jour de l'inoculation du chicken pox, et le quinzième de celle de la variole, les pustules du bras sont desséchées; les autres pustules s'affaissent. Le vingt-deuxième jour de l'inoculation de la variole, les pustules secondaires sont remplacées par des croûtes, dont la chute s'est déjà opérée sur plusieurs points.

#### o. Fièvre varicelleuse (varicellæ sine varicellis.)

§. 469. On a décrit sous les noms de febris varicellosa et de febris varioloidosa des fièrres sans écuption, produites par l'infection variolique chez des individus vaccinés ou inocolés, ou nées sous l'influence de la contagion des varicelles pustuleuses ou vésiculeuses chez des individus aptès à contracter toute espèce d'éruption variolique. Je n'ai point observé ces espèces de fièvre sur la nature et les caractères desquelles on devra principalement cousulter les recherches de M. Eichhorn. (1)

#### Vaccine.

VOCAB. Art. Cow-pox, eaux aux jambes, grease, shinach, vaccine.

§. 470. Il se déclare quelquefois, sur le pis des vaclies, des pustules connues en Angleterre, sous le nom de coupox (variole ou picote de la vache). L'humeur qu'elles contennent, insérée dans la peau de l'homme, y produit une éruption de semblables pustules, à laquelle on a donné le nom de vaccine, et dont le développement préserve presque constamment de la petite-vérole, et diminue toujours l'action de son contagium lorsqu'elle n'y soustrait pas complètement la constitution.

S. 471. Les pustules vaccinales apparaissent trois ou quatre jours après l'inoculation du virus-vaccin; le septième et le huitième jour, elles contiennent un fluide visqueux et transparent, déposé dans un réseau pseudomembraneux. Le huitième, elles présentent à leur circonférence un bourrelet élevé; elles sont déprimées à leur centre et entourées d'une auréole enflammée. Enfin l'humeur qu'elles contiennent se transforme en une croûte brunâtre qui se détache vers le vingt-cinquième jour, et laisse sur la peau une cicatrice gaufrée, caractéristique.

§. 472. Inoculation de la vaccine: — La vaccine ne peut être produite ordinairement qu'une seule fois chez une même personne; on est cependant parvenu à donner la vaccine une seconde fois (2). Elle peut aussi être produite,

(1) Eichhorn. Ouvr. cité, page 407.

<sup>(</sup>a) Boffinet. Journ. compl. des sc. méd. 1. XXXI, p. 79.—M. Moreau professeur d'accoinchement en a rapporté une observation. MM. Brichetau et Boucher de Versillés out va plaiseurs exemples de ces doubles vaccines. M. Transony assure qu'une démoiselle prenaît la vaccine toutes les fois qu'on la vaccinait. D'un autre côté M. Barrey a revacciné plas de trois cents soitées sans obtenir une sel boûton.

dans quelques cas rares, chez des variolés ou des inoculés, sur lesquels on fait naître plus souvent des vaccines modifiées (vaccinelles). Le vaccin peut être inoculé à des individus de tout âge; mais son absorption a lieu plus facilement chez les enfans que chez les adultes. On a vacciné des enfans peu c'heures après four naïssance; cependant cette opération, hors les cas d'épidémie de variole, peut être ajournée jusque vers le deuxieme on le troisième mois. Il résulte, en effet, du relevé, des varioles, donné par M. Mathieu, dans l'Annuaire des longitudes, que la petite-vérole est infiniment rare de la naissance à six mois.

six mois.

Certaines saisons exercent une influence incontestable sur le développement de la vaccine; les chaleurs de l'été en hâtent la marche, les froids rigoureux la retardent. La menstruation et la grossesse ne contre-indiquent pas la vaccination.

vaccination.

\$. 475. Les individus sains ne doivent subir aucune preparation avant d'être vaccinés. Néanmoins, chez les adultes et les vieillards, il convient quelquefois de combattre la rigidité de la peau par des bains, des lotions, on par l'application d'un cataplasme, la veille de l'insertion du vaccin. Chez les enfans faibles, d'une constitution molle, d'une fibre làche, il faut, au controire, froiter la peau avec une serviette un peu rude. On est ainsi parvenu à inoculer le vaccin à des individus sur lesquels on avait déjà pratique plusieurs fois inutilement la vaccination.

S. 474. Quelques circonstances, telles que l'existence d'une inflammation agué des viscères, un écoulement de sang plus ou moins considérable produit par des piqures trop profondes, certaines constitutions médicales, pényent s'opposer au sirccès de l'opération.

Chez un petit nombre de sujets, des conditions cachées s'opposent au développement de la vaccine. Sur les nouveau-nes de trois ou quatre jours, la vaccination manque ordinairement deux fois sur trois; elle réussit quatre-vingtdix-huit fois sur cent après six semaines.

§. 475. Procédés opératoires.—Uhumeur du cow pox et le fluide vaccin recueilli sur l'homme peuvent être insérés au moyen des vésicatoires, des incisions et des piquires:

1º Les vésicatoires ont le double inconvenient de produire une irritation qui tend plutôt à empêcher l'action du virus qu'à en favoriser l'absorption, et d'occasioner une inflammation qui se termine quelquefois par des ulcerations.

2º La méthode des incisions est souvent suivie d'inflammations cutanées non vaccinales. C'est cependant la seule praticable, lorsqu'on n'a à sa disposition que des fils imbibés de fluide-vaccin. On fait à la peau nne incision superficielle d'une ligne et demie à deux lignes d'étendue, de manière qu'il ne sorte que peu ou point de sang. On introduit dans cette incision, dont on écarte les boids avec le pouce et l'index de la main gauche, une ligne inviron de fil imprégné de vaccin, on le couvre avec un morceau de taffetas gommé que l'on maintient par une compresse et quelques tours de bande. Après denx ou trois jours, on enlève cet appareil , et si le travail est commencé, on ôte le fil de la plaie.

3°. La méthode des pigüres est moins douloureuse que les précédentes et plus sûre dans ses résultats. En France on pratique ordinairement, avec une aiguille, une petite lancette cannelée on une lancette ordinaire; trois piques à chaque bras (Jenner n'en faisait qu'une à chaque bras; M. Eichborn en fait seise ou vinge en tout). Si l'inocutation est pratiquée de bras à bras, ce qui est toujours préférable, le vaccin doit être extrait des pustules vaccinales le quatrième jour de leur éruption.

\$.476. Méthode vulgaire. Après avoir pris sur la pointe d'une lancette ou d'une aignille une goutte de fluide vaccin, l'inoculateur saisit avec la main gauche la partie postérienre du bras du sujet qu'il se dispose à vacciner. Il tend exactement la peau, et avec la main droite il introduit l'instrument dans l'épaisseur de cette membrane, en suivant une direction horizontale jusqu'à qu'il suinte une gouttelette de sang. L'opérateur applique ensuite sur la piqure le pouce de la main gauche, laisse séjourner un instant dans la plaie l'instrument qu'il agite légèrement et qu'il retire en appuyant avec le doigt sur le lieu de la piqure, comme pour l'y essuyer.

\$.477. Méthode de M. Eichhorn.—Il conseille de faire

seize à vingt piqures. Ce nombre lui paraît suffisant pour mettre, dans presque tous les cas, les personnes vaccinées à l'abri de la contagion variolique. Vingt-quatre ou quarante-huit heures avant l'apparition du cercle rouge qui se développe autour des pustules, M. Eichhorn, avec le vaccin pris dans les boutons naissans, pratique au vacciné une seconde vaccination, appelée vaccination d'épreuve, et dans laquelle il fait quatre à six piqures. Il peut, dit-il, arriver trois cas : 1º elle ne prend pas ; les piqures ne s'élèvent point. Dans ce cas, les individus sont tout-à-fait à l'abri, sans exception. Il a constaté ce fait par des revaccinations postérieures; 2º La vaccination d'épreuve prend, mais il ne se développe que de très petites pustules, bien qu'elles aient la forme et la structure des véritables ; le cercle rouge s'y forme en même temps que celui des pustules déjà existantes, et elles sechent toutes ensemble; les individus ne sont pas protégés. C'est encore une règle sans exception. 3º La vaccination d'épreuve prend, et de nouvelles pustules se développent avec autant de régularité et de lenteur que les premières, et dans la plupart des

cas les individus ne sont pas protégés. Ces assertions et ces expériences de M. Eichhorn mé-

ritent d'être vérifiées.

\$. 478. Si on ne peut se procurer que du vaccin conservé sur un linge, ou entre deux verres, il faut le délayer dans la plus petite quantité possible d'eau froide, en l'agitant pendant quelques minutes avec l'extrémité d'une aiguille ou d'une lancette, jusqu'à ce que ce mélange

acquière une apparence presque oléagineuse.

Pour faire usage du vaccin conservé dans un tube de verre (1), il faut d'abord en casser les deux extrémités. On adapte ensuite à l'une d'elles un petit tuyau de paille ou de verre, et après avoir appliqué l'autre extremité sur une lame de verre, on souffle doucement de manière à ce qu'il existe dans le tube une ligne environ de vaccin; ce virus est ensuite inséré avec une aiguille ou une lancette, comme lorsqu'on vaccine de bras à bras.

6. 479. Le quatrième jour de l'éruption , le vaccin jouit de toute son énergie et il offre les caractères suivans: 1º lorsqu'on pratique plusieurs petites ouvertures à une pustule, avec la pointe d'une lancette, le vaccin en sort lentement, sous forme de petits globules d'une couleur argentée ; 2º abondamment répandu sur l'auréole, ce fluide ressemble à l'humeur que les limaçons laissent après eux, lorsqu'ils rampent; 3º il est visqueux et se mêle difficilement avec le sang; il file comme un siron, entre les doigts, s'attache à la lancette ou aux verres qu'on applique sur les pustules ouvertes; se dessèche promptement à l'air; forme un enduit grumelé comme gommeux, sur la pointe de l'instrument; rend raide les fils qu'on en imprègne, et lorsqu'ils sont desséchés et qu'on les plie, il tombe en écailles d'une consistance et d'un aspect vitré.

<sup>(1)</sup> Ces petits tubes, inventés par M. Brétonneau, sont longs de six lignes. et capillaires à leurs extrémités. Pour les charger de vaccin, on fait plusieurs piqures aux pustules vaccinales, et on approche successivement des petites gouttelettes de vaccin l'extrémité la plus effilée de ces tubes. Lorsqu'il n'y a plus qu'une ligne du tube à remplir, on en ferme les deux ouvertures, en les approchant d'une lumière; on les enduit ensuite avec de la cire à cacheter. Pour transporter ces tubes, il suffit de les mettre dans un tuyau de plume rempli de son, qu'on scelle avec de la cire. Le vaccin, ainsi recueilli, conserve, dit-on, plusieurs années, sa fluidité et ses propriétés contagieuses, s'il n'est pas exposé à une trop forte chaleur ou à un trop grand abaissement de température.

§. 480. Toute l'humeur contenne dans une pustule vaccinale, ne paraît pas avoir la même énergie. Ainsi, quand on a qu'une ou deux pustules pour vacciner beaucoup d'enfans, les premiers opérés ont plus de chances favorables que les derniers.

Le virus-vaccin jouit de toute son activité des qu'il est déposé dans une pustule; il la conserve jusqu'au huitième et neuvième jour de l'inoculation. En général il est d'autant plus actif qu'il est recueilli à une époque plus rapprochée de sa formation, et moins il y a de vaccin dans une pustule, plus il est énergique.

Le vaccin des jeunes enfans est aussi d'un effet plus cer-

tain que celui des adultes.

M. Bousquet assure que le vaccin se détériore très rapidement dans les tubes, et moins vite entre des plaques de verre-

Les croûtes vaccinales peuvent quelquesois transmettre

la vaccine; c'est un moyen infidèle.

L'analyse chimique a démontré que le fluide-vaccin contenait de l'eau et de l'albumine, et n'a rien appris sur

son contagium.

§. 481. Symptômes. — Au moment où chaque piqure est pratiquée, il se forme presque constamment, au point de l'insertion, un cercle légèrement rouge, superficiel, du diamètre de six à douze ligues, et qui disparaît en quelques minutes. Ce premier phénomène n'est point, ainsi qu'on l'a dit, un indice du succès de l'inoculation; il accompagne toutes les piqures. Lorsque ce cercle est effacé, la piqure s'élève sous la forme d'une moitié de lentille, légèrement rouge, elle dure plus long-temps que le premier cercle, mais elle s'affaisse et disparaît, comme lui, dans l'espace de quelques minutes. Jusqu'au troisième quatrième jour, la partie vaccinée ne présente aucun chargement (période d'incubation, faussement dité d'inertie). A la fin du troisième ou du quatrième jour l'écuption

commence : on sent distinctement, au toucher, une lé-gère dureté dans les points où les piqures ont été pratiquees, et sur lesquelles une petite élevure rouge ne tarde pas à se montrer. Le cinquième jour, cette élevure devient circulaire et prend la forme d'un ombilic. Le vacciné circulaire et prend la forme d'un ombilio. Le vacciné éprouve quelques démangeaisons. Le sixième jour, la teinte rouge de chaque élevure s'éclaireit, le bourrelet, entouré d'un cercle rouge d'une demi-ligne de diamètre, s'élargit, et le centre des pustules vaccinales est plus déprimé. Le septième jour, le volume des pustules sugmente; le bour-elet circulaire s'aplatit et prend un aspect argenté; la teinte rougé qui les colorait se fond dans la dépression centrale, et continue à en occuper dans un très petit espace le bord extérieur. Le huitième jour, le bourrelet s'élargit. le bord exterieur. Le hullième jour, le bourrelet s'élar-git, la matière contenue dans la pustule prend une teinte plus foncée, et quelquefois reste de la même couleur que le bourrelet. Le cercle rouge, très étroit, qui jusqu'à cette époque à circonscrit la pustule, prend une couleur moins vive; l'inflammation se propage au tissu cellulaire sous-cutané. Le neuvième jour, le bourrelet circulaire est plus large, plus élevé et plus rempli de matière; le cercle rouge dont les irradiations étaient semblables à des vergetures, prend une teinte rose plus uniforme, et une belle auréole se dessine. Le dixième jour, le bourrelet circulaire de la pustule s'élargit, l'auréole prend et acquiert d'une à deux lignes de diamètre, et la peau sur laquelle elle est développée est quelquefois très tuméfiée (tumeur vaccinale). Sa surface paraît granulée et légérement pointillée, et on distingue, à la loupe, une grande quantité de petites vésicules remplies d'un fluide transparent. Le vacciné éprouve une chaleur mordicante, une démangeaison vive, de la pe-santeur au bras, quelquefois la douleur se propage dans les ganglions axillaires. Cette inflammation est souvent accom-pagnée d'un mouvement fébrile annoncé par des pandicu-lations, des bâillemens, la rovgeur et la pâleur alternatives

du visage et l'accélération du pouls. Le onzième jour, l'auréole, la tumeur vaccinale, le bourrelet et la dépression centrale de la pustule sont dans le même état que la veille. A cette époque, la pustule vaccinale, qui dépasse d'une à deux lignes le niveau de la peau, ressemble à une grosse lentille dont les bords sont élevés à pic. Sa couleur est perlée, son diamètre est de deux à cinq lignes; elle est dure au toucher et présente la résistance d'un corps étroitement uni à la peau. Pendant toute cette période, le fluidevaccin est contenu dans une pseudo-membrane celluleuse, à-peu-près de la même manière que l'humeur vitrée du globe de l'œil est renfermée dans la membrane celluleuse qui la soutient. Le douzième, la période de dessiccation commence, la dépression centrale prend l'apparence d'une croûte; l'humeur contenue dans le bourrelet circulaire, jusqu'alors limpide, se trouble et devient opaline. L'auréole pâlit, la tumeur vaccinale s'affaisse, l'épiderme s'écaille. Le treizième jour, la dessiccation s'opère au centre. La pustule, jusqu'alors celluleuse, ne forme plus qu'une seule cavité. Si on l'ouvre, elle se vide en entier, et fournit une matière trouble, jaunâtre et puriforme. L'auréole se transforme en un cercle d'une teinte légèrement pourprée. Le quatorzième jour, la croûte prend la dureté de la corne et une couleur fauve analogue à celle du sucre d'orge. Le cercle qui l'environne diminue de largeur et suit l'ordre de décroissement de la tumeur vaccinale. Du quatorzième au vingt-cinquième jour, la croûte solide et jaune acquiert une couleur plus foncée, approchant de celle du bois d'acajou, et conserve presque toujours la forme ombili-quée. A mesure que la tumeur vaccinale s'affi...se, cette croûte proémine davantage au-dessus du niveau de la peau; elle tombe du vingt-quatrième au vingt-septième jour, et laisse à nu une cicatrice profonde, parsemée de petits points semblables aux dépressions que l'on voit sur les gauffres.

\$. 482. Le développement de la vaccine n'est pas toujours aussi complet et aussi régulier : '1° il ne se déclare quelquesois qu'une ou deux pustules à la suite d'un plus grand nombre de piqures. Dans l'opinion de la plupart des vaccinateurs, un seul bouton préserve de la variole aussi surement que trois ou quatre (M. Eichhorn et M. Robert sont d'une opinion contraire). 2º La période d'incubation peut se prolonger jusqu'au vingt-deuxième ou vingt-cinquième jour, et même à une époque beaucoup plus reculée (1), ou n'être que de deux à trois jours. 3° Des pustules irrégulières naissent quelquefois de la réunion accidentelle de deux pustules trop rapprochées. 4º Le virus-vaccin produit parfois, sur le même individu, la vaccine vraie et la vaccinelle (vaccine modifiée ). 5º Des pustules vaccinales peuvent se déclarer sur des points du corps où l'inoculation n'a point été pratiquée. C'est presque toujours sur des surfaces enflammées et privées d'épiderme, sur des eczéma chroniques, des lichens excorrés, des eczema impétigineux de la face, etc., que ces pustules secondaires se dévelop-pent. Elles sont quelquefois produites par une inoculation accidentelle et postérieure que le vacciné s'est faite avec ses doigts, après avoir gratté les pustules lorsque la constitution n'a été qu'incomplètement modifiée par la première éruption. Plus souvent les pustules surnuméraires sont le résultat d'une éruption secondaire, analogue à celle qu'on observe bien plus souvent dans la variole inoculée. 6º Chez les nègres et les mulâtres, l'auréole inflammatoire des pustules vaccinales est peu marquée, la peau n'offre qu'une teinte cuivreuse, et la cicatrice est rougeatre. 7º Enfin il existe des vaccince sine vaccinis. Un enfant bien constitué éprouva, le huitième jour de la vaccination, un malaise général avec un mouvement fébrile qui dura tout une semaine. On attendait

<sup>(1)</sup> Baker. Obs. sur un bouton vaccin qui ne s'est développé que six mois après l'intertion du virus (Arch. génér. de méd., t. x, p. 277.)

l'éruption, quin'eut pas lieu, M. Pistono le revaccinasans résultat (1). M. Petiet ayant vacciné un sujet déjà vaccinésans succès l'année précédente, au bout de huit jours il survint un accès de fièvre qui dura trente-six heunes; trois nouvelles vaccinations ne causèrent ni fièvre ui éruption; l'inoculation de la petite-vérole échoua également. M. Bousquet cite plusieurs faits analogues qu'il faut distinguer des simples mouvemens fébriles produits par les piqures (2). Dans la vaccine comme dans la variole, l'infection générale est le caractère essentiel; l'éruption n'est que secondaire.

§. 483. La vaccine est une meladie très bénigne, mais elle peut être accidentellement compliquée d'autres affections. Lorsque les pustules sont très nombreuses et très enflammées, la ganglionite axillaire, l'eczéma, les pustulés accidentelles, la roséole, l'érysipèle, le phlegmon, l'entérite compliquent quelquelois la vaccine chez les enfans.

L'inoculation directe du cow-pox a plusienrs fois aussi provoqué le développement de ces complications chèz les adultes.

Mais de toutes ces complications, celle qui offre le plus d'intérêt à l'étude est celle de la variole et de la vaccine (3). Le plus souvent ces deux éruptions se modifient lorsque l'influence des deux contagium a lieu en même temps (4). Toutefois il parait que dans, quelques circonstances l'influence du contagium variolique n'est point modifiée, \$.500.

(2) Fauchier. Obs. sur la vaccine sans éruption. (Rec. périod. de la soc. de

médec. de Paris, t. xxx1, p. 281.)

<sup>(1)</sup> Rapport du comité de vaccine. 1812.

<sup>(3)</sup> Schillot (A). Observat. de patiese-vêroles malignes survenues pendans le développement de la succine (Rec. périod. de la soc. de méd. de Paris, i. xxvist, p. 3). — Duplan, Observat. sur la petite-vérole survenue pendant le coins de la succine sé sur la marche simulanée de cet deux érapions (Bad, non. xxvist, p. 126). — Bottule (C. M.). Tables un évaccine et la petite-vérole, en concurrence un le ménie univalu. (Baid. t. xxxx, pag. 393.)
(4) Petit. Journ. hébd. 1<sup>et</sup> seire, et VIII. p. 30a.

Ainsi, à Marseille, dans le mois de juin 1828, neuf individus ont succombé à la variole pendant le développement de la vaccine, et trois autres avaient déjà subi le même sort dans les mêmes conditions : en août , deux autres; en septembre, encore deux autres, en tout seize sujets qui moururent de la variole malgre la vaccine qui l'accompagnait.

Lorsqu'on inocule un mélange de virus vaccin et de virus varioleux, il se développe quelquefois deux éruptions parfaitement conformes à leur double origine. Woodville a le premier tenté cette expérience, qui a été répétée par M. Salmade et par M. Bousquet. Contradictoirement à l'opinion de ce dernier, je crois que l'action du virus variolique fut modifiée dans son experience (1), et que l'éruption qui ne laissa pas de cicatrices appartenait plutôt, par sa marche, à la varicelle pustuleuse ombiliquée qu'à la variole légitime.

S. 484. Le professeur Monteggia, dans une leçon lue le 17 février 1814, à l'Institut des sciences, lettres et arts, séant à Milan, a soutenu que, si l'on vaccine un enfant syphilitique, il se developpe une pustule qui contient les deux. virus. En 1821, M. Gaspari Cerioli a mis en avant la même opinion. M. Marcolini (2) cite les faits suiyans : «Sclibino, Catterina, agée de deux mois et demi, saine en apparence, fut vaccinée. La vaccine se développa très bien ; le 16 jain 1814, on vaccina, avec du vaccin pris sur elle, dix enfans; et avec du vaccin pris sur ces dix enfans, on en vaccina trente autres. En peu de mois Catterina Sclibino et cinq des premiers vaccinés moururent. Parmi les trente vaccinés en second lieu, on ne put en observer que sept. Sur ces sept un fut pris d'une maladie qu'il communiqua à ses frères et sœurs; et un autre eut aussi quelques accidens. Les parens de Sclibino Catterina étaient

<sup>(1)</sup> Bonsquet. Ouorage cité: Rapport entre la variole et la vaccine, p. 328.
(2) Marcolini (F. M.). Sulle complicazioni della vaccina. In-8. Milano. 1823.

depuis long-temps malades de la syphilis qu'ils ne soignaiéit pas. Peu de jours après la vaccination, l'enfant se couvrit de pustules, qui apparurent à la vulve, à l'anus, au col, au front et à la bouche. Les autres enfans furent pris de semblables pustules, d'ulcérations à la bouche, de condylemes à l'anus; et le mal se communiqua à plusieurs nourrices qui les allaitaient, et à quelques-uns des enfans qui étaient nourris avec eux.

§. 485. — Diagnostic. La vaccine ne peut être confondue avec les pustules accidentelles qu'on a très improprement appelées fausse-vaccine, et qu'on produit toutes les fois qu'on introduit dans la peau du pus ou tout autre liquide stimulant. Ces pustules se développent dés le lendemain on le surlendemain des piqures; elles sont inégales et s'élèvent en pointe dès leur naissance; leur sommet est jaunâtre, leur texture est fragile et ne supporte pas la plus légère pression; le pus qu'elles contiennent s'écoule et se desseche le troisième on le cinquième jour. Les croûtes qu'i succèdent à ces pustules sont jaunes, molles et souvent humectées d'une matière ichoreuse. En résume es pustules n'ont ni la marche, ni la forme ombiliquée des pustules vaccinales:

Les vaccinelles (vaccinæ spuriæ) ont plus d'analogie avec la vaccine; elles sont caractérisées par une ou plusieurs pustules bien circonscrites et ombiliquées, qui, comme celles de la vaccine vraie, apparaissent le quatrième jour, marchent comme 'elles, mais avec moins d'inflammation, jusqu'au buitième ou neuvième jour, et sont ordinairement desséchées vers le quatorzième ou le quinzième jour. L'humeur qu'elles contieunent, inoculée, peut donner lieu à la vraievaccine (Eichhorn) ou au développement de pustules qui différent de la vaccine légitime, soit par la plus grande rapidité de leur marche lorsqu'elles sont parrennes à la période de suppuration, soit par un moins haut degré d'inflammation de leur bourrelet

et de leur aureole, et par l'existence d'une tache ou d'une légère cicatrice, au lieu d'une cicatrice gauffrée sur le point de la peau qu'elles ont occupé; enfin, elles ne préservent point de la variole aussi surement que la vraie vaccine.

Sous le rapport de leur forme et de leur marche, les pustules vaccinales ont la plus grande, analogie avec celles de la variole inoculée. Comme ces dernières, elles se développent plusieurs jours après l'insertion d'un virus; leur forme est circulaire et ombiliquée, et leur durée est d'environ trois septénaires; mais elles en différent en ce que la contagion de la vaccine ne se transmet pas par l'air comme celle de la variole. L'éruption de la variole est essentiellement générale, tandis que celle de la vaccine, sauf un très petit nombre d'exceptions, est locale. Ces deux maladies, malgré leur ressemblance, paraissent même opposées l'une à l'autre, puisque leur inoculation simultanée entraîne le plus souvent une modification dans leur marche ou dans leurs caractères extérieurs. On a dit, il est vrai, que le virus varioleux, inoculé à la vache, produisait le cow pox; mais cette expérience a été répétée sans succès (1). On a ajouté que M. Sunderland (2) était non-seulement parvenu à donner la variole à une vache en l'enveloppant avec la converture d'un varioleux, mais encore que la matière de l'éruption inoculée à l'homme avait produit la vaccine; mais M. Numan n'a point obtenu les mêmes résultats, lorsqu'il a répété cette expérience.

Les essais de M. Guillon prouvent l'analogie de la varicelle pustuleuse *ombiliquée*, reproduite par inoculation, avec la vaccine:

La vaccine n'étant que le com-pox transporté sur l'homme, il n'est pas étoniant que leurs pustules se ressemblent, et que la vaccine insérée sur le pis de la vache y produise quelquefois le com-pox.

<sup>(</sup>t) Voisin. Mémoire sur la vaccine, in-8, 1801.

On a assuré que l'humeur, des petites pustules du grease (caux aux jambes), inoculée à l'homme ou à la vache, donnait lieu au développement de la vaccine ou du cour-pox (1); mais cette expérience a été répétée sans succès par Woodville, Simmons et Buniva. Plusieurs exemples d'eaux aux jambes qui m'ont été montrés par des vétérinaires instruits, appartenaient évidemment à l'eczéma impétigineux ou à l'impétigo.

§. 486. Pronostic. — La vaccine a acquis la plénitude de sa puissance préservative le deuxième jour de l'éruption.

M. Bousquet a prouvé que l'intégrité des boutons n'était pas nécessaire pour assurer à la vaccine sa vertu préservative; il a ouvert et cautérisé les pustules dès leur apparition, et une nouvelle vaccination a été sans résultat.

Non-seulement la vaccine est en général une maladie très béu gne; mais elle peut encore devenir, dans quelques circoustances, une maladie salutaire. Comme plusieurs autres inflammations externes, elle a quelquefois procuré ou hâté la guérison d'ophthalmies, d'otites, de bronchites chroniques et de la coqueluche. Enfin le virus vaccin, inséré sur des inflammations chroniques de la peau, peut hâter la guérison de ces affections.

Les détracteurs de la vaccine ont dit au contraire, nais sans le prouver, que la phthisie, la fièvre cérébrale, le rachitisme ; les scrophules; etc., étaient plus fréquens en Europe depuis que cette éruption y avait été substituée à la variole.

S. 487. Traitement. — La vaccine, indépendante de toute complication; n'exige aucun traitement; elle doit être abandonnée à elle-même, afin qu'elle puisse parcourir, naturellement ses périodes. On préserve les pastules de toute espèce de frottement ou de compression qui

<sup>(1)</sup> Loy (I. C.). Account of some experiments on the origin of cow-pox, In-S. London, 1802.

pourrait en altérer la structure avant l'époque à laquelle le virus peut être recueilli. Après la chute des croîtes, l'emploi d'un purgatif, souvent réclamé par les vaccinés ou leurs parens, est rarement nécessaire.

§. 488. Si la roscole, §. 269, un volumineux phlegmon, un large érysipèle, une inflammation intense des ganglions axillaires, etc., venaient compliquer la vaccine, on combattrait ces diverses affections par les émissions sanguines et les autres moyens qu'on leur oppose ordinairement. Si le développement d'un trop grande nombre de pustules paraissait être la cause de quelques accidena, la cantérisation d'une ou plusieurs de ces élevures en arrêterait les progrès sans nuire à l'action préservative de la vaccine.

5, 489, On a dit que le virus vaccin avait dégénéré, que depuis quelques années l'éruption était moins forte, la fièvre vaccinale moins marquée; que les cicatrices étaient moins bien dessinées; que le vaccin ne pouvait plus aujourd'hui être transmis à la vache; que les varioles après vaccination, étaient plus fréquentes qu'autrefois, et que l'en parvenait aussi plus facilement à développer deux fois la vaccine chez une même personne. Dans l'espérance de remédier à cette prétendue dégénération du vaccin, on a proposé de recourir au cou-pox développe spontanément chez la vache, ou au vaccin retrempé à sa source en le portant de l'homme sur la vache. (1)

5, 490. Mais ces craintes paraissent au moins exagérées. Il est constant qu'on voit tous les jours des pustules vaccinales en tout semblables à celles qui ont été décrites par les premiers vaccinateurs, dont plusieurs et Marchall entre autres assurent que les vaccinés peuvent vaquer à leurs occupations ordinaires. L'assertion relative aux cicatrices est tout-à-pait gratuité. La transmission du vaccin à la vache

<sup>(1)</sup> Fiard. De la necessité de régénérer la vaccine. (Rev. médic. 26 série t. 11, p. 328.

a toujours été difficile. Les varioles après vaccination ne paraissent plus fréquentés aujourd'hui que parce qu'elles ne sont plus contestées, et peut-être parce que les constitutions médicales varioliques sont moins rares. Enfin, la possibilité d'une seconde vaccine, vingt ans après une première, loin de prouver que le virus actuel est moins ênergique, tend à prouver le contraire. Rien ne démontre donc que le vaccin ait dégénéré.

§. 491. Dans une épidémie variolique, il convient de pratiquer une nouvelle vaccination à toutes les personnes chez lesquelles le développement complet et régulier de la

vaccine n'a pas été bien constaté.

Plusieurs médecins (MM. Robert, Honorat, Favart, etc.) ayant cru remarquer que, parmi les vaccinés, les plus anciens étaient plus exposés que les autres aux éruptions varioliques, ont proposé de revacciner une ou plusieurs fois la même personne, les uns au bout d'un an, les autres au bout de cinq, dix, quinze ans, etc. Pour moi, je pense que ces revaccinations doivent être tentées toutes les fois qu'il règne une épidémie de variole, ou au moins dans la première épidémie qui suit la vaccination lorsque cette opération n'a pas été pratiquée d'après la méthode de M. Eichhorn.

§. 492. Depuis la découverte de Jenner, les épidémies de variole ont ravagé différens points de l'Europe, et les vaccinés eux-mêmes en ont souffert. M. Eichhorn a examiné les histoires de toutes ces épidémies, et il en a tiré les conclusions suivantes: 1º Les vaccinés peuvent avoir la variole légitinte, aussi bien que la variole modifiée, et généralement ils sont d'autant plus malades que le nombre des boutons vaccinaux a été plus petit. 2º Parmi les individus vaccinés, jusqu'à présent il n'y a guère que la moitié qui ait été préservée de toute atteinte, forte ou faible de la variole. 3º Le rapport des varioloïdes aux varioles après vaccination, est taes variable; il est meilleur eu plus défa-

vorable, suivant que les médecins ont fait plus ou moins

de piqures.

Cette importance attachée au nombre des pustules et des piqures a été contestée; j'ai observé moi-même des varieles modifiées chez des individus qui portaient quatre ou cinq cicatrices de vaccine; mais mes observations ne portent pas sur un assez grand nombre de faits pour que j'en infère rien de contraire à l'opinion de M. Eichhorn.

## Historique et observations particulières.

\$. 493. Jenner publia, en 1798, ses Recherches (1) sur les causes et les effets de la variole vaccinale, et sa bienfaisante découverte s'étendit rapidement à toute l'Europe. M. Bruce (2), consul à Bushir, assure que la pratique de la vaccine est vantée dans la tribu des Eliots, depuis la plus haute antiquité.

Le cow-pox a été l'objet de nombreuses recherches (Append. art. cow-pox). Jenner avait pensé qu'il naissait du greuse (eaux aux jambes). Cette opinion a été combattue avec succès par Pearson, Buniva et W. Simmons. (3)

Indépendamment des excellens traités de MM. Husson (4), Sacco (5) et Bousquet (6), le lecteur devra con-

<sup>(1)</sup> Jenner An enquiry into the causes and effects of various vaccines. London, in-4: 1798.

<sup>(2)</sup> Bruce. Lettre écrite à M. W. Ershine de Bombay (Annales de chimie et de physique, t. x. Mars 1619). Voyez aussi les recherches de M. Moreau de Jonnès sur l'état des connaissances des Indiens et des Chinois relativement à la vaccine. (Arch., gén. de méd., t. XIII., p. 126).

<sup>(3)</sup> Simmons (W.), Reflexions on the property of performing the cesarian operation, etc. to which are added experiments on the supposed origin of the compox. in-8. London 1799.

<sup>(4)</sup> Husson. Recherches historiques et médicales sur la vaccine, in-8, première édition. Paris; 1803.

<sup>(5)</sup> Sacco. Trattato di vaccinazione, con esservazioni sul giavardo e vajuolo peccorino, in-4, fig. Milano, 1809.

<sup>(6)</sup> Bousquet. Traité de la vaccine, in-8, Paris, 1832,

sulter diverses observations ou mémoires sur l'identité de la variole et de la vaccine (1), sur l'époque à laquelle la vaccine est préservative (2), sur la multiplicité des boutons de vaccine (3), sur la fièvre d'incubation de la vaccine (4), sur l'influence de la vaccine paraissant s'être étendue de la mère à l'enfant pendant la grossesse (5), sur les anomalies de la vaccine (6), sur ses complications (7), sur les lentatives d'inoculations varioliques chez des sujets vaccines (8) et sur l'influence réciproque de la variole et de la vaccine. (9)

Il faut aussi consulter les observations publiées sur les vaccines modifiées, §. 505, sur l'influence salutaire de la vaccine dans la coqueluché (10), la fièvre quarte (11), l'ophthalmie (12), dans la goutte (13), etc.; sur son influence sur la mortalité (14); sur les vaccinations réitérées (15); sur le développement d'une vaccine légitime chez des individus variolés (16), etc.

Enfin, des expériences curieuses ont démontre qu'on ne pouvait prévenir l'infection vaccinale à l'aide des

(i) Desportes. Journ. hebdomad., 2º série, t. VIII, p. 217. — Eusèbe Desalle. Revue médie., t. VIII, p. 252. — Elliotson. Lond. med. Gazette, t. XI, p. 305.

<sup>(2)</sup> Bousquet. Bullet. des sc. médic. de Férussac; t. XXIII, p. 150. — Revue médic., septembre 1830, p. 463.

<sup>(3)</sup> Frischler, Gazette médic., in-4. 1832, p. 142.

<sup>(4)</sup> Eichhorn. Bull. des sc. médic. de Férussac, t. x., p. 337.

 <sup>(5)</sup> Gillard Revue médic., t. 1, p. 153, 1824.
 (6) Genouville. Recueil périod, de la soc. de méd., 2º série, t. 111, p. 332.

<sup>(7)</sup> Marcolini (F. M.). Sulle complicazioni della vaccina. Milano, in-8. 1823.

<sup>(8)</sup> Consultez les premiers Rapports du comité de vaccine. — Legallois-Revue médic., t. viii, p. 252.

<sup>(9)</sup> Gazette médic. Paris ; in-4, 1832 , p. 847. — Lisfranc. Note sur plusieurs cas de coincidence de variole et de vaccine. Diss. inaug. Paris , 1813.

<sup>(10)</sup> Lond. med. Gazette, t. vIII, p. 46.

<sup>(11)</sup> Ermisch. Revue médic., t. 1, p. 517-1824.

<sup>(12)</sup> Coxe. Archiv. génér. de méd., t. XVII, p. 443.

<sup>(13)</sup> Casper. Revue médic. , t. IV. 1824, p. 288.

<sup>(14)</sup> Wolfers. Revue médic., 1: x, p. 158. 1826. — Dornblut. Bull. des sc. méd. de Férussac, t. x1, p. 261.

<sup>(15)</sup> Cavin. Revue medic. , t. vIII. 1825 , p. 171.

<sup>(16)</sup> Molas, Journ. compl. des se, médic., t. v1, p. 377.

ventouses (1), de l'ammoniaque (2), des lotions aqueuses et chlorurées pratiquées sur les pighres immédialement après l'insertion du vaccin. Divers moyens de recueillir le vaccin (3) ont été proposés, et plusieurs tentatives ont été faites pour développer la vaccine chez les vaches et d'autres animans, en leur inoculant la vaccine (4) ou la variole, (5).

Obs. LXXII. Vaccine développée sur un individu antérieurement vacciné, qui portait sur les deux bras plusieurs cicatrices gauffrées. — Le 30 octobre 1825, M. Hamel vaccina une dame agée de 34 ans, qui n'avait jamais été vaccinée; et qui ne se rappelait pas avoir eu la variole. Il la vit, le dimanche suivant, vers la fin du quatrième jour, et rémarqua au bras droit deux points rouges du diamètre d'une ligne, déprimés à leur centre, qui, ayant continu à se développer, ont offert les caractères d'une vaccine régulière. Une sœur de cette dame, âgée de vingt-deux ans, qui avait été vaccinée à l'âge de quatre ans, assistait à la vaccination; et bien qu'elle portât à la partie supérieure de chaque bras, dans le lieu où l'on vaccine ordinairement, deux cicatrices très apparentes, elle desira être

vaccinée de nouveau. M. Hamel lui fit, avec beaucoup de soin, six piutres à chaque bras, dont il n'attendait aucun résultat. Cependant, le quatrième jour, il fut très surpris d'observer au bras droit, à l'une des piqures (toutes les autres étant complètement effacées) un point rouge du diamètre d'une ligne, déprimé- au centre, semblable à celui par lequel s'annoncent les pustules vaccinales. Ce point

(5) Expériences de Sunderland et de Numan. Bull. des se. méd., t. xxv, p. 158-

<sup>(1)</sup> Bousquet. Arch. génér, de méd., t. XVI, p. 641.

<sup>(2)</sup> Meuche. Lanc. franç., t. v, p. 397. (3) Pouzelot. Journ. hebdomad., t. 1, p. 341.

<sup>(4)</sup> Velentin (L.) Vaccinations pratiquées avec succès sur des animaux desses, chevre, chien, mouton), et transmission de la matière-vaccine de ces animaux à l'homme. (Rec. pér. de soc. de méd. t. xtr. p. 177.)

rouge, qui avait commencé à paraître le quatrième jour, continua à se développer en conservant la même apparence. Il avait acquis, à la fin du septième jour, la forme et le volume ordinaire d'une pustule vaccinale parfaitement caractérisée; son centre était déprimé, ses bords étaient relevés, transparens; une auréole inflammatoire de peu d'étendue l'environnait. M. Hamel ayant piqué le bourrelet avec la pointe d'une lancette, il en sortit un fluide séreux et transparent. A la fin du huitième jour, la pustule était encore plus développée, l'auréole inflammatoire plus étendue. Cette jeune personne éprouvait des démangeaisons dans le pourtour de la pustule. un sentiment de malaise et d'engourdissement vers la partie supérieure du bras; les ganglions lymphatiques de l'aisselle étaient légèrement gonflés. Au neuvième jour de la vaccination. M. Hamel me communiqua ce fait et ses diverses circonstances. Je vis, avec lui, cette dame, le dixième jour. Je reconnus la présence d'une pustule vaccinale régulière; le fluide qu'elle contenait avait perdu de sa transparence et offrait l'aspect particulier qui annonce la dessiccation.

L'une des cicatrices produites par la première vaccination; celle du bras gauche, était circulaire, déprimée et gauffrée, comme les cicatricès qui résultent des pustules vaccinales régulières. Son diamètre était de trois lignes; l'autre, située sur l'épaule droite, était gauffrée, déprimée comme celle du bras ganche; mais elle avait une forme différente. Elle était plus étendue transversalement que de haut en bas; dans le premier sens, son diamètre était de six lignes, et de trois seulement dans l'autre. Cette plus grande dimension transversale paraissait résulter de la réunion de deux pustules qui s'étaient confondues par leurs bords correspondans; car l'on voyait manifestement la circonférence de l'une d'elles se dessiner sur la surface de celle à laquelle elle s'était rénnie.

Cette jeune dame quitta Paris le dix-neuvième jour; la croûte vaccinale était encore adhérente.

OBS. LXXIII. Vaccine développée sur un individu inoculé une trentaine d'années auparavant avec succès, et
portant plusieurs cicatrices caractéristiques. — Le prince
de \*\*\* avait été inoculé en Angleterre dans son énfance,
l'opération réussit, et l'éruption fut regardée comme préservative. Assistant à une revaccination que je pratiquais,
en 1835, le prince de \*\*\* me proposa de loi faire quelqués piques avec une lancette chargée de vaccin; et
l'opération fut suivie de la vaccine la plus régulière.
MM. Duplay, Littré et Sabatier ont constaté, avec moi,
l'existence et le caractère non équivoque de cette vaccine
secondaire et légitime.

# Vaccinelles ou modifications de la vaccine.

VOCAB. Art. Vaccinelle, vaccine fausse ou batarde; vaccinæ spuriæ.

§. 494. Je désigne sous le nom de vaccinelles plusieurs inflammations cutanées pustuleuses, contagiènses, de nature et d'apparence vaccinales, que l'insertion du virus vaccin, du cou-pox, ou du grease, suivant quelques auteurs, produit quelquefois chez des individus qui ont en précédemment la petite-vérole ou la vaccine, ou qui ne contractent cette dernière affection qu'incomplètement, soit par défant d'énergie du virus-vaccin, soit par une sorte d'inapitude à en ressentir l'influence; je donne aussi ce nom à des éruptions vaccinales modifèles, développées pendant la période de l'incubation ou de la fièvre primaire de la variole, et à celles qui naissent souvent d'une inoculationsimultanée de la vaccine et de la variole. Ces éruptions sont réellement à la vaccine ce que sont les varioelles à la variole.

Il faut distinguer ces éruptions dont l'humeur peut reproduire la vaccine (Eichhorn) de certaines pustules accidentelles, non contagieuses qu'on a aussi désignées sous le nom de fausses vaccines, et qui sont produites soit par l'humeur vaccinale attérée et non virulente, soit par l'insertion du vaccin sur des constitutions devenues réfractaires par suite d'une infection variolique ou vaccinale préservative antérieure. Mais on pourra peut-être en rapprocher quelques éruptions transmises à l'homme soit de la vache atteinte du faux cou-pox, soit du cheval atteint du grease.

§. 495. 1º Vaccinelle produite par l'inoculation de la vaccine sur des individus qui avaient été déjà vaccinés avec succès (1). — Cette variété a été obtenue par plusieurs médecins qui ont pratiqué un grand nombre de revaccinations. M. Bousquet dit que, dans un cas qu'il a observé, cette seconde vaccine marcha d'un pas plus précipité que la première, et qu'il y avait entre ces denx éruptions la même différence qu'entre la variole et la varioloide.

§. 496. 2º Vaccinelle produite par l'inoculation de la vaccine, sur des individus qui avaient eu antérieurement la variole naturelle ou inoculée (2). — Lorsqu'on inocule la vaccine à des sujets antérieurement atteints de la variole, le plus souvent la vaccination ne produit aucun effet, et les piqures ne tardent pas à se dessécher; mais quelquefois il se développe une éruption vaccinale, modifiée dans ses apparences extérieures et dans sa marche. Ce résultat ne peut être mieux comparé qu'aux varicelles que le virus variolique produit chez quelques vaccinés, ou bien encore à celles que l'on observe chez les inoculés, ou les variolés, qui se soumettent à de nouvelles inoculations du virus variolique. Quoi qu'il en soit, voici la marche de cette vaccine modifiée.

(2) Rapport de la commission médico-chirurgicale instituée à Milan, in-8.

<sup>(1)</sup> Morean. Rapport de la commiss. de vaccine (Rev. médic. 1825, t. VIII, page 170).

Dès le premier jour, et quelquefois dès le deuxième, au plus tard le troisième jour, les piqures s'enflamment; il se forme des pustules, le plus souvent circulaires, comme celles de la vaccine. Leurs bords sont aplatis, irrégulier, non gonflés par l'humeur qu'elles contiennent, qui est toujours peu abondante et d'un jaune limpide. L'auréole, quelquefois aussi vive, rarement aussi étendue que celle de la vaccine, dure aussi long-temps, quoique plus tôt apparue. Pendant tout ce travail, le vacciné épronve ordinairement une démangeaison insupportable dans les piqures; les aisselles sont quelquefois donloureuses; les glandes axillaires peuvent s'engorger; il survient quelquefois de la céphalalgie ou quelques accès de fièvre irréguliers. La période inflammatoire est très rapide; il n'y a pas de tumeur ni d'induration circonscrite comme dans la vaccine; et s'il y a de la tension autour de la plaie, elle est irrégulière et superficielle. Les croûtes, bien formées des le septième ou le huitième jour, tombent à-peu-près à la même époque que celles de la vaccine, et quelquefois plus tôt. Elles présentent souvent le même aspect, avec cette seule différence qu'elles sont moins larges, moins épaisses. et qu'elles ne laissent point de cicatrices, mais seulement des taches à la peau. L'humeur de ces pustules est contagieuse; et, insérée dans la peau à l'aide de piqures, elle se propage comme la vraie vaccine, sans être préservative au même degré.

§. 497. 5° Vaccinelle produite par l'insertion accidentelle du cow-pox, sur un sujet qui avait eu la variole. — Jenner (1) rapporte qu'il a vu, dans la ferme de M. Andrews, cinq personnes qui avaient eu antérieurement la petite-vérole, confracter la vaccine après avoir trait des vaches atteintes du cow-pox. Mais il ajoute que la vaccine fiut incomparablement plus bénigne qu'elle ne l'est ordinairement.

§ 498. 4º Vaccinelle développée à la suite de l'ino-

<sup>(1)</sup> Jenner. Ouvrage cité.

culation simultanée de la variole et de la vaccine (1). —
Lorsqu'on inocule à-peu-près en même temps les virus variolique et vaccin, ils modifient réciproquement leur action.
La pustule vaccinale ainsi produite apparaît, comme la
vaccine légitime, le quatrième jour de l'insertion, mais
elle est plus petite qu'à l'ordinaire; le septième et le huitème jour l'auréole est à peine dessinée, et le neuvième et
le dixième jour il ne se forme pas de véritable tumeur
vaccinale. D'un autre côté, la variole inoculée est ellemême ordinairement modifiée et se montre sons la forme
de la varioelle pustuleuse ombiliquée.

§. 499. 5º Vaccinelle produite par l'insertion du vaccin, pendant l'incubation du contagium variolique ou pendant la flèvre primaire varioleuse. — On a cité plusieurs exemples de vaccine modifiée par la variole, soit dans ses caractères extérieurs, soit dans sa durée. Dans un cas que je viens d'observer à l'hôpital de la Charité, la vaccine s'est développée chez un individu qui avait déjà ressenti l'influence du contagium variolique (les élevures de la variole sont apparues au commencement d septième jour de la vaccination, après quatre jours de fièvre primaire et au moins huit à dix jours d'infection); les pustules vaccinales ont eu leur durée habituelle, seulement elles n'ont point offert, le septième et le huitème joure, le degré d'inflammation comu sous le nom de tumeur vaccinale.

OBS. LXXIV. Varicelle vésiculeuse (chicken-pox) chez un adulte; inoculation et développement de la vaccine; apparition d'une éruption de variole le septième jour de la vaccination; point de tumeur vaccinale; durée ordinaire de la variole et de la vaccine. — Dufeu, Pierre-Michel, boulanger, âgé de treute-trois ans, se présenta à Phôpital de la Charité le 9 octobre 1853; il était au troisième jour d'éruption d'une varicelle vésiculeuse (chicken-

<sup>(</sup>i) Willan. On vaccine inoculation, in-4. London, 1806.

pox) dont les phénomènes précurseurs très légers n'ayaient eu que trente-six heures de durée. Le malade était sans fièvre; l'éruption peu abondante était flétrie sur plusieurs points où l'en remarquait de petites taches rouges. irrégulièrement arrondies, dont le centre était couvert d'une légère croûte ou de sang desséché. Au-dessous des clavicules et dans les espaces axillaires, l'éruption conservait son caractère primitif. Elle consistait en vésicules un peu plus volumineuses qu'un grain de chenevis, arrondies, très proéminentes, éparses, remplies les unes d'un fluide séreux et transparent , les autres d'une matière opaline. Chacune de ces vésicules était entourée d'une auréole rouge. d'un diamètre double du sien. Le 12 octobre, les vésicules flétries, avaient perdu leur transparence, et quelquesunes déchirées par le froitement des vêtemens étaient remplacées par une petite croûte brunâtre. Les jours suivans, ces croûtes tombèrent. Le 17, la guérison était complète.

Il régnait alors des varioles, et plusieurs malades de l'hôpital en étaient atteints. Cet homme n'ayant pas été vacciné, ou du moins ne portant pas de cicatrices varioliques ou vaccinales, je le fis vacciner le 10 octobre à l'Académie royale de médecine; trois piqures assez profondes

furent pratiquées à la face interne de chaque bras.

Le 20 et 21 octobre, un petit caillot sanguin indiquait la place des piqures qui n'offraient rien de notable. Le 22 octobre, troisième jour de la vaccination, le malade eut vers le soir un peu de fièvre ; l'aspect des pigûres n'avait pas changé. Le 23, céphalalgie, nausées, fièvre plus intense; les piqures sont légèrement proéminentes et entourées d'un cercle rouge (diète ; limonade ; pédiluve). Le 24, le mal de tête est beaucoup plus fort; les nausées continuent.L'élevure vaccinale, facilement reconnaissable, ne s'est pas agrandie; à son centre on voit un point d'un rose blanchâtre, voilé par l'épiderme. Le 25, mêmes phénomènes généraux, continuation de la fièvre. La pustule vaccinale, plus large que le jour précédent, est d'un blanc bleuâtre; son centre un peu déprinc présente encore le pêtit caillot sanguin produit par la piqure. L'auréple n'a pas plus d'one ligne de largeur (limonade, pédiluve, diéte). Je prends du vaccin l'unpide et filant dans les pustules, et je pretique une seconde vaccination au malade.

Le 26 (septième jour de la vaccination), la fièvre et la céphalalgie ont beaucoup diminué. Les pustules vaccinales sont petites, peu proéminentes, et n'ont pas plus de

deux lignes de diamètre.

Cette cessation presque complète de la fièvre coincida avec une nouvelle éruption que je constatai à la visite du matin. Sur la face on remarquait un assez grand nombre de petites taches ronges, peu se illantes, de la dimension d'une morsure de puce, dont quelques unes étaient réunies par leur circonférence; ces taches étaient plus rares sur la poitrine et les membres thoraciques. Il régnait des varioles; quatre jours de fièvre avaient précédé l'éruption; il me fut facile de reconnaître une variole.

Le 27, les taches varioliques se multipliaient sur les bras, la poitrine et la face; elles étaient plus saillantes; l'auréole des pustules vaccinales n'était pas plus large

que les jours précédens ; la fièvre avait cessé.

Le 28, l'éruption est confluente sur plusieurs points de la figure; déjà plusieurs pustules ont pris la forme ombiliquée; quelques-unes se sont développées dans la circonférence même des pustules vaccinales avec lesquelles elles sont cohérentes. L'auréole de ces dernières n'est pas plus développée que les jours précédens, elle est d'un rouge assez vif, mais pen étendue.

Le 30, les pustules varioliques qui avoisiment les pustules vaccinales ont une telle ressemblance avec ces dernières, qu'il serait impossible de reconnaître les pustules vaccinales, si le point de leur développement n'avait été bien noté. La dessiccation commence à leur centre; il n'y à plus, à proprement parler, d'auréolé. Les pustules varioliques de la face ont une teinte opaline; la figure est légèrement tuméfiée.

Le 31, la bouffissure de la face est plus considérable; lé-

gère épistaxis, trouble dans les idées, rêvasseries.

Le 1<sup>er</sup> novembre, symptômes non équivogue de fièrre secondaire: ptyalisme, révasseries, fièvre, persistance de la bouffissure de la face, pustules aplaties et ombiliquées sur les bras, globuleuses à la face.

Le 2, les pustules vaccinales sont recouvertes de crontes jaunes; plusieurs pustules varioliques de la face se dessechent; presque toutes sont devenues globuleuses; le pouls

est assez large, sans raideur ni fréquence.

Le 3, les pustules du tronc et des membres sont en pleine suppuration, leur teinte est d'un blanc plus mat à leur circonférence qu'à leur sommet qui est arrondi. Les pustules vaccinales sont recouvertes d'une croîte jaunâtre foncée, irrégulière et lisse; des croîtes varioliques jaunes enveloppent le nez et obstruent l'entrée des fosses nasales.

Le 5, la dessiccation des pustules varioliques et vaccinales fait des progrès ; la plupart des pustules des bras et des avant-bras sont flétries; au centre de plusieurs se forme une petitic croûte brunâtre qui les fait parâttre de noi-

veau ombiliquées.

Le 6, la face est couverte de croûtes varioliques jaunes, agglomérées, inégales, comme mamelonnées; les croûtés sont assez adhérentes, et au-dessons d'elles, on trouve un peu de matière purulente et le derme légèrement érodé; le malade y éprouve de la démangeaison. Au front, là où les pustules étaient discrètes, chaque croûte est légèrement proéminente, dure, brunâtre, convexe, comme enchâssée dans un liseret épidermique blanchâtre; aux bras, les croûtes sont plus minces et plus légères, la plupart sont

tombées; au-dessous d'elles, le derme est rouge et présente quelquefois une petité cicatrice. Chacune de ces taches est entourée d'un liseret épidermique.

Au milieu de la dessiccation générale, quelques pustules des mains et des pieds sont encore remplies de matière pu-

rulente.

Du 7 11, la dessiccation continue; presque toutes les croûtes sont combées, et le malade est rétabli. Les croûtes vaccinales ne se sont détachées que le g novembre (22º jour de la vaccination) laissant à nu des taches rouges, sans

dépressions distinctes.

\$500. Il paraît qu'un certain nombre de faux cow pox développés sur la vache sont susceptibles de se transmettre à l'homme par contagion. Le degré d'analogie de ces faux cow-pox avec le vrai cow-pox, et des faux cow-pox transmis à l'homme avec les vaccinelles, est aujourd'hui mal déterminé. L'éruption observée par M. Loy n'a aucane analogie apparente avec la vaccine (1). An commencement de l'année 1801, M. Loy vit une éruption sur la main d'un maréchal qui avait eu précédemment la petite-vérole. Cet homme fut affecté de cette maladie peu de temps après avoir pansé un cheval atteint de grease. Elle consistait en pustules séparées, rondes, contenant un fluide limpide, comme les vésicules de la brûlure, ayant au centre une légère tache noire, et environnées d'une auréole inflammatoire. Pendant toute la durée de cette éruption le maréchal n'eut pas de fièvre.

# Historique et observations particulières.

§. 501. Pai déjà fait connaître les principaux caractères qui distinguent la vaccine légitime des vaccinelles (§. 485). Celles-ci diffèrent par la propriété contagieuse et spécifique

<sup>(1)</sup> Loy. An account of experiments on the origin of the cow-pox, in-8. 1802.

de l'humeur qu'elles contiennent, par la marche et par la forme de leurs pustules, des inflammations pustuleuses accidentelles, qu'on a improprement appelées fausses vaccines ou fausses varioles, suivant qu'elles avaient été produites par du pus recueilli sur des varioles ou des vaccinés, et dans lequel la propriété contagieuse et spécifique était éteinte.

Aucune des vaccinelles ne préserve complètement de la variole, mais elles rendent probablement moins apte à la contracter. Elles sont constamment bénignes et

n'exigent ordinairement aucun traitement.

\$.502. De toutes ces éruptions, une seule a été étudiée avec beaucoup de soin; c'est celle que l'on produit en inoculant la vaccine sur des individus antérieurement affectés de la variole ou déjà vaccines. Les autres variétés de la vaccinelle ont été plutôt indiquées que décrites, et leur histoire réclame de nouvelles recherches.

M. Bousquét n'admet qu'nne seule espèce de fausse vaccine. Nissen(i), en reconnaît deux provenant de deux espèces différentes de faux cow-pox (première, à pustules noires; deuxième, à pustules jaunes ambrées); Hellwag a décrit une troisième variété de faux cow-pox caractérisée par des vésicules pleines de sérosité jaunaltre et non contagieuse. Viborg admet neuf espèces de cow-pox, en étudiant avec soin les variétés du faux cow-pox, on retrouvera peut-être les analogues de toutes les varicelles. (Voyez cow-pox).

D'après M. Eichhorn (2), à la suite des revaccinations, on a observé quelquefois la vaccine vraie non modifiée, et plus souvent la vaccine modifiée. Celle-ci comprendquaire variétés: 1º la vaccine modifiée purulente; 2º la vaccine modifiée lymphatique; 3º la vaccine modifiée tes

<sup>(1)</sup> Kühn. (Car. Gottl.) Op. cit. pag. 13.

<sup>(2)</sup> M. Eichhorn admet quatre espèces de vaccine modifiée. Il appelle vaccine modifiée, celle qui se développe sur des vaccines, par l'inoculation de vrai vaccin, et il distingue soigneusement la vaccine modifiée de la fausse vaccine, qui

berculoso-pustuleuse; 4º la vaccine modifiée tuberculeuse, auxquelles il assigne des caractères particuliers.

#### Acné.

VOCAB. Art. Acne, ionthos, varus.

§. 503. Anciennement Aétius, et dans ces derniers temps, Sauvages, ont désigné, sous le nom d'acné, les tubercules rouges de la couperose. Plus récemment, Willan et Bateman ont compris, sous cette dénomination, la couperose, la dartre pustuleuse miliaire et la dartre pustuleuse disséminée de M. Alibert. La dénomination de couperose étant généralement usitée en France pour rappeler une inflammation chronique et pustuleuse des follicules de la peau de la face, j'ai cru devoir employer le mot acné dans une acception plus restreinte que les pathologistes anglais; je m'en suis servi pour désigner l'affection déjà indiquée par M. Alibert sous le nom de dartrepustuleuse disséminée, et dont la description, sous le nom d'acné punctata, avait été fondue par Willan et Bateman avec celle de là couperose, Toutefois, en décrivant isolé-

1º Vaccine modifiée purulente. Caractérisée par des pustules plus petites, et

une marche un peu plus courte.

2º Vaccine modifiée lymphatique. Les pustules apparaissent vers le deuxième

ou troisième jour, se remplissent d'une lymphe claire, qui ne devient pas purulenté, le liquide disparaît vers le sixième ou septième jour. 3º Vaccine modifiée unberculo-pustuleuse. Caractérisée par des tubercules lenti-

culaires qui apparaisent vers le deuxième où troisième jour, et au sommet des-

quels se forme une petite pustule.

Les trois espèces précédentes peuvent reproduire la vraie vaccine sur les non-vaccinés.

4º Facciné modifiée ubérculeuse. Les tubercules apparaissent dans les vingquatre heures; le deuxième jour, le troisième out le quatrième, il se manifeste une auréole rouge. En six on sept jours ils s'effacent. M. Eichhorn al zu protiver qu'ils produssient la vraie vaccine. Cependant il pense qu'ils forment une espèce de vaccine modifiée (Eichhorn Durv. cité, r' 486).

naît du faux cov-pox. Il a pratiqué un très grand nombre de revaccinations. Sur 288 individus, la revaccination n'à rien produit; mais sur les autres, M. Eichhorn a remarqué les quaire formes suivantes de vaccine modifier.

ment ces deux affections, je m'empresse de reconnaître que l'acné (dartre pustuleuse disséminée) se présente sous la même forme et affecte les 'mémes élémens de la peau que la couperose. Je n'ai séparé ces deux variétés que parce que la dénomination de couperose s'applique en France à une maladie de la face fort rebelle, tandis que l'acné est souvent une éruption de l'adolescence beaucoup moins grave et exclusivement bornée à la peau du tronc.

Sous le rapport anatomique, le sycosis constitue, avec la couperose et l'acué, une troisième variété d'une même inflammation pustuleuse. Les principales différences qu'on remarque entre ces trois affections s'expliquent par celles qu'on observe dans la structure de la peau de la face, du menton et du tronc, et surtout par celles qu'il estfacile de constater dans le nombre, la disposition, la dimension et la profondeur des follicules de ces diverses régions.

En résumé, je décrirai, sous le nom d'acné, une inflammation chronique des follicules sébacés, commune chez les adolescens et les adultes, caractérisée par des pustules isolées, acuminées, le plus ordinairement développées sur les régions scapulaires et sternale dont la peau est grasse et huileuse, plus rarement sur la face; suivies, après leur dessiccation, de taches violacées, d'indurations tuberculeuses violacées ou d'un blanc laiteux, presque toujours entremèlées de tannes et d'élevures folliculeuses.

§. 504. Symptômes. — L'éruption des pustules de l'acné est toujours successive. Ordinairement disséminée sur le tronc et quelquefois sur la face, elle peut être bornée à la peau qui couvre le sternum ou aux épaules, ou elle peut s'étendre à toutes ces régions et même à la partie postérieure des bras, sur les joues et sur le front. Elle se fait sans chaleur et sans douleur locale, et le plus souvent sans prurit. J'ai vu plusieurs jennes gens dont le dos était

couvert de pustules d'acné, à leur insu, venir réclamer des conseils pour de semblables élevures développées sur la région sternale. Parmi les pustules de l'acné, il en est de très petites; d'autres sont un peu plus volumineuses. Les pre-mières se montrent, à leur début, sous la forme de petites élevures enflammées, légérement coniques, dont la base est dure et entourée d'une auréole rouge. Ces pustules suppurent lentement; chacune d'elles marche indépendamment de celles qui l'avoisinent; aussi rencontre-t-on presque constamment sur le même individu des élevures non encore purulentes, des pustules en suppuration, et d'autres déjà transformées en tubercules ou remplacées par des indurations d'un blanc laiteux ou de petites cicatrices. Les pustules volumineuses débutent par une élevure folliculeuse, pleine de matière sébacée, qui, par suite de la distension du follicule ou par toute autre cause, s'est ellemême enflammée. En comprimant entre les doigts la peau surmontée par ces pustules, il est facile de reconnaître que la matière qui sort de leur sommet ou du goulot du follicule, est un véritable pus; tandis que celle qui est renfermée dans leur fond et qu'on en exprime en continuant la pression est de la matière sébacée, semblable à celle que contiennent les élevures folliculeuses disséminées en plus ou moins grand nombre dans le voisinage des pustules. Lorsque ces dernières se dessèchent, leur sommet se couvre d'une petite croûte, plus ou moins épaisse, qui se détache spon-tanément de la peau ou par le frottement des vêtemens. De petites taches d'un rouge violace, légèrement proéminentes et qui disparaissent peu-a-peu, indiquent plus tard les points qu'avaient occupés les pustules. Celles ci sont quel-que fois suivies d'indurations d'un blanc laiteux, de la dimension d'un petit pois, offrant quelque analogie avec les cicatrices produites par la morsure des sangsues, et qui en différent cependant en ce que ces dernières sont triangulaires. Enfin, les pustules de l'acné se transforACNÉ.

633

ment souvent en indurations violacées partielles, plus ou moins étendues, dont la résolution se fait long-temps attendue; ces tubercules ont quelquelois une teinte rouge violacée, fort analogue à celle des tubercules syphilitiques. Ils peuvent du reste en être distingués par des caractères plus positifs que ceux que l'on déduirait de la nuance variable de leur couleur, caractère dont la valeur, comme signe diagnostique, a été exagérée par quelques

pathologistes.

Dans l'acné, indépendamment des pustules, les follicules sébacés présentent ordinairement trois phénomènes morbides remarquables. Les orifices des follicules de la peau du dos, des épaules, de la partie antérieure de la poitrine et quelquesois de la face, sont très apparens; la peau de ces mêmes régions est liuileuse et luisante; les pustules de l'acné sont entremèlées de tannes, indiquées par de petits points noirâtres plus ou moins saillans, for-més par la matière sébacée accumulée dans les follicules, d'où l'on peut l'extraire avec la pointe d'une épingle, ou en compriment la peau entre les doigts. En outre, les follicules de la région sternale sont quelquesois hypertrophiés, et se dessinent sous la forme de globules circulaires, aplatis et non proéminens, d'un blanc plus mat que les espaces linéaires de la peau qui les séparent. Enfin entre ces pustules et les tannes, on remarque souvent, surtout sur la partie antérieure de la poitrine, de petites granulations blanchâtres, arrondies, du volume de la tête d'une épingle, formées par des follicules qui contien. nent de la matière sébacée, et dont l'orifice est peu ou point apparent. Chez quelques individus les élevures folli-culeuses sont plus nombreuses que les pustules; chez d'autres on observe une disposition contraire. Aussi, en comparant entre eux plusieurs cas d'acné, remarque ton une foule de différences dans la disposition des pustules ou des indurations qu'elles laissent parfois à leur suite, et

dans le nombre des tannes et des élevures folliculeuses.

Telle est ordinairement la marche ainsi que l'aspect de l'acné. Il n'est pas rare de voir cette éruption associée à la couperose ou an sycosis, affections qui la remplacent quel-quesois dans l'âge mur. Plusieurs autres inflammations peuvent accidentellement survenir dans le cours de l'acné, sans-qu'elles paraissent avoir d'influence sur sa marche et sa terminaison. M. Kapeler m'a fait voir un adulte fort et robuste, qui était affecté à-la-fois d'un acné, d'un-herpès phycténoide disséminé sur la face, le tronc et les bourses, et d'un catarrhe pulmonaire. l'ai donné des soins à une jeune personne atteinte d'un acné, d'un-herpès du nez et de tubercules pulmonaires, et à un adulte qui présentait un exemple remarquable d'acné et de chloasma.

Les follicules du scrotum, ordinairement très développés, sont quelquefois le siège d'une affection tout-à-faitanalogue à l'acné du tronc. l'ai vu ces follicules distendus par l'humeur sébacée, transformés en de véritables tannes et en des pustules dont on pouvait exprimer la matière, en les comprimant entre les doigts. On a observé quelquefois cette altération des follicules du scrotum conjointement, avec des syphilides; mais on la voit aussi chez des individus qui n'ont jamais eu de maladies vénériennes.

§. 505. Observations anatomiques. — Le mode de formation des pustules de l'acué, les autres dispositions morbides qui les accompagnent presque toujours (enduit huileux., tames, élevures folliculeuses), le développement des follicules sur les régions de la peau où l'acné se montre, l'absence constante de cette éruption sur les régions non pourvues de follicules sébacés telles que la paume des mains et la plante des pieds, sont autant de circonstances qui autorisent à penser que le siège de l'acné est dans les follicules de la peau. Cette présomption devient une certitude lors qu'on examine, à la loupe, les pustules naissantes intactes, où celles qui sont plus anciennes, après les avoir

ACNÉ. 63

ouvertes avec la pointe d'une lancette. M. Plumbe a, le premier, signalé ce fait anatomique d'une manière non équivoque; mais il s'est trompé en avançant que l'inflammation des follicules était toujours produite et entretenue par l'accumulation de la matière sébacée dans leur cavité. Toutes les pustules de l'acné ne commencent pas par être des tannes ou des élevures folliculeuses ; l'assertion de M. Plumbe ne peut s'appliquer qu'à un certain nombre de pustules; toutes les autres offrent des leur début les caractères de l'inflammation (injection sanguine suivie de formation de pus), et l'on peut extraire de leur intérieur du sang ou du pus, sans matière sébacée endurcie. Au reste, l'enduit huileux, les élevures folliculeuses avec ou sans inflammation, et les pustules de l'acné sont le résultat de divers modes d'irritation des follicules sébacés. L'exactitude de ces observations sur le siège de l'acné a été récemment contestée; mais elle est démontrée par une étude minutieuse du mode de formation des pustules, et par un examen comparatif des élémens de la peau dans ses diverses régions.

S. 506. Causes. —Billard, dans ses recherches sur les maladies des nouveau-nés, déclare n'avoir pas observé l'acné chez les enfans à la mamelle. Les enfans d'un âge plus avancé en sont eux-mêmes très rarement affectés; la plupart des exemples que j'ai recueillis avaient été fournis par des individus âgés de quatorze à trente-six ans. Chez ces derniers, l'acné était presque toujours associé à la couperose et plus rarement au sycosis, maladies qui, pour les individus d'un âge mûr, sont les analogues de Facné. Quant aux causes de cette dernière éruption, elles sont le plus souvent fort obscures. Chez les filles pubères et les jeunes femmes, l'acné coucide parfois avec la dysménorrhée. l'ai souvent observé une large éruption d'acnéchez des jeunes gens ou des adultes doués de la meilleure constitution; mais, d'un autre côté, cette même in-

flammation de la peau se développe quelquesois chez les jeunes gens adonnés à l'onanisme, sujets à des irritations abdominales, on qui abusent des liqueurs spiritueuses.

6. 507. Diagnostic .- Le diagnostic de l'acné est toujours facile. Si la couperose, le sycosis et l'acné sont des inflamma-tions chroniques de même nature, si elles affectent le même élément de la peau, ces trois éruptions se distinguent facilement entre elles par les régions sur lesquelles elles se rencontrent le plus ordinairement (face, menton, buste) et par quelques autres particularités qui résultent du développement inégal du réseau vasculaire de la peau et des follicules, sur ces différens points. Jamais on n'observe, sur les épaules ou sur la région sternale parsemée de pustules ou de tubercules d'acné, les taches de feu qui accompagnent les tubercules ou les pustules d'une forme de couperose qui se développe sur le nez et les joues (Gutta rosacea). Les pustules et les tubercules du sycosis ne sont point entremêlés de tannes et d'élevures folliculeuses, comme les pustules de l'acné. La syphilide pustuleuse psydraciée et quelques inflammations artificielles développées sur la peau du tronc, offient seules une apparente analogie avec la dartre pustuleuse disséminée (Alibert ). Ainsi, les pustules psydraciées syphilitiques, comme celles de l'acné, présentent à leur sommet un petit point purulent et sont quelquefois éparses et disséminées sur le tronc; mais il en existe toujours en même temps sur les membres. En outre, les pustules de l'acné sont plus saillantes que celles de la syphilide qui offrent une teinte violacée, et dont la base présente une couleur cuivrée. La peau qui sépare les pustules de l'acné est luisante, huileuse et parsemée de tannes ou d'élevures folliculeuses. Dans la syphilide psydraciée, on ne remarque point de ces produits de la sécrétion augmentée des follicules; la peau entre les pustules syphilitiques offre souvent la teinte naturelle. Elle est quelquesois terreuse et flétrie; mais

cette disposition, fréquemment observée chez les vieillards et dans plusieurs maladies chroniques, a été donnée, à tort, pour un caractère distinctif des éruptions vénériennes. Les petites cicatrices consécutives aux pustules psydraciées syphilitiques différent de celles de l'acné, en ce que les premières sont violacées et déprimées, tandis que les secondes sont ordinairement proéminentes. A un premier apercu, les indurations violacées, circonscrites, consécutives aux pustules de l'acné, pourraient être prises pour des tubercules syphilitiques ; mais ces derniers ne sont pas précédés de pustules; abandonnés à eux-mêmes, ils finissent ordinairement par s'ulcerer et se couvrent de croûtes épaisses au-dessous desquelles se forment, non pas de petites indurations blanches arrondies, comme celles de l'acné, mais de petites cicatrices déprimées ou des espèces de brides irrégulières, contournées en zigzag ou en spirale. Enfin les pustules et les tubercules syphilitiques sont souvent mélangés de plaques ou de papules de même nature, et accompagnés d'autres symptômes de la sypullis. Les renseignemens obtenus sur les maladies antérieures au développement de ces éruptions ont moins de valeur. pour le diagnostic; ils ne peuvent constituer qu'une sorte de présomption, qui, adoptée avec trop de légéreté, conduirait à des erreurs graves. J'ai traité avec succès, par les émissions sanguines et par les bains sulfureux, des adultes affectés de véritables acné, et auxquels on avait recommandé ou qui avaient dejà subi des traitemens mercuriels, par cela seul qu'ils avaient eu une ou plusieurs maladies vénériennes et qu'ils portaient des indirations violacées et de petites cicatrices sur les épaules.

Les inflammations pustuleuses artificielles, poduites sur la peau du tronc par les emplâtres de poix, tvec ou sans addition de tartre stibié, par les frictions faits avec l'huile de croton, le suc d'euphorbia latyris, etc., different non-seulement de l'acné par la cause particulière qui produit chacune d'elles, mais encore par leur marche et leurs caractères extérieurs. Elles ne peuvent en être rapprochées que, sous le rapport de leur siège, qui, comme celui de l'acné, est primitivement dans les follicules de la peau.

§, 5.8. Pronostic et traitement. — Lorsque les pustules et les élevures folliculeuses de l'acné sont peu nombreuses, elles deviennent rarement l'objet d'une médication, à moins qu'elles ne soient accompagnées de pustules de couperose ou de sycosis. Chez les adolescens bien constilués, elles guérissent quelquefois spontanément par suite du mouvement de l'organisation. Les bains frais, fréquemment répétés, sont d'une grande utilité, lorsque le développement de l'acné est lié à l'habitude vicieuse de l'onanisme, sans être associé à quelque inflammation chronique des poumons ou de l'intestin. Lorsque l'acné est l'effet d'une semblable cause ou d'une excitation habituelle des organes digestifs déterminée par l'abus des liqueurs spiritueuses, il faut, avant tout, s'attacher à la prévenir ou à la détruire.

Une éruption considérable d'acné s'est-elle déclarée sur les épaules ou la partie antérieure de la poitrine, chez un individu jeune et bien constitué, il faut d'abord avoir recous à la saignée, aux boissons acidulées et aux bains frais, dont le malade secondera les effets par une vie sobre et régalière. On emploie ensuite avec beaucoup de succès, les bains sulfureux frais, administrés tous les jours ou alternés avec les bains simples; dans le plus grand nombre des cas , les bains sulfureux doivent être administres , de deux jours l'en. Je me suis servi, avec non moins d'avantage, des dorches sulfureuses froides, surtout dans l'acné compliqué de tannes ou d'élevures folliculeuses. Je n'ai fait qu'un petit nombre d'expériences sur l'action des eaux suffereuses prises à l'intérieur; ainsi administrées, elles m'ont paru moins efficaces; d'ailleurs beaucoup de nalades répugnent à prendre une boisson aussi désagrable. Les eaux sulfureuses peuvent être employées en

même temps à l'intérieur, et à l'extérieur en douches ou en bains. Quant au nombre de bains sulfureux nécessaires pour un traitement, il varie suivant l'étendue et l'ancienneté de l'éruption et suivant l'étet de la constitution. Lorsque le col, les épaules, le dos et la partie antérieure de la poitrine sont couverts d'indurations tuberculeuses, survenues à la suite d'éruptions nombreuses et répétées, chez des individus bien constitués, les bains de vapeurs dans l'éture humide favorisent toujours et déterminent quelquefois complètement la résolution de ces indurations.

ACNÉ.

Enfin on a vu des éruptions d'acné apparaître, chaque année, à l'approche du printemps, s'affaisser pendant l'automne et l'hiver, et disparaître complètement, sans aucun traitement et par le seul effet du développement progressif de l'organisation.

## Historique et observations particulières.

Ş. 509. Suivant Cassius (1), le mot acné dérive de ἄκτης, εκιράτ, vigores, et rappelle que cette éruption a lieu le plus ordinairement dans l'âge adulte, et que souvent elle s'allie à une sorte de vigueur de la constitution. Cette maladie paraît avoir aussi été indiquée sous les noms de εκινία (2), d'ionthos (5), de puncta mucosa vultús (Darwin), de grutum seu milium (Plenck). M. Alibert l'a décrite sous celui de dartre pustuleuse disséminée (4). C'est une maladie peu grave, sans variétés individuelles importantes et qu'il importe peu de reproduire dans des observations particulières. Chaque année, il s'en présente un grand nomtre d'exemples au dispensaire de l'hôpital de la Charité.

<sup>(1)</sup> Cassius. Naturales et medicinales quæstiones. Problem. 33. Zurich. 1562, in-8, (2) Celsus. De re medica, lib. v1, cap. v.

<sup>(3)</sup> Pollux (Jul.). Onomasticon, lib. IV, cap. XXV.

<sup>(4)</sup> Alibert. Précis théor, et prat. des malad. de la peau . t. 1, pag. 275.

### Couperose.

### VOGAB. Art. Couperose, bacchia.

§ 510. La couperose est une inflammation chronique et non contagieuse des follicules de la peau de la face, caractérisée par l'éruption successive de petites pustules isolées, acuminés, non fluentes, dont la base plus ou moins dure est entourée d'une auréole enflammée, et qui sont disséminées sur les jours, le nez, le front et quelquefois sur les oreilles et la partie supérieure du col. A ces pustules succèdent ordinairement des arborisations vasculaires et de petites indurations tuberculeuses, dures, rouges, circonscrites, presque indolentes, dont la résolution est difficile à obtenir, ou qui persistent toujours.

§ 511. Symptômes. - Dans sa forme la plus simple, la couperose s'annonce par de petites pustules ronges , disséminées sur la face. Leur développement successif a lieu sans chaleur locale et sans autre sensation que celle d'un très léger fourmillement dans la peau. Chacune de ces pustules naît, suppure et se dessèche, indépendamment de celles qui l'avoisinent. La suppuration est lente; ce n'est que vers le milieu du sécond septénaire que le sommet des pustules se couvre d'une très pelite croûte mince et légère. Ces pustules sont quelquefois entremèlées de petits points noirâtres (tannes) plus ou moins saillans, formés par une humeur épaisse, solide et onctueuse, accidentellement accumulée dans les follicules de la peau. Lorsque ces petits points sont nombreux et rapprochés, la peau du nez prend un aspect gras et huileux et celle des joues devient rude et inégale.

Mais le plus ordinairement les pustules de la couperose sont plus volumineuses, en même temps elles sont plus nombreuses et plus rapprochées; leur forme est conoïde, leur base est large et dure, leur couleur est d'un rouge violacé; elles sont indolentes, et la suppuration ne se montre à leur sommet qu'après plusieurs semaines. Elles sont quelquefois réunies en groupes, et tellement rapprochées qu'elles semblent former une lumeur aplatie. Ces pustules sont plus enflaimmées chez les adultes et surtout chez ceux qui sont doués d'un tempérament sanguin. Elles s'avivent par le plus léger écart de régime, par un séjour dans un lieu où la température est élevée, etc., et sous ces diverses influences elles parcourent plus rapidement leurs périodes; mais ordinairement aussi elles se succèdent en plus grand nombre. Dans cette variété, les follicules et le réseau vasculaire du derme sont affectés, et le tissu cellulaire sous-quané correspondant participe quelquefois à la tuméfaction de la peau. Après leur disparition, la plupart de ces pustules laissent sur les points de la peau qu'elles ont occupés, une teinte livide et une dépression qui ne s'efface que bien rarement.

Une autre variété de la couperose appartient à l'âge mûr. Quelques points rouges, développés sur le nez et sur les joues, deviennent le siège d'une démangeaison désagréable; après le repas, ou après l'ingestion de vins forts ou de liqueurs spiritueuses. Peu-à-peu cette rongeur du nez devient habituelle, s'élargit, prend une teinte plus vive, et ne tarde pas à être surmontée de petites pustules, peu nombreuses d'àbord, qui se multiplient et se succèdent sans interruption, et dont le sommet légèrement jaune se détache d'une manière remarquable sur la teinte violacée de la peau. Celle-ci reste habituellement injectée et conserve une teinte rouge violacée, plus vive antour des pustules, et ordinairement plus marquée le soir et après le repas. Les points sur lesquels elles se sont renouvelées plusieurs fois se tuméfient, se durcissent et deviennent de véritables indurations tuberculeuses d'un rouge livide. Les veinules cutanées se dilatent et forment des lignes blenêtres irrégulièrement disséminées sur la peau.

1.

La maladie s'étend sur les joues, sur le front et le menton et enfin envahit tont le visage; les traits se grossissent. l'expression de la physionomie s'altère et prend un aspect désagréable. Lorsque la couperose dure depuis long temps, la peau devient inégale et rugueuse, et, quoi qu'on fasse; ne reprend jamais son état naturel.

Outre ces différences dans la dimension, le nombre et la marche des pustules, des taches erythémateuses et des indurations tuberculeuses, la couperose présente une foule de nuances, suivant l'étendue qu'elle occupe, son degré d'ancienneté et la nature des affections qui la compliquent. Quelquefois les pustules, bornées à un petit espace, sont rares, isolées, et ne laissent sur la peau, après leur disparition, qu'une légère rougeur; d'autres fois elles se multiplient, se succèdent rapidement, envahissent toute la face et s'étendent même jusque sur le col. Lorsque la couperose est parvenue à ce degré d'intensité, elle est souvent suivie de tubercules ronges et violacés plus ou moins volumineux; les conjonctives s'enflamment; les gencives deviennent douloureuses et se tuméfient et les dents s'ébranlent à la suite d'une inflammation chronique de la bouche to the same a second to be consulted the second

Etifin, dans quelques cas plus rares, la couperose n'étend pas son siège au delà des ailes du nez, sur lequel s'élèvent des timeurs rugueuses, d'un ronge livide, plus ou moins considérables. Tous les tissus élémentaires de cet organe se gonfient au point de donner à cette partie de la face une dimension donble et triple de celle qui lui est ordinaire.

\$512. Causes. — La couperose se développe le plus ordinairement chez les hommes de trente à quarante ans; les vieillards en sont plus rarement affectés. Ses rapports avec les inflammations chroniques de l'estomac et de l'intesim sont assez fréquens; sa liaison avec une affection di foie est plus rare et plus difficile à reconnaître, malgré l'opinion contraire, souvent reproduite. Les femmes, plus souvent attaquées de la conperose que les hommes, en sont le plus ordinairement atteintes à l'âge critique. Cette éruption peut aussi survenir après la suppression du flux menstruel, disparaître après le retour de cette évacuation naturelle, ou coincider a vec une simple dysménorrhée. Enfin, la couperose, rarement aggrarée par la grossesse, disparaît ou diminue souvent pendant la durée de la gestation. L'hérédité est aussi une des causes de la couperose; elle peut se transmettre successivement à plusieurs générations.

Les excès de table, les affections morales, vives ou concentrées, certaines professions qui exigent une longue application ou une attitude qui appelle ou retient le sang vers la tête, sont des causes ordinaires de la couperose, Les applications de certains fards, les lotions avec les liqueurs astringentes, et l'abus de la plupart des cosmétiques dont les femmes se servent au déclin de l'âge, en sont une cause

moins fréquente qu'on ne l'a dit.

On a supposé que les climats froids et humides avaient une influence marquée sur le développement de cette éruption, plus fréquente en Angleterre et dans le nord el l'Allemagne que dans les contrées méridionales; mais cette circonstance peut être expliquée par l'abus que les peuples du nord font généralement des liqueurs spiritueuses.

\$515. Diagnostic. — La couperose est facile à distinguer des autres maladies pustuleuses qui peuvent, se déveplopper sur la face. Les pustules de la couperose n'offrent jamais les dimensions, ni les croûtes adhérentes de l'ectlyma. Elles ne sont point fluentes et ne se couvrent point de croûtes épaisses comme l'impétigo; les croûtes de la couperose ne sontpoint lamelleuses comme celles de l'eczéma impétigineux. Les pustules de la couperose ne peuvent être confondues avec les papules du lichen de la face. Les petites croûtes légères, formées sur le sommet des pustules de la couperose, sont hien distinctes des croûtes accidentelles.

plus minces et plus étendues du lichen chronique excorié, et qui sont disséminées sur des surfaces furfuracées. Le développement des pustules ou des tubercules syphilitiques se borne rarement au visage. Le plus souvent il a lieu à-la-fois sur toutes les régions du corps, ou au moins sur une grande surface de la peau. Les pustules psydraciées et phlyzaciées produites par la syphilis ont du reste des caractères particuliers (voyez Syphilides). Lorsque les tubercules syphilitiques occupent exclusivement quelques points du visage ; ils siègent ordinairement autour des ailes du nez, aux commissures des levres, et presque toujours ils sont inégaux et fendillés de manière à simuler des végétations. On les distingue encore à leur aspect luisant, à leur couleur cuivrée, à leur tendance à s'ulcérer. Les tubercules par lesquels débute le lupus (dartre rongeante), d'abord superficiels et peu élevés, pourraient être difficilement confondus avec les tubercules qui succèdent quelquefois aux pustules de la couperose. Les tubercules du lupus s'élargissent, prennent une teinte livide, s'étendent du nez sur les joues, et détruisent en ulcérant les tissus sous-jacens; circonstances qui rendent toute méprise impossible.

§ 514. Pronostic et traitement. — On peut espérer guérir la couperose, lorsque l'individu qui en est affecté est jeune, lorsque l'éraption est récente et légère, ou lorsque l'éraption est récente et légère, ou lorsque les fois, au contraire, qu'elle se sera déclarée dans l'âge adulte, qu'elle aura fait chaque année des progrès, qu'elle sera héréditaire, très ancienne et très étendue; qu'elle soit où non liée à une inflammation chronique des organes digestifs, le traitement le mieux combiné préviendra rarement le développement de nouvelles pustules et opérera difficilement la résolution complète des tubercules s'il en existe:

Le régime habituel des personnes atteintes de la couperose doit être composé de viandes blanches, de légumes

frais, de fruits aqueux et fondans. Elles doivent éviter soigneusement les exercices fatigans, les excitations nerveuses, les travaux excessifs de cabinet, le séjour prolongé dans un lieu dont la température est trop élevée.

Si cette maladie s'est déclarée chez un individu jeune et sanguin; si les pustules sont nombreuses, rapprochées et confluentes; si les tubercules sont enflammés et réunis par leur base, la saignée du pied répétée convenablement , les applications réitérées de sangsues derrière les oreilles, aux tempes et aux ailes du nez, sont généralement utiles. Ambroise Paré (1) conseille d'employer largement la saignée pour qu'elle soit efficace. « Le malade atteint de la goutterose, dit-il, sera saigné de la veine basilique, puis de celle du front et de celle du nez, et seront semblablement appliquées des sangsues en plusieurs lieux de la face. Aussi ventouses avec scarification sur les épaules. » Si la coupe.» rose paraît liée à la suppression des menstrues ou du flux hémorroidal, on cherchera à provoquer ces évacuations par des bains de siège, par l'application de sangsues à la vulve ou à l'anus, à des époques correspondantes à celles des évacuations périodiques. Les délayans à l'intérieur, l'usage du petit lait, une diète rafraîchaissante, les demilavemens, les bains tièdes généraux administrés à une douce tempérarure ou presque frais, les lotions avec l'eau de son, le lait tiède, l'émulsion d'amandes, l'eau de veau, la décoction de semences de coing, favorisent les heureux · effets de ce traitement. Je dois ajouter cependant qu'il est rare que ces moyens guérissent complètement la conperose, et qu'on est souvent obligé de recourir à quelques médications excitantes. Les anciens faisaient un usage fréquent de linimens dont la térébenthine, le vinaigre, le savon, la myrrhe, etc., étaient la base. Aujourd'hui, des le début des couperoses légères, on, dans des cas plus

<sup>(1)</sup> Pare (Ambroise). De la goutte-rose, lib, xxvi, thap, xxv.

graves, après avoir pratiqué des émissions sanguines plus ou moins considérables, on emploie quelquefois avec succès des lotions faites avec de l'eau distillée de roses, de lavande, de petite sauge, etc., dans laquelle on ajoute un sixième ou un tiers d'alcool, suivant l'état des pustules. On se sert aussi avec avantage d'une solution de quatre à à huit grains de deuto-chlorure de mercure dans une livre d'eau de roses et une once d'éau de Cologne.

Les eaux minérales sulfurenses de Barège, d'Aix en Savoie, de Cauterets, de Schisnach, etc., administrées en lotions, en bains, en douches, sont un des moyens les plus avantageux dans le traitement de la couperosé ancienne. Les bains d'eaux sulfurenses artificielles prolongés pendant plusieurs heures ne sont pas moins salutaires.

On a aussi employé le nitrate d'argent fondu et l'acide, hydro-chlorique pour donner une marche aigné à l'érruption chronique des pustules; pour mon compté ; j'y ai renoncé. Dans tous les cas, ces applications doivent être précédées, d'emissions sanguines, et faites de manière à ne pas pénétrer trop profondément dans la peau, sans quoi elles peuvent être suivies d'érysipèles, d'ulcérations et de cicatrices indélébiles. On cautérise avec le nitrate d'argent, lorsque les pustules sont isolées, et avec l'acide muriatique lorsqu'elles sont confluentes.

Après un usage convénable des émissions sanguines, les douches de vapeurs aqueuses peuvent être administrées avec avantage pour faciliter la résolution des tubercules de la couperose. Dirigées pendant douze ou quinze minutes sur la face, elles produisent un mouvement fluxionnière rapide, après lequel la peau devient plus molle et plus douce au toucher.

M. Scott a recommandé l'emploi des pédiluves d'acide nitro-muriatique et l'usage intérieur du calomel. L'ai reconnu que l'usage de ces pédiluves était quelquefois utile.

On peut aussi chercher à hâter la résolution des tuber-

cules par des onctions pratiquées avec des pommades dont le proto-chlorure ammoniacal, ou le proto-sulfate de mercure forme la base, dans la proportion d'un scrupule environ, sur une once d'axonge. On se sert aussi avec succès, dans les mêmes circonstances, de l'iodure de soufre, à la dose de dix à vingt grains par once de graisse!

Enfin, Ambroise Paré et Darwin ont conseillé de combattre les couperoses rebelles par un large vésicatoire sur la face, ou par des vésicatoires partiels. Ce moyen est fort incertain, et peu de personnes voudront s'y soumettre.

Dans tous les cas, il faut prolonger les soins après la disparition de l'éruption. C'est alors que les douches sulfureuses froides et en arrosoir agissent efficacement.

§. 5.5. Lorsque la couperose était considérée comme une maladie dépurative, on employait pour la guérir les purgatifs et les sucs de cresson, de cochléaria, de beccabunga, de pensée sauvage, etc. Aujourd'hui ces remèdes sont moins usités. J'excepte les purgatifs doux; que j'ai employés avec succès, surtout chez des individus nerveux et habituellement constipés.

Si la couperose était compliquée avec une gastrite ou une hépatite chronique, ces inflammations intérieures devaient être combattues par des moyens appropriés à leur siège, à leur étendue et à leur nature.

§. 516. La couperose s'affaisse et pâlit sous l'influence de maladies plus ou moins graves; sa guérison a quelquefois été suivie de maladies qu'on a attribuées à sa répercussion.

Combattue quelquesois avec un succès monentané par les purgatifs ou les eaux minérales, la couperose renaît presque toujours après la cessation des remèdes, avec une facilité et une promptitude désespérantes.

(14) Dong, Balanger, M. How

# Historique et observations particulières.

5.517. Fernel (1) a donné une bonne définition de la couperose. Guy de Chauliac (2) à recommandé de combattre cette éruption par un régime rafraîchissant, la saignée de la veine frontale, l'application des sangsues dans les narines, et les purgatifs. « Si ces moyens ne réussissent pas, « il faut, dit-il, vessier avec cantharides. » C'est donc à tort qu'on à attribué cette méthode à Ambroise Paré.

Darwin (3) a décrit trois variétés de couperose établies d'après leur cause présumée (Gulta ros. hepatica; Gulta ros. stomatica; Gulta ros. hæreditaria). Sennert (4) cite un cas remarquable d'hypertrophie du nez et de tubercules (vari) consécutifs à la couperose.

Plusieurs observations ont été publiées en faveur de la saignée (5), de l'application des sangsues aux narines (6), des préparations antimoniales, et de l'application des vésicatoires entre les épaules (7), et des préparations sulfurétuses, (8)

On a aussi publié quelques faits sur les inflammations gastro-intestinales (9), l'amaurose (10), et d'autres ma-ladies attribuées à la répercussion de la couperose.

<sup>(</sup>t) Rubor faciei vel simplex et solitarius, et vel sine pustulis, vel pustular comites habet. Har pustular si intensum ruborem habent, gutta rosacca vocantur, si durar et criguar ex frigido et crasso humore ac velut in callum concreta, vari nominantur. (Fernel: Universa medicina, in-fol., 1079, pag. 442.)

<sup>(2)</sup> Guy de Chauliac. Traduction du Guidon, par J. Canappe. In-18, p/393.

<sup>(3)</sup> Darwin. Zoonomia, Class. II. 1. 4. 6. - Class. IV. 1. 2. 13. 14.

<sup>(4)</sup> Sennert. Pract. medic., lib. v; part. 1, cap. 31.
(5) Baier. Pract., lib. vIII, cap. 3. (Schenck. Obs. med. rar., lib. 1, p. 194).
(6) Zacutas Lusjianns, Medic. nat. hist., lib. v, obs. 3. — Lorry. De morb.

Cutan, p. 643.

(2) Turner. Of the red face, pustularly eruptions. (Treatment of diseases incident to the skin. In-8, 1736, p. 237.)

<sup>(8)</sup> Agricola. Comment. in Poppium de sulphure, p. 356.

<sup>(9)</sup> Condret. Journ. complem. des sc. med., t. XXXIX, p. 42.

<sup>(10)</sup> Klein, Interpres clinicus. Francfort-sur-le-Mein. 1753, in-8.

§. 518. Je me borne à rapporter deux exemples de couperose, dans lesquels les méthodes de traitement le plus généralement usitées ont été appliquées. Je reproduis aussi une observation d'Ambroise Paré, dont la pratique hardie fut couronnée du succès le plus complet dans un cas de couperose rebelle. Je dois ajoutér cependant que le moyen employé par ce célèbre chirurgien a été trop préconisé

et que peu de malades se décident à y recourir.

OBS. LXXV. Couperose l'égère et récente, hypertrophie du ventricule gauche du cœur; traitement par les saignées et les lotions mercurielles alcoolisées. - Mademoiselle ...., âgée de dix-neuf ans, blonde, d'un tempérament sanguin et nerveux, est sujette depuis cinq à six ans à de violentes palpitations, qui se développent toutes les fois qu'elle se livre à un exercice un peu violent ou lorsqu'elle éprouve quelque affection morale. Son pouls est régulier, mais dur et développé. L'impulsion du cœur est forte. La respiration est pure ; les autres fonctions, et en particulier celles de la menstruation, sont régulières. Cependant mademoiselle .... se plaint de temps en temps d'avoir la tête lourde; et depuis quatre mois (20 septembre 1824); une légère couperose s'est déclarée. Cette inflammation pustuleuse n'est point héréditaire. Elle a constamment paru diminuer après les époques menstruelles et après les appli-cations de sangsues, qui ont été faites aux pieds et à la région précordiale, pour calmer ou pour prévenir les palpitations. Cette couperose consiste seulement en un petit nombre de pustules roses, isolées, accompagnées d'une très légère inflammation. En outre quelques follicules situés sur les ailes du nez et les parties voisines des joues contiennent de petits corps filiformes d'une ligne de longueur, formés par une humeur onctueuse et solide (tannes). Je prescrivis quinze sargsues aux pieds et je conseillai de laver le visage trois fois par jour avec une liqueur composée de deux parties d'eau de rose et d'une d'alcool. Cette liqueur ayant à

district.

650

peine avivé les pustules, quelques jours après je fis ajonter nenf grains de déuto-chlorure de mercure dans huit onces de ce mélange, au bout dequinze jours toutes les pustules avaient disparu, et il ne s'en était point formé de nouvelles. Ces lotions furent continuées pendant quinze autres jours. Depuis cette époque, il s'est développé de temps en temps quelques pustules sur la face; mais les progrès de cette couperose ont été constamment entravés par les applications de sangsues que l'affection du cœur a plusieurs fois réclamées, et par le soin que mademoiselle ... a pris de modifier la marche de ces éruptions uaissantes en se servant de la lotion que je lui avais indiquée.

OBS. LXXVI. Couperose traitée et guérie par les émissions sanguines et les douches hydro-sulfureuses. - Madame .... âgée de trente-quatre ans, d'un tempérament sanguin et bilieux, n'avait jamais été atteinte de maladies chroniques de la peau, lorsqu'à la suite de chagrins vifs et prolongés, éprouvés dans le mois de janvier 1825, il lui survint sur le nez et la partie voisine des joues de petites taches rouges, qui ne tardèrent pas à être surmontées de petites pustules acuminées remplies à leur sommet d'une gouttelette de pas blanc ou jaunâtre. Cette maladie, abandonnée à elle même, fit des progrès assez rapides. Le 12 avril 1825, de nombreuses pustules étaient disséminées sur le nez et les pommettes, qui étaient en outre érythémateuses, lorsque madame .... fut atteinte d'une inflammation gastro-intestinale, qui, malgré le traitement le plus actif, se prolongea pendant vingt-huit jours. Sous l'influence de cette maladie, de la diète et des émissions sanguines qui furent pratiquées, la couperose disparut presque entièrement. Elle se reproduisit graduellement, peu de temps après la convalescence, et deux mois après elle avait acquis la même intensité qu'avant le développement de la gastro-entérite. D'heureuses circonstances avaient rendu à madame ...... une vie douce et calme ; c'était une chance favorable au traitement de la couperose; il fut commence le 6 juillet 1825.

La santé de cette dame était forte, et les menstrues abondantes. La peau sur laquelle les pustules étaient développées, avait une teinte érythémateuse, et était le siège d'une démangeaison insupportable, surtout depuis les chaleurs de l'été. Une saignée du pied de trois palettes, fut pratiquée; la constipation, qui était habituelle, fut combattue par l'usage journalier des lavemens émolliens; la malade prit, en outre, deux verres de petit-lait chaque jour et de deux jours l'un, un bain à vingt-cinq degres R. et le visage fut lave matin et soir avec du lait de vache. Suivant, par goût, le régime de vie le plus sobre et le plus régulier, madame .... voulut le rendre encore plus rigoureux, en évitant, avec un soin minutieux, tout ce qui pourrait contrarier les heureux effets de son traitement. Ils furent d'abord très marques : dans l'espace de quinze jours, les taches érythémateuses palirent; les pustules s'affaissèrent ou se desséchèrent, et la démangeaison se dissipa entièrement. Ce traitement fut continué pendant deux mois, sans autre interruption que celle que la menstruation rendit nécessaire, et sans autre modification qu'une application de seize sangsues qui fut faite aux tempes. Pendant ce laps de temps, la rougeur des pommettes et des ailes du nez se ranima plusieurs fois sans cause appréciable; de nouvelles pustules se développèrent, mais en petit nombre, et ne tardèrent pas à se dessécher. Quinze jours plus tard la peau du nez offrait encore une légère teinte rouge, et elle était le siège d'une légère desquamation. Madame .... prit, avec le plus grand succès, quinze douches hydro-sulfureuses, en arrosoir, dirigées sur ces parties. Depuis lors, la guérison de cette couperose a été complète. Lorsque madame .... éprouve sur les ailes du nez quelques démangeaisons analogues à celles qui avaient annoncé le développement des premières pustules, quelques lotions avec la liqueur alcoolique e tmercurielle (OBS. LXXV)

suffisent pour dissiper cet accident, et prévenir la formation des nouvelles pustules.

OBS. LXXVII. Couperose trailée et guérie par l'application d'un vésicatoire sur la face (1) .- « Depnis quelques ans. en ca une damoy selle vint à Paris, fort couperosée au visage, y ayant de gros saphirs ou boutons avec grande rougeur, en sorte que plusieurs qui la voyoient l'estimoient être lé-preuse, jusques à lui interdire de non plus entrer en l'église de sa paroisse, de peur qu'elle ne gastat les saints. Icelle appela, avec moi, messieurs Jacques Hollier et Robert Gruaume, docteurs régens en la Faculté de médecine, avec Estienne de la Rivière et Germain Cheval, chirurgiens jurez, à Paris, pour donner ayde à son mal. Et après qu'elle nous eut montré plusieurs réceptes des remèdes qu'elle avoit pris pour cuider estre guarie; après aussi l'avoir exactement visitée et examinée, fut conclu et accordé qu'elle n'étoit aucunement lépreuse : par quoy, pour guarir sa couperose, on luy appliqueroit un vésicatoire fait de cantharides, sur toute la face, à fin d'attirer la matière des boutons, et l'humeur superflue qui estoit pareillement imbue en tout son visage. Ce que je feis , et trois ou quatre heures après que le vésicatoire fut réduit de puissance en effect, elle eut une chaleur merveilleuse à la vescie et grande tumeur au col de la matrice, avec grandes espreintes et vomissoit, pissoit et asselloit incessamment, se jetant çà et la comme si elle eust esté dans un feu, et estoit comme tout insensée, et fébricitante : dont je fus alors esmerveille de telle chose. Partant je rappelay la compagnie, tant les médecins que chirurgiens. Et voyant que tels accidens venoyent à raison des cantharides qu'on luy avoit appliquées pour faire le vésicatoire, fut advisé qu'on lui donneroit du laict à boire en grande quantité, aussi qu'on lui en bailleroit en clystères et injections,

<sup>(1)</sup> Pare (Ambroise). OEugres complètes, liv. XXI, des venins, p. 790.

tant au col de la vescie que de la matrice. Semblablement elle fut baignée en eau modérément chaude, en laquelle avait bouilly semence de lin, racines et feuilles de mauves, et guimauves, violiers de mars, jusquiame, pourpié, laictues : et s'y tint assez long-temps, à cause qu'en iceluy perdoit sa douleur. Puis estant posée dedans le lict, et essuyée, on luy appliqua sur la région des lumbes, et autour des parties génitales, onguent rosat et populeum incorporez en oxycrat, à fin de refrener l'intempérance de ces parties. Et par ces moyens, les autres accidens furent cessez. Et quant à son visage, il fut entièrement vescié: et jetta grande quantité de sanie purulente. Et par ce moyen perdit ceste grande difformité de la peau qu'elle avoit auparavant. Et après estre guarie, nous lui donnasmes attestation qu'elle n'estoit aucunement entachée de lèpre. Et tost après estant retournée en sa maison, fut mariée, et a eu depuis de beaux enfans, et vit encore sans qu'on l'aperçoive avoir en la face escorchée. »

## Sycosis.

#### -VOCAB. Art. Mentagre, sycosis.

§. 519. Le sycosis est caractérisé par l'éruption successive de plusieurs petites pustules acuminées, semblables à celles de la couperose, éparses ou disposées en groupes sur le menton, la lèvre supérieure, les régions sous-maxillaires et les parties latérales de la face. Cette éruption est assez généralement connue en France sous le nom impropre de mentagre.

§ 520. Symptômes. — Ordinairement de petites éruptions pustuleuses, partielles, passagères, ont lieu pendant plusieurs mois ou quelques années, soit sur le menton, soit sur la lèvre supérieure ou sur les régions sous-maxillaires, avant qu'une éruption complète de sycosis se déclare. Dans quelques cas rares, presque toujours sous l'influence de causes appréciables, comme à la suite d'excès de boissons spiritueuses, le sycosis envahit tout-à-coup la région maxillaire inférieure.

L'éruption est quelquesois bornée à la lèvre supérieure, d'antres sois à un des côtés du menton; dans quelques cas elle attein les parties latárales de la fuce, on une portion de la région sous-maxillaire est seule affectée; canin tons cespoints; et même la nuque vers la racine des cheveux (sycosis capillitii), peuvent être envahis simultanément ou successivement.

Le développement des pustules est ordinairement précédé d'un sentiment de tension et de chaleur sur les lieux qu'elles doivent occuper. Tantôt elles sont disseminées et se montrent sous la forme de très petits points rouges qui deviennent de plus en plus saillans. Dès le second ou le troisième jour de leur formation, le sommet de ces élevures blanchit, se remplit d'un pus d'un blanc jaunâtre, et elles s'élargissent; mais il est rare que leur volume dépasse celui d'un grain de millet. Presque toutes semblent traversées par un poil; elles ne fluent pas comme celles de l'impétigo. Du cinquième au septième jour, chaque pustule se rompt spontanément, ses parois s'affaissent, puis il se fait un léger suintement qui produit une croûte brunâtre à peine adhérente. Celle-ci se confond par sa circonférence avec les furfures épidermiques qui se détachent de la peau enflammée aux environs des pustules.

§, 521. Lorsque les pustules sont disposées en groupes et que dans chacun d'eux le nombre des pustules est un peu considérable, l'inflammation pénètre immédiatement sous le dérmé, gagne le tissu cellulaire sous-cutané et produit une véritable tumeur phlegmoneuse. Le menton, les régions sous-maxillaires et la lévre supérieure offrent alors de petites tumeure, douboureuses, rougeatres, couvertes de pustules ou de croûtes assez épaisses,

d'un brun jaune verdâtre, et qu'il serait facile de confondre avec celles de l'impétigo, si on ne tenait compte de l'engorgement de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané.

Dans le plus grand nombre des cas, le sycosis, comme la couperose, se compose de plusieurs éruptions partielles, qui se succèdent à des intervalles plus ou moins rapprochés. Lorsque les pustules se développent à plusieurs reprises sur les mêmes points, l'inflammation pénètre le derme et le tissu cellulaire sous-cutané, et produit des indurations sous-cutanées, qui ne tardent point à présenter la forme de gros tubercules. On les observe surtout chez les vieillards, chez les sujets d'une constitution molle, chez lesquels l'inflammation pustuleuse n'est point suivie d'une résolution complète. Lorsque les éruptions ont été nombreuses, intenses, rapprochées, ces tubercules se multiplient et s'étendent sur toute la surface du menton. De nouvelles pustules se montrent sur les tubercules, ou dans les intervalles qui les séparent, et décèlent le caractère primitif de la maladie. C'est alors que le mélange confus des tubercules, des croûtes, des pustules, des squames, imprime au sycosis un aspect repoussant. Parvenue à ce degré, cette inflammation est toujours une maladie tenace, dont la guérison s'obtient très difficilement.

La pean s'altère quelquesois prosondément, et se tuméfie au point d'acquérir l'apparence de tumeurs végétantes humides. Souvent les bulbes des poils de la barbe participent à l'instammation. Lorsque la maladie dure longtemps, des surfaces plus on moins considérables de la peau du menton se dégarnisseut de poils. Leur destruction est ordinairement passagère; plus tard de nouveaux poils, d'abord plus clairset plus faibles reparaissent et reprennent la couleur et le volume de ceux dont la chute n'a point eu lieu. Cependant cette alopécie est quelquesois permanente.

Le sycosis peut être horné à la lèvre supérieure, Plusieurs pustules agglomérées sur cette partie donnent naissance à une croûte noirâtre, épaisse, qui fait souvent

une saillie remarquable sur la peau.

Lorsque la maladie guérit, soit naturellement, ce qui est très rare, soit à l'aide d'un traitement plus ou moins actif, il ne se développe plus de nouvelles pustules; les croûtes tombent; et les tubercules diminuent de volume et de dureté. Souvent il s'opère une légère desquamation sur les points anciennement affectés, qui restent long-temps rouges et violacés, surtout chez les individus dont la constitution est plus ou moins détériorée.

La durée la plus courte du sycosis est d'un à deux mois; il peut persister pendant de longues années, malgré les traitemens les plus rationnels; il est en outre sujet à de fréquentes récidives, surtout chez les personnes qui se livrent

à des écarts de régime.

S. 522. Causes .- Je ne crois pas le sycosis contagieux; cependant M. Foville a vu plusieurs aliénés, dans l'hôpital de Ronen, qui ont été successivement atteints du sycosis pour avoir fait usage du même rasoir. Il se pourrait donc, que le sycosis fut contagieux dans quelques circonstances. Pline assure que la mentagre se répandit en Italie par contagion, sous le règne de Claude. Etait-ce le sycosis? Il attaque plus particulièrement les hommes jeunes ou adultes, d'un tempérament sanguin ou bilieux et qui ont beaucoup de barbe; cependant on l'observe quelquefois chez des personnes d'un âge avancé. Il se développe surtout chez celles qui sont habituellement exposées à une forte chaleur; chez les cuisiniers, les rôtisseurs, les fondeurs, les raffineurs, etc. Les excès de table, l'abus des boissons alcoolisées et des mets épicés, la malpropreté, quelques applications irritantes, l'emploi d'un rasoir sale ou mal affilé, semblent favoriser le développement de cette maladie. Elle se déclare plus souvent au printemps et dans l'automne que dans d'autres saisons de l'année. Elle est rare chez les femmes.

§. 523. Diagnostic. — Il importe de distinguer le sycosis des autres inflammations qui penvent se développer sur le menton, sur les joues et les lèvres, et en particulier de l'ecthyma, de l'impétigo figurata, des syphilides pustulenses et tuberculeuses, et des furoncles.

Les pustules de l'ecthyma sont plus larges et plus enflammées que celles du sycosis. Les croûtes de l'ecthyma sont plus étendues, plus épaisses et plus adhérentes; elles ne sont jamais suivies d'indurations tuberculeuses;

Les petites pustules de l'impétigo figurata, à peine saillantes, ne sont point acuminées comme celles du sycosis; elles en différent en outre par leur développement plus prompt et plus aigu. Quant à la disposition des pustules en groupes, ces deux éruptions peuvent l'offrir. Dans le sy cosis, les pustules sont cependant le plus souvent isolées et discrètes, tandis que dans l'impétigo figurata elles sont groupées et plus nombreuses. Celles-ci se déphirent du troisième au quatrième jour, et l'humeur sero-purulente qui s'en échappe est promptement transformée en croûtes jaunes, étendues, dont l'épaisseur augmente en peu de jours. Dans le sycosis les pustules ne s'ouvrent guère que du cinquième au septième jour, et les croûtes qui les remplacent sont minces, légères et isolées. Toutefois ces symptômes distinctifs sont obscurs lorsque l'éruption pustuleuse du sycosis est considérable et accompagnée d'une sécrétion d'un jaune verdatre, fournie par les follicules, ou lorsque la marche de l'éruption est très aigue et que les pustules sont confluentes ou confondues.

Il est rare que les pustules syphilitiques ne se manifestent que sur la partie inférieure de la face; presque toujours elles se montrent sur les ailes du nez, sur le front et aux commissures des lèvres. Les pustules du sycosis au contraire sont souvent bornées au menton et, le plus ordinairement, à sa partie inférieure; elles sont acuminées et se détachent sur une base d'un rouge vif qui décèle. une inflammation plus aiguë. Les pustules syphilitiques sont plus aplaties, s'élèvent sur un fond cuivré, terne, presque flétri; elles ne sont précédées ni de cuisson, ni de la tension douloureuse qui annonce les pustules du sycosis. Lorsque celui-ci a passé à l'état tuberculeux, il pent être plus facilement confondu avec les tubercules syphilitiques. Cependant les tubercules du sycosis sont conoides; leur base pénetre tout le derme et s'étend jusqu'au tissu cellulaire sous-cutané. Les tubercules syphilitiques sont plus arrondis à leur sommet; ils sont luisans et paraissent s'étever des couches superficielles du derme; ils ne sont pas, comme ceux du sycosis; consécutifs à des pustules. D'ailleurs les inflammations pustuleuses et tuberculeuses de la peau produites par la syphilis, accompanées, dans le plus grand nombre des cas, de phlegmasies chroniques de la gorge et de la conjonctive, et presque toujours précédées de douleurs nocturnes très opiniêtres, présentent un ensemble de symptômes qui est bien différent dans le sycosis.

Dans le furoncle, l'inflammation se propage du tissu cellulaire à la peau; il y a expulsion d'un bourbillon par une ouverture qui laisse toujours une cicatrice; dans le sycosis, au contraire, l'inflammation attaque primitivement les follicules; les pustules ne laissent échapper qu'une petite quantité de pus et par une ouverture qui n'intéresse point la vean et qui s'effacé promptement.

ment les folicules, les pustules ne laisent echapper qu'une petite quantilé de pus et par une ouverture qui n'intéresse point la peau et qui s'efface promptement. S. 524. Pronostic. — Il est souvent impossible au praticien le plus exercé de pouvoir indiquer le terme d'un sycosis. Parfois, au moment où la diminution du nombre des pustules et la teinte violacée de la peau enflammée semblent annoncer une guérison prochaine, de nonvelles éruptions plus ou moins étendues surviennent sans cause appréciable. D'autres fois, lorsque tont fait craindre qu'une éruption considérable qui envahit tout le menton, ne s'établisse pour plusieurs années, on la voit facilement

céder au régime et à un traitement actif. En général, les sycosis les plus opiniâtres sont ceux qui conservent dans l'état chronique la forme pustuleuse et primitive de l'inflammation. Dans ce cas, le mal peut être considéré comme une des affections de la peau les plus rebelles.

Le sycosis disparaît quelquefois en été, et revient sou-

vent en hiver.

§. 525. Traitement. — La première précaution est de couper la barbe avec des ciseaux courbes sur le plat, l'action du rasoir aggravant constamment cette inflammation.

Le sycosis est-il récent, a-t-il paru chez un homme sain et rigoureux, les pustules sont-elles nombreuses et rapprochées de manière à indiquer beaucoup d'aquité dans l'inflammation; il faut recourir aux émissions sanguines générales ou locales, répétées à plusieurs reprises, en ayant soin d'appliquer les sangsues hors des limites de l'éruption. Si le sycosis persiste ou s'il se ranime après une première rémission, la saignée générale doit être rétiérée et quelquefois précédée de nouvelles applications de sangsues autour du menton. Toutefois l'emploi plus ou moins répété des saignées générales ou locales doit être subordonné à l'état de la constitution, à l'intensité de l'inflammation, à l'étendue et à la fréquence des éruptions pustuleuses, et aux effets salutaires ou non salutaires de la sonstraction du sang.

On emploie en même temps les bains généraux et lo-

caux émolliens, et les doux purgatifs.

Lorsque le sycosis existe depuis long-temps, lorsque des éruptions multipliées ont donné lieu à des indurations tuberculciuses plus ou moins étendues, les saignées locales peuvent encore être utiles; mais elles doivent être employées plus varement et seulement chez les hommes forts et sanguins. Elles seraient nuisibles chez les individus affaiblis, d'un âge très avancé ou d'une constitution molle. Lorsque les tubercules se sont ramollis par l'effet des topiques émolliens, appliqués sur leur surface pendant quelques semaines, on fait sur les mêmes parties des frictions résolutives avec des pommades dont le proto-nitrate, le deutoxide ou le proto-chlorure de mercure forment la base. On se sert dans le même but des pommades sulfureuses, iodeles, on alcalines. Pai quelquefois obtenu une prompte résolution des tubercules du sycosis à l'aide de frictions faites avec une pommade d'hydriodate de potasse soufrée. Il fant suspendre les frictions, lorsque de nouvelles pustules viennent à se montrer.

Les douches de vapeur sont aussi employées avec succès pour ramollir les tubercules et en favoriser la résolution. Les douches en arrosoir avec les eaux sulfurenses de Barèges, de Cauterels, d'Aix en Savoie, etc., sont utiles dans les mêmes circonstances.

Enfin, dans les sycosis très opiniatres et très anciens, on obtient quelquefois une amélioration notable à l'aide de cautérisations superficielles, plus ou moins étendues, pratiquées avec les acides concentrés ou une solution de pofasse caustique.

On emploie souvent les laxatifs avec succès contre les sycosis chroniques, développés sur des individus jeunes et robustes. Chez les hommes parvenus au déclin de l'age ou d'une constitution molle, on se sert avec plus d'avantage des amers et des préparations ferrugineuses.

Plusieurs fois le muriate d'or, administré en frictions sur la langue et les gencives, a décidé ou hâté la guérison

de sycosis réfractaires.

Enfin on obtient aussi de très bons effets des préparations de mercure, même ches les individus qui n'ont point été antérienrement affectés de maladies vénériennes; et on est quelquefois obligé d'essayer tour-à-tour ces différens remèdes contre le sycosis, qui est ordinairement fort rebelle.

## Historique et observations particulières:

S. 526. Celse (1), Aétius (2) et Paul d'Egine (3) ont indiqué deux variétés de sycosis, dont une correspond évidemment à l'éruption que je viens de décrire. Pline (4) en a fait une peinture vive et animée sous le nom de mentagre, et la croyait contagieuse. L'expression sycosis (de ouzor, figue) ne rappelle qu'un des aspects de l'éruption, ses tubercules, rouges; le mot mentagre est moins convenable encore car il est applicable à toutes les éruptions du menton, et ne peut l'être aux sycosis développés exclusivement sur la lèvre supérieure.

Willan, Baleman, MM. Macariney et Samuel Plumbe-

ont rangé, à tort, le sycosis parmi les tubercules.

Je n'ai pu consulter la dissertation de Johrenius (5). M. Alibert a décrit le sycosis sous le nom de dartre pustuleuse mentagre. Plusieurs exemples de cette maladie ont été rapportes dans divers recueils périodiques. (6)

OBS. LXXVIII. Sycosis ; pustules et tubercules ; émissions sanguines; fumigations émollientes; pommade de nitrate de mercure; guérison. - Un corroyeur, d'un tempérament sanguin et bilieux, fort et robuste, laborieux, mais passionné pour les liqueurs spiritueuses, âgé de trente-huit ans, fut atteint d'un sycosis, dans les premiers jours du mois de mai 1825. Je fus consulté vers la fin du mois de juillet de la même année, et je reconnus que l'éruption consistait, 1º en un grand nombre de petites pus-

<sup>(1)</sup> Celsus. De re medica. Lib. v1, cap. 3. (2) Actius. Tetrab. I. Serm. 2. Cap. 80, 190.

 <sup>(3)</sup> Psuli Æginetæ. Lib. III , cap. 22.
 (4) Plinii secundi Natur. historiæ libri xxxvII. Venise, 156g. In-fol. Lib. xxvi , cap. 1, n. 4.

<sup>(5)</sup> Johrenius (Cl.) Diss. de mentagra. In-4, Francof. ad Viadrum. 1662. (6) Edinb. med. and surg. journal, vol. XIII, page 64. - Journ. hebd., t. IV, pag. 79. — Revue medie. Juin; 1830, pag. 347. — Journal complément. des Se. médie., t. xxxxx, p. 39.

tules acuminées, du volume d'un grain de millet, dont la base était dure et enflammée, et qui étaient disséminées sur le menton, la région sous-maxillaire inférieure et les parties latérales et inférieures des joues; 2º en une dizaine de tubercules rouges, durs, enflammés; 5° en lamelles énidermiques et en croûtes jaunâtres confusément mélangées avec les pustules et les tubercules et adhérentes à une barbe noire et forte. Pendant long-temps ces parties avaient été le siège d'une tension douloureuse et d'une vive démangeaison. Ces accidens avaient diminué; mais, à la suite de plusieurs éruptions successives; la maladie avait acquis un haut degré de développement et le menton paraissait tuméfié. Quelques ganglions lymphatiques situés au-dessous des apophyses mastoides étaient engorgés; il n'existait point d'autres lesions concomitantes, et l'exercice des principales fonctions était libre et régulier. Je pratiquai une saignée de trois palettes, et je conseillai d'appliquer sur la peau enflammée des cataplasmes de mie de pain délayée dans une décoction de racine de guimauve et de têtes de payot. En outre le malade prit tous les jours une pinte de petit-lait, avec addition d'un gros de crême de tartre soluble. Un prompt soulagement fut le résultat de cette pratique. Douze jours après, je fis appliquer vingt sangsues à la partie antérieure du cou à une certaine distance des limites de l'éruption. Les cataplasmes émolliens furent continués, et quatre fumigations émollientes et narcotiques furent administrées. Le vingtième jour de ce traitement, la peau dégagée de croûtes et de squames n'offrait plus de pustules; mais elle était érythémateuse dans quelques points, et il ne s'était opéré que peu de changement dans la forme et les dimensions des tubercules. Je fis suspendre alors les cataplasmes, et je les remplaçai par les fumigations émollientes et les lotions avec le fait tiède. La barbe fut coupée avec des ciseaux courbes sur le plat. Le quarante-cinquième jour du traitement, les tubercules parvrent plus mous; la peau était

encore furfuracée dans les points où les pustules s'étaient développées. Le malade fut purgé avec de l'eau de Sedlitz, et de légères frictions furent pratiquées sur les tubercules avec la pommade de nitrate de mercure. Je la rendis ensuite plus active par l'addition d'une plus forte dose de cesel; et la guérison de cette maladie fut complète après deux mois et demi de traitement.

OBS. LXXIX. Sycosis: pustules et tubercules; applications émollientes, pommade de proto-chlorure ammoniacal de mercure. - N .... , ayant les cheveux d'un blond ardent, doué d'un embonpoint très prononcé et d'une constitution lymphatique, fut atteint, en 1815, d'une légère couperose, qui céda aux lotions sulfureuses. Dans le mois de mars de 1824, quelques pustules semblables à celles qui s'étaient antérieurement développées sur les pommettes, apparurent sur le menton, et guérirent dans l'espace de quelques semaines, à l'aide de semblables lotions. Une seconde éruption de petites pustules acuminées eut lieu dans le mois de septembre suivant, non-seulement sur le menton, mais encore sur la région sous-maxillaire inférieure. Elles se couvrirent de croûtes légéres et peu adhérentes; de nouvelles pustules parurent dans leurs intervalles; les lotions sulfureuses employées par le malade aggraverent l'éruption; la peau-devint plus tendue. plus enflammée et se parsema d'un plus grand nombre de pustules. Je fus consulté le 14 octobre 1825; il v avait alors peu de pustules intactes. La plupart étaient couveries de croîtes sèches retenues par les poils de la barbe. Quelques tubercules étaient épars au milieu de ces croûtes dont ils dépassaient le niveau. La peau était d'un rouge foncé au-dessous des croûtes, surtout dans le voisinage des tubercules. Du reste la chaleur et la démangeaison n'étaient pas très prononcées, et cette affection de la peau était exempte de toute complication. Des cataplasmes émolliens détachèrent les croûtes

et ramollirent les tubercules. En même temps je prescrivis de petites doses de calomel. Huit jours après. le seul changement appréciable survenu dans les parties consistait dans l'enlevement des croûtes. L'étenties consistair dans l'enterment des crottes. L'éten-due de la rougeur de la peau et des tubercules pouvait être plus facilement appréciée. Les applications emollièntes et le calomel à l'intérieur, à la dose de trois grains par jour, n'en furent pas moins continués, et saus autre résultat, au bout de la troisième semaine, qu'une très légère diminution dans la rougeur des points que les pustules avaient occupés. La peau était souple et sans douleur ; le menton fut exposé, à diverses reprises et pendant plu-sieurs jours de suite, à la vapeur d'une décoction émolliente, et il ne survint pas de nouvelles pustules. Pendant un mois, N.... fit de légères frictions sur les tuber-cules avec la pommade de proto-chlorure ammonia-cal de mercure, et en suspendit l'usage toutes les foisqu'elle parut produire une excitation trop vive. Je parvins ainsi à produire la résolution de plusieurs de ces petites tumeurs. Quelques autres sont restées indolentes, et la peau qui les entourait, long-temps furfuracée, a repris peu-à-peu să teinte naturelle. Enfin un mois et demi après avoir commencé ce traitement, à l'exception de quatre à cinq tubercules dont je n'ai pu obtenir la résolution, la peau du menton était redevenue ce qu'elle était avant l'invasion de la maladie.

Oss, IXXX (recueillie par A: Guyot).— Sycosis récent, pustules en groupes, tubercules phlegmoneux très apparens; guérison obtenue par l'emploi successif des bains simples, des saignées, des purgatifs, des bains suffureux et des bains de vapeur.—Thomas, ågé de cinquante-et-un ans, vigneron, entra à l'hôpital de la Charité, le 10 juin 1853, pour s'y faire traiter d'un sycosis.

Cet homme, grand et robuste, à barbe épaisse, jouit habituellement d'une bonne santé. Il a cu la gale il y a sycosis. 665

vingt-cinq ans, et plus récemment une atteinte de sciatique dont il a guéri assez promptement. Il se nourrit bien , prend tous les jours un petit verre d'eau-de-vie, et ne boit

de vin pur que les dimanches et fêtes.

Il n'y avait que peu de jours que le sycosis s'était annoncé par une démangeaison assez vive suivie d'une sorte de picotement au menton et à la région maxillaire inférieure. Ces régions, vingt-quatre heures après l'invasion, étaient bouffies et parsemées de petites tumeurs surmontées de

pustules.

Le 11 juin, on remarque sur la région maxillaire inférieure plusieurs petites masses dures d'un rouge foncé, saillantes, intéressant l'épaisseur de la peau et le tissu cellulaire sous-jacent qui participe dans une assez grande étendue à l'inflammation de la peau. Ces petites tumeurs, dont le volume varie entre celui d'un pois et celui d'une grosse aveline, font éprouver non de la démangeaison, mais un sentiment de tension et de picotement ou de pulsation. A la partie antérieure et moyenne de la lèvre inférieure, au-dessous de la houppe du menton, existe un gros tubercule recouvert d'une croûte grisatre, sèche, un peu fendillée, soutenue par les poils de la barbe. A la lèvre supérieure, et de chaque côté, près de la commissure, notamment vers la droite, on remarque d'autres croûtes dont l'aspect est légèrement jaunâtre. Un assez grand nombre d'autres tubercules durs et profonds, d'une couleur rouge-foncé, nettement circonscrits, non recouverts de croûtes, déforment le menton. La santé générale et la constitution sont en bon état. Le malade se plaint seulement d'éprouver habituellement un léger mal de tête ( petit-lait, saignée, bain simple et frais). 13 juin. Moins de picotement dans la peau. Le sang n'est pas couenneux; point de mal de tête (cataplasmes émolliens sur les croûtes, petit-lait, bains simples). 14 juin. Purgation avec deux onces d'huile de ricin; cautérisation

de quelques tubercules avec le nitrate d'argent. 15 iuin. point d'amélioration notable dans l'état des tuberques Les jours suivans le malade éprouva de la tension à la partie antérieure et droite de la base de la machoire infárieure. La peau avait conservé sa couleur naturelle, mais on sentait au toucher un engorgement profond dans le tissu cellulaire sous-cutané. Le 20 juin, plusieurs nonveaux tubercules s'étaient montrés et reposaient sur cet engorgement. Moins volumineux que les premiers, gronnés comme eux, leur surface n'était le siège d'aucune elevure, d'aucune sécrétion (nouvelle saignée, petit-lait, bains simples, deux onces d'huile de ricin). Ces movens avaient diminué la tension et le picotement des parties affectées. Les escarres superficielles produites par la cautérisation étaient tombées: et les tubercules notablement affaissés ne s'étaient pas recouverts de nouvelles croûtes. Mais à mesure que les tubercules qui s'étaient manifestés les premiers, s'affaissaient, ils étaient bientôt remplacés par d'autres, disséminés ou en groupes, et toujours précédés dans leur apparition par l'engorgement du tissu cellulaire sous-cutané. Là où ils devaient se former, un point rouge se manifestait à la peau, et, en même temps qu'il se couvrait de pustules , le tissu cellulaire sous-cutané devenait dur et tuméfié.

Le malade continua de prendre chaque jour, une pinte de pelit-lait et un bain tiède; il fut saigné de nouveau le 25 juillet; purgé avec l'huile de ricin le 25, et le 26 avec douze grains de calomel et dix-huit grains de jalap. Le 28, le malade se trouvait mieux; il était allé trois ou quatre fois à la selle les jours de purgation. Les saignées exerçaient aussi une influence favorable sur l'éruption; mais il se formait toujours de nouveaux tubercules.

Dans les premiers jours de juillet il se manifesta au menton, non pas sur les tubercules mêmes, mais dans les enfoncemens qui résultaient de leur agglomération, une sécrétion d'une matière jaune qui, en se concrétant, donna naissance à des croûtes de même couleur, coniques ou arrondies, peu volumineuses, ayant une certaine transparence et beaucoup d'analogie avec l'aspect de l'am-bre. Ce flux d'apparence impétigineuse ne dura que quelques jours et n'a pas reparu depuis.

ques jours et n'a pas reparu depuis.

Du 1e au 7 juillet, on continua les bains simples. Le
petit-lait et les lotions alumineuses furent prescrits et
continués jusqu'an 13 juillet, sans succès; la marche
de la maladie n'était que peu modifiée. Le 17 juillet,
l'acuité de l'inflammation parut assez diminuée pour
qu'on remplaçat les bains simples par des bains sulfureux.

Le malade fut purgé le 2, le 11 et le 28, et saigné le 5, le 15 et le 21 du même mois. Chaque saignée fut pratiquée après une sorte de picotement que le malade disait ressentir dans les tubercules; chaque fois la saignée le fit cesser.

Sous l'influence des purgatifs la langue n'est pas devenue rouge, et l'appétit s'est non-seulement conservé, mais a même augmente.

Le 2 août, les bains de vapeurs furent prescrits dans l'espérance de hâter la marche de quelques tubercules sta-tionnaires. Le malade les continua jusqu'au 9 août, jour où il sortit de l'hôpital. La peau, dans plusieurs points, avait repris sa teinte naturelle; il ne s'operait plus de nouvelles éruptions; mais la résolution des engorgemens du tis-su cellulaire sous-cutané ne s'était point encore complète-ment opérée au menton ni dans la région sons maxillaire. Dans l'espace de deux mois environ, durée de son sé-

jour à l'hôpital, le malade ne s'est rasé qu'an petit nombre de fois. Il a pris trente-quatre bains simples, treize bains sulfureux et sept bains de vapeur. Il a élé saigné cinq fois et purgé neuf à dix fois dans le même laps de temps, Je l'ai re-vu plusieurs semaines après sa sortie et complétement guéri, sans qu'il eut pris d'autres précautions que celles du regime.

## Impétigo.

VOCAB. Art. Dartre crustacee, impetigo; psydracia.

6. 527. L'impétigo est une inflammation cutanée apyrétique, caractérisée par une ou plusieurs éruptions de petites pustules, agglomérées ou discrètes, appelées psydraciées par Willan, et dont l'humeur ne tarde pas à se dessécher en croûtes jaunâtres, rugueuses et proéminentes.

\$. 528. Symptômes. - L'impétigo peut se développer sur toutes les régions du corps, et se montrer sous deux formes principales. Tantôt les petites pustules qui le caractérisent sont disposées en groupes circulaires ou ovalaires (impétigo figurata, Willan); tantôt, au contraire, elles sont disséminées sur une surface plus ou moins considérable (impétigo sparsa, Willan).

Chacune de ces formes de l'impétigo est aiguë ou chronique, suivant qu'elle consiste en une ou plusieurs érûptions successives de pustules. Entre ces deux formes principales, il existe une foule de variétés intermédiaires qu'il n'est pas rare d'observer sur un même individu, lorsque l'impétigo se montre sur plusieurs régions du corps.

S. 529. L'impétigo figurata (dartre crustacée flavescente, Alibert) attaque de préférence les enfans à l'époque de la dentition, les individus jeunes et les femmes d'un tempérament lymphatique ou sanguin, dont le teint est frais et la peau fine. Il se développe le plus ordinairement au printemps; j'ai va plusieurs jeunes gens en être atteints périodiquement, dans cette saison, pendant trois on quatre années consécutives.

Le plus souvent il apparaît sans phénomènes précurseurs. Cependant lorsqu'il est aigu, il est quelquefois précédé d'épigastralgie, de malaise, de lassitudes dans les membres, etc.

L'impétigo peut se développer sur le cou, le tronc et les membres; on l'observe plus souvent sur la face et presque toujours sur le milieu des joues; il peut se propager sur toute la région malaire, s'avancer jusqu'à la commissure des l'èrres, et former un cercle autour du menton.

Lorsque l'impétigo figurata se développe à la face et qu'on est appelé à l'observer dès son début, on distingue d'abord une ou plusieurs petites taches rouges, très lé = gères, qui deviennent de plus en plus apparentes, et qui sont accompagnées d'une démangeaison assez considérable. Bientôt ces taches s'élèvent et se couvrent de petites pustules jaunâtres, confluentes, agglomérées et peu saillantes au-dessus du niveau de la peau. Ces groupes, de dimensions variées; le plus ordinairement circulaires, entourés d'un cercle rose, peuvent rester isolés ou se confondre par le développement de nouvelles pustules à leur circonférence, ou bien la peau prend une teinte érysipélateuse dans leurs intervalles. Quelquefois cette éruntion est accompagnée d'une vive démangeaison et d'une chaleur portée jusqu'à la cuisson. Au bout de trois à quatre jours et quelquefois plus tôt, les pustules se rompent, fournissent une humeur jaunatre qui se dessèche promptement et se change en croûtes épaisses, d'un jaune clair ou verdâtres, semi-transparentes, légèrement sillonnées, très friables et ressemblant à des fragmens de miel desséché, ou au suc gommeux que fournissent certains arbres. Un suintement assez considérable continue d'avoir lieu au-dessous des croûtes dont il augmente l'épaisseur, et dont la dimension est beaucoup plus considérable que celle des postules qui les produisent. La circonférence des croutes est rouge, et présente souvent quelques petites pustules intactes ou dont l'humeur est à peine coagulée. Audessous de ces croûtes, la peau est d'un rouge vif, et quelquefois dépouillée d'épiderme.

Lorsque l'impétigo figurata s'est développé chez un

individe jeune et bien constitué, ou lorsque cette inflammation pustuleuse est légère, sa durée ne s'étend guère au-delà de trois à quatre septénaires. La chaleur de la peau s'éteint graduellement ; la sécrétion morbide diminue neuà-peu et finit par se tarir, les croûtes se dessèchent de plus en plus et se détachent d'une manière irrégulière, laissant à découvert une ou plusieurs taches rouges et luisantes. Il se forme quelquefois à leur surface de legères gercures, d'où suinte une humeur qui, en se desséchant. forme de nouvelles croûtes, mais plus minces que les premières. Enfin, lorsque celles là sont détachées, la peau présente encore des taches rouges qui peuvent persister pendant plus d'un mois, avec ou sans desquamation sensible de l'épiderme. On observe parfois, sur ces taches, de pétits grains miliaires d'un blanc mat, qui ne sont autre chose que des follicules pleins d'une matière dure ou dont les parois sont épaissies.

S. 550. L'impétigo figurata peut être borné aux paupières sur lesquelles il forme des crôttes saillantes et coniques à cette variété est ordinairement compliquée d'une ophthalmie particulière ou d'une inflammation des follicules des cils.

L'ai vu l'impétigo se prolonger inférieurement de chaque côté de la lèvre inférieure d'une manière uniforme, ou simuler sur la lèvre supérieure une paire de moustaches

épaissés. It any les est that the transfer top a terramos one

L'impétigo figurata de la face peut devenir chronique sons deux formes, 12 tantôt le développement des pustules psydraciées est successif, de nouveaux groupes se forment près des croûtes jaunâtres, produites par la dessiccation des premiers, ou bien des pustules secondaires apparaissent à la circonférence des premiers groupes pustuleux on crustacés dont elles augmentent les dimensions. Dans ce dernier cas, la dessiccation et la guérison commencent par le centre des groupes.

2º Au lieu de s'étendre en surface, l'inflammation peut pénétrer toute l'épaisseur de la peau, et même affecter le tissu cellulaire sous-cutané correspondant. Après la chute des croûtes, un nouveau suintement donne lieu à la formation de nouvelles croûtes, Elles tombent et se reproduisent plusieurs fois, en devenant ordinairement de plus en plus minces; au-dessous d'elles la surface de la peau est d'un rouge brillant : elle devient ensuite furfuracée, et l'inflantmation semble prendre la forme squameuse.

Lorsque l'impétigo figurata chronique est ainsi parvenu à son déclin, s'il est combattu à contre-temps par des applications irritantes, ou si la constitution est détériorée, l'inflammation de la peau pent persister pendant plusieurs mois et même pendant plusieurs années. A la suite de ces inflammations répétées, la peau affectée devient le siège de gercures et quelquefois même d'excoriations superficielles. § 551. Les groupes de pustules, dans l'impétigo figurata

de la face, ordinairement situés sur les régions malaires. peuvent être observés sur d'autres points. Ils se développent quelquefois sur la levre supérieure, immédiatement audessous de la cloison des fosses nasales et plus rarement sur les ailes du nez. Dans ce dernier cas l'humeur des pustules peut se dessécher de manière à produire une croûte conique, comparée par M. Alibert aux stalactites qu'on observe dans certaines grottes. (Dartre crustacee stalactiforme. when standing in I

Dans l'impétigo figurata des membres, les groupes de pustules psydraciées et les croûtes qui leur succèdent ordinairement circulaires sur les avant-bras et sur les mains. sont plus larges et d'une forme moins régulièrement circulaire sur les membres inférieurs. Ces pustules se développent de la même manière que sur la face, et sont bientôt remplacées par des croûtes épaisses d'un jaune verdâtre on brunâtre. Lorsque l'éruption est devenue chronique, souvent on ne trouve point de pustules intactes; mais les éroptions partielles qui ont lieu de temps en temps, et la forme particulière des croûtés ou des taches rouges, suffisent

pour caractériser cette variété.

Lorsque la guérison s'opère, la chaleur et les démangeaisons diminuent, le suintement devient moins abondant les croûtes perdent de leur épaisseur, leurs bords se dessèchent et sont quelquesois cernés par un liseret blano, épidermique. Enfin, après la chute des croûtes, la peau, d'abord d'un rouge soncé, puis surfuracée, reprend pen-à-peu sa couleur naturelle.

\$, 552. Au lieu d'être disposées en groupes circonscrits comme dans l'impétigo figurata, les pustules et les croûtes de l'impétigo peuvent être disséminées (sparsæ) sur les membres, sur le cou, les épaules, sur la face et les

oreilles.

1° L'impétigo sparsa des membres inférieurs est toujours une maladie longue. Il peut attaquer un seul membre, ou les deux membres à-la-fois ou successivement. Il est caractérisé par de petites pustules jaunêtres qui se montrent sur le coude-pied, sur les malléoles et spécialement sur la partie externe de la jambe. Le développement de ces pustules est accompagné d'une démangeaison insupportable. Elles se rompent et donnent issue à une humeur séro-purulente, qui se convertit graduellement en croûtes jaunes et lamelleuses, moins larges et moins épaisses que celles de l'impétigo figurata. Dans leurs intervalles la peau est rougeatre, l'épiderme luisant et rude; un suintement assez considérable s'opère pendant quelque temps; ensuite il diminue au-dessous des croûtes et dans leur voisinage; les croûtes deviennent moins humides; mais au moment où elles sont sur le point de se détacher, il survient souvent une nouvelle éruption accompagnée d'une chaleur et d'une démangeaison insupportables. Cette écuption pustuleuse secondaire peut se renouveler à des périodes plus ou moins rapprochées et envahir toute la jambe ou les deux jambes, depuis le genou jusqu'aux malléoles et la partie dorsale du pied. Alors un fluide séro-purulent s'écoule abondamment de la surface de la peau et renouvelle les croûtes en se desséchant. Chez les vieillards on chez les individus dont la constitution est détériorée, ces croûtes acquièrent une grande épaisseur, sont d'un brun jaunâtre foncé et penvent être comparées aux écorces d'arbres (impétigo scabida, Willant). Les mouvemens des jambes sont difficiles et douloureux; les croûtes se fendillent; les jambes deviennent souvent cedémateuses et la peau ne tarde pas à être sillonnée par des gerçures plus ou moins considérables. Une humeur jaunâtre et séro-purulente suinte de ces crevasses et forme une nouvelle croûte qui semble quelquefois envelopper la jambe; et si on enlève cette croûte en partie ou en totalité, à l'aide de lotions ou d'applications émollientes, le derme dénude fournit une nouvelle sécrétion suivie bientôt d'une nouvelle incrustation.

Parvenu à ce degré, l'impétigo sparsa des membres inférierrs est très opiniatre, suriout lorsqu'il s'est dévelopé chez les vieillards ou chez des individus faibles, ou dont la santé est détériorée. L'inflammation se propage quelquefois aux orteils et à la matrice des orgles, qui s'altèrent et se détachent de la peau (ony xis impétigineux). Un engorgement odémateux des membres, et des ulcères ordinairement situés près de la cheville du pied sont les suites fréquentes de cette affection. La surface des ulcères est inégale et fournit une humeur séro-purulente; leurs bords sont irréguliers, violacés, livides et souvent surmontés de petites pustules, pleines d'une sérosité sanguinolente, on ils sont couverts de croûtes jaunâtres plus ou moins épaisses.

Lorsqu'on parvient à arrêter les progrès de cette inflammation, les croûtes se dessèchent et ne se renouvellent plus. Dans quelques points, la peau conserve une teinte rouge-bleuâtre; et dans quelques autres, où elle s'est accidentellement ulcérée, elle offre des cicatrices indélébiles

rougeatres ou violacées.

2º L'impétigo sparsa des membres supérieurs occupe. le plus souvent l'avant-bras; il ne diffère de celui des membres inférieurs qu'en ce qu'il est moins grave et plus rarement complique d'œdème et d'ulcérations, lorsqu'il est passé à l'état chronique.

3º Dans l'impétigo sparsa aigu de la face, les croûtes d'un jaune verdatre, éparses sur les joues ou dans la barbe, chez des adultes, ne tardent pas à se détacher de la pean. Si l'inflammation s'étend au nez , comme cela a souvent lieu chez les enfans, les fosses nasales se remplissent de croûtes sèches et épaisses qui les obstruent; le nez se gonfle, et la maladie peut passer à l'état chronique,

4º L'impétigo sparsa peut aussi se développer sur le cou. sur les oreilles ou sur le cuir chevelu. La teigne granulée de M. Alibert, le porrigo favosa de Willan, n'est qu'une variété de l'impétigo, Elle se développe quelquefois chez les adultes; mais elle attaque surtout les enfans, et se montre le plus souvent à la partie postérieure de la tête, dont elle peut envahir tonte la surface. Elle se manifeste par de petites pustules d'un blanc jaunâtre, irrégulièrement disseminées sur le cuir chevelu, traversées à leur centre par un cheveu, accompagnées d'une inflammation assez vive et de beaucoup de démangeaison; Dans l'espace de deux à quatre jours, ces pustules fournissent une humeur qui agglutine souvent plusieurs cheveux ensemble, et qui se dessèche en petites croûtes brunatres ou grisâtres, rugueuses, irrégulières, inégales, comparces par M. Alibert à des fragmens de mortier grossièrement brisés. Ces petites croûtes, sèches et friables, se détachent de la peau et restent adhérentes aux cheveux, qui en paraissent comme hérissés. Il s'exhale de la tête une odeur nauséabonde très désagréable, et quelquesois tellement forte chez les individus qui négligent les soins de propreté, que l'air de la chambre qu'ils habitent en est infecté. Les poux pullulent au milieu de ces croûtes et dans les cheveux, qui se détachent rarement de la peau. Lorsque la maladie est étendue sur une surface considérable, les cheveux sont agglutinés et réunis en petites masses par l'agglomération des croûtes.

La durée de l'impétigo du cuir chevelu dépasse rarement quelques mois; le plus souvent il guérit au bont de quelques semaines; sous l'influence d'un traitement con-

venable.

5º Au lieu d'un véritable impétigo, on observe quelquefois une éruption analogue, composée de pustules d'impétigo et de vésicules d'eczéma (eczéma impetiginodes). Cette affection, ordinairement fort grave lorsqu'elle occupe le tronc et les membres, se montre souvent autour des poignets, s'étend sur la face dorsale des mains, sur les phalanges des doigts et quelquefois jusqu'à la matrice des ongles; elle peut aussi se propager d'un autre côté sur l'avant-bras, au pli du coude et quelquefois même à la nuque et à la face. Plusieurs éruptions de vésicules et de pustules ont lieu successivement. Les vésicules, plus lentes dans leurs progrès que les pustules psydraciées, restent transparentes pendant plusieurs jours. Cette éruption est accompagnée d'une vive chaleur et d'une démangeaison insupportable; elle fournit abondamment une humeur séro-purulente, qui finit par se dessécher en croûtes lamelleuses, jaunâtres ou verdâtres. La peau est rouge et quelquefois gercée; l'épiderme, imbibé de sérosité, est épaissi et jaunâtre. Après un temps plus ou moins long, les symptômes inflammatoires diminuent: l'épiderme se détache en larges lambeaux; les croûtes tombent; à la suite de cette inflammation, la peau reste long-temps rouge, rude, sèche, squameuse et peu extensible.

J'ai aussi observé l'eczéma impetiginodes sous la forme de groupes circulaires, analogues à ceux de l'impétigo figurata. Les groûpes étaient composés de vésicules et de pustales confluentes et très rapprochées. Si on piquait ces élevures peu de temps après l'eur formation, il s'écoulait de la sérosité limpide des vésicules et une matière opaque et purulente des pustules. Ces humeurs en se desséchant formaient des croûtes circulaires, bosselées d'un gris verdâtre, au-dessous d'elles, la peau était comme mamelonnée et inégalement tuméfiée. Enfin j'ai vu ces eczéma impétigineux en groupes ovalaires, guérir de leur centre vers leur circonférence, qui était dessinée par une arrête croûteuse et furfuracée très prononcée.

6º En dernier lieu, l'impétigo peut se présenter avec un caractère inflammatoire très prononcé. A la circonférence des groupes, la peau est rouge comme dans l'érysipèle (impétigo erysipelatodes. Willan); et cet état est souvent.

accompagné d'un mouvement fébrile.

\$. 533. Divers phénomènes peuvent s'associer aux symptomes locaux de l'impétigo: les ganglions lymphatiques, voisins des pustules, peuvent s'engorger et se tuméfier; la démangéaison et la chaleur morbide de la peau troublent quelquefois le sommeil et l'exercice de plusieurs autres fonctions. Eufin cette inflammation est quelquefois compliquée d'une affection gastro-intestinale et plus rarerement d'autres lésions intérieures.

§ 534. Causes.—L'impétigo n'est point contagieux; les causes en sont fort obscures. Les enfans, à l'époque de la dentition, surtout ceux d'un tempérament lymphatique ou scrophuleux, sont souvent atteints de l'impétigo de la face ou du cuir chevelu (teigne granulée Alibert), ou de l'eczéma impétigineux (vulgairement croûte laiteuse). On observe surtont cette variété dans la classe pauvre, mallogée, mal nourrie et malpropre.

Les jeunes gens d'un tempérament sanguin et lympha-

tique, dont la pean est fine et délicate, sont quelquefois atteints de l'impétigo au visage lorsqu'ils se sont exposés aux ardeurs du soleil, au printemps, pendant les chaleurs de l'été.

Chez les filles mal réglées et chez les femmes parvenues à l'âge critique, l'impétigo se montre, tantôt à la face, tantôt sur les membres; chez les adultes et les véillards, it se développe souvent sur la levre supérieure, au-

dessous de la cloison du nez.

Cette maladie semble quelquesois provoquée par d'autres insammations chroniques de la peau, et en particulier par des attaques répétées de lichen agrius. L'impétigo coïncide quelquesois aussi avec des dérangemens des organes digestifs. On observe surtout cette dernière complication, chez les ensans pendant la première et la seconde deptition. Ensin on a vu les petites pustules de l'impétigo, se développer après un excès ou un violent exercice, oubien à la suite d'affections morales vives et prolongées.

\$,555. Diagnostic.—L'impétigo pent se présenter à l'état de pustules, à l'état de croîties, ou bien la maladie peut être réduite à des taches rouges, squameuses, ou à des taches d'un rouge jaunâtre, ou bien encore elle peut exister sur différens points, à ces divers degrés. On distingue facilement les petites pustules de l'enthyma, et des pustules artificielles produites par le tartrite antimonié de potasse ou par l'inoculation du pus. l'ai fait connaître les signes distinctifs de l'impétigo, de l'acnéet de la couperose. \$, 507.515. L'impétigo du cuir chevelu ne peut être confondu avec le favus disséminé (porrigo lupinosa Willan), ni avec celui qui se montre sous la forme de plaques circulaires (porrigo scutulata, Willan). Les pustules de l'impétigo sont fluentes, tandis que celles du favus, profondément enchâssées dans la peau, et transforment promptement en croûtes jaunes, séches, disposées en godet. Les croûtes de l'impétigo sont brunes

ou d'un gris obscur, semblables à de petits morceaux de plâtre sali, et ne présentent jamais ces larges incrustations épaisses et continues qu'on remarque dans le favus en écu (porrigo scutulata). Enfin l'impétigo du cuir chevelu n'est point contagieux et n'altère pas le bulbe des cheveux, comme le favus. Il est plus difficile de distinguer l'impétigo du cuir chevelu (teigne granulée Alibert) de l'excéma impétigineux de la même région (teigne muqueuse Alibert). Les principaux caractères distinctifs de l'un et de l'autre ressortent de l'aspect différent des croîtes.

Les pustules du sycosis (mentagre), souvent isolées et toujours proéminentes, sont plus volumineuses et moins jaunes que celles de Pimpétigo du menton qui sont très rapprochées et fournissent un suintement abondant. Les croûtes du sycosis sont plus sèches, d'une couleur plus foncée et ne se reproduisent que lors d'une nouvelle éruption. Dans l'impétigo, les croûtes sont d'un jaune verdâtre, épaisses, demi transparentes, et se reproduisent sans une nouvelle éruption de pustules. Dans le sycosis on observe des callosités et des tubercules qu'on ne rencontre jamais dans l'impétigo.

Lorsque les vésicules psoriques deviennent pustuleuses, ou lorsqu'elles se compliquent de pustules accidentelles, toutes sont plus larges et plus élevées que les petites pus-

tules psydraciées de l'impétigo.

Les taches rouges et squameuses, consécutives à la formation ou à la chute des croûtes de l'impétigo, peuvent être distinguées des inflammations squameuses primitives, de la lèpre, du sportasis et du pityriasis, en ce que, dans ces dernières maladies, les squames ne sont accompagnées d'aucun suintement, et n'ont été précédées ni de pustules, ni de croûtés. On observe rarement, à la suite de l'impétigo, les taches pigmentaires, jaunâtres, si fréquentes après la guérison des syphilides on des psoriasis confluens. On ne peut confondre les pustules de l'impé-

tigo avec les pustules syphilitiques, qui se couvrent de croûtes noirâtres, très adhérentes, et qui cachent des ulcérations auxquelles succèdent des cicatrices indélébiles (voyez syphilides). Enfin, les pustules éparses ou en groupes de l'impétigo, et ses croûtes épaisses, rugueuses où jaunâtres, ne peuvent être confondues avec les éjuptions vésiculeuses de l'eczéma, ni avec les croûtes lamelleuses ou

les squames épaisses de sa dernière période.

§ 556. Pronostic. — Le pronostic de l'impéligo est, en général, moins grave que celui de l'eczéma, de la lèpre, du lichen, etc. L'impéligo aigu, quel que soit son siège, guérit ordinairement dans l'espace de deux à trois septénaires. La durée de l'impéligo chronique varie suivant le nombre des éruptions pustuleuses, suivant l'état de la constitution et d'autres conditions particulières (aménorhée, grossesse, âge critique, scrophules etc.). Je l'ai vu se développer chez une femme pendant toutes ses grossesses, résister aux traitemens les plus actifs et guérir spontanément peu de temps après l'accouchement.

Les impétigo chroniques du cuir chevelu, de la lèvre supérieure, du menton, et des autres régions garnies de poils, sont souvent rebelles, surtout lorsque le malade est d'un age avancé, ou lorsque la constitution est scrophuleuse ou détériorée par d'autres causes.

§ 537, Traitement. — Lorsque, chez un enfant délicat, l'impétigo se développe d'une manière aigüé à la face ou dans le cuir chevelu, pendant le travail de la dentition, il convient le plus souvent de resfreindre le traitement à desimples soins de propreté; cette éruption est ordinairement accompagnée d'une amélioration notable de la constitution qu'on pourrait arrêter ou relentir par un traitement perturbateur. J'ai vu la guérison intempestive de quelques impétigo (vulgairement darties crustaccies), être suivie de maladies plus ou moins graves, et dans plusieurs cas, l'apparition de cette inflammation pustuleuse m'a

paru agir d'une manière salutaire sur des maladies anciennes et rebelles.

D'un autre côté, dans le traitement d'un certain nombre d'impétigo, l'indication principale est de modifier la constitution. J'ai pu m'en convaincre en combattant, avec succes, par des préparations ferrugineuses, sulfureuses ou iodées, des impétigo chroniques, développés chez des scrophuleux. Dans d'autres cas où l'impétigo avait été précédé d'aménorrhée ou de dysménorrhée, j'ai retiré de bons effets des préparations ferrugineuses et de quelques autres emménagogues.

Lorsque la constitution ne présente pas d'indications particulières, l'impétigo, à son début, et toutes les fois qu'il est accompagné d'une rougeur vive à la peau (impétigo erysipelatodes ) ou caractérisé par une éruption considérable de pustules, doit être combattu par la saignée, chez les adultes et les individus d'un âge mûr, et par les sangsues, chez les enfans. Dans les cas d'aménorrhée ou de dysménorrhée, il faut ouvrir la saphène ou appliquer des sangsues aux parties génitales, surtout lorsque les emménagogues ont été employés sans succès. Ces émissions sanguines doivent être quelquefois répétées. Elles sont nuisibles chez les individus scrophuleux ou d'une faible constitution, Quel que soit le tempérament des malades, le sang est presque toujours couenneux.

Les bains simples, locaux ou généraux, à une faible température (24° ou 26° R.); les lotions avec l'eau froide, le lait, l'eau de son, l'émulsion d'amandes, la décoction de fleurs de mauve, de digitale, de têtes de pavot, sont employées avec succès dans cetté première période de l'impétigo. Plus tard , les lotions alumineuses, saturnines, ou alcalines, de légères onctions avec les onguens d'oxide de zinc et d'acétate de plomb contribuent à hâter la guérison, qui a lieu souvent, sans qu'on soit obligé de recourir-

à d'autres moyens.

Dans l'impétigo aigu de la barbe on du cuir chevelu, il faut couper les poils avec des ciséaux et mettre à nu les surfaces malades. Cette variété, comme toutes les autres, doit être combattue par les applications émollientes et quelquesois par les émissions sanguines. L'épilation, dont l'utilité est incontestable dans le favus, est Joujours nuisible dans l'impétigo aigu du cuir chevelu (teigne granulée Alibert), ou de la barbe; elle n'est jamais nécessaire dans l'impétigo chronique de ces régions. On emploie aussi, avec succès, les purgatifs salins, lels que le tartrate acidulé de potasse, les sulfate de soude, de magnésie ou de potasse, à la dose de deux gros à une demi-once par jour.

Lorsque l'impétigo a perdu de son acuité ou lorsqu'il est à l'état chronique, on fait tomber les croûtes à l'aide douches de vapeur aqueuse qui souvent ont l'avantage de prévenir une nouvelle éruption. Il convient même de recourir aux douches de vapeurs humides, peu de temps après la formation des croûtes de l'impétigo, toutes les fois que la peau est peu enflammée. Ces douches, dirigées sur la peau avant la formation des croûtes, c'est-à-dire pendant l'état pustuleux de l'éruption, ou bien lorsqu'il existe une inflammation très vive autour des croûtes, out presque constamment nuisibles. J'ai souvent remplacé, avec succès, les bains de vapeur, par des bains simples et de simples cataplasmes émolliens, qu'il faut prescrire à une température peu élevée.

2° Dans l'impétigo chronique, on a rarement recours, d'une manière active, aux saignées locales et aux applications émollientes et sédatives; mais cette pratique, aidée de quelques l'axatifs, lorsque l'état des organes digestifs et de la constitution le permet, est, sans contredit, une de celles qui comptent le plus de succès.

Lorsque la peau est peu enslammée et peu excitable, on emploie, avec succès, les bains sulfureux naturels ou artificiels de Barèges, de Louesche, de Cauterets, etc., à la

température de 28° à 30° R., non-seulement chez les vieillards et les sujets affaiblis, mais encore chez les adultes et les individus d'un âge mûr, doués en apparence d'une bonne constitution. La durée de ces bains doit être augmentée progressivement, et portée à plusieurs henres. Les bains de mer et les bains alcalins, sont généralement

Les bains de mer et les bains alcalins, sont genéralement moins utiles; cependant, pris tous les jours, on alternés avec les bains simples, ils agissent quelquefois d'une manière plus favorable que les bains sulfureux. On préscrit en même temps des lotions alcalines qu'on peut combiner

avée des lotions acidulées.

M. Todd Thomson a recommande l'acide hydrocyanique médicinal. Je l'ai employé en lotions, avec succès, à la dose de deux gros dans une demi-livre d'eau distillée. Je ne puis assurer cependant que son action soit plus salutaire que celle de l'acide sulfurique ou nitrique étendu d'eau. Si la peau était accidentellement excorice, il ne faudrait pas recourir aux lotions avec l'acide hydrocyanique, ou on devrait ne les employer qu'avec la plus grande réserve.

Les lotions ioduro-sulfurées ont été recommandées par M. Álibert. Elles sont surtout utiles, ainsi que les autres préparations d'iode, lorsque l'impétigo s'est développé

chez un individu scrophuleux.

Lorsque l'éruption n'occupe qu'une petite surface, on cautérise quelquefois, avec succès, un impétigo chronique très rebelle, soit avec l'acide hydro-chlorique affaibli, soit avec la pierre inférnale ou une solution de nitrate d'argent.

Je me suis aussi servi, avec avantage, dans de semblables conditions, d'une pommade faite avec un scrupule de

proto-nitrate de mercure et une once d'axonge.

J'ai eu rarement recours à l'application d'un vésicatoire sur les surfaces impétigineuses, quoique ce moyen ait été conseillé et employé avec succès. l'ai souvent employé la compression, avec avantage, comme moyen auxiliaire, dans l'impétigo seabida des membres inférieurs compliqué d'œdème, d'ulcérations accidentelles, de varices, etc.

Le charbon a été autresois recommandé, comme topique, dans le traitement de l'impétigo, et en particulier dans celui de l'impétigo du cuir chevelu (teigne granulée Alibert); je n'ai point étudié l'action de ce remède dans un assez grand nombre de cas, pour en apprécier par moi-

même le degré d'utilité.

§, 538.II est d'autres médicamens dont l'action, sur le développement et la marche de l'impétigo, est incontestable. Pai guéri des impétigo très rebelles par l'acide nitrique, à la dose d'un demi-gros par jour, et qu'on étendait dans une pinte de décoction d'orge sucrée. Lorsque cette boisson fatigue l'estomae, il suffit d'en sispendre l'usage pendant quelques jours, et de faire prendre aux malades plusieurs bains tiédes à des époques convenablement rapprochées. Il est rare qu'ils en continuent l'usage pendant plus d'un moisou d'un mois et demi, sans que la guérison soit obtenue.

Enfin, j'ai vu un petit nombre d'impétigo très anciens et très graves qui n'ont cédé qu'à l'administration, des préparations antimoniales ou arsénicales. Ces préparations, dont il faut quelquefois suspendre l'action pendant plusieurs jours, doivent être administrées avec précaution. On prévient ainsi tout dérangement notable et permanent des organes digestifs, sans nuire aux effets curatifs de cés médicamens.

D'autres préparations, les unes faibles, les autres énergiques, telles que le suc d'ache d'eau, la saisepareille, les décoctions de donce amère, d'orme pyramidal, de racine d'arum, etc.; ont été employées, avec succès, contre certains impétigo chroniques (dartres crustacées); mais les cas dans lesquels leur usage est préférable aux autres moyens, que j'ai fait connaître, n'ont pas encore été bien déterminés, faute d'un nombre suffisant d'expériences comparatives.

## Historique et observations particulières.

5. 559, Si l'impétigo est aujourd'hui une maladia peu connue d'un grand nombre de praticiens, il faut en accuser, en grande partie, la confusion qui règne dans la nomenclature des maladies de la peau, il faut en accuser surtont les acceptions variées que cette expression a reques (Vocab. art. impétigo), et la multiplicité des dénominations employées pour désigner les états aigus ou chroniques, pustuleux, croûteux, furfuracés et érythémateux de l'impétigé et les variétés du tronc et du cuir chevelu.

Les Grecs paraissent avoir indiqué cette maladie sous le nom de Yuga Visson; (1). Celse (2) a compris, sous le nom d'impétigo, non-seulement l'éruption pustuleuse que je viens de décrire, mais encore deux affections squameuses (lèpre, psoriasis). Willan (3), le premier, a donné une histoire exacte de l'impétigo; mais il a eu tort de décrire comme une maladie particulière l'impétigo du cuir chevelu, sous le nom de porrigo favosa (Vocab., art. Porrigo). M. Alibert, qui, dans son Précis des Maladies de la Peau, avait décrit l'impétigo du trone sous le nom de dartre crustacée, et l'impétigo du cuir chevelu sous celui de teigne gránulée, a plus récemment désigné le premier sous le nom de méditagré, et le second sous celui de porrigo granulata. (Monographie des dermatoses.)

En France, on a long-temps désigné l'impétigo sous le

nom de dartre croûteuse ou crustacée.

L'impétigo du cuir chevelu a été décrit par Foreest (4)

(2) Celsus: De re medica, lib. v, cap. 28, § 17. (3) Willan. Practical treatise on impetigo, in-4. London, 1814.

<sup>(1)</sup> Actius. Tetrab. Serm. IV. cap. 130.

<sup>(4)</sup> Forestus. Observ. et Curat. Lib. xxvIII, in-fol. de favo, pag. 315.

sous le nom de favus, qui est appliqué aujourd'hui à une autre maladie; il a été décrit, par Willan, sous celui de porrigo favosa, et par M. Alibert, sous le nom de teigne granulée.

Les traducteurs latins d'Aetius (1) indiquent l'impétigo de la face sous le nom d'ulcus melicerida.

Callisen décrit l'eczéma impétigineux sous le nom d'herpes pustulosus. (2)

M. Anth. Todd Thomson (5) a publié quelques remarques sur l'emploi de l'acide prussique, à l'extérieur, dans le traitement de l'impétigo. Des observations et des remarques sur cette maladie ont été insérées dans plusieurs recueils périodiques (4) ou dans des dissertations.

Marcolini(5) a décrit la lèpre et non l'impétigo. Les observations de Sauvages, de Pierre et de Joseph Franck, sur l'impétigo et les maladies impétigineuses; sont obscures et ne rappellent que des maladies mal définies et incomplètement décrites.

OBS. LXXXI. Impétigo aigu, développé sur plusieurs points de la surface de la peau; guérison rapide obtenue par la saignée, les bains de vapeurs et les purgatifs. — Un maître maçon, âgé de vingt-sept ans, d'un tempérament sanguin, vint me consulter, le 12 avril 1826, pour une maladie de la peau, dont il était attent depuis environ six sémaines. Il portait sur la joue gauche deux croûtes humides, d'un pouce de diamètre, jaunâires, proéminentes,

<sup>(1)</sup> Actius. Tetrab. Serm. 1v, pag. 167.

<sup>(2)</sup> Calliseu. Chirurg. Hodiern., § 612. Art. Herpes. (3) Lond, medic. and physic. journal, february, 1822.

<sup>(4)</sup> Observ. d'impétigo figurata des joues guérl par l'arséniste de potasse (Journ. hebdom., t. 17, p. 77).— Impétigo sparsa (Revue médicale, juin 1830, p. 346).— Impétigo des joues dispars usos l'influêncue d'une autre maladie (Lancette française, t. v. p. 145).— Rezéma impétigineux avec ophthalmie (Bull. des sec. médic. de Férinsace, t. xxv. p. 177).— Réve on the extrior use of the cold liver-oil in the impetigo scabida (Loud. medic. Gazette, t. x. p. 796).— Rivière. Diss. sur la méditagre, in-4. Paris, 1830.

(3) Marciolin. Soyra adame împétigiu memoria, in-fol. Venezia, 1820.

et dont la circonférence était légèrement enflammée. Sur le menton, on voyait une croûte semblable, mais moine considérable: un groupe de petites pustules psydraciées de la trait situé sur la joue droite. Une quatrième croîte cirenlaire . d'un brun jaunâtre . de la dimension d'une nièce de deux francs, était placée sur la face dorsale de la main gauche, et vers la tête du cinquième os du métacarne. Enfin . on remarquait sur les avant-bras et sur les coudepieds quatre semblables croûtes, solitaires, d'un brun jaunatre, sèches, adhérentes, et d'un pouce à un pouce et demi de diamètre. Cet individu jouissait d'ailleurs d'une très bonne santé. Je pratiquai une saignée du bras de trois palettes, et je recommandai l'usage de la limonade sulfurique. Huit jours après, trois bains de vapeur aqueuse furent administrés. Les croûtes se détachèrent de la peau; des taches rouges proportionnées aux dimensions des croûtes, indiquaient seulement les petites surfaces qu'elles avaient occupées. Je prescrivis ensuite deux doses de sulfate de magnésie, d'une demi-once chaque, dissoutes dans une légère infusion de follicules de séné. Quelques bains tièdes ont complété la cure, et la guérison était opérée le vingt-cinquième jour de ce traitement.

 grand nombre de petites porosités, semblables à celles qu'on observe dans l'impétigo figurata, lorsque les croûtes ont été détachées peu de temps après leur formation. Cette surface enflammée fournissait une humeur jaunâtre séro-purulente. A la circonférence de cette excoriation. existaient plusieurs petites pustules, jaunes ou blanches, qui dépassaient à peine le niveau de la peau. Au-dessous de cette excoriation, on distinguait un petit groupe de pustules psydraciées, jaunatres. Ces pustules s'étaient développées sans cause appréciable. La santé de mademoiselle...... était excellente. Les points affectés étaient le siège d'une démangeaison si vive que cette jeune personne ne ponyait quelquefois résister au desir de se grater. bien qu'elle fût habituellement retenue par la crainte d'aggraver sa maladie. Je conseillai de faire, chaque jour; de fréquentes lotions avec de l'eau de Goulard; d'appliquer sur l'excoriation un linge fenêtré enduit de cérat saturné. et de le recouvrir d'un cataplasme de mie de pain et de décoction de racine de guimauve. Ce simple pansement calma les démangeaisons et diminua l'inflammation : il ne se forma point de nouvelles pustules. Mademoiselle..., prit quelques bains sulfareux et fut promptement guérie de ce léger impétigo figurata. Dans le mois d'avril 1826, à la suite d'études prolongées, mademoiselle...... fut de nonveau atteinte d'un impétigo qui, cette feis, se développa sur la face. Plusieurs petits groupes de pustules psydraciées, jaunes, peu proéminentes, se formèrent successivement dans l'espace de quinze jours, sur les joues, sur le menton et la levre supérieure, sur les oreilles et sur les ailes du nez. Chacun de ces groupes se transforma bientôt en croûtes jaunes, semblables, pour la couleur, aux sucs gommenx de certains arbres. La base de ces groupes n'était point enflammée. Cet impétigo a cédé aux douches de vapeur aqueuse, en vingt jours de traitement. Dans la même année, un enfant de trois ans, frère de cette

jeune demoiselle, qui avait long-temps sou ffert d'une cœco-colite chronique, fut atteint d'un semblable împétigo de la peau de la face. Le développement de cette éruption ayant coıncidé avec la cessation complète des accidens que l'inflammation du gros intestin avait longtemps entretenus, je conseillaide ne point apporter d'ob-stacles aux progrès de l'impétigo. Après deux mois et demi de durée, cette inflammation avait pour ainsi dire épuisé ses effets, et n'avait laissé d'autres traces que quelques taches rouges sur le visage; depuis long-temps l'enfant ne s'était aussi bien porté.

OBS. LXXXIII. Traces d'impétigo sparsa sur les membres supérieurs; impétigo figurata sur les membres inférieurs; mamelons de la peau au-dessous de quelques croûtes: dysménorrhée; limonade nitrique; carbonate de fer; bains simples, bains de vapeur, sangsues aux parties génitales aux époques de la menstruation; guérison (Recueillie par M. A. Guyot). — Marie-Marguerite Hale, agée de trente-et-un ans, blanchisseuse, yeux bleus, cheveux châtains, teint coloré, a été réglée à quinze ans. Mariée à vingt-deux, elle a eu deux enfans. Depuis sa dernière couche, c'est-à-dire depuis huit ans, la menstruation a été irrégulière et peu abondante. Cette femme est sujette aux flueurs blanches, dont l'écoulement augmente à l'époque menstruelle.

Vers la fin de l'hiver 1820, elle fut atteinte, pour la première fois, d'une affection de la peau semblable à celle qu'elle porte actuellement (impétigo). Elle en guérit au bout de trois mois et demi de traitement. Deux ans après (1831), retour de l'impétigo, qui se montra sur les bras sans que les cuisses en fussent atteintes. Pendant trois mois, Halé prit de la limonade des bains gélatineux et sulfureux, fit des onctions avec le cérat soufré, et guérit.

Cependant, depuis le mois de septembre 1832, la menstruation était devenue plus irrégulière et peu abondante.

Comme dans les deux premières attaques, ce dérangement a précédé l'invasion de l'impétigo. Dans les premiers jours de février 1833, éruption successive de petites pustules, jaunes au sommet, d'où s'écoule un fluide jaunâtre qui se concrète en croûtes verdâtres. La partie externe de la cuisse droite d'abord, puis celle de la cuisse gauche et les environs du genou, du même côté, présentèrent des groupes de pustules ou des croûtes d'une étendue variable. Bientôt les avant-bras, dans le sens de l'extension, le tiers inférieur des bras, la partie postérieure du pavillon de l'oreille droite, offrirent également des éruptions pustuleuses. La démangeaison était peu vive, l'appétit n'était pas notablement diminué. Cette femme continua pendant quelques jours encore ses occupations. Enfin, elle entra à l'hôpital de la Charité, le 10 mars 1833. On remarquait à la face externe et à la partie moyenne de la cuisse droite, aux environs du genou, plusieurs plaques crouteuses, arrondies, circonscrites, fermes, seches, jaunâtres, tirant sur le vert, rugueuses, inégales à leur superficie, élevées d'une à trois lignes au-dessus du niveau de la peau, plus minces à leur circonférence, qui, dans l'espace d'une à deux lignes, est détachée du derme rouge et sec, et qui est cernée par un liseret épidermique blanchâtre, uni par son bord adhérent à la peau saine:

La plupart des croûtes, peu adhérentes au derme, s'enlèvent avec facilité; au-dessous d'elles, le derme est humide et d'un rouge vif, piqueté. Sous quelques croûtes, on remarque dans l'épaisseur de la peau de petits points blancs arrondis que je ne puis mieux comparer qu'à ceux que l'on rencontre quelquesois à la surface de certains vésicatoires.

A la face externe et postérieure de la cuisse ganche, il y a cinq à six croûtes, dont les caractères sont les mêmes que ceux des croûtes déjà décrites; sous la plus large, le derme est rugueux et comme mamolonné; Les croûtes sont de dimensions fort inégales; deux d'entre elles ont environ un pouce et demi de diamètre; les autres n'ont que de six à trois lignes; çà et là on voit quelques taches rouges, entonrées d'un liseret épidermique, blanchâtre, déchiqueté sur son bord libre, et qui sont antérieurement convertes de croûtes; dans l'intervalle de ces taches, la peau n'offre absolument aucune altération.

Sur le membre thoracique droit, la maladie a un autre aspect : depuis le tiers inférieur de la face postérieure du bras jusqu'au dessous de la partie moyenne de l'avant-bras, la peau est rouge, terne, luisante, sèche, parsemée de petites squames minces, légères, blanchâtres, irrégulières dans leurs contours, généralement allongées, adhérentes la plupart par un seul de leurs bords, quelques - unes par leur centre, et se détachant avec une certaine difficulté. Même disposition au bras gauche, dont la rougeur ne s'étend pas au-delà du quart supérieur de l'avant-bras.

La face postérieure du pavillon de l'oreille droite est complètement recouverte d'une croîte grisâtre et inégale, fortement adhérente. La malade n'éprouve qu'un peu de cuisson; les fonctions digestives sont régulières; la langue est humide et rosée, l'abdomen est souple, non douloureux. Les garderobes sont régulières, la respiration est pure, le pouls est naturel; les règles coulent peu depuis deux jours. (Soixante grains de sous-carbonate de fer.)

Le 11 mars, la malade est mise à l'usage de la tisanne d'orge avec addition d'un demi-gros d'acide nitrique par pinte d'eau; des cataplasmes émolliens sont appliqués sur les avant-bras. Le sous-carbonate de fer est continué à la dose de 36 grains.

Le 13 mars, les avant-bras sont moins squameux (lotions alumineuses); picotemens et cuissons incommodes; on continue le sous-carbonate de fer, et la ti-

sanne nitrique à la dose de deux pintes par jour. Les lotions aiguisées avec le sulfate d'alumine et de potasse ne furent employées que pendant quelques jours. La peau tuméfiée conservait une rougeur vive et elle était le siège d'une assez forte cuisson. On dut revenir aux cataplasmes émolliens. Le 16, la malade commença l'usage des bains simples.

Le 10, on fit des onctions sur la peau malade avec l'axonge: les bains et les onctions furent continués jusqu'au 7 avril. L'amélioration était très notable; la peau était moins rouge et plus souple; les croûtes et les squames des cuisses ne s'étaient pas reproduites. L'usage du sous-carbonate de fer et de la tisanne nitrique avait augmenté l'appétit. L'époque des règles approchait. Les bains furent suspendus, l'eau d'orge acidulée et le carbonate de fer furent seuls continués. Le o avril, la malade éprouva quelques coliques et de la pesanteur dans la région lombaire: des sinapismes furent appliques aux cuisses. Le 10, les règles n'avaient pas paru seize sangsues furent posées aux parties génitales; les pigûres coulèrent abondamment, et le 11. la malade fut trouvée pale et faible. Les bains furent repris le 15 avril. Le 21 la tisanne nitrique, dont la malade était fatiguée, fut remplacée par la limonade citrique, et les bains de vapeurs furent substitués aux bains simples. On continua le sous. carbonate de fer. Les bains de vapeurs ne furent prescrits que de deux jours l'un. La guérison fit de rapides progrès.

Depuis une douzaine de jours, les squames ne se formaient plus, la peau avait repris in ton rose, pâle; les cuissons n'avaient pas reparu. Au gonflement de la peau avait succède un degré de souplesse; moindre, il est vrai, que dans la peau saine, mais qui permettait de la pincer et d'y former des plis. La peau n'était plus luisante; les mamelons, sur la cuisse gauche, s'étaient affaisess

Dans le courant du mois de mai, les flueurs blanches

furent fort peu abondantes; les règles, attendues le 6 mai, parurent le 50 avril, et coulèrent médiocrement; deux bains de pieds sinapies ne les augmentèrent point, seize sangsues appliquées aux cuisses les remplacèrent. A dater de cette époque jusqu'au 8 mai, la maladie n'offrit rien de remarquable : le 10, la peau malade avait repris presque entièrement sa teinte náturelle.

OBS.LXXXIV. Impétigo eczémateux développé pendant la grossesse; pustules, croutes impétigineuses; épiderme irrégulièrement soulevé, dans leurs intervalles, par des nappes de pus; accouchement; chute des cheveux et des ongles; desquamation prolongée; guérison (recueillie par M. Gaide). - Sophie Lainée , gantière , agée de dix-neuf ans, d'un tempérament sanguin et d'une forte constitution, se présenta le 14 septembre 1828 à la consultation de l'hôpital de Saint-Antoine. Elle nous dit qu'elle avait eu dans son enfance une affection cutanée tout-à-fait semblable à celle qui sera le sujet de cette observation, et qu'elle en avait été atteinte une deuxième fois en 1827, pendant une première grossesse. Enceinte de nouveau depuis sept mois et demi, elle avait sur la peau du tronc et en particulier sur celle du ventre, une éruption de petites pustules psydraciees éparses, entourées à leur base d'un cercle rose assez prononcé. D'autres pustules du même volume étaient réunles en groupes plus ou moins nombreux. Dans cette forme, le cercle rosé était plus prononcé que dans la première. On observait en outre, et en plus grand nombre, des croûtes verdâtres, moins épaisses que ne le sont ordinairement celles de l'impétigo. Ces croûtes , allongées transversalement, existaient dans les points qui correspondent aux plis de la peau, ou à ceux des vêtemens; assez fortement adhérentes, elles étaient cernées à leur base par une ligne rouge violacée. Enfin il existait, entre ces élevures, des taches d'un rouge terne et violacé, dont la

surface était unie ou recouverte de squames légères, et qui avaient été antérieurement surmontées de croûtes semblables à celles que l'on observait sur la peau.

Les 18 et 21 septembre, de nombreux groupes pustuleux s'étaient développés sur le tronc et les membres, pendant que d'autres s'étaient desséchés. Le 25, l'éruption avait tellement augmenté qu'on pratiqua une saignée de douze onces. Le 28, tout le tronc et principalement le ventre étaient couverts de croûtes irrégulièrement arrondies, d'un pouce à un pouce et demi de diamètre environ, jaunâtres, légèrement humides et d'une épaisseur assez considérable. Ces croûtes étaient séparées les unes des autres par des intervalles où la peau était surmontée de petites pustules irrégulièrement éparses ou réunies au nombre de six, huit ou dix, en pétits groupes. Ces pustules étaient plus nombreuses à la circonférence des croûtes, dont elles étaient séparées par une bande épidermique, circulaire, large de huit lignes environ, soulevée par une légère couche de pus.

De semblables pustules irrégulièrement groupées, et des croûtes analogues aux précédentes existaient aussi sur les bras et les jambes, mais le décollement en nappe de l'épiderme était moins étendu. Le dos était couvert d'un grand nombre de crottes et de pustules, et la malade ne pouvait se remuer dans son lit sans éprouver de très vives

douleurs.

Sentiment de fourmillement et de chaleur très prononcé, fréquence et dureté du pouls, langue d'un rouge analogue à celui qu'on remarque dans la scarlatine; soif vive.

Le 29, face rouge et tuméfiée, fréquence et plénitude du pouls; les pustules sont encore plus nombreuses que la veille, et recouvrent presque entièrement les bras, auxquels un assez grand nombre de croûtes déjà formées donnent une telle raideur qu'il est impossible de les étendre pour faire une saignée que j'avais jugée nécessaire.

Le 30 septembre et le 1 er octobre, la peau du ventre était moins enflammée; les portions d'épiderme soulevées sous forme de bandes bulleuses irrégulières étaient plus larges, et les pustules moins nombrenses. En enlevant de la peau un lambeau d'épiderme décollé, nous vimes le derme couvert d'une ligne de pus, indiquée sur quelques points par de petits grumeaux qui simulaient des pustules,

Le 2 octobre, presque toutes les pustules étaient confluentes et réunies aux bulles accidentelles; quelques-unes assez exactement arrondies, du volume d'une lentille, présentaient à leur centre une petite croûte déprimée qui leur donnait l'aspect ombiliqué. La peau offrait, dans une étendue tellement considérable, ce soulèvement de l'épiderme par des nappes de pus et elle était surmontée d'un si grand nombre de croûtes qu'il existait à peine, sur toute la partie antérieure du tronc, quelques petits espaces de peau saine. Les cuisses et les fesses présentaient les mêmes altérations.

Le 2 octobre au soir, douleurs d'enfantement, dilatation du col utérin, châleur extrême du vagin. Le 3, à huit heures du matin, continuation du travail, qui est doublement douloureux à cause des excoriations que déterminent les mouvemens du corps; légère dilâtation du col utérin; force et fréquence du pouls; face fortement animée.

Aux pustules nombreuses qui existaient la veille sur les fesses, avait succédé un large soulèvement de tout l'épiderme de cette région; les pustules étaient beaucoup plus

nombreuses aux cuisses (saignée de dix onces).

A six, heures du soir, accidens graves produits par une impression morale vive: prostration, affaiblissement subit du pouls, perte momentanée de connaissance, léger délire. L'orifice, vaginal de l'utérus avait la largeur d'une pièce de trois francs, environ, A sept heures, état de stupeur, pouls petit et fréquent, délire continuel. La malade gesticule et fredonne des airs interrompus par des contractions uté-

rines, pendant lesquelles la figure prend une expression de douleur. Dilatation plus considérable du col de l'u-ferus, saillie des membranes de l'œuf, qui peuvent être repoussées par le doigt et permettent de sentir la tête de l'enfant placé dans la position occipito - colyloïdienne droite. Rupture artificielle de la poche des eaux qui procure un soulagement instantané. La malade revient à elle-même; elle seconde les douleurs de l'enfantement qui sont bientôt suivies de l'expulsion de l'enfant et d'une assez grande quantité de sang. La malade fut délivrée et s'endormit.

Ce jour-là quelques croûtes se détachèrent du bras et laissèrent à nu une surface brunâtre; des taches rouges apparurent aussi aux régions auriculaires, qui jusque-là, ainsi que la face, étaient restées tout-à-fait saines.

Le 4, la malade se plaignait d'une chalcur générale, moins incommode toutefois que les jours précédens; elle se plaignait aussi d'une douleur produite par le décubitus sur des parties que les efforts de l'accouchement avaient excoriées. La langue avait perdu la rougeur morbide qu'elle avait depuis le début de la maladie. Les progrès de l'éruption paraissaient arrêtés; les lochies coulaient naturellement.

Le 6, la chaleur du corps était plus considérable; le pouls avait repris de la fréquence; les régions auriculaires étaient plus fortement colorées, et la face s'était couverte de quelques pustulés.

Le 7, à la paume des mains et à la plante des pieds , de petits dépôts de pus, sons-épidermiques, apparaissaient sous la forme de taches blanchâtres , à travers l'épiderme épais

de ces régions.

A la face, les pustules développées la veille et les jours précédens, étaient remplacées par de petites croûtes réunies en groupes plus ou moins rapprochés et qui dépassaient peu le niveau de la peau. La face était généralement tuméfiée. Les croûtes qui s'étaient formées sur les bras et sur quelques autres régions s'étaient détachées, ainsi que la plupart de celles qu'on avait observées sur la partie antérieure de l'abdomen et qui étaient plus épaisses et plus mamelonnées. Céphalalgie assez intense, lochies naturelles.

Le 8, la peau du ventre était entièrement débarrassée de croûtes, et de larges feuillets épidermiques se déta-

chaient de la peau.

La malade éprouvait beaucoup de douleurs et de chaleur dans les jambes, dont l'épiderme entièrement détaché du derme par le frottement, s'était roulé sur luimême et formait, au milieu de la jambe, une espèce de bourrelet saillant. Le derme, mis à nu, était rouge et humide. Les petits dépôts de pus qui s'étaient formés, les jours précédens, à la paume des mains et à la plante des pieds au-dessous de l'épiderme, s'étaient réunis la plupart en larges nappes. La langue conservait sa rougeur morbide, et le pouls, sa force et sa fréquence; inappétence; aucun symptôme de lésion dans les cavités splanchniques.

Le 9, les régions de la peau, humides la veille, étaient sèches; et le nouvel épiderme, mince comme l'épithélium des membranes muquenses, permettait de distinguer à travers son épaisseur la coloration rouge du derme. Sur plusieurs points, cet épiderme était déjà soulevé par de nouveaux dépôts de pus. Ils donnèrent lieu à une nouvelle desquamation, après laquelle la suppuration en nappe du derme et l'ex foliation de l'épiderme se renouvelèrent encore.

Les 10, 11 et 12, des croûtes qui s'étaient reformées à la face, se détachèrent; leur chute fut bientôt suivie d'une desquamation qui existait encore au commencement de

décembre.

Le 12, l'épiderme de la plante des pieds s'enleve d'une, seule pièce. L'ongle du quatrième orteil du pied droit était à moitié détaché par sa base; la desquamation se faves. 697

faisait, comme au tronc, en larges lamelles minces, d'un blanc grisâtre. Dans les premiers jours de décembre, les ongles de tous les orteils tombèrent successivement.

La chute de l'épiderme entraîna celle des cheveux sur

les régions coronale et pariétales.

Le 15 décembre, la malade était tout-à-fait bien; les ongles et les cheveux ont repoussé plus tard.

## Fanus.

Vocas. Art. Fasus, Porrigo favosa, Porrigo lupinosa, teigne javeuse.

\$.540. Les Latins se sont servis du mot favus pour désigner la cellule, le rayon, le gatieau, où les abeilles déposent le miel. D'après une certaine analogie de forme, on a appliqué ce nom à une inflammation cutanée chronique, essentiellement contagieuse, principalement caractérisée par des croûtes d'un jaune clair, très sèches, très adhérentes, circulaires, déprimées en godet, isolées, ou agglomérées en larges incrustations, à bords saillans et relevés, dont la surface présente plusieurs dépressions caractéristiques.

5.541. Symptômes. — Le favus se déclare spécialement sur les régions de l'enveloppe extérieure du corps qui correspondent à un tissu cellulaire dense, serré et abondamment pourvu de follicules pileux. Il se développe ordinairement sur le cuir chevelu, d'où il s'étend quelquefois sur les tempes et les sourcils, sur le front, plus rarement sur les épaules, à la partie inférieure des omoplates, aux coudes et aux avant-bras. Je l'ai vu occuper toute la partie postérieure du tronc jusqu'au sacrum, les genoux et la partie interne et supérieure des jambes; chez un enfant de douze ans, dont le cuir chevelu n'était point atteint. Les mains et les avant-bras peuvent aussi en être exclusivement af-

fectés; mais alors cette maladie provient presque toujours de l'inoculation accidentelle du favus sur ces parties.

Les petites pustules et les croûtes du favus sont tantôt disséminées; tantôt disposées en groupes circulaires; d'après ces apparences on en a établi deux variétés: 1° favus

disséminé, 2º favus en groupes.

\$.542. 1º Fayus disséminé (porrigo lupinosa, Willan).-Suivant Willan et Bateman, le favus débute par de très petites pustules, peu distinctes à l'œil nu, qui dépassent à peine le niveau de la peau et dont le sommet est déjà couvert d'une petite croûte jaune dès les premiers jours de leur formation. Ces pustules ne contiennent qu'une gouttelette d'une humeur jaunâtre, qui ne s'échappe point au dehors et qui se dessèche dans leur intérieur. J'ai moi-même observé ces petites pustules jaunes dans plusieurs cas de favus; leur existence est contestée par MM. Mahon et Baudelocque. Cependant, suivant ce dernier, la matière faveuse est déposée liquide dans les follicules pilifères. La dissidence ne porte donc réellement que sur le sens du mot pustule. Quoi qu'il en soit, le favus ne tarde pas à se montrer à l'extérieur sous forme de croûtes, qui présentent, des le premier temps de leur apparition, une dépression centrale en godet. Les dimensions de ces croûtes augmentent en conservant toujours la forme circulaire et déprimée qui leur est propre; elles peuvent acquerir jusqu'à cinq ou six lignes de diamètre. Quelque temps après l'apparition des premières, il s'en élève ordinairement d'autres dans leur voisinage ou sur d'autres régions du corps. Lorsque les croûtes faveuses sont nombreuses et confluentes, elles se confondent par leurs bords correspondans et forment par leur agrégation de larges incrustations d'une étendue considérable, sur lesquelles on peut souvent reconnaître la disposition en godet des crontes individuelles. Et si, après un temps plus ou moins long, l'humeur du favus, sécrétée en grande abondance, altère la forme de ces croûtes, on

FAVUS. 699

retrouve en enlevant avec soin leurs couches superficielles, chaque favus déprimé à son centre, isolé et bien distinct.

Les godets du favus ont été comparés au rayon des ruches à miel (favus), aux dépressions qu'on observe sur les semences du lupin (d'où la dénomination de porrigo lupinosa, Willan), ou aux capsules de lichens qui couvrent certains arbres. Lorsque les croûtes faveuses ne sont pas très anciennes, elles sont jaunes ou d'une couleur fauve. A mesure qu'elles vieillissent et se dessèchent, elles deviennent d'un jaune clair, blanchâtre, éclatent, se brisent, se réduisent en une poussière qui ressemble à du soufre pulvérisé. Elles cessent alors d'affecter une forme régulière. Ces croûtes sont profondément enchâssées dans la peau à laquelle elles adhèrent fortement par leur circonférence.

Suivant M. Baudelocque, elles sont primitivement pla-

cées au-dessous de l'épiderme.

Lorsqu'on détache avec soin, et de manière à prévenir l'écoulement du sang, une croûte de fayus récemment formée, on voit qu'elle présente un mamelon arrondi, surmonté d'une portion rétrécie, comme étranglée, qui s'élargit en se terminant à la surface de la peau. Sur un point de la surface de ce mamelon, il y a quelquefois un petit prolongement mince, conique, en forme de cheville, enduit d'une légère humidité. Dans le point correspondant, la peau présente une petite dépression lisse, proportionnée au volume de la croûte, et d'où suinte un liquide séreux, jaunâtre et transparent. Si la croûte ainsi détachée pendant la vie est ancienne, sa surface profonde ne présente plus de mamelon, et son épaisseur est à-peu-près égale à son centre et vers ses bords. La dépression centrale extérieure correspond à une légère convexité de la surface interne de la croûte. Au dessous des croûtes anciennes, la peau offre une dépression circulaire, plus large que dans les croûtes récentes et généralement moins profonde. Débarrassée d'une croûte récente, la peau déprimée reprend bientôt son épaisseur naturelle, et l'épiderme se régénère sans cicatrice, lorsqu'une croûte n'est pas reproduite.

Les larges croûtes faveuses, formées par l'agglomération de plusieurs croûtes contigues, n'affectent le plus ordinairement aucune disposition régulière. Leur surface prosonde présente de petites saillies, séparées par des dé-pressions linéaires. Au-dessous de ces incrustations, la peau pressions ineaires. Au-uessous de ces inclusiations, la peau offre de petites dépressions lenticulaires, rougeâtres, su-perficielles, séparées par des lignes et des inégalités correspondant aux enfoncemens observés sur la surface interne de ces croûtes. Sur les points déprimés l'épaisseur de la peau est quelquefois réduite à une demi-ligne; les papilles sont rouges et dénudées, mais non ulcérées, même là où des croûtes paraissent comme enfoncées dans la peau. Sur chacune de ces dépressions on voit un petit point rouge central, souvent traversé par un poil, et un petit cercle rouge qui correspond au bord de chaque croûte. Enfin, sous quelques croûtes anciennes, j'ai trouvé la peau ramollie et d'un rouge violacé.

L'odeur des croûtes du favus se rapproche singulièrement de celle de l'urine de chat. Lorsqu'on les ramollit avec des cataplasmes émolliens, cette odeur change de nature, devient fade, nauséabonde, et analogue à celle des os qu'on a fait bouillir avec leurs ligamens. Les croûtes ainsi détachées repullulent bientôt avec les caractères qui leur sont propres. D'après M. Thenard, elles contiennent sur 100 parties, 70 d'albumine coagulée, 17 de gélatine, 5

de phosphate de chaux; eau et perte, 8 parties.

Entre les croûtes faveuses la peau est quelquesois saine; mais lorsque les groupes sont nombreux et très rapprochés, elle présente souvent une rougeur morbide accompagnée d'une desquamation furfuracée.

Dans le plus grand nombre des cas, lorsque le favus est convenablement traité, après la chute des croûtes, les dépressions de la peau disparaissent; on aperçoit à la place que FAVUS. 701

les croûtes occupaient, de petites taches violacées, qui finissent par s'évanouir.

La peau peut présenter des ulcérations dans les teignes faveuses anciennes. De petits ulcères de deux à trois lignes de diamètre peuvent succéder aux dépressions primitives. Au-dessous des larges incrustations, la peau offre quelquefois de petits ulcères agglomérés et séparés par des

gerçares plus ou moins profondes.

L'altération et la chute des poils sont les conséquences ordinaires du favus, lorsqu'il se développe sur les parties qui en sont pourvues. Les poils reproduits par les bulbes affectés sont rares, blanchâtres, minces et lanugineux. Sur les points où la chute des poils s'est opérée, la peau reste long-temps lisse et luisante. Si le favus dure depuis plusieurs années, l'alopécie peut être générale et permanente. Enfin on a vu la peau altérée ou détruite dans toute son épaisseur, les bulbes des poils et le fissu cellulaire sous-cutanés être le siège de petits dépôts, et l'inflammation se propager au périoste et aux os du crâne, qu'on à trouvés plus ou moins altérée.

§. 543. Le favus du cuir chevelu provoque souvent une inflammation chronique des ganglions lymphatiques du colet de l'occiput. Toutefois cette ganglionite n'est pas constante, et j'ai vu des individus atteints de favus anciens qui n'en étaient pas affectés. Il ne faut pas confondre ces inflammations secondaires des ganglions lymphatiques avec celles dont les individus scrophuleux peuvent être atteints, avant le développement du favus.

Les poux pullulent ordinairement en très grand nombre entre les croûtes du favus, et les enfans trouvent une sorté de jouissance à écorcher le cuir chevelu avec leurs onglés. Le sang et l'humeur faveuse, en se desséchant, forment des incrustations d'une teinte différente de celle des croûtes

faveuses ordinaires.

Lorsque le favus se montre sur d'autres régions du

corps, l'inflammation pénètre moins profondément; elle se termine bien plus rarement par ulcération, et on en

obtient aussi plus facilement la guérison.

Le favus du trone ou des membres n'est presque jamais accompagué d'une autre inflammation de la peau; et, à moins qu'il ne soit àccidentellement inoculé, il vient rarement compliquer les autres phlegmasies cutanées. Cependant j'ai soigné un homme atteint d'un impétigo sparsa des membres inférieurs, qui présenta à la partie externe d'une de ses jambes une seule croûte de favus, très bien caractérisée, au-dessous de laquelle on voyait le point central et le petit cercle rouge qu'en remarque souvent au centre et à la circonférence de semblables croûtes.

J'ai yu le favus développé exclusivement sur les joues et

le menton.

§. 544. 2° Fayus en groupes.— Le fayus et les croûtes en godet qui le caractérisent sont quelquefois disposées de manière à former, sur le cuir chevelu, des groupes, des écussons ou des anneaux réguliers. Cette variété du fayus a été décrite par Willan, comme une espèce particulière de porrigo (porrigo scutulata; ringworm, de quelques autres pathologistes anglais; teigne nummulaire; teigne annulaire, de quelques autres). Aujourd'hui cette éruption ne peut être séparée du fayus.

Le porrigo scutulata, ordinairement développé sur le cuir chevelu, existe souvent en même temps sur le front et le cou. Il est caractérisé par des taches rouges circulaires sur lesquelles se montrent de petits points jaunâtres (pustules, Willan) enfoncés dans la pean, non proéminens, et dont le centre est ordinairement travérsé par un poil. Ces petits points jaunes, agglomérés et beaucoup plus nombreux vers la circonférence qu'au centre de la plaque, sont bientôt remplacés par des croûtes qui s'unissent de manière à former des incrustations plus ou moins larges,

FAVUS. 703

le plus souvent circulaires. Sèches et friables, elles se détachent par petiles portions et ressemblent à du plâtre tombé des murs sails par l'humidité et la ponssière. Les cheveux, dont les bulbes s'affectent souvent dès le commencement de la maladie, ne tardent pas à être moins nombreux, deviennent secs et se détachent par le plus léger effort.

Si le favus en groupes est abandonné à lui-même, nonseulement les aires des premiers groupes s'étendent, mais il s'en forme de nouveaux, soit d'une manière spontanée, soit à la suite d'inoculations successives de l'humeur ou de la poussière du favus. Ces groupes devenus très nombreux peuvent se confondre par leurs bords correspondans et former des surfaces plus ou moins irrégulières. Cependant la disposition circulaire des groupes primitifs est encore indiquée par des arcs de cercle qu'on distingue à la circonférence des aires de ces larges incrustations. Les cheveux se rompent, se détachent de la peau, et sont bientôt remplacés par d'autres, qui tombent comme les premiers. Si les follicules pileux sont détruits ou profondément allérés, l'alopécie est permanente.

Le favus en groupes peut dénuder successivement plusieurs points de la surface du cuir chevelu. On doit craindre le développement de nouvelles croûtes, lorsque de la rougeur ou une desquamation furfuracée persiste sur les points affectés. La guérison est prochaine, au contraire, lorsqu'après la chute des croûtes, la peau dénudée devient de moins en moins enflammée et n'offre que de légères éruptions de plus en plus éloignées.

§545. l'ai remarqué que les facultés physiques et morales étaient faiblement développées chez plusienrs individus affectés de favus; d'autres paraissaient frappés d'une vieillesse prématurée. Le favus du cuir chevelú peut eure accidentellement compliqué avec l'otite, l'ophthalmie et le coryza; mais une de ces complications les plusgrave.

sans contredit, est celle des inflammations chroniques de l'estomac et de l'intestin. Bayle a observé l'engorgement chronique des ganglions du mésentère et quelques autres lésions qui ne paraissent pas être plus fréquentes chez les individus affectés du favus que chez d'autres malades. Dans les favus anciens et qui se sont prolongés au-delà de la puberté, les ongles des pieds et des mains présentent quelquefois des altérations particulières; ils augmentent d'épaisseur, s'allongent d'une manière insolite, deviennent rugueux et prennent une teinte jaune, analogue, jusqu'à un certain point, à celle du favus.

S. 546. Observations anatomiques. - Duncan et Underwood ont placé le siège du favus dans les bulbes des cheveux. Il affecte spécialement les glandes sébacées suivant Sauvages, dont l'opinion, adoptée par Murray (potiorem sedem mali in folliculis dictis pinguedinosis, vel ipso textu celluloso quærendam arbitror), a, été reproduité à - peu - près dans ces termes, par MM. Mahon : « Une follicule enflammée fournit une humeur morbide qui se concrète, remplit, distend sa cavité et en amène la rupture et la destruction. La dépression du favus n'est autre chose que l'orifice du follicule devenu apparent ; la récidive de la maladie a lieu par le développement d'un nouveau favus dans un des follicules voisins, qui, comprimé par la dilatation du premier, n'a pu se remplir, se distendre, se rompre, se détruire, qu'après la disparition de celui-ci; enfin, le principe faveux a pour mission de détruire le bulbe des poils ; aussitôt cette destruction opérée, il s'évanouit. »

La frequence du favus là où les poils sont le plus nombreux (cuir chevelu), et la présence constante d'un ou plusieurs poils dans les croûtes faveuses, ont fait penser à M. Baudelocque que cette maladie se développait dans les follicules pilifères. La matière du favus, déposée dans la cavité de ces follicules, s'y concrète et y forme un

US. 70

petit noyau qu'il désigne sous le nom impropre de tubercule. La sécrétion continuant à se faire, dit-il, le liquide se dessèche autour du noyau, augmente son volume, et bientôt la cavité du follicule se trouve remplie et distendue. La matière faveuse, cherchant à s'échapper au-dehors, pénètre dans le col du follicule, et, retenue à son orifice par l'épiderme, s'y dessèche en faisant corps avec lui. A mesure qu'une nouvelle quantité de l'humeur du favus est dirigée à l'extérieur, elle dilate le col et l'orifice du follicule, et s'unit à l'épiderme en se concrétant autour de la portion déjà solide. Celle-ci, d'abord conique, s'élargit et finit par se convertir en un corps cylindrique, puis en une surface légèrement convexe, à mesure que l'orifice, s'aggrandis-sant de plus en plus, vient se placer au niveau du fond du foilicule dont la cavité se trouve ainsi transformée en une excavation superficielle. Enfin le col et l'orifice du follicule ne peuvent s'élargir sans que la peau qui les entoure, refoulée sur elle-même, ne subisse une légère augmentation d'épaisseur, toujours proportionnée à l'évasement du follicule.

La dépression centrale des croûtes du favus n'est point due au hasard. Sa formation dépend, suivant M. Baudelocque, de la réunion des circonstances suivantes: 1º noyau central cylindrique, maintenu en place de manière à ne pouvoir être soulevé par l'épiderme avec lequel il est confondu extérieurement; 2º séjour forcé du liquide faveux dans l'espace formé par le noyau central, la cavité du follicule et l'épiderme; 3º enfin soulèvement graduel de l'épiderme décollé et par conséquent augmentation de hauteur de l'espace dans lequel le liquide faveux est retenu.

Les progrès de la maladie font successivement disparaître toutes ces conditions. Lorsque, par la dilatation du col et de l'orifice du follicule, la cavité de ce dernier se

col et de l'ornice du follicule, la cavité de ce dernier se trouve convertie en une surface légèrement concave, si la sécrétion du liquide continue, ce liquide, en s'amoncelant au - dessousade la croûte, la pousse en dehors et refoule la peau vers les parties sous-jacentes. Alors, la rupture de l'épiderme a lieu dans toute la circonférence de la croûte, et elle se détache, à moins qu'elle ne soit retenue par les cheveux; le follicule reprend sa forme ordinaire, Pépiderme se renouvelle, et la guérison pourrait être spontanée, si un nouveau favus ne se reproduisait. Lorsque la rupture de l'épiderme est partielle, la croûte faveuse reste adhérente à la peau, le liquide sécrété suinte, se répand et se dessèche à la circonférence de la croûte primitive, dont il augmente le diamètre; ne rencontrant plus de limites, il forme des saillies et des enfoncemens qui contrastent avec la surface régulière de la dépression centrale. C'est à ces irrégularités qu'on reconnaît le point où l'épiderme a cessé de régulariser la dessiccation de l'humeur du favus.

S. 547. M. Baudelocque dans cette explication a supposé, avec plusieurs anatomistes, que l'épiderme, au lieu de s'enfoncer dans l'intérieur de la dépression folliculeuse pilifère jusqu'à son bulbe, se réfléchit sur le poil près de l'ouverture extérieure du follicule. M. Chevalier et plusieurs autres anatomistes dont je partage l'opinion, croient que l'épiderme s'enfonce dans la cavité du follicule jusqu'au bulbe du poil avant de se réfléchir sur sa tige. L'hypothèse suivante me paraît donc plus conforme à la disposition des parties, J'admets avec M. Baudelocque que le col du follicule finit par être bouché par la matière faveuse desséchée et fortement adhérente d'une part au collet du poil, et de l'autre à l'épiderme réfléchi à l'entrée du follicule. La sécrétion du liquide faveux se faisant toujours à la surface interne du follicule de plus en plus distendu, on peut supposer que l'épiderme mince et pen extensible, qui se réfléchit dans le follicule, se rompt au-dessous de la partie où il est intimement uni avec l'espèce de bouchon formée par la matière du favus; que cette matière s'épanche entre le derme et

FAVUS. 707

l'épiderme, qui se décolle, et qu'elle forme autour de ce noyau, une croûte circulaire, proéminente à sa circonférence et déprimée à son centre.

Au reste, voici ce que l'on peut facilement observer, après la mort dans le favus du cuir chevelu bien caractérisé. A la face interne de la peau, on remarque des rougeurs qui correspondent aux groupes du favus, et un certain nombre de petits renflemens d'un blanc jaunâtre formés par une matière solide parfaitement identique à celle des croûtes extérieures. Ces renflemens pénètrent plus ou moins profondément la peau et le tissu cellulaire sous-cutané. Leur corps est renfle; et ils se terminent, du côté de la pean et du tissu cellulaire, par une extrémité effilée. On voit souvent un poil sortir de ces renflemens croûtenx.

S. 548. La présence d'un poil dans ces renslemens croûteux, leur siège, leur forme et leur dimensions sont autant de circonstances qui me conduisent à penser que la matière faveuse est déposée dans la cavité dilatée des conduits épidermiques des poils. Mais la forme très effilée de l'extrémité profonde de la croûte me fait supposer que la plus grande partie de la portion de cette croûte qui est cachée dans l'épaisseur de la peau ou an dessous d'elle, n'est pas contenue dans la cavité proprement dite du follicule pilifère.

Le degré d'altération que la peau est susceptible d'éprouver par le développement du favus, est très variable. Dans les favus récens, les conduits des follicules sont simplement dualés par l'humeur du favus. A un premier coup-d'œil, on serait porté à croire que la peau a été détruite dans toute son épaisseur, si le retour de cette membrane à son état normal et la guérison sans cicatrices ne venaient pronver que cette destruction n'a pas réellement existé.

À la suite des favus anciens chez des enfans cachecti-

ques, la peau du crâne peut s'ulcérer et se résoudre en des espèces de filamens qui entourent des perforations plus ou moins larges du derme, au fond desquelles on aperçoit ouelquefois le périoste enflamimé ou des os du crâne cariés.

§. 549. Causes. — Après l'eczéma et l'impétigo, le favus est la plus fréquente de toutes les inflammations chroniques du cuir chevelu; on ne l'observe point dans la même proportion sur les autres régions du corps. Le favus atteint indistinctement les deux sexes et peut se développer depuis la naissance jusqu'à un âge avancé. Le plus grand nombre des admissions faites au bureau central des hôpitaux, correspond aux septième, huitième, neuvième années et surtout à la septième. Chez les vieillards chauves, le favus ne se manifeste presque jamais sur le cuir chevelu dont les follicules pilifères sont atrophiés ou ont disparu. La plante des pieds et la paume des mains, privées de follicules, sont aussi à l'abri de cette affection.

Le favus est contagieux et se transmet facilement parmi les enfans qui se servent du même peigne ou de la même brosse, surtout s'il existe quelques petites excoriations du cuir chevelu. Dans la première édition de cet ouvrage, j'ai cité un exemple remarquable d'inoculation du favus; en voici un second. Une femme, demeurant rue de la Bucherie, avait l'habitude de porter un de ses enfans atteint du favus : il lui survint bientot sur l'avant-bras qui supportait la tête de l'enfant, un petit groupe de favus, dont les croûtes jaunes, sèches, en godet, étaient très bien dessinées. Cette femme et son enfant m'avajent été adressés par MM. Olivier (d'Angers) et Bricheteau ; ils s'étaient assurés, comme moi, qu'il n'existait de pustules ou de croûtes de favus sur aucune autre région du corps. J'ai guéri ce fayus, évidemment contracté par contagion, en cautérisant avec le ni-trate d'argent les points affectés. MM. Mahon ont également publié plusieurs exemples remarquables de favus transmis par contagion. On en trouve aussi dans le Journal hebdomadaire, tom. IV, pag. 72. Aussi cette maladie est-elle une cause d'exemption du service militaire.

Au reste, je dois ajouter qu'il en est de la contagion du favus, comme de celle de plusieurs autres maladies transmissibles par contact ou inoculation; l'application des croûtes du favus sur la peau n'entraîne pas constamment l'inoculation (1) de cette dégoûtante éruption.

Le favus en anneau (porrigo scutulata Willan) attaque ordinairement les enfans, depuis l'âge de deux ans jusqu'à la puberté. Willan a vu, dans une école, un enfant propager cette maladie à cinquante autres, dans l'espace d'un mois. A cette occasion, il blâme avec raison l'usage où l'on est, dans quelques établissemens, de se servir d'un même peigne pour plusieurs enfans. J'ai soigné pour cette éruption un petit garçon, âgé de cinq ans, dont la mère contracts plusieurs pustules sur les doigts, pour lui avoir lavé la tête deux fois par jour, avec une décoction émolliente. Deux sœurs de cet enfant, avec lesquelles il avait des rapports habituels, furent atteintes de semblables pustules sur la lèvre supérieure et sur les doigts.

La malpropreté et l'existence d'une autre inflammation du cuir chevelu semblent prédisposer au développement des deux variétés du favus; il peut aussi naître d'une manière spontanée, indépendamment de la contagion. Suivant MM. Mahon, les exemples de favus annulaire sont plus fréquens dans le midi que dans le nord de la France: la même maladie est souvent observée en Angleterre.

§. 550. Diagnostic. — L'eczema, l'impétigo et le pityriasis du cuir chevelu avaient été rapprochés du favus, et groupés sous le nom générique de teignes. Pour éviter cette erreur, il eut suffi de réfléchir que les premiers.

<sup>(</sup>i) Gallot. Recherches sur la ceigne, p. 64 et suivantes (premier, deuxième et quatrième faits), in 8. Paris, an xI.

en se développant sur la tête, ne changent point de nature et que le favus se montre quelquefois exclusivement sur le tronc; et lors même que d'autres caractères ne l'eussent pas distingué de ces maladies, la propriété qu'il a d'être contagieux, eût dû faire repousser la pensée de ce rapprochement. Au reste, de toutes les maladies dé la peau, le favus est sans contredit celle dont les caractères sont le moins équivoques. Nulle autre affection n'est caractérisée par de petites pustules non élevées au-dessus du nivean de la peau; nulle autre ne se déssine éxtérieurement par des croûtes sèches, circulaires et déprimées en

godet.

On a vu des jeunes gens, dans l'espoir d'être exemptés du service militaire, tenter de simuler le favus en produisant avec l'acide nitrique des taches on des escarres jaunes et circulaires, sur le cuir chevelu; mais ces taches ne sont point déprimées à leur centre, et un médecin éclairé ne peut être dupe de cette supercherie. Les petites pustules du favus en groupes (porrigo scutulata, Willan) enchâssées dans la peau, converties en croûtes, presque des leur formation, ne peuvent être confondues avec les pustules de l'impétigo, dont l'humeur ne forme de véritables croûtes qu'au bout de quelques jours, la plupart bombées et beaucoup moins adhérentes que celles du favus : enfin l'impétigo n'est point contagieux, et détermine rarement la chute des cheveux, tandis que le favus se transmet par la poussière de ses croûtes et détermine souvent l'alopécie. Les plaques rouges de l'herpes circinnatus, à leur début, et celles de la lèpre dépouillée de squames pourraient êtreprises, si on les examinait avec peu d'attention, pour les taches rouges qui précèdent l'apparition des croûtes du favus en groupes (ringworm); mais ces croules, par leur formation, dissipent promptement tous les doutes.

§. 551. Pronostic et traitement, — Le fayus peut guérly spontanément après quelques mois de durés, ou se termi.

vus. 711

ner naturellement par la chute des poils des follicules affectés. Le plus souvent, sa durée se prolonge pendant plusieurs années. En général, son traitement est d'autant plus long et plus difficile, que l'éruption occupe une plus grande surface sur le cuir chevelu, ou qu'elle est complique de maladies plus graves.

Lorsque le fayus se développe spontanément vers le déclin d'une affection grave, aigue ou chronique, ou bien encore lorsqu'il atteint des enfans faibles et valétudinaires dont la santé s'est améliorée depuis son apparition, il faut, dans ces cas rares, ajourner indéfiniment le traitement de cette maladie. Ce conseil ne doit point faire penser que je partage l'opinion de M. Plumbe, qui a cru devoir classer le favus parmi les maladies cutanées qui exercent une action salutaire sur la constitution; il est démontré pour moi, au contraire, que presque toujours le favus arrête le développement des forces physiques et des facultés morales des enfans qui en sont atteints. Si MM. Mahon citent plusieurs cas de maladies graves survenues après la guérison du favus, bien plus souvent ils ont vu des personnes devenir plus fortes et plus robustes après la guérison de cette dégoutante maladie. Pour obtenir d'aussi heureux résultats, le régime réclame des soins particuliers, surtout lorsque le favus est compliqué de scrophules ou de tubercules pulmonaires.

\$. 552. Le favus a-t-il paru exclusivement sur le trono ou sur les membres, à la suite d'une contagion immédiate; le cuir chevelu en est-il exempt, dans la plupart des cas, le mâl cède aux bains simples, alcalins ou sulfureux. Le favus ne consiste-t-il qu'en quelques croûtes éparses; après les avoir fait tomber, il faut caulériser les points affectés avec le nitrate d'argent. Les croûtes noires, produites par la cautérisation se dépriment en godet comme celles du favus, et ne laissent après leur chute qu'une tache rouge et circulaire qui ne tarde pas elle-même à disparaître. On a même em-

ployé avec succès dans quelques cas opiniatres la cautérisation avec des acides concentrés, tels que les acides ni-

trique, sulfurique ou hydro-chlorique.

Le favus du cuir chevelu est infiniment plus rebelle que celui du tronc et des membres. Le nombre des cas dans les. quels les bains simples, les lotions et les douches émollientes. les hains alcalins ou sulfureux, les lotions d'eaux minérales artificielles, neuvent être employes avec succes, serait plus considerable, si on était plus souvent appelé à soigner le fayus peu de temps après son invasion. Les bains généraux, les lo. tions d'eau de lin et les cataplasmes émolliens appliqués sur la tête dont on a rasé les cheveux, font tomber les croîtes anciennes et diminuent la rougeur de la peau, surtout lorsque l'éruption est confluente : mais seuls ils ne procurent pas ordinairement une guerison complète. Cette heureuse Jerminaison est moins rare lorsqu'on associe à ces movens l'action de deux vésicatoires appliqués aux bras et entretenus pendant deux à trois mois. J'ai fait en 1817 de nombreuses experiences sur cette methode, qui est exempte des dangers qu'on reproche à plusieurs autres pratiques.

Dans les favus anciens du cuir chevelu, toute méthode de traitement dans laquelle on n'opère pas l'avulsion ou la chute des poils, est incomplète et non curative. Cette avulsion des poils est une condition aussi indispensable au succès du traitement que l'arrachement des ongles dans certains onyxis. C'est ce dont ont été frappés les médecins et les chirurgiens qui ont proposé diverses méthodes épi-

latoires.

La plus ancienne consistait à arracher violemment les cheveux à l'aide d'un emplâtre agglutinatif vulgairement connu sous le nom de calotte. Pour préparer ce topique, on délayait dans une bassine quatre onces de fairine de seigle dais une pinte de vinaigre blanc; on les mettait sur le feu en ayant soin d'agiter continuellement le mélange. On y ajoutait une demi-once de deute-carbonate de cuivre

713 PAVIIS.

(vert-de-gris) en poudre; on faisait bouillir doucement, pendant une heure; ensuite on ajoutait quatre onces de poix noire, quatre ones de résine et six onces de poix de Bourgogne. Lorsque le tout était fondu, on jetait aussitôt dans l'emplatre six onces d'éthiops antimonial en poudre fine (alliage de mercure et d'antimoine obtenu par une longue trituration), on agitait le mélange jusqu'à ce qu'il eût pris une consistance convenable; on étendait cet emplatre sur de la toile noire un peu forte, et avant de s'en servir on le fendait en différens sens, afin qu'il ne fit au-

cun pli et qu'il put être arraché par lambeaux.

On appliquait la calotte sur la tête, après avoir fait tomber les croûtes ramollies par des cataplasmes, et après avoir coupé les cheveux avec des ciseaux le plus près possible de la peau. Au bout de trois à quatre jours, on enlevait brusquement l'emplatre à contre-poil, puis on en mettait un second que l'on arrachait trois à quatre jours après. On renouvelait ensuite l'emplatre de deux en deux jours, en ayant soin de raser la tête lorsque cela paraissait necessaire. En culevant l'emplatre, on arrachait une plus ou moins grande quantité de cheveux. Les premiers pansemens produisaient des douleurs atroces; elles devenaient moins fortes à mesure que l'on avançait dans le traitement. Cependant, après un mois de ces pansemens, la douleur était telle encore, qu'on voyait des enfans jeter des cris affreux Iorsqu'on leur arrachait la calotte; après le troisième mois, la douleur devenait moins insupportable.

On ne peut contester qu'on n'ait obtenu un certain nombre de guérisons à l'aide de ce moyen, dans des cas graves contre lesquels plusieurs remèdes avaient échoué. Mais l'action de la calotte ne peut être limitée aux cheveux malades, et l'arrachement des cheveux sains est très doulonreux; ajouterai - je que MM. Mahon affirment avoir vu un enfant mourir deux jours après cette horrible opération? when about to be in our of the mounted the walk

§ 555. Dans le but de prévenir les douleurs atroces qu'entraîne l'arrachement simultant d'un grand nombre de cheveux, M. Samuel Plumbe a conseille de les épiler, un à un, avec de petites pinces; mais cette opération, beaucoup plus longue que la précédente, est elle-même douloureuse lorsque les cheveux adhèrent encore à leurs bulbes, et ne peut être utile que dans les cas assez rares où le favus est borné à une petite surfâce.

De toutes les méthodes épilatoires, celle de MM. Mahon fières, chargés du traitement des teigneux dans les hópitaux de Paris, est sans contredit la plus avantageuse. Elle a évidemment pour résultat de nettoyer la surface du our chevelu, de l'entretenir dans une grande propreté, de modifier d'une manière très avantageuse la peau malade, d'opérer sans douleur la chute des chereux et d'être suivie

d'une guérison constante.

§. 554.MM. Mahon commencent par couper les cheveux à deux pouces du cuir chevelu, afin de pouvoir les faire tomber plus facilement avec le peigne; ils détachent ensuite les croûtes avec du saindoux, ou à l'aide de cataplasmes de farine de graine de lin; puis ils lavent la tête avec de l'eau de savon. Ces onctions et ces lotions sont répétées avec soin pendant quatre à cinq jours, jusqu'à ce que le cuir che-velu soit nettoyé. C'est aloss que commence le second temps du traitement, qui à pour but d'obtenir lentement et sans douleur l'avulsion des cheveux, sur tous les points où le favus s'est développé. On fait tous les deux jours des onctions avec une pommade épilatoire; ces onctions doivent être continuees plus ou moins long-temps selon que la maladie est plus ou moins inveteree. Les jours où on ne met pas de pommade, on passe à plusieurs reprises un peigne fin dans les cheveux qui se détachent sans douleur; après quinze jours de ces pansemens, on seme dans les cheveux, une fois par semaine, quelques pincées d'une poudre épilatoire; le lendemain, on passe le peigne dans les cheveux sur les points malades et on y pratique une nouvelle onction avec la pemmade épilatoire; ces onctions doivent
être continuées plus ou moins long-temps, selon la gravité de la maladie. On continue ainsi pendant un mois ou
un mois et demi. On remplace alors la première pommade
épilatoire par une seconde faite avec du saindoux et une
poudreépilatoire plusactive, avec laquelle on pratique également des onctions sur les points affectés, pendant quinze
jours ou un mois, suivant la gravité de la maladie. Après ce
terme on ne fait plus ces onctions que deux fois par semaine, jusqu'à ce que les rougenrs de la peau aient entièrement disparu. Les jours où on ne fait pas usage de
la pommade, on peigne le malade une ou deux fois, ayant
soin de ne pas trop appuyer le peigne qu'on imprègne
de saindoux ou d'huile.

§. 555. Pendant les années 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813, quatre cent trente-neuf individus du sexe féminin, atteints du favus, ont été guéris par cette méthode au bureau central des hôpitaux, et la durée moyenne du traitement a été de cinquante-six pansemens. Dans le même laps de temps, quatre cent soixanteneuf garçons ont été guéris de la même manière, et la durée moyenne du traitement a été de cinquante-trois pansemens. Il a été constaté que les cheveux repoussient constamment sur les points où l'on avait ainsi opéré une alopécie artificielle, lorsque le favus n'avait pas altéré où détruit les follicules pilifères. Il a été démontré en outre que les poudres épilatoires employées par MM. Mahon n'altéraient ni le cuir chevelur, in aucun autre organe.

Plusieurs faits consignés sur les registres du bureau central prouvent, en outre, qu'à Paide de cette méthode ou est parvenu à guérir des favus qui avaient résisté à divers traitemens. Ainsi ont été guéris par MM. Mahon, en 1808, hoit teigneux qui avaient été traités inutilement par la colotte; dix-huit enfans qui avaient été traités inutilement.

à l'hôpital Saint-Louis, par l'oxide de manganèse, pendant plusieurs années; neuf autres enfans traités à l'hôpital des Enfans par le charbon, pendant deux ans; en 1800, deux enfans qui avaient déjà été traités, sans succès, par la calotte; en 1811, huit enfans déjà traités par la calotte; en 1813. trois individus traités par la poudre de charbon pendant plusieurs mois, et cinq déjà traités à Paris, à Boulogne, à Meaux et à Arvilliers; en 1824, un enfant qui avait été traité à l'hôpital des Enfans, par l'oxide de manganèse. pendant deux mois, et un autre traité par la calotte pendant trois mois: en 1826, un individu traité par la calotte aux dames Saint-Thomas, pendant six ans, et trois autres traités par le même procédé pendant un an; un autre traité à Versailles pendant deux ans; en 1817, un teigneux traité au Val-de Grâce, par différentes pommades pendant deux ans, et un second qui avait subi l'opération de la calotte pendant cinq mois; cinq autres traités aux dames Saint - Thomas, pendant deux, quatre et cinq ans, etc.; et les heureux résultats obtenus par cette méthode ont été depuis confirmés par de semblables succès.

A défaut de la pommade épilatoire de MM. Mahon, dont ils n'ont pas publié la composition, on peut se servir, dans le même but, de sous-carbonate de pôtasse ou de soude, incorporé à la dose d'un ou deux gros, dans une once d'axonge. Tous les jours, pendant huit ou dix minutes, on fera avec cette pommade des onctions sur les parties affectées; si la pean est enflammée, on la lavera ensuite avec une solution de deux gros de sous-carbonate de potasse dans une pinte d'ean, et les cheveux ne tarderont pas à se détacher sans efforts.

\$.556. Une foule de topiques, les uns à peu-près inertes comme le charbon, l'oxide de manganèse, la pommade oxigénée, etc.; les autres donés de propriétés plus ou moins actives, tels que les cataplasmes de ciguê, de morelle, de douce-amère, etc.; les pommades de cantharides, les vési-

FAVUS. 717

ratoires. l'onquent nanolitain, l'onquent de nitrate de mercure, les pommades de proto-chlorure de mercure: les solations de sublimé corrosif, de sulfate de zinc, de sulfate de cuivre, de nitrate d'argent, à la dose de trois à six grains dans une once d'eau distillée: la solution de sulfure de potasse, à la dose d'un gros dans une livre d'eau distillée: la lotion de Barlow (24 sulfure de potasse, deux gros: savon blanc, deux gros et demi : eau de chaux, sent onces; alcool rectifié, un gros); celle de sulfate de chaux; la nommade de Banver (M. litharge, deux onces: alun calcine, une once et demie : calomel , une once et demie : axonge, deux livres: térébenthine de Venise, une demilivre): la nommade d'iodure de soufre, à la dose d'un scrupule, ont été employées dans le traitement du favus du cuir chevelu avec des résultats trop variables pour être mis en parallèle avec les succès incontestables de la méthode de MM. Mahon frères.

## Historique et observations particulières.

§. 557. Le savus a été long-temps réuni et consondu avec d'autres instammations chroniques du cuir chevelu, sous le nom générique de teignes ou de porrigo. Les traducteurs d'Haly-Abbas paraissent avoir indiqué le savus sous le nom de tinea lupinosa (1). Cette dénomination a été adoptée par Willan, qui a décrit en outre une variété de savus, sous le nom de porrigo scutulata (2). M. Alibert (3) a donné une bonne description du savus, sur les caractères duquel

<sup>(1)</sup> Quinta est species, Lipinoze, sieze, et colore alka, Inpino similis, à qua quasi cortices et squame fluunt albe (Haly-Abbas, Theoriee, Hib. VIII; esp. 18).
(2) Willan, A practical treatite on porrigo, in-1. Lond. 1814. — S, porrigo lupinoza. — S, porrigo canulata (Scald head or Ringworm of the scalp.).
(3) Albert, Précis libérique et pratique des madelles de le poem. t. 1, p. 3.

MM. Gallot (1), Cooke (2), Luxmore (3), Sam. Plumbe (4) et Mahon (5) ont publié des observations intéressantes, Pai fait figurer un exemple remarquable de cette maladie, dans l'Conographie pathologique.

Le siège de cette éruption a été placé par F. Bayle (6); dans le tissu adipeux sous-cutané, et avec plus de raison dans les bulbes des poils, par Astruc (7), Murray (8) et

M. Baudelocque. (9)

M. Braconnot a publié l'analyse des remèdes de MM. Mahon (10); plusieurs remarques sur cette maladie et sur son traitement ont été insérées dans des recueils périodi-

ques. (11)

OBS. LXXXV. Favis chez un enfant à la mamelle, guéri par le traitement de MM. Mahon. — Constance-Marie Charasse, âgé de trois mois, demeurant dans le quartier 83:16. Cet enfant avait été atteint du favus un mois aprèssa naissance. On remarquai sur la région pariétale gauche une large croûte de deux pouces de diamètre, d'un jaune pâle, sèche, proéminente, présentant plusieurs dépressions en godet, et évidemment formée par l'agglomération de plusieurs croûtes faveuses. Près d'elle se trouvait une autre

In-12. Lond. 1812.

(4) Plumbe (Sam.). A pratic, treatise on diseases of the skin. London 1824-182. 41.

(6) Bayle (Fr.). Problemat. physic. medic., 87. — Bonet. Sepulcretum, lib. 1v, sect. xxx. addit. obs. v1.

(7) Astruc. De tumoribus, p. I.

(10) Bulletin des Sciences médicales de Férussac, t. XXII, p. 409.

<sup>(1)</sup> Gallot. Recherches sur la teigne, in-8. Paris, 1805, pag. 14 et suivantes.

<sup>(3)</sup> Cooke. A practical treatise on tinéa capitis contagiosa. In-12. Lond. 1810.
(3) Luxmore. Observ. on nature and treatment of tinéa capitis, or scald head.

pag. 41.

(5) Mahon. Récherches sur le siège et la nature des teignes. Paris, 1829, in 8.

nag., art. Telene faveuse.

<sup>(8)</sup> Murray. Pr. de medendi tineæ capitis ratione paralipomene. Goetting. 1783.
(9) Bandelooque. Recherch. anatom. et médic. sur la teigne favéuse. (Revue médic. Paris, octobre 1831.)

<sup>(11)</sup> Journ. hebdomad., t. IV. p. 72. — Revue médic., juin 1830, p. 345. — Gaz. médic., 1831, p. 321. — Gaz. des hépitaux, 1833, p. 174.

FAVUS. 719

croîte d'un pouce de diamètre environ, offrant de semblables dépressions et produite par la réunion d'un nombre moins considérable de croîtes. Sur la région frontale du côté gauche, et près de la racine des chereux, existait une petite croîte faveuse du volume d'un grain de millet, dont le soinmet était déjà convert d'une petite croîte jaune, très séche, et dont la base était cernée par une ligne rose. Il n'existait point de pediculi sur le cuir cheyelu. Les ganglions lymphatiques du col n'étaient point enflammés.

Cet enfant est très bien constitué. Depuis sa naissance il n'a point éprouvé d'autre maladie que cette affection da cuir cheveln. Il est habituellement constipé, circonstance que sa mère, qui le nourrit, attribue à ce qu'elle est ellememe très échauffée. Ce petit malade fut confié aux soins de MM. Mahon, et traité d'après leur méthode. Dix jours après, les croûtes avaient été enlevées, et les cheveux situés sur les points affectés avaient été arrachés sans douleur. La peau, débarrassée des croûtes qui la recouvraient, était rouge, séche, luisante et exempte d'ulcérations et de cicatrices. Il ne s'était point développé de nouvelles pustules. Un petit nombre de pansemens suffirent pour obtenir une guérison complète. Elle fut constatée le q mai 1826.

Ons. LXXXVI. Favus guéri par les applications émollientes et des exutoires. — En 1817, pendant mon internat à la maison royale de santé, j'ai eu occasion de soigner une petite fille du quartier, atteinte d'un favus. Cette enfant, peu de temps après sa naissance, avait été confiée à une nourrice. Elle était déjà atteinte du favus lorsqu'elle fut rendue à son père, quatre mois environ avant qu'elle me tât présentée. Née d'une mère morte phthisique, cette petite fille fut d'abord elle-même d'une santé très faible. Depuis, sa constitution s'était singulièrement fortifiéé et son teint était coloré. On distinguait sur le cuir chevelu environ trente croûtes faveuses, i solées, circulaires, prin-

cinalement situées sur la région occipitale. Ces croûtes d'un demi-pouce de diamètre, étaient seches, d'un jaune pale, proéminentes, à bords circulaires et saillans, tandis que leur centre était déprimé. Les couches les plus superficielles de ces croûtes étaient blanches, plus sèches, plus friables que leurs couches profondes qui étaient d'un jaune plus foncé. L'épaisseur de ces croûtes variait d'une à plu-sieurs lignes; mais toutes offraient une dépression centrale sieurs ignes; mais toutes oriente une de pressou centrare en forme de godet. La peau qui les entourait n'était ni rouge, ni enflammée. Quelques-unes étaient traversées par un ou plusieurs poils. Lorsqu'on détachait les croûtes de la peau, on trouvait au-dessous d'elles le derme rouge et un peu humide. Sur la région pariétale gauche, il existait deux petites pustules qui dépassaient à peine le niveau de la peau et qui étaient couvertes d'une petite croûte à leur sommet. Je rasai la tête de cette enfant et je la couvris d'un cataplasme de farine de lin. Les croûtes ramollies ne tardèrent pas à se détacher. Tous les jours je lavai la tête avec une décoction de graine de lin. Au bout de quatre à cinq jours, la surface du cuir chevelu était parfaitement nettoyée. L'appliquai alors un vésicatoire à chaque bras. J'entretins ces exutoires pendant trois mois; et, tous les jours, je lavai moi-même la tête de cette enfant avec une décoction de graine de lin. J'obtins ainsi; sans épilation, la gnérison de ce favus; les vésicatoires furent graduellement supprimes.

OBS. LXXXVII. Fayus transmis par contagion (1).— Un officier de santé fut consulté pour deux petites filles scrophuleuses, dont les glandes cervicales et sous maxillaires étaient engorgées. Il jugea que cette maladie était la teigrae; qui n'était jamais sortie du corps, et il poursuivit un traitement basé sur cette théorie. En conséquence, des cataplasmes qui avaient servi à faire tomber les crôttes

<sup>(1)</sup> Gallot Recherches sur la teigne, in 8. Paris, 1805,

FAVUS. 721

de deux sœurs dont la tête était couverte du favus, furent posés sur la tête de ces deux enfans; on l'avait frictionnée fortement de manière à faire rougir le cuir chevelu, pour donner plus de prise au virus contagieux. L'une avait neuf ans et l'autre six et demi. La première avait les cheveux châtain-brun : l'autre, au contraire, avait les cheveux blonds, la peau blanche et douce. Celleci avait très peu de cheveux à la partie supérieure de la tête; fandis que l'autre, quoique rasée depuis deux ou trois jours, en avait beaucoup. Le premier cataplasme fut recouvert par un autre, pour l'empêcher de se sécher trop promptement, et on le soutint par le moyen d'un mouchoir en triangle. On les leur laissa ainsi huit jours, On ramollissait tous les jours avec de l'eau chaude le cataplasme intérieur, et on changeait l'extérieur. Le premier cataplasme rendait une odeur tellement infecte et fétide qu'on avait peine à la supporter ; les enfans eux-mêmes s'en plaignaient, et ils prièrent qu'on le leur ôtât. Le sixième jour on vit sur la tête de l'enfant de six ans et demi de petites pustules blanches; en les percant avec une épingle, il en sortit une humeur purulente blanche. Au bout de quelques jours, il s'était formé des croûtes d'un gris blanc. Cinq ou six jours après, les croûtes étaient plus volumineuses, d'une forme irrégulière.

Ce fut six jours après l'enlèvement du cataplasme qu'on remarqua, à deux pouces environ des croîtes, un petit bouton rouge qui, deux jours après, fut rempli d'un pus blanc, lequel, en se desséchant, forma une croîte faveuse très sèche, de la grandeur d'un grain de millet (1), d'une forme circulaire, enfoncée dans son milieu et relevee sur les bords; il s'étendait insensiblement, de manière qu'an bout de huit jours il avait deux lignes de diamètre; deux mois après il avait plus de quatre lignes. L'autre filie

<sup>(1)</sup> Ce bouton était certainement une pustule faveuse.

ne contracta pas le favus; il y avait plus de deux mois qu'on avait appliqué le cataplasme, lorsque les parens, voyant que l'engorgement des glandes cervicales ne diminuait pas, consultèrent le citoyen Ruette, médecin, qui prescrivit les remèdes anti-scrophuleux.

OBS. LXXXVIII. Favus ulcéré; double pneumonie; cœco colite chronique; abcès sous-péritonéal. - Courtel (Antoine), âgé de trois ans, était depuis long-temps affecté du favus, lorsqu'il fut admis à l'hôpital des Enfans, le 18 mars 1825, pour y être traité d'une double pneumonie et d'une cœco-colite chronique. Les forces de cet enfant avaient été épuisées par ces deux maladies. Il était pale, décoloré, d'une maigreur voisine du marasme. Je me bornai à prescrire quelques boissons adoucissantes, des bains de siège, des lavemens émolliens et une diète assez sévère. Cet enfant, consumé par la fièvre hectique, s'affaissa rapidement. Le favus, anciennement développé sur le cuir chevelu, se termina par ulcération. Le jour qui précéda la mort, des pétéchies se montrèrent sur le ventre et les cuisses. L'enfant mourut environ quinze jours après son admission à l'hopital. Autopsie du cadavre. Les cheveux sont rares; on distingue à la surface du cuir chevelu: 1º quelques croûtes favenses bien caractérisées, déprimées en godet, très adhérentes à la peau, au-dessous desquelles on trouve le derme rouge; 2° sur le sommet de la tête une large incrustation de trois pouces de diamètre environ, proéminente et offrant plusieurs dépressions en godet. Elle est évidemment formée par l'agglomération de plusienrs croûtes faveuses, dont la disposition circulaire et en godet est moins distincte, par cela seul qu'elles sont confluentes; 3º en avant de cette large croûte on voit une perforation de la peau, d'un pouce de diamètre environ. Le cuir chevelu n'est point injecté au pourtour de cette perforation. Les parties sous-cutanées voisines de cette ouverture sont détruites dans une étendue d'autant plus considérable, qu'elles sont plus voisines des os du crâne.

Les ganglions lymphatiques sous - mastoidiens sont rouges et tuméfiés. On remarque sur la peau du ventre, sur les cuisses et sur le coude pied, un assez grand nombre de pétéchies et de petites eschymoses. Il en existe aussi sur les régions lombaires et sacrée, surtout du côté droit. Le tissu cellulaire des jambes est infiltré de sérosité. La duremère n'adhère presque point aux parois du crâne : le cerveau est infiltré de sérosité; les ventricules du cerveau sont dilatés et contiennent une quantité assez considérable de sérosité. Le larynx, la trachée et les bronches sont baignés par un mucus jaunatre; leur membrane muqueuse est saine. Les deux poumons sont hépatisés; à leur partie postérieure, on trouve un peu de sérosité dans les plèvres; l'estomac et le petit intestin sont sains; la membrane muqueuse du gros intestin présente quelques taches grisatres. noirâtres ou rougeâtres. Il existe plusieurs petites ulcerations superficielles à l'extrémité inférieure du rectum ; près de son orifice et à la partie postérieure et laférale droite de l'anus, on remarque un petit dépôt sous-péritonéal du volume d'une noisette, formé par du pus grisatre. Le foie est d'une couleur jaune pâle; la rate est d'un brun très foncé. L'appareil urinaire est sain ; le péritoine, non enflammé, contient quelques cuillerées de sérosité the state and the fact of the state of the Comprined discrete fire every series and refer were well upon in strong

## Ecthyma. Of the state of

S. 558. L'ecthyma est une inflammation de la peau, non contagieuse, caractérisée par des pustules larges et proéminentes, élevées sur une base dure, circulaire et d'un rouge très animé. Ces pustules, appelées phlyzaciées par Willan, presque constamment discrètes, apparaissent le plus ordinairement d'une manière successive, sur une ou plusieurs régions du corps. Lors de leur dessication, elles se couvrent de creates brunes chanlaires, épaisses, adhérentes, qui, après leur chute, laissent sur la pean des taches rongeatres, dont le centre offre ordinairement une petite cicatrice.

Willan en a admis quatre variétés (Ecthy. vulgare; eethy. infantile; ecthy. lividum; ecthy. cachecticum); d'après diverses apparences et d'après le degré d'intensité ou la marche plus ou moins rapide de l'inflammation que prennent les pustules de l'ecthyma, ou d'après l'état de la constitution; mais ces variétés ne me semblent pas reposer sur des bases assez fixes pour être adoptées. Je préfère la distinction suivante, plus simple et plus pratique, 1° Ec-

thyma aigu; 2º ecthyma chronique.

§. 55g. Symptômes. — L'ecthyma pent se développer sur toutes les régions du corps. On l'observe surtout sur les épaules, le cou, les membres et la poitrine; il se montre rarement à la face et sur le cuir chevelu. Je l'ai vu former une espèce de zone autour du tronc. Les pushles qui le caractérisent envahissent quelquefois toute la surface du corps; plus souvent encore elles sont bornées à

une seule région.

\$.660. Dans sa forme la plus simple et la plus rare (ecthyma aigu). Pecthyma s'annonce, sur une région du corps, le plus souvent sur le gou et les épaules, par de grosses élevures, discrètes, ronges, conoïdes, dures, douloureuses, dont le volume varie entre celui d'une lentille et celui d'un gros pois. Leur base, d'un rouge vif et anime, s'élargit en même temps que la proéminence de leur sommet augmente, et bientôt on distingue un point purulent à leur centre. Dans cet état, ces grosses pustules ont, en apparence, assez d'analogie avec de petits furont.

cles. Lorsque la suppuration est établie, leur sommet présente souvent un petit point noir, qui, plus tard, est remplacé par une croûte brune, plus large, fort adhérente à la peau, dans laquelle elle est comme enchâssée. L'éruption des pustules est complètement opèrée dans l'espace de quelques jours.

Dans cette forme bénigne de l'ecthyma, à laquelle se rattache l'ecthyma vulgare de Willan, au bout d'un ou de deux septénaires, les croates se détachent. Après leur chute, il ne reste sur la peau que des taches d'un rouge livide, de six à huit lignes de diamètre, au centre desquelles on remarque ordinairement une petite cicatrice, qui a quelque analogie avec celle d'une pustule variolique, dont elle diffère en ce qu'elle a moins de profondeur.

En examinant avec soin la structure des pustules d'ecthyma à leurs diverses périodes, on reconnaît, 1º que dans un premier état (élevares rouges), il y a seulement injection sanguine avec tuméfaction piriforme du derme; 2º que dans un second il se dépose au sommet de ces élevures , et plus rarement sur toute leur surface et sous l'épiderme, une certaine quantité de sérosité purulente; 3° que dans un troisième, qui survient bientôt après, une matière comme pseudo-membraneuse est déposée au centre de l'élevure évidemment perforée; 4º qu'après l'extraction de cette matière et l'enlèvement de l'épiderme, la pustule apparaît sous la forme d'un petit godet entouré d'un bourrelet dur et volumineux; 5° enfin que les jours suivans le bourrelet s'affaisse, en même temps qu'une cicatricule se forme audessous d'une croûte dont le centre est enchâssé dans le point où l'on avait observé la perforation.

Lorsque les pustules d'ecthyma sont cohérentes, ce qui est assez rare, deux pustules ainsi réunies peuvent sembler n'en former qu'une seule dont la circonférence est irrégulière. Alors l'épiderme est soulevé dans une plus grande étenduc; et si, après l'avoir enlevé, on absterge la sérosité purulente qui baigne le derme, on distingue deux bourrelets circulaires contigus et, au centre de chacun d'eux, une petité perforation au fond de laquelle on voit

une pseudo-membrane.

Le développement des pustules de l'ecthyma aigu est accompagné de douleurs lancinantes assez vives, surtout lorsque ces pustules sont groupées sur une seule région du corps. Ces douleurs peuvent rappeler celles qui précèdent et accompagnent ordinairement le zona. Les ganglions lymphatiques, voisins des pustules, sont quelquefois douloureur, et timéfiés.

Cette inflammation pustuleuse de la peau neut être précédée ou compliquée d'un dérangement des fonctions des organes digestifs, qui persiste après la guérison des pustules ou cesse avec elle. Il est rare que cette variété de l'ecthyma

soit accompagnée de fièvre.

§. 561. Tecthyma chronique, beaucoup plus fréquent que le précédent, se compose toujours de plusieurs éruptions successives qui se manifestent sur le cou, sur les membres et même sur la face, à des époques plus ou moins éloignées. Chacune de ces éruptions affecte dans son développement une marche analogue à celle des pustules de l'ecthyma aigu. Tandis qui plusieurs pustules se montrent sous la forme de grosses élevures, rougés, d'autres suppurent, et d'autres se dessèchent et se cicatrisent. Dans. Pespace de quelques mois, plusieurs de ces éruptions de pustules phlyzaciées ont lieu sur diverses régions du corres.

Indépendamment de ce mode particulier d'apparition, les pustules de l'ecthyma chronique offrent quelquefois des caractères particuliers. Chez les personnes avancées en ageou cacochymes, atteintes d'ulcères et de péritonite chronique, etc., on observe quelquefois de larges pustules dont la base est analogue à celle des furoncles. L'élevure volumineuse qui constitue leur premier état, prend des son

ЕСТНУМА. 727

apparition une teinte rouge foncée; la peau se tuméfie lentement; au bout de six à huit jours l'épiderme, soulevé par de la sérosité noirâtre ou sanguinolente, se roinpt; le centre de ces élevures se ramollit, et bientôt elles se couvrent d'une croûte épaisse, proéminente, noirâtre, très adhérenté, comme enchâssée dans la peau, et qui se détache au bout de quelques semaines.

Lorsque cette croîte tombe accidentellement ou lorsqu'elle est enlevée à l'aide de quelque topique, on voit qu'elle cache une petite ulcération. Abandonnée à ellemême, cette ulcération se couvre difficilement d'une nouvelle croîte; sa surface exhale une humeur sanieuse.

Ces petites ulcérations peuvent persister pendant longtemps, et même faire de nouveaux progrès, surtout lorsqu'elles se sont développés sur les membres inférieurs. Lorsqu'on obtient leur guérison, elles sont remplacées par des cicatrices qui conservent long-temps une teinte violacée.

Chez les enfans faibles, mal nourris, atteints d'inflammations chroniques de l'abdomen, ou convalescens de la variole, on observe aussi cette variété de l'ecthyma (ecthyma infantile, Willam), avec cette différence que les pustules sont, en général, moins volumineuses.

\$, 562. Lorsqu'il n'existe qu'un petit nombre de pustules à la surface de la peau, lorsque plusieurs éruptions successives ont lieu à des époques suffisamment éloignées les unes des autres, et qu'elles sont exemptes de toutes complications, l'ecthyma chronique n'est point accompagné de phénomènes morbides généraux. La coincidence assez fréquente des inflammations chroniques de l'abdomen on de la poitrine avec l'ecthyma chez les enfans et les vieillards cachectiques, explique pourquoi la plupart des auteurs, en parlant de ces deux variétés, ont fait mention de quelques symptômes (anorexie, douleurs à l'épigastre, irrégularité des évacuations alvines, toux, céphalaigie, douleurs dans les membres, lassitudes, diminution de la force musculaire, etc.), qu'on n'observe pas constamment.

Willan et Bateman ont parlé d'inflammations concomitantes de la conjonctive et de la membrane muquense du pharynx; mais je suis porté à croire que la plupart des ecthyma auxquels ils font allusion étaient syphilitiques. (Yoyez Syphilide phlyzaciée).

L'ecthyma se développe quelquesois pendant les exacerbations du lichen, du prurigo, de la gale et de quelques autres maladies chroniques de la peau; il apparaît sou-

vent dans la convalescence de la variole.

La durée de l'ecthyma chronique, subordonnée au nombre des éruptions pustuleuses et à l'état de la constitution, est quelquefois de trois ou quatre mois. Les lésions concomitantes, s'il en existe, peuvent guérir avant les

pustules, ou persister après leur disparition.

\$. 563. Causes. — L'ecthyma attaque tous les âges et toutes les constitutions; il se déclare dans toutes les saisons, et le plus souvent au printemps. Une habitation froide et humide, la malpropreté des vêtemens et une mauvaise nourriture sont des causes communes à cettema-ladie et à une foule d'autres affections de la peau. L'ecthyma n'est point contagieux; son développement peut coïncider avec un dérangement des fonctions de l'estomac et de l'intestin.

\$.564. Diagnostic. — Que l'ecthyma soit aigu ou chronique, qu'il consiste en une on plusieurs éruptions successives, ses pustules, larges et proémientes, présentent des caractères qui empécheront toujours de le confondre avec les autres maladies de la peau. L'erreur est impossible lorsqu'on compare les larges pustules de l'ecthyma aux petites pustules de l'impétigo, de la couperose et du favus. Lorsque les pustules de l'acné ou du sycosis offrent une base large, dure et rouge, elles pourroient être plus façile-

ment prises pour des pustules d'écthyma; mais la base des premières est plutôt indurée qu'enflammée, et leur mode de développement et de terminaison est bien distinct de celui des autres.

Les pustules de l'ecthyma ne sont ni ombiliquées comme celles de la variole et de la vaccine, ni contagieuses comme

celles de ces deux maladies.

L'ecthyma, surtout l'ecthyma cachecticum, pourraitêtre facilement confondu avec la syphilide pustuleuse phlyzaciée (ecthyma syphilitique). Toutefois cette incertitude du diagnostic n'aura lieu que dans les cas où l'éruption des pustules de l'ecthyma se sera faite d'une manière lente et successive (ecthyma chronique). En outre les pustules phlyzaciées syphilitiques sont rarement entourées d'une auréole aussi large que celle des pustules de l'ecthyma; celle-ci est d'un rouge pourpre ou brunâtre; celle des autres est ordinairement cuivreuse. Les croûtes des pustules phlyzaciées syphilitiques sont ordinairement plus épaisses, quelquefois presque noires et circulairement sillonnées. Les ulcérations qui leur succèdent sont profondes, taillées à pic, et constamment suivies de cicatrices déprimées et indélébiles; enfin il est très rare que les pustules syphilitiques ne soient pas accompagnées d'autres symptômes vénériens propres à décéler leur nature, qui pourrait, dans d'autres cas ; rester incertaine, surtout lorsque l'éruption existe chez des individus cachectiques.

Les petites vésicules acuminées et contagieuses de la gale n'ont aucune analogie avec les larges pustules de l'ecthyma; lorsque ces deux éruptions sont accidentellement réunies sur un même individu, il est tonjours facile de reconnaître cette complication.

§ 565. Pronostic. — Le pronostic varie suivant le nombre des éruptions, suivant l'état de la constitution, la nature et la gravité des lésions concomitantes, l'âge plus ou moins ayancé des malades, la possibilité ou l'impossibilité de les soustraire à l'influence des causes qui ont produit l'étruption, etc. L'ecthyma aigu guérit constamment dans l'espace de deux ou trois septénaires; la durée de l'ecthyma chronique peut être de plusieurs mois, soios

5.566. Traitement. — Dans l'ecthyma aigu, si l'éruption ne consiste que dans quelques pustules éparses, si elle existe indépendamment de toute complication chez un malade bien constitué, on devra recommander l'usage des boissons délayantes, des bains frais simples on d'eau de son, et un régime de vie doux et régulier. Si l'éruption est plus abondante et très doulourense ou compliquée de furonoles, si l'individu sur lequel elle est développée est jeune et vigoureux, une saignée générale sera pratiquée, et les bains frais et tempérés seront plus fréquemment repétés.

La santé des individus atteints d'ect hyma chronique étant souvent détériorée par des inflammations chroniques on par d'autres causes, ce sont ces affections graves et ces altérations de la constitution qu'il importe de combattre. Dans ces cas, les émissions sanguines doivent être rejetées. Une alimentation saine ét réparatrice, appropriée à l'état des organes digestifs et de la constitution, des bains aromatiques ou sulfurierent plus ou moins prolongés, répétés deux ou trois fois par semaine, ou alternés, avec les bains d'eaux minérales salines, des toniques et des préparations ferrugineuses à l'intérieur, seront la base du traitement.

Lorsque l'ecthyma chronique se développe chez un enfant à la mamelle, il importe avant tout de connaître les qualités du lait; un changement de nourrice peut être indispensable pour assurer le succès des moyens thérapeutiques, et il suffit quelquesois pour obtenir une modification favorable dans la constitution et par suité la guérison de l'éruption.

Les ulcerations que l'estby ma chronique détermine, lorsqu'il se développe sur les membres inférieurs des vieillards, offrent en général un mauvais aspect et sont lentes à se cicatriser. Il est souvent nécessaire d'en exciter la surface en les touchant avec le nitrate d'argent fondu, ou en les lavant à plusieurs reprises avec des décoctions aromatiques, une solution de chlorure de chaux ou en les saupoudrant de crême de tartre.

## Historique et observations particulières.

§. 567. Le mot ecthyma, employé par Hippocrate (1), dans un sens que les traducteurs latins ont rendu par pustule, est appliqué dans plusieurs passages à des éruptions incomplètement décrites, regardées par les uns comme des exemples de variole et par d'autres comme des éruptions typhoides. (2)

Willan le premier a imposé le nom d'ecthyma à la maladie que je viens de décuire, et il en a exposé les caractères avec beaucoup de soin. On en chercherait en vain quelques exemples dans nos recueils périodiques. Plusieurs descriptions incomplètes d'éruptions d'un grand nombre de petits furoncles, de dartre crustacée et boutonnée, de maladie singulière de la peau, etc., laissent seulement entrevoir quelques-uns des caractères de l'ecthyma. Je rapporte quelques exemples de cette maladie; on en trouvera plusieurs autres dans la dissertation de M. Asselin. (3)

Ons. LXXXIX, Ecthyma aigu du cuir chévelu (recueillie par M. Ch. E. Asselin).—Dans les premiers jours du mois d'août 1820, une jeune femme, imarchande à la halle, d'un tempéramment sanguin, n'ayant jamais eu d'affection cutanée, après avoir éprouvé de fortes démangeaisons dans le cuir chevelu, fut atteinte, dans cette partie, d'un

(3) Assolin. Essai sur l'acthyma , in-4. Paris , 1827.

<sup>(1)</sup> Hippocrate, Epid. lib. 111.

<sup>(2)</sup> Forestus. De febri pestilente in qua copymata et exanthemata apparebant. lib. vr., pag. 240.

ecthyma. De larges pustules phlyzaciees, contenant un fluide purulent, se développèrent sur toute l'étendue du cuir chevelu, et en particulier sur l'occiput et sur le front. Cette inflammation était accompagnée d'un engorgement douloureux des ganglions lymphatiques du cou. Les pustules ne pouvaient être aperçues que lorsqu'on écartait les cheveux qui n'étaient point altérés. Chacune d'elles se couvrit de croîtes après sept ou huit jours de durée, et à la chute de ces dernières, on distinguait sur la peau des taches brunes, violacées. Les autres parties du corps étaient parfaitement saines (saignée du bras de deux palettes, tisanne de chicorée); huit jours après, quinxe sangsues furent appliquées circulairement à la partie postérieure du cou; trois purgatifs furent ensuite prescrits dans l'espace de douze jours; et le trente-t-unième jour, il ne restait de cette inflammation pustuleuse d'autres traces que des taches violacées dans les points correspondans aux pustules.

OBS. XC. Éruption successive de larges pustules d'ecthyma sur le membre abdominal gauche; catarrhe cuir chevelu, et en particulier sur l'occiput et sur le front.

OBS. XC. Eruption successive de larges pustules d'ecthyma sur le membre abdominal gauche; catarrhe putmofaire. — Antoine, chapelier-fouleur, âgé de quarante-deux ans, bien constitué, vint me consulter le 1st mars 1826. Depuis trois semaines, plusieurs grosses pustules dont la base était enflammée, s'étaient dévelopées sur la cuisse gauche. Le malade les avait prises pour des clous; mais elles s'étaient couvertes de croûtes et n'a-

vaient point fourni de bourbillon.

Le 10 mars 1826, on remarque sur le membre affecté : 1° une très grossepustule, située vers le condyle interne du fémur et au sommet de laquelle existe un petit point noir. Cette pustule, y compris son auréole, a environ neul lignes de diamètre; 2° à la partie antérieure de la cuisse, et à-peuprès au milieu de sa longueur, existe une aûtre pustule encore plus volumineuse. Son sommet est en suppuration, dans une étendue de trois à quatre lignes de dramètre environ; sa

base, formée par une très large auréole, est dure, tuméfiée et profonde. Ces deux pustules sont le siège de douleurs lancinantes, aiguës, semblables à celles que produisent les furoncles. Ces douleurs augmentent dans la progression. Il existe en outre, sur la partie antérieure de la cuisse, douze taches d'un brun rougeâtre, circulaires, de six à sept lignes de diamètre, et qui, d'après la déclaration du malade, correspondent aux points sur lesquels

les premières pustules s'étaient développées.

Cette légère inflammation pustuleuse n'était point accompagnée de fièvre ni d'aucun dérangement des fonctions digestives. Depuis quinze jours environ, le malade se plaignait seulement d'un léger catarrhe pulmonaire, qui ne l'avait pas empêché de continuer ses travaux habituels (tisanne de gomme, bain tiède, demi-once de sel d'Epsom). Trois bains tièdes et trois doses de sel d'Epsom furent pris dans l'espace de six jours, pendant lesquels rien ne fut changé an régime. Le sommet des deux pustules se couvrit d'une croûte d'un brun-jaunâtre; l'eau de gomme et les bains tièdes furent continués pendant huit jours. Les cro tes se détachèrent sans être suivies de l'expulsion d'un bourbillon, et laissèrent sur la peau deux petites cicatrices entourées d'une auréole brune et violacée; depuis lors, je n'ai point appris qu'il se soit développé de nouvelles pustules.

Obs. XCI. Ecthyma; éruption successive de pustules phlysaciées sur l'avant-bras du membre thoracique gauche et sur la nuque; cœco-colite. — Le 20 mars 1825, on me présenta une jeune fille, âgée de onze ans, dont la mère était blanchisseuse. Cette enfant était atteinte d'un ecthyma de l'avant-bras gauche; sur la partie antérieure duquel existaient onze pustules parvenues à différens degrés de développement. Trois étaient naissantes et consistaient en des élevures rouges; comme papuleuses, entourées d'une large auréole; cinq autres étaient de véritables pustules phlyzaciées, proéminentes et de trois quarts

de pouce de diamètre, y compris leur auréole. Leur base était dure et profonde; leur sommet, occupé par une homeur purulente et sanieuse. Une d'elles était excoriée: la petite malade en avait enlevé le sommet avec ses ongles. Trois autres pustules de la même dimension, munies d'une auréole d'un rouge fonce, étaient couvertes de cro tes proéminentes d'un brun verdâtre et très adhérentes. Ces pustules étaient le siège de douleurs lancinantes assez vives. On voyait en outre sur, l'avant-bras trois taches violacées de quatre à six lignes de diamètre, et deux petites cicatrices moins déprimées que celles de la variole, dont elles avaient la dimension. Cette inflammation était apyrétique ; la langue était belle, l'appétit assez prononcé, cependant le, ventre était saillant, volumineux, sonore et évidemment distendu par des gaz. Depuis huit à dix jours, l'enfant avait quatre à cinq selles liquides dans vingt-quatre heures. Une légère pression exercée avec la main sur le trajet du colon, provoquait facilement la douleur (six sangsues à la marge de l'anus, eau gommée, bain tiède de décoction émolliente, soupes et bouillons). Je visitai cette enfant les jours suivans. Les symptômes de cœco-colite cédèrent, après neuf jours de ce traitement, auquel il ne fut rien changé, hors l'application des sangsues qui ne fut pas renouvelée. Les dimensions des pustules naissantes augmentèrent. La suppuration s'établit à leur sommet ; leur base devint plus dure et plus enflammée, et elles se couvrirent de croûtes brunes proéminentes et très adhérentes. Déjà la chute des croûtes des autres pustules s'était opérée. Il y avait quinze jours que ce traitement était commencé, et la partie antérieure du bras n'offrait plus que des taches et de petites cicatrices rougeatres, lorsque cinq à six nouvelles élevures se montrèrent sur la partie postérieure de l'avant-bras. Elles prirent bientôt la forme de pustules phlyzaciées, et l'une d'elles acquit de telles dimensions, qu'on aurait pu la prendre, au premier abord, pour un furoncle. Les bains

mucilagineux tièdes et les boissons gommeuses furent contingés. Ces pustules guérirent comme celles qui les avaient précédées. Cette maladie paraissait terminée , lorsqu'une troisième éruption de pustules s'opéra sur la nuque. Dans l'espace de deux septénaires, plusieurs pustules phlyzaciées se développèrent sur la région occipitale du cuir chevelu. Quelques ganglions lymphatiques du cou s'enflammèrent; les parties affectées devinrent douloureuses, et pendant quelques jours, le sommeil de l'enfant fut agité (bains tièdes et mucilagineux de deux jours l'un; cataplasme de mauve sur la nuque). Après trois semaines de ce traitement, ces nouvelles pustules avaient disparu, ne laisssant que de petites taches violacées sur la peau. Depuis lors, je n'ai plus observé, chez cette enfant, de pustules phlyzaciées, ni sur l'avant-bras, ni sur la nuque, ni sur aucune autre région du corps.

OBS. XCII. Ecthyma cachecticum: éruntion successive de pustules phlyzaciées sur le front, sur le tronc et les membres; tympanite (1). - S. H., agé de 23 ans, matelot, fut admis dans l'hôpital de Pensylvanie, le 7 mai 1825. Il rapporta que, dans le mois de février, pendant son sejour à la Hayane, son front s'était couvert tout-àcoup, sans qu'il eût éprouvé aucune autre maladie, d'une éruption de pustules, dont le sommet éfait blanchâtre, et dont la base était rouge et enflammée. Cette éruption s'était étendue successivement aux autres parties du corps, sur le tronc et sur les membres, à l'exception des pieds qui étaient restés parfaitement sains. Peu de temps avant leur guérison, ces pustules s'étaient converties en croûtes brunes et dures, d'un huitième de pouce à un demi-pouce de diamètre. On voyait sur les avant-bras de semblables pustules desséchées; sur la poitrine, elles paraissaient conte-

<sup>(</sup>t) Hewson (Th.). Case of eethyma eachecticum. (The North-American medical and surgical journal. January, 1826.)

nir du pus concret, et n'avaient pas pris une couleur brune; sur les avant-bras, la peau qui entourait les pus-tules était enflammée, et généralement d'un rouge de cochenille foncé. Sur la poitrine, les teintes étaient plus variées et offraient toutes les nuances d'un léger rouge de laque à un rouge de cochenille foncé. Sur la poitrine, la peau présentait aussi des décolorations semblables au pityriasis de Willan; et des plaques d'une couleur intermédiaire au gris cuivré et au gris de perle, étaient spéciale-ment répandues sur le tronc.Ces plaques étaient probablement les empreintes des premières croîtes qui s'étaient dé-tachées avant l'admission de ce malade à l'hôpital. Les chevilles des pieds étaient enflées, et les gencives étaient sensibles, tuméfiées, et parfois sanguinolentes. La force mus-culaire était très affaiblie; l'appétit était bon, et les évacuations alvines étaient régulières; la peau était plus chaude que dans l'état naturel, et sèche; le pouls était à cent, petit et filiforme. Le malade fut mis à l'usage du fruit et du jus de limon frais, et tout son corps fut lavé régulièrement avec de l'eau de son tiède. Ce traitement fut continué jusqu'au 25 mai. La santé générale paraissait améliorée, la peau était devenue douce et avait repris sa température naturelle. Le pouls était à cent et filiforme. Le malade avait éprouvé quelques hémorrhagies des genci-ves; elles avaient été combattues par un gargarisme de myrrhe. Plusieurs croûtes s'étaient détachées, laissant sur la peau de légères empreintes, d'abord d'une couleur rouge faible, et qui devinrent ensuite d'un gris de perle ou cen-dré, comme les taches dont j'ai parlé plus naut. Le malade prit une drachme d'alcool sulfurique étendu dans une pinte d'infusion de quassia, de serpentaire et d'écorce d'oranges-Le 1<sup>ex</sup> join, l'éruption avait entièrement disparu sur le front, sur le tronc et sur les membres; la plupart des croûtes étaient tombées, et la couleur des taches de la peau avait considérablement pâli. Le 8 juin, quoique les traces

de l'impétigo disparussent d'une manière rapide, on jugea nécessaire de varier les prescriptions. L'abdomen était tendu, élastique, sonore, et n'offrait pas de fluctuation. Le malade disait que la distension du ventre était plus marquée le matin, qu'il était habituellement tourmenté de rapports, et qu'il éprouvait beaucoup de soulagement après avoir rendu des vents dont l'expulsion était suivie d'une diminution du volume de l'abdomen; les urines étaient naturelles, le ventre était libre, la langue nette. Le pouls était faible et fréquent. On ordonna au malade de prendre trois fois par jour dix grains de carbonate de fer, dix grains de résine de gayac avec cinq grains de poivre de Guinée. Les ablutions d'eau de son furent continuées; ces moyens agirent favorablement, et la tympanite se dissipa. Les croûtes continuèrent à se détacher, et une grande partie de la peau reprit sa couleur naturelle. Néanmoins les fonctions digestives étaient souvent dérangées. Le 15, on jugea convenable de substituer dix grains de gentiane en poudre à la racine de gayac. Ce médicament fut administré jusqu'au 22, où S. H. demanda la permission de quitter l'hospice. Depuis lors, il s'est, dit-on, bien porté.

## Pustules artificielles.

§.5 §8. Diverses substances introduites dans le tissu de la peau où appliquées à sa surface, peuvent donner lieu au développe ment de pustules, de formes et de dimensions variées. Pluse vs de ces éruptions artificielles ont été l'objet d'une attentio particulière de la part des pathologistes.

§. 569. Pust les produites par l'insertion de matières animales. On a antrefois désigné sous le nom de fausse variole inoculée, des pustules plus on moins volumineuses, ordinairement acuminées, produites par l'insertion du pus variolique qui s'était aitéré par la dessiccation ou par d'autres

influences, et qui avait perdu sa propriété contagieuse et spécifique. On a indiqué depuis, comme une variété de fausse vaccine, de semblables pustules déterminées par l'inoculation du pus extrait des pustules vaccinales devenues tronbles, opaques, près de se dessécher, et arrivées à une époque où la propriété spécifique du vaccin est éteinte. Ces pustules n'ont réellement aucune analogie avec les pustules varioliques et vaccinales, et se rapprochent, au contraire, par leur forme et leur nature, des pustules occasionées par la piqure d'un instrument oxydé, imprégné de pus ou de matières animales irritantes. Ces pustules guérissent spontanément dans l'espace d'un ou deux septénaires. Elles s'ulcèrent quelquefois lorsque l'inflammation, exaspérée par des frictions ou des topiques irritans, devient plus profonde et plus considérable. En les cautérisant à leur sommet avec du nitrate d'argent fondu, on rend leur base moins enflammée et leur guérison plus rapide.

§. 570. Pustules produites par l'application extérieure de certaines substances végétales. — Plusieurs substances végétales. — Plusieurs substances végétales appliquées sur la peau peuvent aussi provoquer le développement de pustules accidentelles, simples cu compliquées de vésicules et de papules. Un hydropi que auquel j'avais fait faire des frictions avec l'extrait d'aconit, à la dose d'un demigros incorporé dans une demigros d'axonge, fut bieniot atteint d'une éruption de rustules saillantes, pleines d'un liquide jaunâtre, opaque, vitourées d'une auréole d'un rouge très vif. Elles étaient mélangées d'élevures papuleuses soildes, légèrement proéminentes et qui ne contenaient point de liquide. La jean, dans les intervalles de ces élevures avait conservé sa teinte naturelle.

Ces pustules accidentelles peuvent s'excorier. Viat fait mention d'un homme qui ent long-temps le vissge écorché pour s'être frotté avec le suc d'euphorbia cyparissias. \$,571. Pustules produites par l'application de quelques substances inorganiques. — Les plus remarquahles de ces pustules sont celles que produit sur la peau l'application du tartrite antimonié de potasse pur ou incorporé dans l'axonge. Sous le rapport de leur forme et de leur dimension, ces pustules ont quelque analogie avec les pustules varioliques et avec les pustules d'ecthyma (1). Plusieurs observations ont fait connaître les circonstances dans lesquelles il convient de provoquer le développement de cette inflammation pustuleuse. Il n'entre pas dans mon objet de la considérer du côté thérapeutique; je me bornerai à remarquer que la coqueluche et les laryngites chroniques sont les maladies dans lesquelles le développement de cette éruption m'a paru le plus constamment utile.

Dans leur état, ces pustules sont aplaties, et ont la dismension d'une lentilles elles contiennent une pseudo-membrane et de la sérosité purulente. Presque toujours elles offrent à leur centre une petite tache brune. Leur base est entourée d'une auréole rose d'environ deux ou trois lignes de damètre, qui se fond insensiblement dans la teinte de la peau, ou se confond avec les auréoles des pustules voisines, lorsqu'elles sont très rapprochées les unes

des autres.

Les jours suivans le volume des pustules augmente; l'humeur qu'elles contiennent devient plus blanche et plus épaisse; leur tache brune centrale devient plus large et prend une teinte plus foncée. Si on enlève l'épiderme pour examiner l'intérieur de ces pustules, on trouve une pseudo-unembrane sous-épidermique déposée à la surface des papilles du derme, qui sont allongées, injectées et souvent mibibées de sang. La croûte cen-

<sup>(1)</sup> Jenner. On the influence of artificial cruptions in certain diseases, etc. in 4. London. 1822. — Lombard. Note sur l'emploi du tarire subié à l'entérieur. Gaz. médic., 1833, p. 166).

trale devient de plus en plus large; les auréoles diminuent, et la dessiccation ne tarde pas à être complète. Les jours suivans, les croûtes se détachent, laissant de petites taches violacées et circulaires sur la peau, et des cicatrices indélébiles.

Ces pustules sont quelquefois entremêlées d'autres pustules moins volumineuses et qui ont une forme semi-globuleuse et non déprimée.

Les pustules produites par le tartre stibié se forment plus ou moins vite, suivant que la peau est plus ou moins irritable, et suivant que la quantité de l'émétique employé est plus ou moins considérable. Elles sont plus larges et plus douloureuses lorsque l'émétique est appliqué pur sur la peau à l'aide d'une emplâtre de poix de Bourgogne, que lorsqu'il est incorporé dans un corps gras; chez les vieillards et les sujets affaiblis, les pustules ont ordinairement une teinte violacée; elles sont ecchymosées et contiennent une humeur sanguinolente. Alors elles ont souvent l'apparence de l'ecthyma cachecticum ou du rupia. Une femme d'une trentaine d'années vint/ à l'hôpital Saint-Antoine, pour s'y faire traiter d'une entérite ulcérée avec diarrhée très abondante, et d'une péritonite chronique. Je fis pratiquer sur la peau de l'abdomen des frictions avec la pommade stibiée, qui détermina le développement de pustules volumineuses, violacées et sanguinolentes. L'humeur qu'elles contenaient se dessécha sous la forme de croûtes noires et très adhérentes. Quelques-unes avaient les dimensions des bulles du rupia. Cette femme ayant succombé, j'examinai la peau sur laquelle les pustules s'étaient développées; elle était ramollie et perforée au centre des croûtes.

Plusieurs fois, chez des malades qui se pratiquaient des frictions sur la poitrine ou sur le ventre avec de la pommade stibiée, j'ai observé, aux parties génitales et surtout aux bourses, des éruptions pustuleuses. Ces pustules m'ont toujours paru produites par une petite quantité de pommade portée par inadvertance sur ces parties abon-damment pourvues de follicules. Ces éruptions accidentelles ont été attribuées, par quelques observateurs, à un effet secondaire de l'émétique absorbé. (1)

S. 572. Eruption pustuleuse produite por l'arsenic. - Girdlestone a vu les préparations arsénicales occa-sioner des éruptions à la peau. En voici un nouvel exemple. Joseph Hubests deux jours après avoir broyé expilé une grande quantité d'acide arsénieux, fut atteint d'une éruption qui existait depuis huit jours, lorsqu'il se rendit, à l'hôpital de la Charité. Toute la figure, les points pourvus de barbe, comme ceux qui n'en étaient point garnis, étaient couverts de croûtes d'un jaune vert, les unes isolées, les autres confluentes, et au-dessous desquelles la peau élait ronge. Entre ces croûtes, on distinguait, çà et là, de petites pustules psydraciées, analogues à celles de l'impétigo; les yeux étaient larmoyans et légèrement enflammés; la figure était tuméfiée, mais moins que ment entanmes; la ligure etan tumence, mais moins que le deuxième jour de l'éruption; quelques petits groupes de pustules et de semblables croîtes étaient disséminées sur les mains, les bras, les bourses et la racine du pénis. On n'en observait point sur le cuir chevelu, ni sur le tronc. Le malade n'avait point de fièvre; la langue était blanche, et l'estomac peu douloureux. Une saignée du bras, l'usage du petit-lait et un régime doux amenèrent une guérison rapide.

FIN DU PREMIER VOLUME.

<sup>(1)</sup> Gazette médicale, 1832, p. 845.